

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



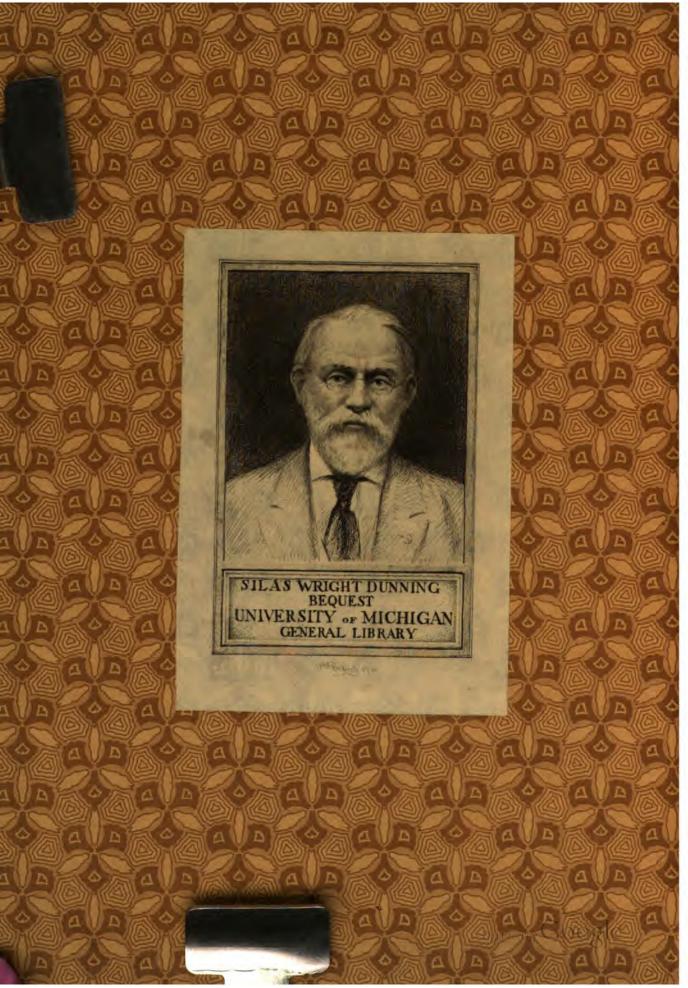





# BULLETIN

DE LA

# SOCIÉTÉ POUR LA CONSERVATION

DE8

# MONUMENTS HISTORIQUES

D'ALSACE

II. SÉRIE. — DIX-NEUVIÈME VOLUME

Avec 12 planches



# STRASBOURG IMPRIMERIE STRASBOURGEOISE

anct R. Schultz & Cie

1899

# MITTHEILUNGEN

DER

# GESELLSCHAFT FÜR ERHALTUNG

DER

# GESCHICHTLICHEN DENKMÄLER IM ELSASS

II. FOLGE. — NEUNZEHNTER BAND

Mit 12 Tafeln



STRASSBURGER DRUCKEREI & VERLAGSANSTALT
vorm. R. Schultz & Co.

1899

Dunning Ny hoff ( 18029 6-28-28

# INHALTS-VERZEICHNISS. — TABLE DES MATIÈRES.

I.

| Mittheilungen. — Mémoires.                                                                                                             | Seit       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mitglieder-Verzeichniss nach dem Stande am 34. März 4899                                                                               | VIII       |
| Jos. Becker, Das Beamtentum der Reichslandvogtei Hagenau vom Anfang des<br>44. Jahrhunderts bis zum Uebergang der Landvogtei an Frank- |            |
| reich 4648                                                                                                                             | 4          |
| L. Dacheux, Annales de Sébastien Brant (suite et fin)                                                                                  | 33         |
| Rod. Reuss, Les Éphémérides de Jacques de Gottesheim, docteur en droit, prébendier du grand-chœur de la cathédrale (4524-4543)         | 264        |
| AL. MEISTER, Akten zum Schisma im Strassburger Domkapitel 4583—4592                                                                    | 282        |
| L. Walter, Les Regestes de l'abbaye de Neuwiller (suite et fin)                                                                        | 360        |
| П.                                                                                                                                     |            |
| Sitzungs-Berichte. — Procès-Verbaux.                                                                                                   |            |
| Vorstands-Sitzung am 4. Februar 4897                                                                                                   | 407        |
| Vorstands-Sitzung am 25. März 4897                                                                                                     | 409        |
| Vorstands-Sitzung am 43. Mai 4897                                                                                                      | 410        |
| Vorstands-Sitzung am 47. Juni 4897                                                                                                     | 412        |
| General-Versammlung am 8. Juli 4897                                                                                                    | 413        |
| Vorstands-Sitzung am 45. Juli 4897                                                                                                     | 448        |
| Vorstands-Sitzung am 44. Oktober 1897                                                                                                  | 420        |
| Vorstands-Sitzung am 23. November 4897                                                                                                 | 423        |
| Vorstands-Sitzung am 22. Dezember 4897                                                                                                 | 426        |
| Vorstands-Sitzung am 20. Januar 4898                                                                                                   | 428        |
| Vorstands-Sitzung am 9. März 1898                                                                                                      | 434        |
| Vorstands-Sitzung am 3. Mai 1898                                                                                                       | 434        |
| Vorstands-Sitzung am 7. Juni 4898                                                                                                      | 437        |
| General-Versammlung am 28. Juni 4898                                                                                                   | 438        |
| Vorstands-Sitzung am 49. Juli 4898                                                                                                     | 447        |
| Vorstands-Sitzung am 6. Oktober 4898                                                                                                   | 450        |
| Vorstands-Sitzung am 46. November 4898                                                                                                 | 452        |
| Vorstands-Sitzung am 23. Dezember 4898                                                                                                 | <b>455</b> |



| Sitzungen des besonderen Ausschusses für Ober-Elsass. — Proces-verbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c de  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| séances du Sous-Comité de Colmar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 456   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 458   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 460   |
| The same and the s | 463   |
| Trooping in any dam to ole the transfer to the | 465   |
| Rechnung für das Jahr 4897/98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 467   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Fundberichte und kleinere Notizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| C. Winkler, Bronze-Tumuli im Walde des Herrn Hugues (Wisch), bei Forsthaus Bannholz (mit 3 Tafeln)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1*    |
| A. M. P. Incold, L'Abbaye de Munster au Vai Saint-Grégoire (avec 6 planches)  — Note inédite de Schæpflin sur le tombeau d'Irmengarde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5*    |
| fondatrice de l'abbaye d'Erstein (avec 4 planche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40*   |
| A. Baion, L'église protestante de Scharrachbergheim avant sa transformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| en 4893 (avec 4 planche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43*   |
| EUTING, Funde in dem Kaufhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15*   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47*   |
| L. D., Haut-Kænigsbourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.   |
| IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Auszüge aus den Zeitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20*   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |



## GESELLSCHAFT

FÜR

# ERHALTUNG DER GESCHICHTLICHEN DENKMÄLER IM ELSASS.

#### Vorstand

#### Büreau mit dem Sitze in Strassburg.

Präsident . . . . DACHEUX, Domherr.

•

Vice-Präsident . BARACK, Prof. Dr., Geh. Regierungs-Rath, Biblioth.-Direktor.

Schriftführer . . BECHSTEIN, Dr., Gymnasial-Oberlehrer.

.. Seyвотн, Dr., Direktor der städtischen Kunstsammlungen.

Schatzmeister. . Kurtz, Ch., Kaufmann.

#### Mitglieder des Vorstandes.

BINDER, C., Conservator der städtischen Kunstsammlungen in Strassburg. Christmann, Fabrikant, Monsweiler.

FICKER, Dr., Universitäts-Professor, Conservator des Museums, Strassburg. FLEURENT, Rentner, Colmar.

GLUCK, Emil, Fabrikant, Mülhausen.

HENNING, Dr., Universitäts-Professor, Conservator des Museums, Strassburg.

HIMLY, Moritz, Kaufmann, Strassburg.

INGOLD, Ehrennotar, Colmar.

Keller, Domherr, Strassburg.

KLEM, Bildhauer, Colmar.

MARTIN, Dr., Universitäts-Professor, Strassburg.

NESSEL, Bürgermeister, Hagenau.

REINHART, Aimé, Privatgelehrter, Schiltigheim.

SALOMON, Baumeister, Strassburg.

Schickelé, Pfarrer, Ehrendomherr, Strassburg.

SCHLOSSER, Eigenthümer, Drulingen.

Schlumberger, Dr. von, Staatsrath, Präsident des Landesausschusses, in Gebweiler.

STANM, Stadtbaumeister, Schlettstadt.

WINKLER, Baurath, Conservator a. D., Colmar.

WINCKELMANN, Dr., Stadtarchivar, Strassburg.

#### Ehrenmitglied.

Pellechet Mie, bibliothécaire hon., officier de l'Instruction publique, Paris.

# Mitglieder der Sesellschaft

nach dem Stande am 31. März 1899.

#### A. Deutschland.

#### Elsass-Lothringen.

#### Bezirk Unter-Elsass.

#### I. Stadtkreis Strassburg.

- 1. Adloff, Dr. jur. c., Professor am Priesterseminar.
- 2. Albrecht, Dr., Geh. Regierungs- und Oberschulrath.
- 3. AMANN, Jos., Almosenier im Bürgerspital.
- 4. ARNTZ, Dombaumeister.
- 5. BACH, Dr., Direktor des bischöflichen Gymnasiums zu St. Stephan.
- 6. BACHMANN, Peter, Rentner.
- 7. BACK, Otto, Unterstaats-Sekretär z. D. und Bürgermeister.
- BARACK, K. A., Prof. Dr., Geh. Reg.-Rath., Direktor der Universitäts- und Landesbibliothek.
- 9. BECHSTEIN, Dr., Oberlehrer.
- 10. BECK, Julius, Kaufmann.
- 11. BEEMELMANS, Ministerialrath.
- 12. Beiger, Apotheker.
- 13. Berninger, Architekt.
- 14. Bettchen, Postbaurath.
- 15. BINDER, C., Conservator der städtischen Kunstsammlungen.
- 16. Blumer, Witwe.
- 17. Blumstein, Dr., Stadt-Bibliothekar.
- 18. BŒCKEL, Karl, Kaufmann.
- 19. BRAUN, Eug., Goldschmied.
- 20. Bresslau, Dr., Universitäts-Professor.
- 21. BRION, Albert, Architekt.
- 22. Brion, August, Bauunternehmer.
- 23. Burguburu, P., Hopfenhändler.
- 24. CALAME, Abbé.
- 25. Casino, commerzielles und litterarisches.
- 26. CRON, Prof., Dr., Oberlehrer am bischöflichen Gymnasium.
- 27. DACHEUX, Domherr.
- 28. DE DARTEIN, Jules, Eigenthümer.
- 29. DEDELLEY, Chef-Redakteur.
- 30. Deню, Dr., Universitäts-Professor.
- 31. DIGEL, Architekt.

- 32. DOLLINGER, Leo, Gutsbesitzer.
- 33. DOLLINGER, Dr., Arzt.
- 34. Dreyfuss, Clement, Kaufmann.
- 35. Dürr, Paul, Bauunternehmer.
- 36. EHRHARD, Leo, Dr., Oberlehrer am bischöflichen Gymnasium.
- 37. Eissen, Karl, Commerzienrath, Mitglied des Landesausschusses, Vice-Präsident der Handelskammer.
- 38. Erichson, Direktor des St. Wilhelm-Stifts.
- 39. EUTING, J., Prof., Dr., Ober-Bibliothekar.
- 40. FICKER, Joh., Dr., Universitäts-Professor.
- 41. FORRER, G., Dr., Schriftsteller.
- 42. FRANTZ, Dr., Oberlehrer am bischöslichen Gymnasium.
- 43. FREYBERG-EISENBERG, Frhr. von, Präsident des Kaiserl. Raths.
- 44. FRITZEN, Dr., Bischof.
- 45. Gass, Dr., Professor am Priesterseminar.
- 46. GEROCK, Apotheker in Neudorf.
- 47. GOLDSCHMIDT, Dr., Kantonalarzt.
- 48. HAHNENKRATH, Buchhändler.
- 49. HALM, Bezirks-Präsident.
- 50. HAMM, Ministerialrath, Kurator der Universität.
- 51. HAUSMANN, S., Dr., Senatssekretär.
- 52. HASSENFRATZ, Ign., Pfarrer, Ruprechtsau.
- 53. Heilig, Baumeister.
- 54. HENNING, Dr., Universitäts-Professor.
- 55. HERING, K., Ober- und Geheimer Regierungsrath.
- 56. HILSZ, General-Vikar.
- 57. HIMLY, L., Rentner.
- 58. HIMLY, M., Kaufmann.
- 59. Hoch, Dr., theol. et phil., Gefängnisspfarrer.
- 60. Holl, Metalldrehermeister.
- 61. HOLTZMANN, Dr., Universitäts-Professor.
- 62. Jan, von, Privatgelehrter.
- 63. Jehl, K., Rentner, Beigeordneter und Landesausschuss-Mitglied.
- 64. JOPPEN, Dr., Steuerrath.
- 65. KELLER, Domherr.
- 66. Kieffer, Aug., Rechner bei St. Marx.
- 67. KIEFFER, Domherr und Erzpriester.
- 68. KIEFFER, Buchdruckerei-Direktor.
- 69. KLEIN, Dr., Bibliotheksbeamter.
- 70. Koerttgé, Kunstmaler.
- 71. KRAFT, Baumeister.
- 72. KRATZ, Versicherungs-Direktor.

- 73. KRIEGER, J., Dr., Geheimer Medizinalrath.
- 74. KUDER, Richard, Architekt.
- 75. Kurtz, Karl, Kaufmann.
- 76. Leiber, Justizrath.
- 77. LEITSCHUH, Dr., Privatdocent.
- 78. LINDER, Paul, Rentner.
- 79. Lossen, Dr., Landgerichtsrath.
- 80. Lucius, Dr., Universitäts-Professor.
- 81. Lutz, Leo, Vikar bei St. Johann.
- 82. Manias, Photograph.
- 83. MARBACH, Dr., Weihbischof.
- 84. MARTIN, Dr., Universitäts-Professor.
- 85. Mebes, Wirkl. Geh. Oberregierungsrath, Präsident der General-Direktion der Eisenbahnen in Elsass-Lothringen.
- 86. MENTZ, Dr., Bibliotheksbeamter.
- 87. METZ, Fr. Xav., Anstaltsgeistlicher.
- 88. METZENTHIN, Baurath.
- 89. METZENTHIN, Dr., Arzt.
- 90. MICHAELIS, Dr., Universitäts-Professor.
- 91. MICHELS, von, Dr., Geheimer Regierungsrath.
- 92. Möder, E., Rentner.
- 93. Morpain, Ad., Privatgelehrter.
- 94. Mosser, Fl., Domherr.
- 95. MÜLLENHEIM-RECHBERG, Hermann, Frhr. von, Kammerherr, Major a. D.
- 96. MÜLLER, Aug., Architekt.
- 97. MÜLLER, Eugen, Dr., Professor am Priester-Seminar.
- 98. MULLER-SIMONIS, Paul, Dr., Ehrendomherr.
- 99. MUNDEL, Curt, Buchhändler.
- 100. NEUMANN, Dr., Universitäts-Professor.
- 101. NICOT, Architekt.
- 102. OBSINGER, Heinrich, Rentner.
- 103. D'OLEIRE, E., Buchbändler.
- 104. Orr, Heinrich, Rechtsanwalt.
- 105. Orr, Jos., Dr. Domherr, Superior des Priester-Seminars.
- 106. Ott, Isidor, Glasmaler.
- 107. Ott, Theodor, Glasmaler.
- 108. PAULI, Dr., Geh. Ober-Justizrath, Landgerichts-Präsident.
- 109. PETRI, Dr., Unterstaatssekretär.
- 110. PUTTKAMER, Excellenz, von, Wirklicher Geheimer Rath, Staats-Sekretär.
- 111. Ræss, Simon, Domkapitular.
- 112. RASP, Bankbuchhalter.
- 113. REIBEL, V., Pfarrer an St. Ludwig, Ehrendomherr.

- 114. Reibel, Ed., Dekorationsmaler.
- 115. REIBER, Paul, Rentner.
- 116. RETTIG, G., Buchhändler.
- 117. REUMONT, Henri, Abbé.
- 118. RICHTER, Wirkl. Geh. Ober-Regierungsrath, Präsident, Direktor des Ober-Schulraths.
- 119. RITLENG, Alfred, Notar.
- 120. Rœderer, Arthur, Buchhändler.
- 121. REDER VON DIERSBURG, Excellenz, General-Leutnant.
- 122. Roth, Dr., Universitäts-Professor.
- 123. Salomon, E., Architekt.
- 124. Salonon, Alb., Architekt.
- 125. Schaaf-Annel, Rentner.
- 126. SEDER, Professor, Direktor der Kunstgewerbeschule.
- 127. SENSENBRENNER, Ambr., Pfarrer an Alt-St. Peter.
- 128. Sensenbrenner, Alph., General-Sekretär des Bisthums.
- 129. Seyвотн, Ad., Dr., Direktor der städtischen Kunstsammlungen.
- 130. SCHALLER, J. Bapt., Almosenier in Neuhof.
- 131. SCHALLER, Julius, Commerzienrath.
- 132. SCHAUMANN, Ehrendomherr, Pfarrer an St. Johann.
- 133. Schickele, Ehrendomherr, Pfarrer an St. Magdalenen.
- 134. SCHMITT, Theodor, General-Vikar.
- 135. Schneegans, Ed., Dr. phil.
- 136. Schott, Bankier.
- 137. Schraut, von, Excellenz, Unterstaats-Sekretär.
- 138. Schützenberger, Arth., Eigenthümer.
- 139. SCHWALBE, Dr., Universitäts-Professor.
- 140. STAAT, Friedr., Buchhändler.
- 141. STIENNE, Louis, Bildhauer.
- 142. STOEFFLER, C., Ehrendomherr, Superior an St. Stephan.
- 143. Stromeyer, Leon, Kaufmann.
- 144. STUCKMANN, Gust., Druckereidirektor.
- 145. STÜCKELBERGER, Buchhändler.
- 146. STUHL, G., Elektrotechniker.
- 147. THRAEMER, Dr., Universitäts-Professor.
- 148. TRÜBNER, K. J., Verlags-Buchhändler.
- 149. VARRENTRAPP, Dr., Universitats-Professor.
- 150. Voltz, Gypsermeister.
- 151. Vongerichten, Dr., Chemiker.
- 152. WAGNER, Theodor, Architekt.
- 153. Wendling, J., Dr., Direktor des Priesterseminars.
- 154. WERNERT, Jos., Pfarrer an Jung-St.-Peter.

- 155. WIEGAND, Dr., Professor, Archiv-Direktor.
- 156. WIEGER, Alb., Architekt.
- 157. WILHELM, Divisionspfarrer.
- 158. WINCKELMANN, Dr., Stadtarchivar.
- 159. WINTER, K., Rentner.
- 160. WINTERHALTER, Cäsar, Cementwaarenfabrikant.
- 161. Wolf, Versicherungs-Beamter.
- 162. Woringer, Julius, Apotheker.
- 163. ZIMMERMANN, Oberlehrer an der Realschule St. Johann.

#### II. Landkreis Strassburg.

- 1. Brumath. . . . Bostetter, Dr. med., Sanitätsrath und Landesausschuss-Mitglied.
- 2. Brumath . . . . SITZMANN, Hauptlehrer.
- 3. Dingsheim. . . . ISSENHART, G., Pfarrer.
- 4. Eckbolsheim . . GRUSS, Alph., Pfarrer.
- 5. Gambsheim . . . Lux, L., Pfarrer.
- 6. Gries. . . . . . SPRAUEL, L., Pfarrer.
- 7. Hochfelden. . . . Kassel, Dr., med., Arzt.
- 8. . . . Knoll, Dr., med., Arzt.
- 9. > ... Monsch, Ign., Pfarrer.
- 10. Kolbsheim . . . . Grunelius, Gutsbesitzer.
- 11. Küttolsheim . . . Hopf, Ad., Pfarrer.
- 12. Mommenheim . . Goetz, Fr., Ant., Pfarrer.
- 13. Reichstett. . . . Orr, Ignat., Pfarrer.
- 14. Schiltigheim . . . EHRHARD, Aug., Brauereibesitzer.
- 45. . . . Kuntz, Theodor, Marmorschneider.
- MEYER, Emil, Dr., Sanitätsrath, Kreisarzt und Mitglied des Landesausschusses.
- 17. . . . REINHARD, Aimé, Privatgelehrter.
- 18. » . . . STAHL, Holzhändler.
- 19. Truchtersheim. . Zitvogel, Mich., Pfarrer.
- 20. Willgottheim. . . KLIPFEL, Carl, Pfarrer.
- 21. Wilwisheim . . . RAMSPACHER, Georg, Mühlenbesitzer, Mitgl. des Bezirkstags.

#### III. Kreis Erstein.

- 1. Düppigheim . . . Sprtz, Alois, Pfarrer.
- 2. Erstein . . . . . Fix, Anton, Pfarrer.
- 8. Hüttenheim . . . GEMEINDEBIBLIOTHER.
- 4. > ... BŒHRER, P., Pfarrer.
- 5. Illkirch. . . . . LAUGEL, Victor, Eigenthümer.
- 6. D. .... Schiele, Jos., Pfarrer, Ehrendomherr.

| 7.          | Limersheim BERTRAND. L., Pfarrer.        |
|-------------|------------------------------------------|
|             | Niederehnheim . REINACH, Baron von, Max. |
| 9.          | Oberehnheim . DE HELL, Rentner.          |
| 10.         | » Kober, Apothekenbesitzer.              |
| 11.         | > Lorber, Anton, Pfarrer.                |
| 12.         | » Schæffer, Maurice, Eigenthümer.        |
| 13.         | Osthausen Schanté, Ant., Pfarrer.        |
| 14.         | > Zorn von Bulach, Abbé.                 |
| 15.         | Rheinau Klein, Jos., Pfarrer.            |
| 16.         | Witternheim AMMANN, Jos., Pfarrer.       |
|             | IV. Kreis Hagenau.                       |
| 1.          | Bischweiler KŒTSCHET, Ad., Pfarrer.      |
| 2.          | Fort-Louis HARTZ, J. A., Pfarrer.        |
| 3.          | Hagenau STADTBIBLIOTHEK.                 |
| 4.          |                                          |
| 5.          | > Nessel, Bürgermeister.                 |
| 6.          | > Steller, Communal-Baumeister.          |
| 7.          | Kaltenhausen Bonn, C. J., Pfarrer.       |
| 8.          | Marienthal Fleischel, Abbé.              |
| 9.          | Niederbronn MATHIS, Rentner.             |
|             | » Türckheim, Baron von, Eduard.          |
|             | Reichshofen Fritsch, Jos., Pfarrer.      |
|             | Sesenheim Lux, M. Alph., Pfarrer.        |
|             | Weitbruch Roth, Ludwig, Pfarrer.         |
|             | Wittersheim RITLENG, Sebastian, Pfarrer. |
| 15.         | Zinsweiler Specht, Lorenz, Pfarrer.      |
|             | V. Kreis Molsheim,                       |
| 1.          | Altdorf Kisten, Pfarrer.                 |
|             | Avolsheim GŒTZ, Ignat., Pfarrer.         |
|             | Balbronn Kiefer, Pfarrer.                |
|             | Barenbach Douvier, Pfarrer.              |
|             | Bergbieten Wicker, Alois, Pfarrer.       |
|             | Ergersheim Debus, Ant., Pfarrer.         |
|             | Flexburg Schmitt, Luc., Pfarrer.         |
|             | Hersbach WALTER, Pfarrer.                |
|             | Klingenthal WAGATHA, Eigenthümer.        |
|             | Lützelhausen HARTMANN, Dr., med., Arzt.  |
| 11.         | > Scheidecker, Léon, Fabrikant.          |
| <b>42</b> . | > Wendling, J., Alm., Pfarrer.           |

13. Marlenheim . . . LERBS, Karl, Pfarrer.

|                                                                                                                                                                                                                                             | Rouge, Charles, Eigenthümer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             | SEYFRIED, Pfarrer, Ehrendomherr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Prister, Franz, Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                             | DEBENESSE, Heinrich, Fabrikant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18. Niederhaslach                                                                                                                                                                                                                           | Seyfried, Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19. Nordheim                                                                                                                                                                                                                                | Delson, Pfarrer, Reichstagsabgeordneter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20. Odratzheim                                                                                                                                                                                                                              | Kuehn, Mart., Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21. Plaine                                                                                                                                                                                                                                  | UHLERICH, Fr. Ant., Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22. Ranrupt                                                                                                                                                                                                                                 | MEYER, Louis, Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                             | WILLEM, Karl, Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24. Rosheim                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25. Rothau                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Wirz, Fabrikdirektor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Heligenstein, Aug., Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Wuyam, Jos., Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Schmittbühl, Dr., prakt. Arzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | LAUGEL, Anselm, Eigenthümer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | HECKMANN, Jos., Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Thormann, E., Fabrikdirektor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Schott, Fr. Xav., Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _                                                                                                                                                                                                                                           | FALLER, Luc., Pfarter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 04. Westmoren                                                                                                                                                                                                                               | PADDAR, Duc., I milot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | VI. Kreis Schlettstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Andlau                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | HERTZOG, Felix, Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. <b>&gt; .</b>                                                                                                                                                                                                                            | Hertzog, Felix, Pfarrer.  Grimm, Mue, Rentnerin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. >                                                                                                                                                                                                                                        | Hertzog, Felix, Pfarrer.<br>Grimm, M <sup>10</sup> , Rentnerin.<br>Helmer, Dr. jur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. >                                                                                                                                                                                                                                        | Hertzog, Felix, Pfarrer.  Grimm, M <sup>10</sup> , Rentnerin.  Helmer, Dr. jur.  Schmidt, Karl, Rentmeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer.  Grimm, M <sup>ue</sup> , Rentnerin.  Helmer, Dr. jur.  Schmidt, Karl, Rentmeister.  Tauflieb, Karl, Banquier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer.  Grimm, M <sup>10</sup> , Rentnerin.  Helmer, Dr. jur.  Schmidt, Karl, Rentmeister.  Tauflieb, Karl, Banquier.  Trawitz, Forstmeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer.  Grimm, M <sup>10</sup> , Rentnerin.  Helmer, Dr. jur.  Schmidt, Karl, Rentmeister.  Tauflieb, Karl, Banquier.  Trawitz, Forstmeister.  Lotter, Hipp., Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer.  Grimm, M <sup>10</sup> , Rentnerin.  Helmer, Dr. jur.  Schmidt, Karl, Rentmeister.  Tauflieb, Karl, Banquier.  Trawitz, Forstmeister.  Lotter, Hipp., Pfarrer.  Lichtlé, J. Cl., Abbé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer.  Grimm, Mue, Rentnerin.  Helmer, Dr. jur.  Schmidt, Karl, Rentmeister.  Tauflieb, Karl, Banquier.  Trawitz, Forstmeister.  Lotter, Hipp., Pfarrer.  Lichtlé, J. Cl., Abbé.  Wenisch, Cœl. Jos., Pfarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer. Grimm, Mu, Rentnerin. Helmer, Dr. jur. Schmidt, Karl, Rentmeister. Tauflieb, Karl, Banquier. Trawitz, Forstmeister. Lotter, Hipp., Pfarrer. Lichtlé, J. Cl., Abbé. Wenisch, Cœl. Jos., Pfarrer. Müllenheim-Rechberg, Frhr. von, Heinrich Ludwig.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer.  Grimm, M <sup>10</sup> , Rentnerin.  Helmer, Dr. jur.  Schmidt, Karl, Rentmeister.  Tauflieb, Karl, Banquier.  Trawitz, Forstmeister.  Lotter, Hipp., Pfarrer.  Lichtlé, J. Cl., Abbé.  Wenisch, Cœl. Jos., Pfarrer.  Müllenheim-Rechberg, Frhr. von, Heinrich Ludwig.  Weber, Jos., Pfarrer.                                                                                                                                                                                         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer. Grimm, Mu, Rentnerin. Helmer, Dr. jur. Schmidt, Karl, Rentmeister. Tauflieb, Karl, Banquier. Trawitz, Forstmeister. Lotter, Hipp., Pfarrer. Lichtlé, J. Cl., Abbé. Wenisch, Cœl. Jos., Pfarrer. Müllenheim-Rechberg, Frhr. von, Heinrich Ludwig. Weber, Jos., Pfarrer. Coehorn, Baron von, Menno.                                                                                                                                                                                      |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer.  Grimm, Mue, Rentnerin.  Helmer, Dr. jur.  Schmidt, Karl, Rentmeister.  Tauflieb, Karl, Banquier.  Trawitz, Forstmeister.  Lotter, Hipp., Pfarrer.  Lichtlé, J. Cl., Abbé.  Wenisch, Cœl. Jos., Pfarrer.  Müllenheim-Rechberg, Frhr. von, Heinrich Ludwig.  Weber, Jos., Pfarrer.  Coehorn, Baron von, Menno.  Grünenwald, Ign., Dr. theol., Pfarrer.                                                                                                                                  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer.  Grimm, Mu, Rentnerin.  Helmer, Dr. jur.  Schmidt, Karl, Rentmeister.  Tauflieb, Karl, Banquier.  Trawitz, Forstmeister.  Lotter, Hipp., Pfarrer.  Lichtlé, J. Cl., Abbé.  Wenisch, Cœl. Jos., Pfarrer.  Müllenheim-Rechberg, Frhr. von, Heinrich Ludwig.  Weber, Jos., Pfarrer.  Coehorn, Baron von, Menno.  Grünenwald, Ign., Dr. theol., Pfarrer.  Bærschi, Aug., Gutsbesitzer.                                                                                                     |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer.  Grimm, Mid, Rentnerin.  Helmer, Dr. jur.  Schmidt, Karl, Rentmeister.  Tauflieb, Karl, Banquier.  Trawitz, Forstmeister.  Lotter, Hipp., Pfarrer.  Lichtlé, J. Cl., Abbé.  Wenisch, Cœl. Jos., Pfarrer.  Müllenheim-Rechberg, Frhr. von, Heinrich Ludwig.  Weber, Jos., Pfarrer.  Coehorn, Baron von, Menno.  Grünenwald, Ign., Dr. theol., Pfarrer.  Bærschi, Aug., Gutsbesitzer.  Zimmer, Jos., Pfarrer.                                                                            |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer. Grimm, Mu, Rentnerin. Helmer, Dr. jur. Schmidt, Karl, Rentmeister. Tauflieb, Karl, Banquier. Trawitz, Forstmeister. Lotter, Hipp., Pfarrer. Lichtle, J. Cl., Abbé. Wenisch, Cœl. Jos., Pfarrer. Müllenheim-Rechberg, Frhr. von, Heinrich Ludwig. Weber, Jos., Pfarrer. Coehorn, Baron von, Menno. Grünenwald, Ign., Dr. theol., Pfarrer. Bærschi, Aug., Gutsbesitzer. Zimmer, Jos., Pfarrer.                                                                                           |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                          | Hertzog, Felix, Pfarrer. Grimm, Mue, Rentnerin. Helmer, Dr. jur. Schmidt, Karl, Rentmeister. Tauflieb, Karl, Banquier. Trawitz, Forstmeister. Lotter, Hipp., Pfarrer. Lichtlé, J. Cl., Abbé. Wenisch, Cœl. Jos., Pfarrer. Müllenheim-Rechberg, Frhr. von, Heinrich Ludwig. Weber, Jos., Pfarrer. Coehorn, Baron von, Menno. Grünenwald, Ign., Dr. theol., Pfarrer. Bærschi, Aug., Gutsbesitzer. Zimmer, Jos., Pfarrer. Spies, Mitglied des Landesausschusses u. des Reichstags. Gény, Abbé, Stadt-Bibliothekar. |
| 2.   3. Barr.   4.   5.   6.   7. Blienschweiler   8. Ebersmünster   9. Epfig   10. Schloss Grünstein   11. Hilsenheim   12. Schloss Ittenweiler   13. Markolsheim   14. Mittelbergheim   15. St. Petersholz   16. Schlettstadt   17.   18. | Hertzog, Felix, Pfarrer. Grimm, Mu, Rentnerin. Helmer, Dr. jur. Schmidt, Karl, Rentmeister. Tauflieb, Karl, Banquier. Trawitz, Forstmeister. Lotter, Hipp., Pfarrer. Lichtle, J. Cl., Abbé. Wenisch, Cœl. Jos., Pfarrer. Müllenheim-Rechberg, Frhr. von, Heinrich Ludwig. Weber, Jos., Pfarrer. Coehorn, Baron von, Menno. Grünenwald, Ign., Dr. theol., Pfarrer. Bærschi, Aug., Gutsbesitzer. Zimmer, Jos., Pfarrer.                                                                                           |

20. Schwobsheim . . Bernard, Jos., Pfarrer. 21. Stotzheim . . . . GLÖCKLER, Ludwig, Pfarrer. . . . . Andlau, Graf von, Hubert. 23. Sundhausen . . . HOPPE, A., Notar. 24. Truttenhausen. . TÜRCKHEIM, Freiherr von, Hugo. 25. Weiler . . . . . Weber, Dr. **2**6. .... Gyss, Ed., Pfarrer. VII. Kreis Weissenburg. 1. Fröschweiler. . . Dürckheim-Montmartin, Graf von, Albert Eckbrecht. 2. Görsdorf . . . . Spitz, Aug., Pfarrer. 3. Keffenach. . . . MÆTZ, M. Alph., Pfarrer. 4. Niederbetschdorf Rohmer, Alois, Pfarrer. 5. Rittershofen . . . Ott, Bernh., Pfarrer. 6. Sulz u. W. . . . Jaggy, Jos., Pfarrer, Ehrendomherr. 7. Surburg . . . . DANTZER, Valerius, Pfarrer. 8. Stundweiler . . . Steinmann, Friedolin, Pfarrer. 9. Walburg . . . . LEHMANN, Jos., Pfarrer. 10. Weiler h. Weissenbg. HIRTZ, Eug., Pfarrer. 11. Weissenburg. . . CERF, Moritz, Bankier. . . . HEITZ, Kaiserl. Kreis-Direktor. 12. 13. . . . Spinner, Kunstmaler. 14. ... Steffan, J. B., Pfarrer, Ehrendomherr. 15. Worth . . . . . Messner, Paul, Pfarrer. VIII. Kreis Zabern. 1. Buchsweiler . . . . Hæffel, Dr. med., Sanitätsrath, Landesausschuss- und Reichstags-Mitglied. 2 . . . . SILBEREISEN, August. . . . . Woringer, Leo, Dr., Chemiker. 4. Drulingen. . . . . . Schlosser, Eigenthümer. 5. Herbitzheim . . . . Schwift, Jos., Pfarrer. 6. Kirweiler. . . . . Dagon, Pfarrer. 7. Krastatt.... Fritsch, Frz. Xav., Pfarrer. 8. Lorenzen.... Levy, Jos., Pfarrer. 9. Monsweiler. . . . CHRISTMANN, Commerzienrath. 10. . . . . CHRISTMANN, Gust., Fabrikant. 11. Neuweiler . . . . . Bottlender, Bauunternehmer. . . . . . Burrus, Rentner. 13. .... MÜLLER, Ch., Eigenthümer. . . . . STREHLEN, Eigenthümer. 14.

.... WALTER, Ludwig, Pfarrer.

15.

| 16.         | Reinhardsmünster.                       | Bamberger, Pfarrer.                                  |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 17.         | Saar-Union                              | MULLER, J., Pfarrer.                                 |
| 18.         | Weitersweiler                           | HUBER, Alphons, Pfarrer.                             |
| 19.         | Westhausen                              | Hück, Pfarrer.                                       |
| <b>20</b> . | Weyer b. Dralingen                      | Mathis, Ernst, Pfarrer.                              |
| 21.         | Zabern                                  | ADAM, Pfarrer, Ehrendomherr.                         |
| <b>22</b> . | »                                       | AUDIGUIER, Conservator.                              |
| 23.         | <b>)</b>                                | BAUDISSIN, Graf von, Landgerichtsrath.               |
| 24.         |                                         | Deutsch, Geometer.                                   |
| <b>2</b> 5. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | DIECKHOFF, Kaiserl. Kreis-Direktor.                  |
| <b>26.</b>  | »                                       | FISCHER, Notar.                                      |
| 27.         | <b>»</b>                                | FURST, Dr., Landgerichtsrath u. Mitglied des Landes- |
|             |                                         | ausschusses.                                         |
| 28.         | <b>)</b>                                | Fuchs, Albert, Druckerei-Besitzer.                   |
| <b>2</b> 9. |                                         | GILLIOT, Druckereibesitzer.                          |
| <b>3</b> 0. | <b>&gt;</b>                             | GUNTZ, Eigenthümer.                                  |
| 31.         | <b>)</b>                                | HANNIG, Communalbaumeister.                          |
| <b>32</b> . | <b>&gt;</b>                             | Hansmænnel, Fel., Vikar.                             |
| 33.         | »                                       | HECKMANN, Alph., Vikar.                              |
| 34.         | <b>)</b>                                | Jung, Kreis-Baumeister.                              |
| <b>35</b> . | <b>)</b>                                | Leckherr, Rentner.                                   |
| <b>36.</b>  | <b>»</b>                                | Merkling, Photograph.                                |
| 37.         | »                                       | Meyer, Eigenthümer.                                  |
| <b>38</b> . | <b>»</b>                                | ORTH, Gustav, Mühlenbesitzer.                        |
| <b>39</b> . | <b>&gt;</b>                             | SCHAUFFLER, Rechnungsrath.                           |
| 40.         | »                                       | Schissele, Alfr., Rechtsanwalt.                      |
| 41.         | <b>)</b>                                | Spies, Karl, Bankier.                                |
| 42.         | <b>&gt;</b>                             | Wolff, Daniel, Kaufmann.                             |
|             | •                                       |                                                      |

#### Bezirk Ober-Elsass.

#### I. Kreis Altkirch.

Altkirch . . . . . . Kubler, Eigenthümer.
 Heidweiler . . . . Stouff, L. Jos., Pfarrer.
 Hirsingen . . . . . Witzig, Eugen, Pfarrer.
 Hirzbach (Schloss). Reinach, Baron von, Sigismund.
 Kiffis . . . . . . Rust, L. Aug., Pfarrer.
 Pfirt . . . . . . Müller, Fr. Xav., Pfarrer.
 Kreis Colmar.
 Andolsheim . . . . Mertz, Aug., Pfarrer.

2. Breitenbach b. Minnter RAPP, C. Jos., Pfarrer.

| 3.          | Colmar      |             | Авт, Rechtsanwalt, Beigeordneter, Mitglied des Landes- |
|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|             |             |             | ausschusses.                                           |
| 4.          | •           |             | ADOLF, Eugen, Kaufmann, Beigeordneter.                 |
| 5.          | *           |             | BENCKARD, Xav., Fabrikant.                             |
| 6.          | •           |             | BŒCKING, Senatspräsident.                              |
| 7.          | •           |             | Borocco, Louis, Fabrikant.                             |
| 8.          | •           |             | FLEURENT, Rentner.                                     |
| 9.          | >           |             | FREY, Stephan, Pfarrer, Ehrendomherr.                  |
| 10.         |             |             | HERTZOG, Dr., Direktor des Bürgerspitals.              |
| 11.         |             |             | HUFFEL, Buchhändler.                                   |
| 12.         |             |             | Ingold, Ehrennotar.                                    |
| 13.         |             |             | Ingold, Abbé.                                          |
| 14.         |             |             | Jung, Paul, Buchdruckereibesitzer.                     |
| 15.         | >           |             | KALTENBACH, Bürgermeistereisekretär.                   |
| 16.         | >           |             | KLEIN, Pfarrer.                                        |
| 17.         | •           |             | KLEM, Bildhauer.                                       |
| 18.         | >           |             | KRETZ, Edm., Vikar.                                    |
| 19.         | >           | • • • • • • | KREYER, Architekt.                                     |
| <b>20</b> . | >           |             | Kuehn, J. B., Abbé, ehemaliger Professor.              |
| 21.         | >           |             | KUHLMANN, Consul a. D.                                 |
| <b>22</b> . | •           |             | MACKER, Victor, Rentner.                               |
| <b>2</b> 3. | >           |             | MANNHEIMER, Bankier.                                   |
| 24.         | •           |             | MÉQUILLET, C., Rentner.                                |
| <b>25</b> . | •           |             | RASSIGA, Oberlandesgerichts-Präsident.                 |
| <b>26</b> . | >           |             | RUDLOFF, Alexander, Baumeister.                        |
| 27.         | <b>&gt;</b> |             | SAILE, Fr. Xav., Buchdruckereibesitzer.                |
| 28.         | •           |             | STADTBIBLIOTHEK.                                       |
| <b>2</b> 9. | •           |             | WALDNER, Dr., Eugen, Stadt-Archivar.                   |
| <b>30</b> . | •           |             | WALTZ, André, Ştadt-Bibliothekar.                      |
| 31.         | •           |             | WETTERLE, Abbé, Redakteur, Mitglied des Reichstags.    |
| <b>32</b> . |             |             | WEYH, Bildhauer.                                       |
| 33.         | •           |             | WINKLER, Baurath, Conservator a. D.                    |
| 34.         | •           |             | WÜRCKER, J. Bapt., Anstaltsgeistlicher.                |
| 35.         | Egishei     |             | Andlauer, Pfarrer, Ehrendomherr.                       |
| 36.         |             |             | GAVA, Julius, Vikar.                                   |
| <b>37</b> . |             |             | Munsch, Philib., Pfarrer.                              |
|             |             |             | BEUCHOT, Isid., Pfarrer.                               |
|             |             |             | Dellinger, Eust., Pfarrer.                             |
|             |             |             | GANTER, Benjamin, Pfarrer.                             |
|             |             |             | LICHTLÉ, J. Cl., Pfarrer.                              |
|             |             |             | GUTHMANN, Jos., Pfarrer.                               |
|             |             |             | HERRENSCHNEIDER, Pfarrer.                              |

| 44. Logelbach Dufresne, E., Fabrikant.                            |
|-------------------------------------------------------------------|
| 45. » Pierrot, Jos., Vikar.                                       |
| 46. » Robin-Herzog, Fabrikant.                                    |
| 47. Munster MEYER, Martin, Apotheker.                             |
| 48. Türkheim Scherb, André, Fabrikant.                            |
| 49. > Schwindenhammer, Fabrikant.                                 |
| 50. » WERNER, P. Paul, Pfarrer.                                   |
| 51. Wasserburg KARRER, Bernh., Pfarrer.                           |
| 52. Weckolsheim Freudenreich, Camill., Pfarrer.                   |
| 53. Wickerschweier Cunrath, Ant., Pfarrer.                        |
| 54. Wolfganzen Gruss, Joh. Alois, Pfarrer.                        |
| 55. Zimmerbach REY, Fr. Jos., Pfarrer.                            |
| III. Kreis Gebweiler.                                             |
| 1. Bergholz BECK, M., Pfarrer.                                    |
| 2. Dirler, Gastwirth.                                             |
| 3. Bühl Adam, Eug., Vikar.                                        |
| 4. > FRITSCH, Vikar.                                              |
| 5. » Muess, Ignat., Pfarrer.                                      |
| 6. Fessenheim Dornstetter, Pfarrer.                               |
| 7. Geberschweier Brunck de Freundeck, Eigenthümer.                |
| 8. Gebweiler Bourcart, Alex., Fabrikant.                          |
| 9. DOURCART, Heinrich, Fabrikant.                                 |
| 10. ) DE BARY, Edouard, Fabrikant.                                |
| 11. > MARCK, J. L., Pfarrer.                                      |
| 12. » Pepin, Notar.                                               |
| 13 RŒLLINGER, Alph., Pfarrer, Mitglied des Reichstags.            |
| 14. > Schlumberger, von, Dr. J., Präsident des Landesausschusses. |
| 15. » TRUXLER, Bernh., Eigenthümer, Bau-Unter-                    |
| nehmer.                                                           |
| 16. Isenheim Spetz, Fabrikbesitzer.                               |
| 17. DLEGER, Lehrer.                                               |
| 18. Jungholz Schlæsser, Carl, Pfarrer.                            |
| 19. Lautenbach-Zell Ganter, Fr. Jos., Pfarrer.                    |
| 20. Lautenbach Hamm, Car., Pfarrer.                               |
| 21. Murbach Murg, Alois, Pfarrer.                                 |
| 22. Oberhergheim                                                  |
| 23. Ollweiler b. Hartmannsweiler . Zeller, Ziegeleibesitzer.      |
| 24. Pfaffenheim Müller, M. Jos., Pfarrer.                         |
| 25. Rufach HAEGY, Jos., Pfarrer, Ehrendomherr.                    |

| 26. Rufach MÖLLER, Bürgermeister.  27.                                                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IV. Kreis Mülhausen.                                                                  |          |
| 1. Eschenzweiler . Zislin, Pfarrer.                                                   |          |
| 2. Eichwald Buhr, Jos., Pfarrer.                                                      |          |
| 3. Hüningen Scheech, Alb., Pfarrer.                                                   |          |
| 4. Mülhausen Dollfuss, Gustav.                                                        |          |
| 5 GLUCK, Bmil, Fabrikant.                                                             |          |
| 6. » Gutmann, Hauptlehrer                                                             |          |
| 7. » Hoppe, Dr., Landgerichtsrath.                                                    |          |
| 8. » LOUVAT, Julius, Architekt.                                                       |          |
| 9 Meininger, Ernst, Kaufmann.                                                         |          |
| 10. » MIALET, Mich., Spitalpfarrer.                                                   | •        |
| 11. » Mieg, Matthieu, Fabrikant.                                                      |          |
| 12. » Roth, Ludwig, Abbé, Redakteur.                                                  |          |
| 13. » Selensperger, Karl.                                                             |          |
| 14. SCHLUMBERGER, Gabriel, Fabrikant.                                                 |          |
| 15. » Schwartz, Ludwig, Fabrikant.                                                    | •        |
| 16 Société Industrielle.                                                              |          |
| 17. » Spörlin,                                                                        |          |
| 18. DESTADTBIBLIOTHEK. 19. DESTADTBIBLIOTHEK.                                         |          |
|                                                                                       | مداد ادم |
| 20. DINTERER, L., Pfarrer, Ehrendomherr, Mitgli Landesausschusses und des Reichstags. | eu ues   |
| V. Kreis Rappoltsweiler.                                                              |          |
| 1. Alspach b. Kaisersberg . Weibel, Viktor, Fabrikant.                                |          |
| 2. Ammerschweier Froehly, Laurent, Pfarrer.                                           |          |
| 3. Bebelnheim Behra, Ant., Pfarrer.                                                   |          |
| 4. Bennweier Hell, Georg, Pfarrer.                                                    |          |
| 5. Bergheim Hans, Eugen, Pfarrer.                                                     |          |
| 6. D Schmidt, Schneidermeister.                                                       |          |
| 7. Deutsch-Rumbach Frey, Aug., Alph. Pfarrer.                                         |          |
| 8. Drei Aehren Salzmann, J. Alb., Pfarrer.                                            |          |
| 9. Gemar Schwartzbrod, J. R., Pfarrer.                                                |          |
| 10. Illhäusern BANDSEPT, Fr. Xav., Pfarrer.                                           |          |
| 11. Kaysersberg CLAUSS, J., Vikar.                                                    |          |

| <b>12</b> . | . Kienzheim Ref.                      | ré, J. G., Abbé.                  |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 13.         |                                       | •                                 |
| 14.         |                                       | •                                 |
| <b>1</b> 5. | . Leberau Di <b>e</b> t               |                                   |
| 16.         |                                       |                                   |
| 17.         |                                       |                                   |
| 18.         | . Markirch BAU                        |                                   |
| 19.         |                                       | сн, Ernst, Fabrikant.             |
| 20.         |                                       | сн, Ferdinand, Fabrikant.         |
| 21.         |                                       | •                                 |
| <b>22</b> . |                                       | HARD, Pfarrer, Ehrendomherr.      |
| <b>2</b> 3. |                                       | schmann, Julius, Négociant.       |
| 24.         |                                       | ng, Alb., jun., Fabrikant.        |
| <b>25</b> . |                                       | · ·                               |
| <b>2</b> 6. |                                       | our, Paul, Fabrikant.             |
| 27.         |                                       | HELANG, Karl, Fabrikant.          |
| <b>2</b> 8. |                                       | LER, Henri, Banquier.             |
| <b>2</b> 9. | . Rappoltsweiler Dus                  | sère, Gust., Vikar.               |
| 30.         | ). » Loт                              | z, Ant., Superior, Ehrendomherr.  |
| 31.         | . » Nied                              | ERHAEUSERN, von, Fabrik-Direktor. |
| <b>32</b> . | Ræs                                   | s, Amat., Pfarrer, Ehrendomherr.  |
| 33.         | . э Schi                              | UMBERGER, Camille, Rentner.       |
| 34.         | . Reichenweier Biri                   | EL, Alfred, Eigenthümer.          |
| 35.         |                                       | EINDE REICHENWEIER.               |
| 36.         | . » Spin                              | DLER, Viktor, Pfarrer.            |
| 37.         | . Rodern b. St. Pilt DAN              | zas, Dr., juris.                  |
| 38.         | . » » Ræs                             | сн, Jos., Pfarrer.                |
| <b>39</b> . | . St. Kreuz i. Th For                 | rz, J. Aemil., Pfarrer.           |
| <b>4</b> 0. | . St. Pilt Kol                        | B, Th. C., Pfarrer.               |
| 41.         | . Schnierlach Bru                     | NCK DE FREUNDECK, Pfarrer.        |
|             | 777                                   | Vacia Mhawa                       |
|             |                                       | Kreis Thann.                      |
|             | . Moosch Hug, E.,                     |                                   |
|             | dern Lintzer,                         |                                   |
|             | S. St. Amarin Huntzigi                | ,                                 |
|             | . Sennheim ZÜRCHER                    |                                   |
|             | . Thann GYMNASIA                      |                                   |
| 6.<br>-     |                                       | org, Pfarrer, Ehrendomherr.       |
| 7.          |                                       | ED, Dr., Direktor des Gymnasiums. |
| 8.          |                                       |                                   |
|             | . Wattweiler HADERER                  |                                   |
| 10.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ürgermeister.                     |
| 11.         | . Wesserling Roy.                     |                                   |

# Bezirk Lothringen.

| 1. | 1. Güblingen Kuhn, Pfarrer.             |                  |
|----|-----------------------------------------|------------------|
| 2. | 2. Metz BACH, Rentamtmann.              |                  |
| 3. | 3. > Hammerstein, Frhr. von, Kaiserl. B | ezirks-Präsident |
| 4. | 4. » Pöhlmann, Ober-Regierungsrath.     |                  |
| 5. | 5. » Tornow, Baurath.                   |                  |
| 6. | 6. Moulins b. Metz PAULUS, Pfarrer.     |                  |
| 7. | 7. Oberginingen THILMONT . Pfarrer.     |                  |

# Übrige Deutsche Staaten.

| _                              |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Altenburg                   | KAGENECK, Frhr. von, Major.                                                    |
| 2. Baden-Baden                 | BAYER, Dr., Viktor, Rentner.                                                   |
| 3.                             | GIMPEL, K., Rentner.                                                           |
| 4. Berlin                      | Вівлютнек, Königliche.                                                         |
| 5. >                           | HARSEIM, Wirklicher Geheimer Kriegsrath.                                       |
| 6. <b>»</b>                    | NAUMANN, Geh. Ober-Regierungsrath.                                             |
| 7. >                           | SCHRICKER, Aug., Prof. Dr., Geh. Regierungsrath.                               |
| 8. »                           | Schwedeler-Meyer, Dr.                                                          |
| 9. »                           | WALDEYER, Dr., Universitäts-Professor.                                         |
| 10. Freiburg i. B              | KRAUS, F. X., Dr., Universitäts-Professor,<br>Hofrath.                         |
| 11. Hannover                   | MÜLLENHEIM-RECHBERG, Frhr. von, Paul, Ober-                                    |
|                                | leutnant.                                                                      |
| <b>12.</b> Halle a. S          | Ficker, Dr., Privatdozent.                                                     |
| 13. Jena                       | WEBER, Paul, Dr., Universitäts-Professor.                                      |
| 14. Karlsruhe                  | Nотн, Apothekenbesitzer.                                                       |
| 15. Kehl                       | KRÆMER, Hof-Photograph.                                                        |
| 16. Kötzschenbroda b. Dresden. | MULLENHEIM-RECHBERG, Frhr. von, Alexander, Gutsbesitzer.                       |
| <b>17. München</b>             | Dursy, von, Ministerialrath a. D.                                              |
| <b>18. Rastatt</b>             | Holtzmann, Divisionspfarrer.                                                   |
| 19. Rust i. Baden              | Bœcklin von Bœcklinsau, Feldmarschall-<br>Leutnant.                            |
| 20. Stuttgart                  | Schwab, Königl. Württembg. Oberkriegsrath,<br>Mitglied des Oberkriegsgerichts. |
| 21. Trier                      | Korum, Dr., Bischof.                                                           |

### B. Ausland.

#### I. Frankreich.

| 1.                | Guise-la-Motte près Compiègne. REUSSNER, Ingénieur.               |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 2.                | Lurcy-Levy (Allier) WALDNER DE FREUNDSTEIN, Comte.                |  |
|                   | Nancy ARTH, Propriétaire.                                         |  |
|                   | » Berger-Levrault, Edmund, Imprimeur.                             |  |
|                   | > Berger-Levrault, Osc., Rentier.                                 |  |
|                   | » Herrgott, Dr., anc. Professeur.                                 |  |
| 7.                | Paris Ackermann, Abbé, Professeur au Collège Stanislas.           |  |
| 8.                | » DE DARTEIN, Insp. gén. des Ponts et chaussées.                  |  |
| 9.                |                                                                   |  |
| 10.               |                                                                   |  |
| 11.               |                                                                   |  |
|                   | » MEYER, Charles, négociant.                                      |  |
| 13.               |                                                                   |  |
| 14.               |                                                                   |  |
| 15.               | » Weissgerber, H., Dr.                                            |  |
| 16.               | Saint-Dié LACOMBLE, de, receveur des finances.                    |  |
|                   | Versailles Reuss, Rod., Dr., Mattre de conférences.               |  |
|                   | II. Oesterreich.                                                  |  |
|                   |                                                                   |  |
|                   | Wien . EHRHARD, Alb., Universitäts-Professor.                     |  |
| 2.                | . Frick, K. K. Hofbuchhandlung.                                   |  |
|                   | III. Schweiz.                                                     |  |
| 1.                | Lausanne . Lehr, Ernest, professeur de droit.                     |  |
| •                 | - ,                                                               |  |
|                   | Correspondierende Mitglieder.                                     |  |
|                   | KINDLER VON KNOBLOCH, Major a. D. Mitglied d. Heroldamts, Berlin. |  |
|                   | MOUGENOT, Consul hon. d'Espagne, Malzeville-Nancy.                |  |
|                   | MÜLLER, Dr., Prof., Oberbibliothekar, Strassburg.                 |  |
| 4.                | OTT, Stadtbaurath, Strassburg.                                    |  |
| Zusammenstellung. |                                                                   |  |

|    | UI    | iter-bisass    | :     |    | U     | der-Elsass :   |     |                  |             |
|----|-------|----------------|-------|----|-------|----------------|-----|------------------|-------------|
| 1. | Stras | sburg Stadt    | . 163 | 1. | Kreis | Altkirch       | 6   | Lothringen       |             |
| 2. |       | Land           | . 21  | 2. |       | Colmar         | 55  | Deutsche Staaten | 21          |
|    |       | Erstein        |       | 3. |       | Gebweiler      | 30  | Ausland          | 20          |
| 4. | •     | Hagenau        |       | 4. |       | Mülhausen      | 20  | Summa            | 48          |
| 5. | ×     | Molsheim       | . 34  | ** | •     |                |     |                  |             |
| 6. |       | Schlettstadt . | 26    | 5. | *     | Rappoltsweiler | 41  | Dazu:            |             |
| 7. | •     | Weissenburg.   | . 15  | 6. |       | Thann          | 11  | Ober-Elsass      | <b>16</b> 3 |
| 8. | *     | Zabern         |       |    |       |                |     | Unter-Elsass     | 332         |
| •• | _     | DEDOID         |       |    |       |                | 163 | 7                |             |
|    |       |                | 332   |    |       |                |     | Zusammen         | 513 Mitgi.  |



#### Das

## BEAMTENTUM DER REICHSLANOVOGTEI HAGENAU

vom Anfang des 14. Jahrhunderts bis zum Uebergang der Landvogtei an Frankreich 1648.

Von Dr. Jos. BECKER.

#### § 1. Das Institut der Unterlandvögte.

Schon seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts pflegten die Inhaber der Reichslandvogtei Hagenau zeitweise Stellvertreter zu ernennen. Vollständig ausgebildet wurde das Institut der Unterlandvögte aber erst in der zweiten Hälste des Jahrhunderts, als die Landvogtei in den Besitz mächtiger Landesherrn kam. Weil diese verhindert waren, persönlich die Verwaltung zu führen, und weil — zumal nach Abschluss des Dekapolisbundes 1354 — der Geschäftskreis der Landvögte sehr ausgedehnt war, so schien ein regelrechter Vertreter unentbehrlich.

Wenn auch in den ältesten Zeiten die Zustimmung des Kaisers zu der Ernennung der Unterlandvögte thatsächlich eingeholt wurde, so scheint sie doch rechtlich nicht notwendig gewesen zu sein. Nachdem vollends die Landvogtei nach 1408 durch Pfandverträge in das temporäre Eigentum und die Herrschaft der Pfalz kam, da verloren Kaiser und Reich jeden Einfluss auf das Beamtentum. Die Machtsphäre der Unterlandvögte war im allgemeinen beschränkt durch das persönliche Wollen und Eingreifen der Oberlandvögte, in deren Namen sie unter ganz gleichen Bedingungen und Formen wie diese selbst in ihr Amt eingeführt wurden<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Für das Folgende vergl. meine Abhandlungen:

I. Die Landvögte des Elsass von 1308-1408. Strassburg, 1894.

II. Die Wirksamkeit und das Amt der Landvögte des Elsass im 14. Jahrhundert, in der Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, Band X, 1895.

III. Die Verleihung und Verpfändung der Reichslandvogtei Elsass von 1408—1634, in derselben Zeitschrift, Band XII, 1897.

<sup>2.</sup> Vgl. Abhandlung II, Seite 323, und II, S. 38 ff.

<sup>3.</sup> Vgl. Abhandlung II, S. 322 ff.

B. XIX. -- (M.)

Für das 14. Jahrhundert fehlt fast jede nähere Angabe über die persönlichen Einnahmen und die Besoldung der Unterlandvögte<sup>4</sup>. Spärlich unterrichtet sind wir über die Verhältnisse zur Zeit des pfälzischen Pfandbesitzes im 15. Jahrhundert. Pfalzgraf Friedrich der Siegreiche erhob 1463 den Wild- und Rheingrafen Johann v. Daun zu seinem Unterlandvogt, indem er ihm ausdrücklich in der Ernennungsurkunde einschärfte: «Die zur Landvogtei gehörigen Kirchen, Städte und Unterthanen nach Kräften zu schützen, für die Sicherheit der Strassen und Kaufleute zu sorgen, dem Zinsmeister bei Einziehung der Gesälle und Steuern behülflich zu sein, grössere Schwierigkeiten der Verwaltung aber dem Kurfürsten zu unterbreiten.» Zur Besoldung waren ihm jährlich 200 Gulden auf das Zinsmeisteramt angewiesen nebst der Nahrung?. Auch in den Jahren 1451 und 1454 bezog der Landvogt 200 Gulden Dienstgeld; 1499 erhielt er laut der Rechnung des Zinsmeisters an «Amtsgeld und Kost» von Kathedra Petri bis St. Gallentag 232 Gulden 8 \( \beta \) 3 \( \beta \); von da bis Kathedra Petri für Amtsgeld 69 Gulden 2 β 3 δ, und für Kost 54 Gulden — also zusammen aufs Jahr 356 Gulden.

Wesentlich erhöht wurde die Besoldung in der habsburgischen Zeit.

Kaiser Maximilian, welcher 1504 dem Pfalzgrafen die Reichslandvogtei entzog, sicherte damals seinem Unterlandvogt Freiherrn Kaspar von Mörsberg jährlich 800 rheinische Gulden, 100 Viertel Korn, 200 Viertel Hafer und 6 Fuder Wein aus den Erträgnissen der Landvogtei zu; in der 1510 erneuerten Bestallungsurkunde wurde der Sold um 100 Gulden verringert; zu den vorigen «Beinutzungen» aber werden noch genannt Hofkleidung für 8 Personen und andere Gerechtigkeiten und Zustände, so einem Landvogt nach altem Recht billig zugehören.

Ueber diese alten Zustände und Gerechtigkeiten giebt uns nähern Aufschluss eine «Instruktion und Ordnung», welche König Ferdinand am 9. November 1527 von Stuhlweissenburg aus für die Reichslandvogtei Hagenau erliess.

<sup>1.</sup> Ebenda, S. 354.

<sup>2.</sup> Als. ill., II, 573.

<sup>3.</sup> Vgl. die Zinsmeisterrechnungen, Strassb. Bez.-Arch., C 99, fol. 41 ff und C 91 Nr. 8, fol. 69-77, und Nr. 7, fol. 96.

<sup>4.</sup> Abhandlung Ill, S. 130 ff.

<sup>5. «</sup>Instruction, ordnung vnd stat, wie vnser landvogt, zinsmeister vnd ander officier in vnserer landfuogtey Hagenau dieselbe hinfür verwalten, versehen, auch was ir iedem sold vnd zuständ bis auf vnser wolgefallen vnd widerrufen gegeben und ervolgen soll.» Innsbrucker Kopialbuch zu 1527. — Ferdinand war am 1. Mai 1521 zu Nürnberg von Kaiser Karl mit den beiden Reichslandvogteien Elsass und Ortenau belehnt worden. Abhandlung III, S. 133.

In betreff des Unterlandvogts wurde darin folgendes bestimmt: Aus dem Zinsmeisteramt bezieht er jährlich an Geld 600 rheinische Gulden, sodann zur Hofkleidung für sich und seine Diener 8 Ellen Leinen und 12 Ellen Futtertuch und auf 8 Dienstpferde Hafer und Stroh<sup>1</sup>. Zur Erntezeit und zur Fastnacht erhält er je 60 Hühner, an Ostern 3 Lämmer und zur gewöhnlichen Zeit 12 Kapaunen als «erung in seine Küchen». Ausserdem wurden ihm folgende «beinutz und zustend» bewilligt: Er hat seine Wohnung in der Behausung zu Hagenau, die Landvogtei genannt<sup>2</sup>. Für sich und alle Diener, die er von Amts wegen unterhält, geniesst er den

<sup>1.</sup> Die Bestimmung der genannten Instruktion in betreff der • Füllerung • lautet:

<sup>•</sup>Wir wollen auch, daß hinfüro unserm Landvogt, Zinsmeister, Schultheiß und sonst allen andern unsern vorgemelten Dienern auf jedes Pferdt, soviel Ir jedem als vorstet hinfür zu halten aufgelegt sind, jährlich 52 Viertel Habern und 200 wällen Stro, außgeschlossen Marx Schweickher, demselben aus Ursach daz er zu Richhofen wohnt, nur 15 Viertel Habern gegeben, und das unser Zinsmeister, Gegenschreiber und Kornmesser albeg Ir ordenlich aufmerken haben, welcher sein anzahl Pferdt nit halt, oder so oft einer, es sei welcher es well, keinen ausgeschlossen, übernacht, und wieviel Nacht er in sein eigen oder unsern Geschäften außerhalb der Stadt Hagenau ist, das sy demselben albeg nach gebürlicher anzall sein Futter aufgeben, abziehen und aufschreiben, auch solichs in Zinsmeisters Raitung durch ein sonder Register jährlich und eigentlich angezeigt werde, doch sollen in solchem Abzug der Fütterung die Knecht, so ytz auf dem Land und nicht zu Hagenau sitzen oder künftiglich hinausgesetzt, das Ihnen solcher Abzug der Fütterung nicht geschehen soll, ausgesondert sein, sy reitten dann in andern Geschäften außerhalb des getzirkhs unsrer Landvogtei, so sollen sie dieselben Zeit, wie ander unser Diener halb zu Hagenau jetzt unterscheiden ist, gehalten werden.»

Ein Artikel über «gebew» in der «landvogtey» verfügt: «Was unser Landvogt hinfür für namhaftige Gebäu in unser Behausung der Landvogtei seiner Verwesung zu thun notwendig acht, die soll er albegen an uns oder unser Statthalter und Rät unserer Oberösterreichischen Raitkammer bringen und Bescheid darüber erlangen, auch was fürter also zu pauen befolilen, durch unsern Zinsmeister das paugeld bezahlt und Ime in seiner Raitung für gut Ausgab passiert werden. Was aber unserm Landvogt über Thürn, Laden, Fenster, Gläser, Oefen, Pachöfen, Kachlen, In Rosställn die Stenndt, Rauffn, Pern, Schloß und Schlüssel, so in der Behausung und Stallungen yetzutzeiten zerbrochen, erworfen oder verloren worden, koßten auflauft, denselben soll unser Landvogt, dieweil Ime solch Behausung mit dem allen versehen eingeantwort und bisher mit pauen völliglich unterhalten worden ist, selbst tragen und bezahlen, dann ihme solch unser Behausung wesentlich und unwüestlich inne zu haben gebürt, wie dann alle ander unser Vogt und Pfleger, an andern Enden thun, aber so oft die Dächer der Zimmer zu decken not ist, soll unser Zinsmeister dieselben Dachungen albegen in unsern Kosten machen und decken lassen, und ob unser Landvogt oder Zinsmeister hierüber ohn Befehl ycht weiters bauen und Zinsmeister in sein Raitungen für ausgab bringen wird, soll Ihme dasselb nit passiert werden.» - Diese Bestimmungen wurden später in die Bestallungsbriefe der Unterlandvögte aufgenommen.

Freisitz in der Stadt<sup>1</sup>. Aus dem hl. Forst mag er genugsam Holz für seinen Haushalt durch die Unterthanen der Reichsdörfer herbeischaffen lassen, doch so, dass er den Fronbauern auf eigene Rechnung «ziemlich Essen und Trinken» giebt<sup>2</sup>.

Unter gleichen Bedingungen sind diese Reichsbauern auch zu anderweitigen Fronfahrten verpflichtet, sei es, dass der Unterlandvogt sein «Gemahl und Frauenzimmer» oder Wein, Getreide u. dgl. befördern lassen will; die «Maut und Zölle», welche sie dabei entrichten, muss er ihnen vergüten. Die «18 Mannsmatten» im Schierried, «Wißwachs» genannt, welche Wolf von Türkheim von der Landvogtei und dem Reiche als Lehn trug, kann er durch die Reichsbauern mähen und heuen lassen; ihm gehört auch das «Schankgeld», das von den Reichsstädten Kolmar, Schlettstadt, Kaisersberg, Münster, Oberehnheim und Rosheim bei der jährlichen Ratserneuerung gereicht wird. Da der Vorsitz und die Leitung der Ratswahl zu den ordentlichen Amtsgeschäften des Landvogts gehört, muss er persönlich zu diesem Zwecke sich alljährlich in den genannten Städten einfinden; nur wenn er durch ehrenhafte Ursachen verhindert ist, mag er durch den Zinsmeister oder sonstige ansehnliche landvögtische Räte sich vertreten

<sup>1.</sup> Ein besonderer Artikel über \*freysessen zu Hagenau\* besagt: Als untzhero all unser und unser voruordern Amtleut und Diener, desgleich aller Adel in der Stadt Hagenau frei gesessen sein, und wir dann durch diesen unsern Statt und ordnung etlich unser Diener und Aemter dieser Zeit bis auf weiter unser Wohlgefallen abgestellt, so wollen wir doch hiemit vorbehalten haben, daß solichs dem Reich und uns an unsern alten herbrachten Oberkeiten der Freisitz und ander Herrlichkeit unvergriffen und unschädlich sein solle.

Der Artikel über Fronholz lautet: «Wir vernehmen wie etlich Jahr her grosse Unordnung mit dem Fronholz zu Nachtheil und Verderbung unsers Forsts und Walds gehalten worden sei. Demnach wollen wir, das hinfür Landvogt, Zinsmeister, Schultheiß und Gegenschreiber Holz genug, auch unserm reitenden Boten, Kornmesser und Gefangenhüter im Ringhaus als für ein Person und darnach den 4 Amtsknechten desgleich den 3 Waldforstknechten Jedem Jahrs 8 Fuder gegeben und sonst niemand nichts weitters gefront noch geführt, daß auch durch unsern Landvogt, Zinsmeister noch ander unser Rät niemand kein Holz verer hierüber verordnet sonder das Holz hauen und füern albeg 2 mal im Jahr als zu Frühlings und Herbst zeiten miteinander im Beisein dreier oder zweier oder eins unserer Holzforstknecht, welcher oder welche dann durch unsern Landvogt, Zinsmeister oder ander unser Räth dazue geordnet und albegen an Enden dem Wald und Holz am unschädlichsten und darauf wiederum wie von alter her unser Unterthanen Ir Gerechtigkeit das nach oder Gegenholz hayen, zuführen vergönnden werden solle. Unser Landvogt Zinsmeister und Räth sollen auch darob halten, damit die von Hagenau nit geverlich mehr Zimmer und ander Holz auf unsern ausgemarkten tayllen, dann ihre Theile Walds und dasselb auch nit anders hauen dann in Beisein und nach Angeben unserer geschworn Holzförster, so wie jetzt gemelt ist, darzu geordnet werden sollen.»

lassen. Anspruch auf diesbezügliche Reiseentschädigung haben aber weder er noch seine Vertreter, zumal sie von den betreffenden Städten jedesmal aus der Herberge gelöst werden, wie sie ja auch auf Amtsreisen in den Reichsdörfern «Atz und Lieferung» finden¹. Zur Zeit der «Eckernutzung» im hl. Forst mag er sein Eckerrecht laut des Artikels dieser Ordnung, der «das Schweinerecht» betrifft, geltend machen². Ausdrücklich aber wurde dem Unterlandsvogt zur Pflicht gemacht, sich «der vererungen, des opferbegrab- vnd strafgelts» seitens der Juden zu entschlagen und dergleichen Erträge in das Zinsmeisteramt erfolgen zu lassen³.

All diese Bestimmungen Ferdinands über die Einnahmen des Unterlandvogts sind in der Folgezeit im wesentlichen unverändert geblieben und fast wörtlich in die Bestallungsurkunden aufgenommen worden. Neu erscheint darin nur die Begünstigung, dass der Unterlandvogt an den äussern Grenzgebieten des hl. Forstes nach seiner «Küchen ziemlichen Notdurft» die Jagd ausüben durfte, sowie dass er als «Zehrgeld» auf

<sup>1.</sup> Der Artikel die «gemain zerung» betreffend lautet: «Sodann vnser landvogt, zinsmeister vnd auch ander vnser officier den atz vergebens auf den reichsdörfern haben, so soll ihnen hinfür im zirgg der landvogtey kein zerung von vnsern wegen gegeben noch vnsern zinsmeister in ausgab nit gelegt, wo sie aber außerhalb dem zirgg vnser landvogtey in vnsern geschäften reiten, sollen sie gleicherweis wie ander vnser räth vnd diener vnser regierung zu Ensisheim vnser oberösterreichischen raitkammer ordnung vnd gebrauch nach gehalten werden, das ist ie ein tag und ein nacht auf ein pferd 20 Kreuzer.»

<sup>2.</sup> Dieser Artikel lautet: «vnser landvogt, zinsmeister, schultheiß, gegenschreiber vnd ander vnser amtleut vnd diener sollen hinfür so in vnsern forst «agkert» wird, nicht mer dann soviel ir ieder schwein seinem gewondlichen haußbrauch notturstig ist, einschlagen vnd was er dermasen also zu seiner hausnotdurst nicht beschlecht, ir keiner einige weiter recht für sich selbst andern verleichen noch geld dafur zu ihrem nutz, wie bisher ir etlich im brauch gehabt haben, nehmen, sondern das alles vnd iedes geld, soviel von allen andern schweinen, die in wald geschlagen, gesellt, durch unsern zinsmeister zu unsern handen eingenommen vnd vns iährlich verrait werden.»

<sup>3.</sup> In einem besondern Artikel über die Besteuerung der Juden der Landvogtei heisst es weiterhin:

<sup>•</sup>Unser ernstlicher bevelch, willen und meinung ist auch, daß unser Landvogt Zinsmeister und schlecht alle ander Offizier und Diener in unser Landvogtei Hagenau hinfür ganz khainerlei vererung opfer, begrab, Insatz noch Strafgeld, Schankung noch sonst einicherlei andern genis, wie der genannt werden mag, von jetzigen noch künftigen Juden einnehmen noch haben, sonder was von ihnen zu Einzug, Schatzgeld, Ehrgeld, Opfergeld Schainnkhung, Strafen oder wie daselb genannt werden mag, nichts ausgenommen, gefelt, das alles klein und groß sie bei Mittel ihrer Aid uns in unser Kammer durch ein Zinsmeister überantworten und verrait werden solle.»

<sup>4. «</sup>Wir haben ime auch zu erhaltung vnserer vorstlichen obrigkeit in vnserer landvogtey Hagenau an den greintzen außerhalb de lustgejaid in seinem costen doch allein

Geschäftsreisen innerhalb der Landvogtei täglich 20 Kreuzer, ausserhalb aber 24 Kreuzer beanspruchen könne.

Nach der endgültigen Lösung der Reichslandvogtei aus den Händen der Pfalz an das Haus Oestreich wird in den Bestallungsbriefen auch der Pflichtenkreis der Unterlandvögte eingehender bestimmt<sup>4</sup>.

Als ihre Oberbehörde, auf welche sie (ihr fleissig Außehen) haben sollten, wird ausser dem Oberlandvogt die oberöstreichische Kammer zu Innsbruck, wo die erzherzoglichen Oberlandvögte residierten, und die vorderöstreichische Regierung zu Ensisheim bezeichnet. Zu Ensisheim sollen sie in allen schwierigen Fällen, welche die Administration der iustitia beträfen, sich Rat erholen; zu Innsbruck sollten alle schwierigen Fälle, welche das Kammergut, die Verrechnung desselben, die Steuern, Hilfen etc. berührten, entschieden werden. Um die reformatorischen Bestrebungen welche sich zu Zeiten der pfälzischen Herrschaft hatten geltend machen können - zu unterdrücken, wurde den Unterlandvögten eingeschärft, strenge darauf zu achten, cdass durch die Prädikanten und Seelsorger das Wort Gottes lauter und klar, nach dem gemeinen Verstand der hl. katholischen christlichen Kirche und nach Auslegung der heiligen Väter und Lehrer treulich verkündet werde, dass der löbliche Gottesdienst, wie sich gebühre, vollbracht, dass alle verführerischen Lehren und Sekten ausgetilgt, dass die Unterthanen der Landvogtei bei der wahren, heilsamen, heiligen Religion und den alten löblichen und christlichen Geremonien erhalten würden.» Mit 8 Dienstpferden, die auf eigene Kosten zu beschaffen und auszurüsten waren, sollten sie jederzeit zu allen landvögtischen Dienstleistungen bereit sein, überhaupt die Landvogtei treulich und fleissig verwalten. Die

zu seiner kuchen zimblichen notturst vnd solchermaßen genedigist zu iagen bewilligt, dadurch die vorst nit außgeodet werden. Vgl. die Bestallungsurkunde Diebold Waldners von 1558 und Ludwigs, Grafen v. Fürstenberg 1614 im Statthalterarchiv zu Innsbruck, Kopialbuch Bekennen zu 1558 und 1614.

<sup>1.</sup> Vgl. die Bestallungsurkunde der Innsbrucker Copialbücher, speziell 1558 und 1614.

2. •er soll vns, vnser obrigkhait, herrlichait, gewaltsame, recht vnd gerechtigkaiten an hohen vnd niedern gerichten, schlossern fleckhen, stetten, dorfern, weylern, hofen, leuthen, zinsen, gulten, renten, diensten, fronen, nutzungen vnd gefellen, wildpennen, vischereien, fällen, gelassen, zwingen, penen, strafen, puessen, geboten, verpoten, guetern, zu perg vnd thal, grundt und poden, mit allen und ieden gewohnheiten, rechten und sonst allen andern beruerter landvogtei gewonheiten, rechten, nutzungen und zugehörungen . . . . . desgleichen ouch die gotshäuser und kirchen in derselben landvogtey Hagenau sambt derselben stiftungen und einkommen . . . . . vessiglichen handhaben, schutzen, schirmen und verwalten . . . . auch vnsere einsessen burgerleut und vnderthanen . . . . in kainem weg dringen noch beschweren, ouch meniglichen in seiner verwaltung gleichs gericht fueren und ergeen lassen dem armen als dem reichen und dem reichen als dem armen . . . . . .

übrigen landvögtischen Beamten werden ihrer fürsorglichen Unterstützung und Obhut empfohlen; insbesondere aber wird ihnen jeder willkürliche Eingriff in die Rechte des Zinsmeisteramtes verboten. Auf die Besetzung dieser Unterämter haben die Unterlandvögte nur indirekt durch Rat und Empfehlung bei jenen genannten Regierungen Einfluss gehabt.

#### § 2. Das Reichsschultheissenamt.

Unter den Beamten der Landvogtei nahm seit Beginn des 14. Jahrhunderts der Schultheiss Hagenaus die zweite Stelle ein. Seine Gewalt war, wie die aller übrigen landvögtischen Unterbeamten, unzweifelhaft ein Ausfluss der Amtsgewalt des jedesmaligen kaiserlichen Oberlandvogts. Diesem stand bedingungslos das Recht der Ernennung und Absetzung des Reichsschultheissen zu. Bei einem Wechsel im Amte des Landvogts erlosch rechtlich auch die Amtsgewalt des Reichsschultheissen, wofern dieser nicht von dem neuen Oberherrn wiederum bestätigt und präsentiert wurde.

Die kaiserlichen Freiheitsbriefe für Hagenau aus dem 12. und 13. Jahrhundert enthalten nur spärliche Angaben über das Schultheissenamt. Die Urkunde Barbarossas von 1164, welche die Grundlage der reichstädtischen Privilegien Hagenaus bildet, erwähnt den Schultheissen nur als Vorstand des Bäckergewerbes, insofern ihm das Recht zuerkannt wurde, aus den Bäckern einen Aufsichtsmagistrat zu ernennen, mit dem er über Gewicht und Wert des Brodes zu erkennen hatte. Ein dreimaliges Vergehen gegen die Regeln des Gewerbes sollte durch Ueberantwortung des Brodes in den Genuss des Schultheissen geahndet werden<sup>1</sup>.

Die Hagenau von dem Gegenkönig Wilhelm von Holland 1255 und von König Richard 1262 bewilligten Freiheitsbriefe verpflichteten den Schultheissen, der Stadt beim Antritt seines Amtes einen Eid zu leisten, dass er nur gemäss dem Urteile der Schöffen Recht sprechen sowie die Rechte und Freiheiten der Stadt wahren wolle<sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Sculteto locandi magistratum super panifices potestatem permittimus, ut prefixo eis magistro iuxta consuetudinem Hochveldensium et Swinderadensium panem quantitate precii et valetudinis vendant. Si vero quisquam in hoc suo officio semel et secundario deliquerit, in causa convictus pro delicto iudicii respondere compellitur: tercio ab eiusdem loci fidelibus iuris racione convictus, in usum sculteti tunc ab eo panis confectus vendicetur pro pena a consorcio ceterorum separetur.

<sup>2.</sup> Ad hec duximus proinde statuendum, quod nullum scultetum recipere teneantur, nisi prius idem scultetus, prestito iuramento, promittat eisdem, quod iuxto ministerialium, scabinorum iuratorum sententiam, et antiquum ius et consuetudinem civitatis ipsius, nec non predictas libertates, iura et privilegia eisdem concessa et etiam concedenda teneat et observet . . . . .

Die Form der Schwörbriefe, welche der jedesmalige Landvogt Hagenau ausstellen musste, lässt unzweifelhaft erkennen, dass dem Landvogt als solchem die Ernennung des Reichsschultheissen für Hagenau oblag. In dem Schutzvertrag, welchen die Herren von Lichtenberg 1313 als stellvertretende Landvögte mit Hagenau eingingen, versprachen sie (ähnlich wie 1325 Herzog Leopold v. Oestreich), der Stadt einen Schultheissen zu geben, welcher ein ehrbarer Ritter vom Lande und kein Bürger Hagenaus sei. Als gemeiner Mann und gemeiner Richter sollte dieser verpflichtet sein, den Reichen und Armen gleiches Recht zu gewähren; falls derselbe aber nicht nach Recht und der Hagenauer Schöffen Urteil richten würde, so wollten sie ihn durch einen andern ersetzen 1.

Aehnliche Verpflichtungen übernahmen 1323 (frühere Schwörbriefe sind nicht vorhanden) die wirklichen Landvögte König Ludwigs<sup>2</sup>. Von da ab kehrt in allen Schutzbriefen der Landvögte die Formel wieder: «och hant wir gesworn, wie dicke wir den von Hagenowe einen nuwen schultheissen gent, daz wir den darzu halten wellent, daz er ouch swere.»

Kaiser Ludwig der Baier, welcher 1322 am 24. Dezember der Stadt die Vergünstigung gewährt hatte, dass kein Bürger Strassburgs zum Hagenauer Schultheissen erhoben werden könne<sup>3</sup>, erkennt in einem Schreiben vom 6. Juni 1337 an, dass jener Reichsschultheiss von des Landvogts wegen da sei<sup>4</sup>. Aus eigener Machtvollkommenheit entsetzte Landvogt Graf Hugo von Hohenberg 1351 seinen Amtmann und Schultheissen zu Hagenau, Heinrich Meckinger, und erhob an dessen Stelle den Johann vom Ramstein<sup>5</sup>.

<sup>1. «</sup>wir sullent ihn auch geben zu eime Schultheiß einen erbern ritter von dem lande, der nüt..... si ein burger von der statt, und ouch si ein gemein man und ein gemein richter nüt daß er, obe zween burger missehülle gewünnent mit einander, eime gestunde und dem andern nüt, vnd soll sin ein gemeiner richter, den richen wie den armen ze richtende nach dem rechten und nach der schessen urteil zu Hagenau, als es och herkomen ist. Tete das der schultheis nit vnd wollte die bürger vs irme recht treiben vnd gewohnheit, wenn sie es dann an vns vorderent, so sullen wir den schultheißen abetun vnd abesetzen vnd sullent ihn einen andern geben, vnd wir sullent ihn (den Bürgern Hagenaus) auch lassen das «Schürriet» zu iren allmeinde; doch soll ein schultheiß darin meigen vnd howe nemen zu siner notdurst, alse die schessen ziemlich vnd mügelich dunket.

<sup>2.</sup> Hag. Arch., A 221 Nr. 2, begl. Copie.

<sup>3.</sup> darzu wollen wir in dheinen schultheißen geben von Straßburg vnd dheinen vnsern amptmann vnd sol Selze vnd Wegelnburg vürbaß gehören in die pflege zu Hagenowe. Als. dipl. II, 129.

<sup>4.</sup> dazz der schultheiß von Hagenow, wer der ist von vnsers lantvogts in Elsaß wegen . . . . . Batt II, 5.

<sup>5.</sup> Hag. Arch., 224 Nr. 1.

Landvogt Herzog Rudolf von Oestreich übertrug 1358 dem Johann von Huse von Isenheim das Reichsschultheissenamt<sup>1</sup>. Der genannte Johann von Ramstein hat gelegentlich eidlich versichert, dass er wiederholt durch die Landvögte mit jenem Amte betraut worden sei, so durch Hugo von Hohenberg, Burkhard von Magdeburg, den Burggrafen Friedrich von Nürnberg und die Herzöge von Oestreich<sup>2</sup>. Mit dem Abgange des Landvogts beziehungsweise Oberlandvogts erlosch auch die Amtsgewalt der Schultheissen. Die Vergleichung der Daten der Schwörbriefe der Schultheissen mit denen der Landvögte lässt dies unschwer erkennen<sup>3</sup>.

Was wir so an der Hand einzelner Vorgänge für das 14. Jahrhundert mit Sicherheit erschliessen können, ist auch in der spätern pfälzischen und östreichischeu Zeit Rechtsbrauch geblieben. Die Verfügung über das Reichsschultheissenamt war stets dem Oberlandvogt überlassen. Als 1471 Heinrich der Schwarze, Graf von Veldenz, bei der Uebernahme der Landvogtei zu Hagenau dem Stadtrate die Wahl liess in betreff des Reichsschultheissen zwischen dem Junker Heinrich Holzapfel und Werner von Esche, da wies der Rat dies Anerbieten zurück, mit dem Bemerken, seiner kurfürstlichen Gnaden (als Oberlandvogt) stehe dem alten Herkommen gemäss das Recht zu, den Schultheissen zu ernennen; dieser aber werde angenehm sein, er sei, wer er sei.

Die Ernennung eines Reichsschultheissen, wie überhaupt die der Unterbeamten, veranlasste in pfälzischer und habsburgischer Zeit gewöhnlich einen lebhaften Meinungsaustausch zwischen dem Unterlandvogt und den Hagenauischen Beamten einerseits und dem Hauptsitz der oberlandvögtischen Regierung zu Heidelberg, oder zu Ensisheim und Innsbruck andererseits. Unter den vorgeschlagenen Bewerbern traf der Oberlandvogt seine Wahl und händigte dem Kandidaten einen Bestallungsbrief ein, worin die Pflichten, Rechte und Besoldungsverhältnisse desselben genau verzeichnet waren. Nachdem der neue Schultheiss auf diese Anstellungsurkunde durch einen Eid und schriftlichen Revers zugleich verpflichtet war, konnte er zur Einführung in sein Amt sich in der Residenz der Landvogtei einfinden. In den Fällen, wo die Erhebung des Reichsschultheissen nicht unmittelbar mit der Installation des neuen Oberlandvogts verbunden war, lag es dem Unterlandvogt ob, dem Rate der Stadt Hagenau, welchem die Ernennung

<sup>1.</sup> Ebenda, Nr. 2.

<sup>2.</sup> Batt II, 689.

<sup>3.</sup> Die Schwörbriefe der Schultheissen, Hag. Arch., 225 und 226.

<sup>4.</sup> Vgl. Abhandlung III.

<sup>5.</sup> Batt II, 159.

offiziell vorher durch den Oberlandvogt kund gegeben sein musste, den neuen Schultheissen zu präsentieren.

In Abwesenheit eines Unterlandvogts konnte die Präsentation füglich auch durch dessen «Statthalter und Räte» geschehen".

Vor versammeltem Rate wurde dem neuen Schultheissen ein Revers oder Schwörbrief vorgelesen, auf dessen Inhalt er einen «gestabten Eid mit aufgehobener Hand zu Gott und den Heiligen» leisten musste. Diesen mit dem eigenen Siegel des neuen Schultheissen versehenen Revers nahm die Stadt als letzte Bürgschaft seiner treuen Amtsverwaltung in Verwahr<sup>2</sup>.

Der älteste der vorhandenen Schwörbriese ist aus dem Jahre 1350. Kunze, Richter von Horve, ein Edelknecht, verpflichtet sich darin, alle Bürger Hagenaus, «die ein- wie ausgesessenen, die Pfaffen und Laien, Frauen- und Männerklöster, die Stadt Hagenau sowie auch das Land, das dazu gehört, vor Unrecht und Gewalt zu schirmen und zu schützen, alle Rechte und guten Gewohnheiten der Bürger laut der kaiserlichen und königlichen Privilegien zu wahren, vor allem aber allen Bürgern, den Reichen wie den Armen, zu ihrem Rechte zu verhelsen, und nie anders zu richten, als nach dem Urteil der Schöffen zu Hagenau<sup>3</sup>».

Es sind dies im Wesentlichen dieselben Verpflichtungen, wie sie durch die königlichen Urkunden von 1255 und 1262 festgesetzt waren. Von 1380 ab (mit dem Schwörbrief des Johann von Lichtenberg) wird jene bis dahin stereotype Form durch einen die richterliche Thätigkeit des Schultheissen erläuternden Zusatz erweitert. Er schwört nämlich: «vmb sachen die vff das gericht oder die richtlaube gehörent, nach urteil des mererteils der schöffen, und umb sachen die in den rat gehörent, nach urteil des mererteils des rats und nit anders ze richtende'.» 4 Jahre später (seit dem Schwörbrief des Johann von Wickersheim, 1348 Donnerstag nach St. Ulrich) kehrt in den Reversen regelmässig die Formel wieder: «wer es auch, daz dehein iude, der zu Hagenowe ingesessen burger ist, misselete, umbe die missetat sol er mir ze rechte ston vor dem rate ze Hagenowe, do ich och selber bisitzen sol, und waz der mereteil des rates dorumbe zu rechte sprichet, do mitte sol mich benügen".» In der Folgezeit sind die

Vgl. das Schreiben der Landvogteibeamten an die Ensisheimer Regierung bezüglich die Präsentation des Joh. Kört von Wanscheid 1600 15. März. Bez., C 16, Nr. 45.

<sup>2.</sup> Von 1350 ab sind fast alle Schwörbriefe im Orig. zu Hag. vorhanden. Hag. Arch., A A.

<sup>3.</sup> Hag. Arch., A A, Nr. 225.

<sup>4.</sup> Hag. Arch., A A, 225, Nr. 27. Der Zusatz scheint veranlasst durch König Wenzels Urkunde von 1379, worin er sich wörtlich findet. Batt I, 208.

<sup>5.</sup> Ebenda, Nr. 31.

Schwörbriese nicht mehr verändert worden. Unzweiselhast erkennen wir aus ihnen den Schultheissen als Vorstand der Hagenauer Gerichte, diese selbst aber sind darin nur unvollständig zu erkennen.

Gleich beim Anfang des 14. Jahrhunderts finden wir das Hagenauer Gericht in zwei Gerichtshöfe gespalten. Das eigentliche Stadt- und Landgericht, gebildet durch bürgerliche Schöffen, urteilte über Streitfragen der Bürger der Stadt und diente zugleich als Appellhof für die zur Landvogtei und Pflege Hagenaus gehörigen Reichsdörfer. Von seinen Sitzungen auf der Laube und zwar auf dem obern Stockwerke über der Halle des ehemaligen Rathauses führte es gewöhnlich den Namen Lauben- oder Arkadengericht. Als dessen Vorsitzender wird der Reichsschultheiss in den Schwörbriefen ausdrücklich bezeichnet.

Daneben bestand ein nach seinem Sitzungsort auf der Gräthe, der Treppe vor der Burgkapelle, benanntes Gräthen- oder Hochgericht. Dasselbe wurde von Burgmännern gebildet mit Hinzuziehung dreier bürgerlicher Schöffen und war für die Streitsachen der im Hagenauer Gebiet ansässigen Edelleute zuständig. Dass der Schultheiss auch dessen Vorsitzender war, findet sich zwar in den Schwörbriefen nicht erwähnt, ist aber anderweitig sicher verbürgt. Schon 1309 sass Bechthold, ein Ritter, als ein Schultheiss zu Hagenau «vor der Kapellen an seines gnädigen des heiligen röm. Königs Heinrich gericht in aller weis als vff der louben»<sup>1</sup>.

Kaiser Ludwig verfügte 1324, «daz alle edellüt, die in irem (der Stadt Hagenau!) gebiet gesessen sind vnd die in vnser vnd des richs schultheißenamt zu Hagenau gehörent, nit anders zu recht stehen, als vor vnserm schultheißen vor der capellen in der burg zu Hagenowe<sup>1</sup>.

1374 wurde auf der «Gräthe» eine Urfehde beschworen vor dem Schultheissen Bechthold Schenk von Ehenheim<sup>3</sup>. Noch 1431 sass Gerhard von Gauersheim als Schultheiss zu Gericht «vf der greten, vor der Kapellen in der burg zu Hagenau», wo von 8 Burgmännern und 3 bürgerlichen Schöffen das Urteil gefunden wurde<sup>4</sup>. Die letzte Erwähnung jenes Hochoder Gräthengerichts geschieht, wie es scheint, 1438 in dem alten Statutenbuch Hagenaus. Helfrich von Wiesen, Schultheiss zu Hagenau, beschied «von des heil. röm. reichsgewalt wegen» auf den nächsten Samstag vor assumptionis die Adelheid von Geroldseck, geboren zu Saarwerden und

Die Franziskanerchronik versetzt die Verlegung der öffentlichen Gerichtsstätte auf die Laube in das Jahr 1311. Batt I, 246.

<sup>2.</sup> Batt I, 251.

<sup>3.</sup> Rbenda, 252.

<sup>4.</sup> Ebenda, 254.

Frau zu Lahr, «vor des heil. reichs Hochgericht vf der greten vor de Kapellen in der burg zu Hagenau<sup>1</sup>).

Unzweiselhast war der Reichsschultheiss also auch Vorsitzender jenes Gräthen- oder Hochgerichtes<sup>2</sup>. Laut der Schwörbriese war er aber auch befugt, cymb sachen, die in den rat gehörent, nach urteil des mererteils des rats» zu richten. Durch das königliche Privileg Wilhelms von Holland war für Hagenau ein Stadtrat als eine beratende und entscheidende Aufsichtsbehörde nach dem Vorbilde Strassburgs geschaffen worden. Mit dem Anfang des 14. Jahrhunderts stand den Geschlechtern ausschliesslich die Stadtverwaltung zu. Zwölf Räte unter der Leitung eines aus ihrer Mitte gewählten Meisters hatten die egenossenschaftlichen Feld- und Weideangelegenheiten zu behandeln, Aufsicht über Weg und Steg zu führen, über Gewerbe und Verkehrssachen zu entscheiden, Mass und Gewicht zu regulieren, den Stadtfrieden zu sichern u. s. w.' Der Reichsschultheiss hatte keinen Anteil mehr an dieser Stadtregierung, wohl aber war seine Anwesenheit im Rate bedingt durch Aburteilung von Blutsachen und Judenfreveln. Nur unter dem Vorsitze des Reichsschultheissen, der von dem Kaiser bezw. von dessen delegiertem Landvogt mit dem Blutbanne ausgerüstet war, konnte der Stadtrat über das blut gerichten vnd übelthätige leut vm ir milhandlung, nach ordnung des rechts vnd der statt herkommen vnd gewonheit strafen\*».

Das Bild, das wir so an der Hand der Schwörbriefe von dem Charakter und der Bedeutung des Reichsschultheissenamtes gewinnen, wird vielfach vervollständigt durch die Bestallungsurkunden. Diese machen von 1558 ab, also seit dem endgültigen Uebergang der Landvogtei an das Haus Habsburg, allen Beamten zunächst zur Pflicht, der alten christlich-römischen Kirche treu zu bleiben und ihre Ausbreitung zu fördern. Als Oberbehörde, auf die der Schultheiss fein fleissig Außehen haben sollte, wurde die oberöstreichische Kammer zu Innsbruck (wo der erzherzogliche Oberlandvogt und Statthalter von Tyrol und Vorarlberg zu residieren pflegte), die vorderöstreichische Regierung zu Ensisheim und der Landvogt und die Räte zu

<sup>1.</sup> Ebenda, 204.

<sup>2. 1436</sup> unterscheidet Kaiser Sigismund in seiner Bestätigungsurkunde für die Hag. Gerichtsbarkeit sehr bestimmt jene 2 Gerichte: darumbe vnd weil wir vnd das heil. reich dan zween gerichte in derselben statt habent, nemlich ein Hochgericht vnd sust ein gemein Landgericht.....

<sup>3.</sup> Batt I, 206.

<sup>4.</sup> Batt I, 244.

<sup>5.</sup> Kbenda, I, 243.

Hagenau bezeichnet. Dem neuen Schultheissen wurde weiterhin eingeschärft, sein Amt treulich zu versehen, das Kammergut und die Einkünfte fleissig zu verwalten, insbesondere die übliche Gerichtszeit pünktlich innezuhalten, damit die armen Leute nicht durch Verzögerung und Aufschub der Termine Gefahr und Schaden erlitten. Schwierige Rechtsfälle sollte er dem Landvogt und den Räten unterbreiten, die Unterthanen der Pflege nicht gegen ihre Freiheiten belasten, den Atz — Beherbergung und Verpflegung — seitens der Dörfer und Klöster nur in der herkömmlichen Weise beanspruchen. Aus etwaigen Erleichterungen, die später vielleicht den Unterthanen gewährt werden würden, sollte dem Schultheissen kein Anspruch auf Entschädigung erwachsen. Ohne des Landvogts und der Räte Bewilligung durste er sich nicht aus seinem Amtsbezirke entfernen: die Ernennung eines Stellvertreters war ihm ausdrücklich untersagt. Ihm sollte die Verpflegung und Ausrüstung dreier Pferde obliegen, um sich ihrer nicht nur in eigenen Dienstangelegenheiten, sondern auch zum Streifen auf Wald- und Jagdfrevler zu bedienen. Laut der kaiserlichen Ratsordnung führte der Schultheiss den Vorsitz bei der Hagenauer Ratsund Schöffenwahl, um den Neugewählten den Huldigungseid für Kaiser und Reich entgegen zu nehmen<sup>4</sup>. Von den Habsburgischen Oberlandvögten wurde dem Schultheissen eigens anempfohlen, dafür zu sorgen, dass sowohl die Rats- als auch Schöffenstellen mit katholischen, friedliebenden Leuten besetzt würden; bei Stimmengleichheit sollte er kraft seines Amtes die Entscheidung geben.

<sup>1.</sup> zum ersten geben wir in den gewalt, dasz sie iärlichen an dem achten tage ze pfingsten mit willen vnd rat vnser des richs schultheißen ander 24 von der gemeinde vnd den antwercken, die sie danne dunchet, kiesen vnd setzen sullen vnd mügen . . . . . wenn och die 24 jetzo von in gekorn werdent, so sullent sie sweren vns vnd dem riche vnserm landvogt vnserm schultheißen . . . . . gehorsam vnd vnderthänig ze sünde . . . . . welcher aber vnter in das bräche, der soll meineidig sin vnd hat verbrochen ze rechten pene dem schultheißen zehen pfund . . . . .

Vgl. Kaiser Ludwigs Privileg vom 6. März 1332, Guerber I, 552.

König Wenzel verordnete 1379: «ouch haben wir visgesetz mit rathe des richs getrewen . . . . . wann zu Hagenau au vnserm vnd des richs gerichte schessen, der doch nit me den zwölf sullen sin, gebrestet vnd abegan, vnd ein schultheiß vnd der merteil des rathes zu Hagenau den bresten erkennet, dass dann derselb schultheiß vnd rath andere schessen . . . . . vss den geschlechtern küessen möge. wär aber daß sie der nicht fänden vnder denselben geschlechtern, die nutze vnd gut zu schessen weren, so mag der schultheiß vnd der rat vs andern erbern lüten schessen setzen. » — Später wurden bei jeder neuen Schössenwahl 3 Zettel abgesast, einer von dem Schultheissen, der andre von den gewesenen Schössen, der dritte von dem Rat der 24, welche das Verzeichniss der tauglichsten Personen enthielten. Batt I, 264. Vgl. ebenda den genauern Vorgang bei der Ratswahl.

Vielfache schwere Klagen der Unterthanen der Pflege über Eingriffe des Hagenauischen Gerichtes in ihre eigene Dorfgerichtsbarkeit veranlassten folgenden letzten Zusatz in den Bestallungsbriefen: der Reichsschultheiss zu Hagenau solle den Untergerichten der Landvogteidörfer ihre Gerichtsbarkeit nicht schmälern, und ihnen solche Sachen, die keine « Verschreibungen, Mord- oder Wundklagen > beträfen, dem alten Brauche nach zur Aburteilung überlassen. Wenn die Unterthanen der Dörfer einer Vorladung vor das Hagenauer Gericht, die ohne Wissen und Willen ihres Dorfschultheissen geschähe, nicht Folge gäben und dafür von jenem Gericht zu einem (Frevel) verurteilt würden, so solle der Schultheiss dessen Einziehung verhindern. Ucberhaupt dürfe er nicht gestatten, dass die Hagenauer Gerichtsbüttel ohne Vorwissen des jedesmaligen Gerichtsvorstandes in den Landvogteidörfern irgendwelche Anordnung träfen. Schiedsrichterlichen Urteilen des Landvogts und der Räte solle er zur Geltung verhelfen, beziehungsweise eine Wiederverhandlung in dergleichen Sachen vor Gericht ablehnen.

Nicht nur über die Amtspflichten, auch über Besoldung und Einkünste der Schultheissen sind wir eingehend unterrichtet. Ihre Haupteinnahmequelle bildeten die Gerichtsfrevel. Alle vom Lauben- oder gemeinen Landgericht Hagenaus erkannten Frevel flossen in das Reichsschultheissenamt. Ein Drittel derjenigen Frevel, welche vom Rate bestimmt wurden, musste der Rentmeister der Stadt viertel- oder halbjährig dem Schultheissen einhändigen. Ebenso mussten ihm die Zunstmeister ein Drittel der von den Zünsten setzten Strafen verabreichen. Von allen Gefällen an «Mulgütern und andern Frevelkeiten» in der Stadt, sosern sie über 50 Gulden betrugen, erhielt der Schultheiss ein Drittel, die Landvogteikasse den Rest. Je die Hälste stand beiden zu von den städtischen Strafen für Totschläge, deren Höhe Schultheiss und Zinsmeister gemeinschaftlich bestimmen sollten. Alle Wundfrevel der Unterthanen in den Reichsdörfern und Flecken, und alle Frevel, welche durch Pfändungen oder anderweitigen

<sup>1.</sup> Die Bestallungsbriese sprechen dem Schultheissen übereinstimmend zu: •In der Stadt Hagenau seinen Teil an den Freveln gemäss der Stadtordnung. • 1598 sandte der landv. Zinsmeister der Regierung zu Ensisheim ein Verzeichniss der Einkünste der Reichsschultheissen zu. Darin werden die Einnahmen aus den Freveln vor dem Rate auf ungefähr 200 Gld. jährlich geschätzt; die vom Laubengericht auf etwa 400 Gld. Bez.-Arch., C 16, Nr. 41.

<sup>2.</sup> In dem Bestallungsbriefe von 1618 heisst es ausdrücklich, «dass sie einem Rat oder dem Schöffen nicht einräumen sollen, dass diese, was ihnen kraft der Verträge und des Herkommens auch nicht gebühre, über solche Frevel ordentlich erkennen oder urteilen sollen».

Ungehorsam der Unterthanen der Pflege Hagenaus sich ergaben, insofern sie vor dem Landgericht der Stadt erkannt wurden, flossen ausschliesslich in das Reichsschultheissenamt. Was aber an Strafen für Wundsachen, die nicht geklagt wurden, sowie für Mord und Totschläge, Diebstähle, uneheliche Kinder, gebrochene Gelübde und Eide, Schmäh- und Scheltworte, Friedbruch u. dgl., auf jenen Reichsdörfern festgesetzt wurde, versiel ganz der Landvogteikasse<sup>1</sup>. Von jeder Zinspfändung durch die Reichsbüttel und Landvogteiboten standen dem Reichsschultheissen 28 Pfennige zu. Wie alle übrigen landvögtischen Beamten hatte auch er für sich und seine Diener den Freisitz in der Stadt Hagenau<sup>2</sup>. Aus dem hl. Forst bezog er unentgeltlich das für seinen Haushalt nötige Holz, welches ihm die Reichsunterthanen der Dörfer auf sein Ansuchen herbeischaffen mussten; ebendieselben waren auch zu anderweitigen Fronfahrten verpflichtet, so besonders, wenn des Schultheissen Gemahlin und Frauenzimmer, Wein oder Getreide » u. dgl. zu befördern war. Für die Auslagen an «Maut und Zöllen sowie für ziemliche Zehrung - Essen und Trinken - der Fronleute musste der Schultheiss sorgen. Zur Zeit der Eckernutzung durste er soviel Schweine, als er zu seiner Hausnotdurft zu halten für nötig fand, in den hl. Forst einschlagen. Alle vom Sturm im hl. Forst umgerissenen Bäume, «Würzlinge» genannt, standen zu seiner Verfügung"; gleichermassen durste er sich alle Bienenschwärme, die sich im hl. Walde niederliessen, aneignen.

Zur Amts- oder Hofkleidung waren für ihn und seine Diener jährlich

<sup>1.</sup> Wolf Wilhelm v. Andlau hatte vor 1527 dergleichen Gefälle auf den Reichsdörfern erhoben kraft der Verschreibung durch Kaiser Maximilian. König Ferdinand entschuldigte 1527 dies damit, dass olhre Majestät damals nicht bericht gewesen sei, was der Brauch bei der Pfalz gewesen»; da es jetzt aber die Notdurft der Landvogtei erfordere, die alte pfälzische Ordnung wieder herzustellen, so möge der Zinsmeister mit dem von Andlau verhandeln, daß sich derselbe, unangesehen seiner Verschreibung, jener ländlichen Einkünste enthalten solle, es betresse Mulgueter, mord, todschlag, diebstahl, vnehlich kinder, vbersarn glübd, eer u. eidschmach, scheltwort, klagen die sich nit ersinden, eidbruch vorst oder wildpräth, desgleichen sließend, tiese oder painschrötig wunden v. Vgl. Instruktion und Ordnung der Landvogtei 1527 durch Ferd. I. Innsbrucker Copialb. und Bez.-Arch., G I.

<sup>2.</sup> Vgl. Abhandlung II, S. 358, Anm. 2.

<sup>3.</sup> Zuletzt wurde die Zahl der Schweine auf 8 festgesetzt.

<sup>4.</sup> In der Landvogteiordnung Ferdinands von 1527 wird der Erlös daraus auf 13 Gld. jährlich geschätzt; nach Annahme des Zinsmeisters von 1598 betrug er etwa 24 Gld. jährlich. Vgl. oben.

<sup>5.</sup> Der Zinsmeister schätzte 1598 den Ertrag daraus auf 4 Gld.

8 Ellen Leinen und 12 Ellen Futtertuch oder der entsprechende Geldbetrag bewilligt. Zum Unterhalt seiner 3 Dienstpferde bezog er aus dem «Landvogtei-Kasten» Hafer und Stroh; das Heu aber musste er sich selbst beschaffen. Als Reiseentschädigung erhielt er gleich den übrigen Beamten innerhalb der Landvogtei auf seine Person und sein Pferd täglich 20 Kreuzer, ausserhalb der Landvogtei 24 Kreuzer.

Zu alledem kam schliesslich noch eine ständige «Besserung» an Geld<sup>2</sup>, sodess die Gesamteinnahmen eines Reichsschultheissen zu Hagenau jährlich auf 800 bis 1 000 Gulden geschätzt werden konnten<sup>2</sup>.

#### § 3. Das Zinsmeisteramt.

Die Verwaltung der Reichseinkünfte im Landvogteigebiet lag dem Zinsmeisteramt ob. Ueber dessen Einrichtung haben wir aus dem 14. Jahrhundert nur sehr spärliche Nachrichten. Als Landvogteibeamter genoss der Zinsmeister schon damals Befreiung von den städtischen Steuern und Lasten. Es wurde ihm sowie den übrigen Beamten des Landvogts deshalb 1378 durch Beschluss des Stadtrats der Schutz und das Bürgerrecht der Stadt abgesprochen 1. Im Jahre 1391 war ein gewisser Walter der Amtmann und bestellte Zinsmeister des Landvogts Abt Rudolf von Murbach. Diesem war er durch Treueid persönlich verpflichtet, liess sich aber dadurch nicht abhalten, seines Herrn Einnahmen zu schmälern.

<sup>1.</sup> Gemäss der Ordnung von 1527 bezog jeder landvögtische Beamte für 1 Pferd je \*\*\*]/4 Hafer und 200 Wellen Stroh; 1618 erhielt der Schultheiss für seine 3 Pferde bloss \*\*\*/5/4 Hafer; 1527 bestimmte Ferdinand betreffend die Fütterung: \*daz vnser zinsmeister, gegenschreiber und kornmesser ir ordentlich aufmerken haben sollen, welcher sein antzahl pferdt nit halt oder so oft einer, es sei welcher es well, kainen ausgeschlossen, übernacht und wieviel nacht Er in sein eigen oder vnsern geschäften außerhalb der stadt Hagenau ist, das sy demselben albeg nach gebürlicher antzall sein futter außeben abziehen und außehreiben auch solichs in zinsmeisters raitung durch ein sonder register jährlich und eigentlich angezeigt werde, doch so sollen in solchen abzug der fütterung die knecht, so ytz auf dem land und nicht zu Hagenau sitzen oder künstiglich hinausgesetzt, das Ihnen solcher abzug der fütterung nicht geschehen soll, ausgesondert sein, sy reitten dan in andern geschäften auserhalb des getzirkhs unsrer landvogtey, So sollen sie dieselben zeit wie ander unser diener halb zu Hagenau jetzt unterscheiden ist, gehalten werden.

<sup>2.</sup> Hanz Kaspar von Reischach bezog von wegen des Schultheissenamtes 1560 an jährlichem Sold 150 Gulden; 1578 wurden Otto von Sulz 100 Gulden bewilligt. 1618 betrug die jährliche Besserung bloss 60 Gulden. Vgl. die Bestallungsurkunden Innsbrucker Copialb. Bekh.

<sup>3.</sup> Vgl. cit. Bericht. ob.

<sup>4.</sup> Abhandlung II, S. 358, Anm. 2.

<sup>5.</sup> Batt II. 478.

Für das 15. Jahrhundert, wo den Pfalzgrafen Amt und Einkünfte der Landvogtei verpfändet waren, gewähren einzelne vorhandene Rechnungsbücher¹ einen Einblick in die ausgedehnte Geschäftsthätigkeit des Zinsmeisters, die nicht auf die Verwaltung der Einkünfte an Geld und Naturalien beschränkt war. In der Mitte des Jahrhunderts nämlich hatte er erheblichen Anteil an der Verwaltung des hl. Forstes. Als Waldmeister bildete er mit 2 Räten der Stadt das Waldhausgericht, welches in erster Instanz über Waldfrevel urteilte. Gemeinschaftlich mit dem Unterlandvogt und Stadtrat erliess er Waldordnungen. Das Anweisen von Holz an die Dörfer, der Verding von Arbeiten im Forst wurden gelegentlich von ihm besorgt. Ausführliche Auskunft über Pflichten und Besoldung des Amtes geben uns aber erst die Bestallungsurkunden aus habsburgischer Zeit².

Als die nächste vorgesetzte Behörde des Zinsmeisters wird darin der Landvogt bezeichnet. Auf ihn hatte er von Amts wegen sein Aufsehen; an ihn musste er über die beschwerlichen Amtssachen berichten. Hochbeschwerliche Fälle aber waren dem Oberlandvogt oder dessen vorderöstreichischer Regierung in Ensisheim und der tyrolischen Rechnungskammer vorbehalten, und zwar war erstere zuständig für Sachen, welche die Administration der Justitia betrafen, letztere für solche, welche die Verrechnung des Kammerguts, der Steuern, Abgaben u. dgl. angingen. Alle landvögtischen Einkünfte musste der Zinsmeister nach Abzug der Amtsbesoldungen der Landvogtei jährlich dem Innsbrucker Rechnungshof einliefern. Die gesamten Ein- und Ausgaben dursten nur im Beisein des Gegenschreibers geschehen, der alle Quittungen des Zinsmeisters unterzeichnete. Beim Amtswechsel aber mussten alle Urbarbücher und Register an den Oberlandvogt ausgeliefert werden.

Nach der endgültigen Einlösung der Landvogtei aus den Händen der Pfalz wurden des Zinsmeisters Pflichten in den jeweiligen Bestallungsbriefen noch ausführlicher bestimmt. Ihm ward anbefohlen, alle Einkünste und Gefälle, welche im Laufe der Zeit der Landvogtei irgendwie entfremdet worden waren, zu ermitteln und wieder zu gewinnen. Den hl. Forst, die Wildbänne und Fischwasser sollte er beschirmen, mit dem Gegenschreiber

<sup>1.</sup> Strassb. Bez.-Arch., C 91 und 97 etc.

<sup>2.</sup> Für die folgenden Ausführungen vgl. man die Bestallungsurkunden, die sich finden in den Copialbüchern «Bekennen» des Innsbrucker Statthaltereiarchivs und speziell:

<sup>1.</sup> die des Johann Lukas vom 2. Januar 1529;

<sup>2.</sup> die des Georg Streit vom 14. August 1559;

<sup>3.</sup> die des Dr. Christoph Mittersbacher vom 29. Januar 1605.

<sup>3.</sup> Vgl. Innsbrucker Copialb. . Bekennen.

B. XIX. -- (M.)

und den geschwornen Förstern (die Eckernutzung) überwachen und die Verteilung und den Verkauf des Eckers vornehmen. Insbesondere wurde ihm eingeschärft, zwischen Jakobi (25. Juli) und Bartholomäi (24. Aug.) den Wald zu bereiten, über den Zustand des Eckers dem Landvogt und den Räten dahin Bericht zu erstatten, ob die Schweine der Unterthanen in den Forst eingelassen, oder ob der «Ecker» verkauft werden solle. Etwa neun Wochen nach der gewöhnlichen Eckerzeit musste er nach einer abermaligen Besichtigung des Waldes berichten, wie der etwa noch vorhandene Nachecker am vorteilhaftesten zu verwerten sei. Den Umsassen Hagenaus durste er von Bartholomäi ab, den Bürgern der Stadt aber und den Klöstern Neuburg, St. Walburg, Königsbrück und Biblisheim von Kreuzerhöhung ab (14. Sept.) bis Dreikönigtag das Weiden von Pferden, Kühen und Schweinen im hl. Forst nicht gestatten. Auch war es ihm und dem Gegenschreiber anheimgestellt, jedem jener Klöster die Zahl seiner «Eckerschweine» zu bestimmen. Zweimal im Jahr, und zwar an Martini (11. Nov.) und Georgi (23. April), war er verpflichtet, « Freveltäding > zu halten und in Gegenwart des Landvogts und Gegenschreibers alle Frevel und Bussen, welche in den Dörfern und Flecken der Landvogtei sowie auch von den Fremden gefallen waren, festzustellen und einzuziehen. Ihm war aufgetragen, die leibeigenen Unterthanen der Landvogtei, welche in den umherliegenden Herrschaften sassen, ausfindig zu machen und die althergebrachten Leibbeten von ihnen einzuziehen. In den Schirm des Reichs sollte der Zinsmeister nur mit Genehmigung des Landvogts friedliche und unbescholtene Personen aufnehmen und sich um deren Streitsachen nur dann annehmen, wenn sie aus der Zeit nach ihrer Aufnahme herrührten und vor dem Hagenauer Gericht zuständig wären. Die Unterthanen der Pslege und die Klöster sollte er nicht ungebührlich durch den «Atz» beschweren, auch keinerlei aussergewöhnliche Geschenke annehmen. Die Futterlieferung an die Beamten durste er nur durch den Kastenkeller persönlich, nicht etwa durch dessen Diener und Knechte allein vornehmen lassen. Schliesslich ward ihm noch eingeschärft, auf Befolgung der Polizeiordnung und Wahrung der Manneszucht in der Landvogtei zu achten.

Ueber die Einkünste des Amtes verbreitet sich Ferdinands Ordnung von 1527 ziemlich eingehend. Jeder Zinsmeister bezog darnach persönlich an Sold 80 Gulden jährlich und auf einen Schreiber 8 Gulden. Der damalige Inhaber des Amtes erhielt wegen langjähriger treuer Dienstleistungen noch ein aussergewöhnliches Gnadengeld von 50 Gulden jährlich. Als Amtskleidung für sich und seine Diener waren ihm, ähnlich wie dem Schultheissen, 8 Ellen Leinen und 12 Ellen Futtertuch bewilligt; ebenso

für höchstens 3 Dienstpferde, die er aber nicht alle zu halten verpflichtet war, Stroh und Hafer. Zur Erntezeit und im Herbst sollten ihm je 10 Hühner und jährlich 6 Kapaunen in die Küche verabreicht werden. Freisitz, Beholzung, Fron, Eckerrecht und Zehrung genoss er in ähnlicher Weise wie der Landvogt und Schultheiss. Weiterhin sollte ihm zustehen caller andere Nutzen an Geld, Korn, Haser, so von den Unterthanen der Reichspslege neben ihren gewöhnlichen Beten einem jeden Zinsmeister persönlich verabreicht wurde, so 2 Enger Heu von Gunstett, 2 Kreuzer Schreibgebühr an Geleitgeld, das Geld, welches die Wirte der Dörfer für die Erlaubniss der Weihnachtsspiele entrichten mussten, dazu alle Gefälle der Kanzlei<sup>1</sup>.» Hingegen war ausdrücklich bestimmt, dass das Opfergeld der Juden, wie bei Zeiten der Pfalz auch geschehen war, desgleichen das Begrabgeld und alle anderen Nutzungen und Verehrungen seitens der Juden in die Landvogteikasse fliessen sollten. 1559 wurden dem Zinsmeister zu dem Stammsold noch 100 Gulden Gnadengeld, auf einen Schreiber aber 20 Gulden jährlich bewilligt, sodass er im Ganzen 200 Gulden «Münz» bezog; zu den früheren Einnahmen kamen noch hinzu: 1 Lamm jährlich für die Küche, der (Leykauf) von den Pächtern des (Eckerrechts), 2 Gulden Opfergeld von den Klöstern Neuenburg und St. Walburg, von den Unterthanen der Pflege jährlich bei Einziehung ihrer Weihnacht- und Erntbete 33 Gulden 42 Kreuzer an Geld, 1/4 Weizen, 7/4 Roggen, 10/4 Hafer.

In den spätern Bestallungsbriefen werden dem Zinsmeister noch zugewiesen: «2 Kreuzer beim Verkauf des Weiderechts an etliche Dörfer, der «Anken», welchen die Dörfer Surburg, Forstheim und Sufflenheim für das Weiderecht im hl. Forst jährlich liefern, in altherkömmlicher Weise sein Teil an den «Ackeritsrügungen», 4 Pfennig Schreibgebühr von jedem der Heimburger der Landvogtei, wenn sie ihre Ernt- und Weihnachtbeten und das Kalbgeld abliefern, daneben was etliche Dörfer — jeweils etwa 1 Gulden 5 Kreuzer — einem Zinsmeister bezahlen müssen.» Für Kanzleibedarf an Papier u. dergl. durften nicht mehr als 16 Gulden verrechnet werden.

### § 4. Das Kastenkelleramt.

Dem Zinsmeister war, wie es scheint, seit den frühesten Zeiten die Kastenkellerei als Hilfsamt untergeordnet. Während jenem mit der Oberaufsicht über die Gesamterträge der Reichslandvogtei, insbesondere die

<sup>1.</sup> Die Hofgerichts- und Kanzleigefälle werden 1555 auf je 50 Gulden im Jahr veranschlagt.

Verwaltung des Kassenwesens oblag, wurden im Kelleramt die Einnahme und Aufbewahrung der Naturallieferungen besorgt. Auch hier wieder lassen vereinzelte Rechnungsbücher aus dem 15. Jahrhundert uns teilweise einen Einbliek thun in die vielfachen Zweige der Verwaltungsthätigkeit<sup>1</sup>. Ausführlich aber werden wir darüber belehrt durch die Bestallungsbriefe des 16. Jahrhunderts<sup>2</sup>.

Hauptpflicht des Kastenkellers war es, die verschiedenen Arten der Früchte sowie Kapaunen, Hühner und Lämmer im Landvogteigebiet gewissenhaft einzusammeln und zwar alles im Beisein des Gegenschreibers. Konnte dieser nicht persönlich dem Empfange beiwohnen, so musste ihm der Keller das genaue Verzeichniss, welches die jeweiligen Dorfschultheissen über die verabfolgten Abgaben aufgestellt hatten, einhändigen, damit er seine Gegenregister darnach abfassen konnte. Die eingenommenen Früchte sollte er gut bewahren, ohne des Zinsmeisters Befehl nicht verkaufen, den in Hagenau anwesenden Beamten täglich zur bestimmten Stunde das festgesetzte Futter zuteilen und auch den ausländischen Offizieren die Fütterung gemäss ihrer Bestallung zukommen lassen, aber nur entsprechend den jeweilig wirklich vorhandenen Dienstpferden. Von dem Keller konnten die Bauern der Dörfer an einem oder zwei bestimmten Tagen der Woche «das Weiderecht» für ihre Pferde kaufen. Ohne des Zinsmeisters und des Landvogts Anordnung durfte dieser weder für sich noch für andere landvögtische Zwecke die Bauern zur (Fron) aufbieten. Es war ihm anbefohlen, hierbei billig und gerecht zu verfahren und zuzusehen, dass die Holzwagen gehörig geladen und jedem Beamten das ihm gebührende Holz geliesert werde. Dem Keller stand es zu, das Waldhausgericht mit den städtischen Verordneten gemeinschaftlich zu üben, Vergehen gegen die Waldordnung gebührend zu strafen, sowie das Holzanweisen möglichst vorteilhaft vornehmen zu lassen und die landvögtischen Forstknechte gegen etwaige Uebergriffe der städtischen Forstbeamten zu schützen. Schliesslich war dem Keller im Nebenamt auch die jährliche Prüfung der «Kirchen- und Heiligenrechnungen» im Landvogteigebiet anbefohlen. Er musste Acht haben, dass die Kirchenpfleger das Geld «den Kirchen und Heiligen zum nützlichsten anlegten, nichts davon ausliehen ohne genügende Bürgschaft, unnötige Ausgaben unterliessen».

Von Amts wegen war der Keller jederzeit den Anordnungen des Zins-

<sup>1.</sup> Vgl. Strassb. Bez.-Arch., C 91 ff., Hag. Arch., A A 228.

<sup>2.</sup> Vgl. die Innsbrucker Copialb. «Bekennen» speziell 1560, 8. Mai; 1581, 31. Mai und 1610, 17. März.

meisters Gehorsam schuldig; zweimal in der Woche sollte er diesem Bericht erstatten und sich die nötigen Unterweisungen holen. Ueber alle Einnahmen und Ausgaben musste er ihm genaue Rechnung einreichen, überhaupt in allen beschwerlichen Fällen sich an Landvogt und Räte wenden.

In Anbetracht dessen, dass viel weniger Nutzen in das Zinsmeisteramt als vor «Zeiten, da etviel Herrschaften und Aemter davon gekommen seien und deshalb auch der Arbeit und Sorgfältigkeit weniger sei », entschloß sich Ferdinand 1527, keinen Keller und Waldmeister mehr zu verordnen, und übertrug dem Zinsmeisteramt direkt die bisherigen Geschäfte der Kellerei und überwies die Einkünfte jenes Amtes der Landvogteikasse. Indessen wurde dem Zinsmeister ein sogenannter

#### Kornmesser

beigegeben, der nebenbei auch als reitender Bote in landvögtischen Diensten beschäftigt ward. Als dessen Pflicht wird bezeichnet: Korn und Hafer einund auszumessen, davon nichts auszuteilen, zu verkaufen noch für sich selbst zu verbrauchen ohne des Zinsmeisters Bewilligung und Gutdünken. Doch kehrten die Pfälzer einige Jahre später wieder zur alten Ordnung zurück, indem sie wieder eigens einen Kastenkeller bestellten. Die Besoldung des Kastenkellers Jost Scholl wurde 1610 folgendermassen bestimmt<sup>1</sup>: An Geld erhielt er 8 Pfund und 8 Schillingpfennige; für Kleidung 5 Ellen Leinen, 6 Ellen Futtertuch und zu einem Winterrock 4 Ellen; dies betrug in Guldenwährung — für jeden 15 Batzen gerechnet, 24 Gulden und 48Kreuzer. Wegen der «Kirchen- und Heiligenrechnung» nahm er 12 Viertel Hafer ein; dazu werden ihm als Besoldungsaddition 18 Viertel Hafer bewilligt. Für die (Kastenschwanung) bezog er 40 Viertel Hafer. In der Fron durste er sich 2 oder 3 Wagen mit Wein führen lassen. Für seine Küche erhielt er ein junges Erntehuhn (à 2 Kreuzer), ein Fastnachtshuhn (à 3 Kreuzer), einen Kappaun (à 5 Kreuzer), ein Lamm (à 12 Kreuzer). 6 Eckerschweine durste er in den Wald treiben. Ihm, als Waldhausverweser, verfielen die Strafen von Buchen- und Birkenholz (worüber der Landvogt allein verfügte), die jährlich etwa 5 Gulden ertrugen. Die Unterthanen der Pslege entrichteten ihm Schreibgebühren bei Ablieferung des Hafers und Korns und beim Kauf des Weiderechtes für ihre Pferde; dies betrug jährlich etwa 7 Gulden. Im übrigen stand ihm der Freisitz, die Beholzung und gewöhnliche Zehrung zu.

<sup>1.</sup> Innsbrucker Copialb. . Bekennen. 1610.

#### § 5. Der Gegenschreiber.

Als Kaiser Maximilian 1504 der Pfalz die Landvogtei entzog, um sie in eigene Verwaltung zu nehmen, schuf er ein neues Amt zur Controlle für das Zinsmeister- und Kelleramt. Es war dies der im obigen schon mehrfach erwähnte «Gegenschreiber<sup>1</sup>». Ferdinand hielt es 1527 für gut, entsprechend der Ordnung der tyrolischen Kammer auch in der Landvogtei das Gegenschreiberamt beizubehalten.

Ein Bestallungsbrief vom Jahr 1509 gewährt uns einen Einblick in die früheste Verfassung des Amtes<sup>2</sup>. Der Gegenschreiber Heinrich Geuder der Junge übernahm damals die Pflicht, bei allen Einnahmen und Ausgaben des Zinsmeisters und Kellers womöglich persönlich gegenwärtig zu sein, alles, sei es Geld, Getreide, Wein und dgl. in einem besondern Register gewissenhaft zu verzeichnen, sämtliche Quittungen, welche im Zinsmeisteroder Kelleramt aus- oder eingehändigt würden, zu unterschreiben, seine Rechnungsbücher jährlich der Rechnungskammer in Innsbruck zu übermitteln. Mit der Beseitigung des Kastenkellers 1527 ward dem Zinsmeister, und für den Fall dieser verhindert war, dem Gegenschreiber aufgetragen, «das Waldhäuslein alle Sonntag zu versehen». Später wurde er abwechselnd mit dem Kastenkeller auf je ein viertel Jahr zum Waldhausgericht beordert. Ueber Waldfrevel, Holzverkauf und dgl. musste er genaue Rechnung führen. Zwei- oder dreimal wöchentlich sollte er auf dem Zinsmeisteramt sich Bescheid erholen behufs seiner Amtsthätigkeit, jeder «Freveltädung» sollte er beiwohnen und eigene Frevelregister führen.

Für Sold, Lieferung und dergleichen waren dem Gegenschreiber 1509 in runder Summe aufs Jahr 60 Gulden bewilligt worden, wovon ihm vierteljährig 15 Gulden aus dem Zinsmeisteramt verabreicht wurden. Die Besoldung erfuhr 1527 insofern eine Aenderung, als für den Gegenschreiber neben den gewöhnlichen Begünstigungen der Landvogteibeamten 32 Gulden an Geld, auf ein Pferd die Fütterung und Stroh, zur Kleidung 5 Ellen Leinen und 6 Ellen Futtertuch bewilligt wurden.

#### § 6. Die Forstbeamten.

In betreff der Bewirtschaftung und Verwaltung des hl. Forstes zu Hagenau hat Ney den Nachweis versucht, dass schon zur Staufenzeit zwei höhere Forstbeamte — forestarii auch silvatici, saltuatici, und officiati

<sup>1.</sup> Vgl. Ferd. Ord., 1527.

<sup>2.</sup> Innsprucker Copialb. «Bekennen» zu 1509.

forestarii genannt — vorkommen, welche ihrerseits den niedern Forstdienst, insbesondere den Forstschutz, durch Diener besorgen liessen.

Die frühesten spärlichen Nachrichten über die Forstbeamten werden auch im 14. Jahrhundert nicht wesentlich vervollständigt. Während des Kampses des Oestreichers Friedrich mit Ludwig dem Bayer hatte letzterer einen gewissen «Ludwig den Ungerer» mit dem Forstamte betraut. Die Stadt aber hatte diesen verjagt, weshalb der Bayer ihr 1322 gebot, ihn wieder «zu dem Forstamte» zu nehmen. Als im Jahre 1372 Karl IV. den Herren von Fleckenstein das Jagdrecht im hl. Forst verlieh, da verbot er ausser dem Landvogt und der Stadt auch den «forstmeistern der egenannten welde», den Fleckensteiner in seinem Rechte zu behindern.

In diesen Forstmeistern haben wir vielleicht die obersten Vorgesetzten der Forstverwaltung zu erblicken; die stausischen famuli aber begegnen uns wieder in den Förstern, deren von der Mitte des 14. Jahrhunderts ab in den Waldordnungen häusig Erwähnung geschieht.

Ein Waldgesetz von 1365 verfügte, dass die Förster bei der jährlichen Ratserneuerung auf ihre Amtspflicht vereidigt werden sollten. Seither waren auch städtische Knechte an der Waldhut betheiligt. Als Aufgabe der Förster wird bezeichnet, die Frevel im hl. Walde zu «rügen», d. h. zur Anzeige zu bringen, den Consumenten Holz anzuweisen und dergleichen. Ihre Anzeigen sollten volle Beweiskraft haben. Sie bezogen einen bestimmten Teil an den Strafen und Besserungen für Waldfrevel; die «Afterschläge», soweit sie zu Bauholz taugten, waren ihr Eigentum".

Im Anfang des 15. Jahrhunderts gab es nachweislich 6 Förster, von denen der Landvogt und die Stadt je 3 ernannten. Ihr Amt versahen sie dergestalt, dass den 2 landvögtischen ein städtischer beigesellt war und

<sup>1.</sup> Vgl. Ney «Geschichte des hl. Forstes bei Hagenau» 1888, Strassburg, S. 19 ff.

<sup>2.</sup> Hag. Stadt-Arch., D D 43.

<sup>3.</sup> Strassb. Bez.-Arch., C 87.

<sup>4.</sup> Vgl. « Waldordnungen für den hl. Forst bei Hagenau i. El. » von Ney, im Supplemente zur allgemeinen Forst- und Jagdzeitung; 13. Bd. 1887, S. 29 ff. — In einer solchen Waldordnung von 1365 heisst es: «vnd sullent die fürster, si sint vnß schulthen knechte oder vnser knehte, sweren ingnote vnd darnach alle jar, so ein newe rat gesetzet wurt, also in denne der eit gestabet wurt.»

<sup>«</sup>auch en sullent die fürster niergent anders pfenden, danne by dem tocke, vnd ouch nieman rügen, denne den sie by dem stocke funden hant.» zu 1385: «vnd alle diese vorgeschribene vffsatzunge sullent eins schulthes vnd des rates förster by irme eide rügen den richen vnd den armen, die ir deheins überfarn hettent;» weiterhin: «Item was die förster rigent das beschehen sie, das man in das gloube sol.»

zu 1388: «vnd sol man den knehte, die daz rügent, geben von jeden besserunge zweiß 』.

umgekehrt 2 städtische von dem dritten landvögtischen auf ihren Rundgängen begleitet wurden<sup>1</sup>.

Ney vermutet, die Stadt habe bis 1435 keine eigens angestellten Förster gehabt, sondern den Forstschutz den sonstigen städtischen Bediensteten gelegentlich überlassen.

1451 erging ein kaiserliches Gebot, dass jeder Förster vor seiner Anstellung einen Eid zu Gott und den Heiligen leisten solle, dass er niemand wider das hl. Reich, den Landvogt im Elsass und die Stadt Hagenau behülflich sein wolle.

Nach den spärlichen Angaben war ihre Beschäftigung und Besoldung ähnlich wie früher: Sie beaufsichtigten das Holzhauen, brachten Wilddiebe zu Gefängnis; sie wiesen das Holz an und erhielten dafür «Weisgeld»; für jede Rüge eines Wald- oder Wildfrevels erhielten sie 2 Schillinge; sie dursten immer noch die Asterschläge zu ihren Nutzen verkaufen.

#### a) Das Amt des Forstmeisters

scheint im 15. Jahrhundert unter der Herrschaft der Pfalz nicht eigens besetzt, sondern im Nebenamte durch andere Beamte der Landvogtei ver-

<sup>1.</sup> Vgl. Forstzeitung, loc. cit., S. 32 • . . . . . . . vnd ist die ordnunge also, das eyn landvogt vnd die stadt von Hagenauwe den wald genant der heilige forst samentlichen behuten, besetzen vnd beschirmen sollen, in solicher maß das eyn landvogt zwene forstere vnd die stad von Hagenawe auch zwene forstere vnd iglicher teile den sinen lonen sollen, vnd sol darezu der landvogt eynen dritten forstere vnd die stad Hagenawe auch einen dritten forstere han, vnd sol des landvogts dritter forster bi vnd mit den hagenawer zween forstern sin vnd mit ine vmbgeen vnd sehen, wie sie den wald huten vnd was sie tun, vnd desglichen sol der stad dritter forster by des landvogts zweyn forstern auch sin. •

<sup>2.</sup> Hag. Arch. D. D. 15.

<sup>3.</sup> zu 1435 8. 33, zu dem ersten so sollent ein landvogt meister vnd rat durch sich selbst vnd ir knecht den heyligen Forst allzyt getruwlich hegen, besetzen, behutten und beschirmen.

u. was afterschlagen aber nit gutt zu verbauwen sind, die sol man den gemeinen man lossen offbauwen, vnd darf man auch den forstern vmb sollichs afterschlagen, die sich also ungeverlich zu dem bauw gepürlich machen, nutzitt geben. Wer aber das darüber iemandt ein afterschlag zu sollichem gebauw vngepürlich mere, die sol der forster sein, also daß sie vierzehen schuhe vnd daruber lang vnd gut zu verbuende sy, vnd sollent ouch die forster in sunderheyt vberschlage vnd daran syn, was ein baum oder holtz erzeugen, das sie nit zwen baum oder helzer wissent.»

Item es sol auch niemant kein holz hauwen er hab dan einen benanten weißer, mit namen forster . . . . . . item die forster sollen auch kein afterschlagen verkauffen, die sint dan vierzehen schue lang . . . . . . . item das auch die forster by dem stocke vnd vßwendig der statt pfenden sollen.

waltet worden zu sein. Bei der Neuordnung durch Ferdinand 1527 wurde ausdrücklich hervorgehoben, dass zu Zeiten der Pfalz enit eigen Forstmeister gehalten worden seien, sondern dass der Zinsmeister und Keller von alters her Sonntags edas Waldhäuslein versehen hätten. Vereinzelte Belege hierfür finden sich noch vor. 1457 hat der Zinsmeister eals sines gnedigsten herrn (des Landvogts!) Waldmeister die Verübung eines Waldfrevels bezeugt. 1459 erliessen Zinsmeister und Unterlandvogt gemeinschaftlich mit dem Rat der Stadt ein Verbot in betreff der Afterschläge. 1468 wies der Zinsmeister dem Reichsdorf Gunstett Bauholz an; 1468 soll er gemeinschaftlich mit der Stadt Holz anweisen im hl. Forst. 1492 schloss er mit 10 Arbeitern über Anlagen von Gräben im hl. Forst einen Vertrag¹.

Kaiser Maximilian scheint bald nach 1504 das Forstmeisteramt wieder eingerichtet zu haben. 1517 verschrieb er dem Wolf Wilhelm von Andlau zu dem Reichsschultheissenamt, das er schon mehrere Jahre inne hatte, zugleich auch das Forstmeisteramt, beide auf Lebenszeit. 1527 hob Ferdinand ausdrücklich die Forstmeisterstelle wieder auf, beliess aber dem von Andlau, obschon er Leibesschwachheit halber das Forstamt nicht mehr versehen konnte, die jährliche Provision von 100 Gulden, die ihm von Kaiser Maximilian bewilligt worden war. Während der zweiten pfälzischen Epoche 1530—58 begegnet uns wieder ein eigener «Forstverscher!» Kaiser Ferdinand L vereinigte Schultheissen- und Forstmeisteramt 1560 zunächst in einer Hand; zwei Jahre später aber wurde von ihm die Forstverwaltung wieder selbständig eingerichtet und blieb in dieser Gestalt bis zum Uebergang der Landvogtei an Frankreich.

Der Forstmeister musste, laut der Bestallungsurkunden, den hl. Forst mit den bestellten Forst-, Holz- und Amtsknechten selbst bereiten und diese zum täglichen Umritte anhalten. Hegung des Wildbrets, Verwaltung der Holznutzung laut der Waldordnung, Bestrafung der Holzfrevler und Wilddiebe war seine Hauptaufgabe. Falls er mit den genannten Unterbeamten zu schwach war, die Wildbretschützen niederzuwerfen, musste der Landvogt mit seinen Dienern und Pferden, ja selbst die Unterthanen der Reichsdörfer ihnen Hülfe leisten. Beschwerliche Amtsfälle sollte er dem Landvogt und den Räten unterbreiten; nur mit ihrer Erlaubniss durfte er, und zwar höchstens auf 4 Wochen im Jahre, sich aus seinem

<sup>1.</sup> Vgl. NEY, loc. cit.

<sup>2.</sup> Strassb. Bez.-Arch. loc. cit.

<sup>3.</sup> Ney, loc. cit., S. 73 «oberister außeher der förster» ward Sebastian Bozheim!

<sup>4.</sup> Hierfür und für das Folgende vgl. Innsbr. Copialb. Bekhennen zu 1560 2. Mai, 1562, 10. Juni u. s. w.

Bezirk entfernen; zur Versehung seines Dienstes sollte er stets drei gerüstete Pferde halten.

Als Sold waren ihm 100 Gulden jährlich bewilligt. Aus den Strafen der Wildschützen sollte er ein Viertel beziehen; ein Viertel erhielten die Knechte, die Hälfte floss ins Zinsmeisteramt.

Ausser dem Freisitz und der hausnotdürstigen Beholzung hatte er Anrecht auf 6 Weinfuhren, 6 Eckerschweine, 8 Ellen Leinen, 12 Ellen Futtertuch, Fütterung für die 3 Pserde und Zehrung wie die übrigen Beamten.

#### b) Die drei Holzforstknechte der Landvogtei,

welche, wie oben bemerkt wurde, schon im Anfang des 14. Jahrhunderts vorkommen, hat Ferdinand 1527 beizubehalten für nötig erachtet. Als Sold sollten sie erhalten 24 Gulden und 24 Kreuzer, dazu 10 Viertel Hafer, 6 Ellen «Niklas Porter», auch 6 Ellen Futtertuch zu einem Rock und 8 Fuder Holz. Als weitere Beinutzung werden genannt: der Hafer, welchen sie von den Unterthanen auf dem Lande sammeln, ihr Recht von den Afterschlägen, Thorgeld, Anteil an den Rügungen, Hühner in Dürrenbach und einige Geldgefälle sowie das Eckerrecht.

Diese drei Holzforstknechte sollten indessen auch, wie zu Zeiten der Pfalz geschehen sei, nicht bloss auf das Holz allein, sondern auch auf das Wildbret ihr Aufsehen haben und die Jagdvergehen rügen. Vor dem Landvogt und Zinsmeister sollten sie ihren Amtseid ablegen.

Die Anstellungsurkunden machten es in der Folgezeit den Holzforstknechten zur Pflicht, auf eigene Kosten sich ein wohlgerüstetes Pferd zu halten nebst Büchse, Harnisch und Knebelspiess. Täglich mussten sie den Forst bereiten, das Holz der Waldordnung gemäss anweisen, hauen und abfahren lassen und besonders dafür sorgen, dass die Holzabgaben abwechselnd aus den landvögtischen und städtischen Waldgebieten vorgenommen würden. Falls die städtischen Waldmeister solch gleichmässiges Beholzen nicht beobachten würden, sondern emehrertheil Holz auf dem landvögtischen Bezirk hauen liessen, sollten die Förster mit Hilfe des Landvogts und der Räte dagegen einschreiten. Zu «Eckerzeiten» mussten sie die Hütmeister und Eckerknechte überwachen. Ausser dem Holzschutz sollten sie aber auch Wildbretschutz üben und Wilddiebe, in gleicher Weise wie Holzfrevler, zur Anzeige bringen. 1586 wurden dem Holzforstknecht Hanns Tuelmann wöchentlich 30 Kreuzer als Sold zuerkannt; ausserdem sollte

<sup>1.</sup> Vgl. die Ordnung v. 1527.

<sup>2.</sup> Inneb. Copialb. Bek.

er beziehen: 10 Viertel Hafer, 6 Ellen Niklas Porter, 6 Ellen Futtertuch, 8 Fuder Holz, seinen Anteil an den Strafen der Wildbretschützen, den Hafer, den er und die andern Förster in den Reichsdörfern sammeln<sup>4</sup>, seinen Anteil an dem Thorgeld zu Hagenau, der sich jährlich auf etwa 5 Gulden belief, sowie an den Rügungen, etwa 12 Gulden jährlich, sodann 12 Hühner sowie kleine Geldgefälle zu Dürrenbach, Gunstett und Kaltenhausen. An Reisediäten ausserhalb der Landvogtei sollte er täglich 30 Kreuzer beziehen.

Ihm waren 4 Eckerschweine gestattet.

Der Anstellungsbrief des Holzforstknechtes Christmann Specht von 1615 setzte dessen Jahresgehalt fest auf 40 Gulden nebst 4 Gulden für Hofkleidung. Den Freisitz sollte er haben zu Surburg!

Dass es ausser den drei Holzforstknechten, — wenigstens zu Anfang des 16. Jahrhunderts, — auch

#### c) drei reitende Wildbretforstknechte

gegeben habe, erfahren wir ebenfalls durch die vielgenannte Ordnung von 1527. Diedrich Motri, der schon Kaiser Maximilian und dem Erzherzog Sigismund treu gedient hatte, wurde von Ferdinand 1527 im Jägerhaus zu Sufflenheim gelassen. Mit den beiden andern Jagdforstknechten sollte der Landvogt damals verhandeln, dass auch sie ihren Wohnsitz aus der Stadt in die dem Walde nahegelegenen Dörfer verlegen sollten. Sie erhielten 32 Gulden, 5 Ellen Leinen, 6 Ellen Futtertuch und die Fütterung für je ein Pferd. Die Bestallung des reitenden Wildbretforstknechtes Diebold Haumesser von 1568 bestimmt dessen Amtspflicht wie folgt2: Er soll, ähnlich wie die Holzforstknechte, ein reisiges wohlgerüstes Pferd nebst Büchse, Harnisch und Knebelspiess und was sonst zu guter Rüstung gehört, auf eigene Kosten sich beschaffen, allen Landvogteibeamten, insbesondere dem Forstmeister gehorsam sein, täglich, sowie jederzeit auf des Forstmeisters Ansuchen hin, den hl. Forst bereiten, das Wildbret hegen, die Wilddiebe niederwerfen, alle Forstfrevel dem Forstmeister und Landvogt melden. Eigens wurde ihm noch eingeschärft, den benachbarten Herren und Grafen sich keineswegs dienstgefällig zu erweisen, beziehungsweise ihnen kein Wild zuzujagen oder gar zu schiessen3. An Geld erhielt er 24 Gulden 48 Kreuzer und 3 Gulden 15 Kreuzer für Hofkleidung. Dazu kamen 10 Viertel

<sup>1. 1615</sup> wurde er auf neun Viertel veranschlagt,

<sup>2.</sup> Innsbr. Copialb. Bek. zu 23. Juli 1568.

<sup>3. 1527</sup> empfahl Ferdinand den Landvogteibeamten, mit den Anstössern des Waldes sich dahin zu einigen, dass man gegenseitig die Wilddiebe auf das fremde Gebiet verfolgen dürfe.

Hafer, der Freisitz zu Hagenau oder an andern Orten, wohin er vom Landvogt oder den Räten verordnet würde, 8 Fuder Holz, sein Teil an den Besserungen der Wilddiebe, die er zu Gefängnis bringen half¹, das Recht auf 4 Eckerschweine, 30 Kreuzer Zehrgeld täglich auf Reisen ausserhalb der Landvogtei. Unverschuldeter Schaden an seinem Dienstpferd sollte ihm ersetzt werden².

### § 7. Die vier reisigen Amtsknechte und die "Läuferboten".

Zinsmeister Emmerich Ritter stellte in einem Berichte an den Oberlandvogt Pfalzgrafen Philipp von 1481 fest, dass es von alters her bloss vier reisige Amtsknechte gegeben habe. Ferdinand behielt «nach der bisherigen Gepflogenheit» jene vier einspännigen Amtsknechte bei verordnete aber, dass ihnen bei ihrer Eidesleistung eingeschärft werden solle, «auch auf den forst, gleicherweise wie die vorstknechte, ir aufsehen zu haben vnd den forst nach gutbedünken vnsers landvogts oder seines schultheißen iederzeit bereiten zu helfen.»

Als Diensteinkommen sollten sie haben: 32 Gulden, 5 Ellen Leinen, 6 Ellen Futtertuch, Stroh und Futter, wie die andern Diener, Freisitz zu Hagenau in der Stadt, den Scholder (Schulder!) von der Verleihung der Plätze auf den Kirchweihen, den Atz auf den Reichsdörfern, wenn sie in Landvogteigeschäften dort verweilten, und das Recht auf 4 Eckerschweine.

Durch die Bestallungsurkunden's wurden die einspännigen Amtsknechte verpflichtet, sich auf eigene Kosten mit einem creisigen musterbaren Pferd, Harnisch, Büchse und Knebelspiesse auszurüsten. Auf Ersuchen des Landvogts, Zinsmeisters und der übrigen Räte mussten sie sich in allen Sachen und Geschäften der Landvogtei willig gegen Jedermann gebrauchen lassen. Falls sie in dieser Beziehung nichts zu schaffen hätten, sollten sie nach Gutdünken und Wunsch jener Vorgesetzten dem Forstmeister und den Forstknechten bei dem Forstschutz behülflich sein. Ohne jener Beamten Erlaubniss durften sie sich nicht aus der Landvogtei entfernen. Insbesondere mussten sie an Verhör-, Rats- und Hofgerichtstagen zu jeglicher Dienst-

<sup>1. 1527</sup> bestimmte Ferdinand: «Welche unter all unsern Dienern Wildpretschützen ergreifen, anzeigen und niederwerfen, den sol zu samt iren gewöhnlichen Besoldungen allweg von der Straf soviel der gefellt, allweg der drittteil aus Gnaden geben und die andere zweiteil in unser Zinsmeisteramt eingezogen werden.

<sup>2.</sup> Vgl. auch NEY, S. 109 u. 110.

<sup>3.</sup> Bez.-Arch. loc. cit. 21, Nr. 16.

<sup>4.</sup> Es waren Hans Lobach, Hans Vigl, Stoffl Bender, Georg Partenkircher.

<sup>5.</sup> Vgl. zu 1565 Bez.-Arch., loc. cit., Nr. 21, und zu 1618 Innsbr. Bek.

leistung bereit sein<sup>1</sup>. 1618 erscheint der Sold auf 46 Gulden erhöht; er entspricht im übrigen aber den obigen Bestimmungen von 1527.

In aussergewöhnlichen Fällen wurde die Anzahl der Amtsknechte auch wohl vermehrt. 1481 gab es deren 6°; zur Zeit des Bauernkrieges hatte man 3 ausserordentliche Amtsknechte angestellt, welche von Ferdinand 1527 weiterhin mit je 15 Gulden besoldet wurden°.

#### Die Läuferboten.

Ausser den einspännigen Amtsknechten standen den Landvogteibeamten auch sogenannte «Läuferboten» zur Verfügung. Ferdinands Ordnung betont, «daß vnser läuferboten, die vnter vnsern büchsen auf vnsern zinsmeister warten, in vnsern geschäften vmb daz ziemlich alt botenlohn laufen sollen".» Vor 1589 bezogen die zwei Boten kein ständiges «Wartegeld», sondern erhielten nur einen schlechten Rock als Hofkleidung. Sie hatten die gewöhnliche Beholzung und das Recht auf 2 Eckerschweine und 2 Batzen Meilengeld bei ihren Ausgängen. Nach 1589 haben sie wiederholt sich um die Erhöhung ihres Einkommens bemüht; auch der Zinsmeister verwendete sich zu ihren Gunsten bei der Regierung zu Ensisheim. So wurde ihnen dann der Botenlohn auf 3 Batzen erhöht und zeitweise eine jährliche Gratifikation von 5 und 8 Gulden bewilligt".

### § 8. Die Räte des Hagenauer Hofgerichts.

Die Uebernahme der Landvogtei 1504 durch Kaiser Maximilian hat, wie es scheint, in dem Gerichtswesen der Landvogtei insofern eine Aenderung gebracht, als von jetzt ab juristisch gebildete Männer als Räte und Beisitzer der Landvogteigerichte verwendet wurden. König Ferdinands Ordnung von 1527 bestimmte, dass Landvogt und Zinsmeister fortan solche Räte nur mit Genehmigung der östreichischen Rechnungskammer anstellen sollten, und «damit das Hofgericht desto stattlicher gehalten werde, sollen unser und der Landvogtei Prälaten, Commenturen desgleichen die Edlen,

<sup>1.</sup> In der Ordnung von 1527 heisst es: «vnd nachdem sich vnser einspennig vnd reisig an alle end, dahin si durch vnsere landvogt vnd zinsmeister vnser Landvogtei notdurft nach verordnet werden, gehorsamlich brauchen lassen sollen vnd sonderlich, so ihr an vnsern Hofgerichten zu Thürhüten auch zu warten bergert würdet, sollen sie dasselb gehorsamlich thun.»

<sup>2.</sup> Vgl. den Bericht des Zinsmeisters. Bez.-Arch. 21 Nr. 16.

<sup>3.</sup> Vgl. in der Ordnung «die neu angenommenen reisigen betreffend.»

<sup>4.</sup> Kinen bisher auch verwendeten sogenannten, «reitenden Boten», Martin Berlin, verabschiedete er als solchen, um ihn anderweitig als «Kornmesser und Gefängnissaufseher im Ringhaus» zu verwenden.

<sup>5.</sup> Vgl. Bez.-Arch. loc. cit. 21 Nr. 29, 30, 32, 59, 61 und 63.

so belehnt seien, und etwa geschickte Leute von den Städten auch dazu gezogen werden. Damals wurde von Ferdinand eine Reihe landvögtischer Räte teils weiter besoldet, teils abgesetzt.

Auch unter den pfälzischen Oberlandvögten nach 1530 finden wir dem Hofgericht zu Hagenau mehrere Räte beigeordnet. Pfalzgraf Friedrich II. entliess 1546 Christoph von Drath, Wilhelm von Weitersheim und Heinrich von Fleckenstein ihres Dienstes als Räte der Landvogtei und ernannte gleichzeitig Dr. Hans Heinrich Hecklin zum «Rat an seinem Hagenauer Hofgericht<sup>2</sup>».

Von 1558 ab erscheint die Liste dieser Räte ziemlich vollständig. Der Bestallungsbrief des Dr. Joh. Rümelin von 1560, mit welchem in Abgrenzung der Pflichten alle folgenden wesentlich übereinstimmen, erhob diesen «zum Rat und Diener des Hofgerichts und aller andern der Landvogtei Hagenau Sachen und Geschäfte.» Er sollte auf Landvogt und Räte zu Hagenau sein Aufsehen haben und getreulich raten und dienen. Für keine fremde Partei oder Sache durfte er dort als Anwalt austreten. Auf Ersuchen der landvögtischen Beamten musste er ein schriftliches Gutachten abgeben oder auch sich zu Hagenau oder sonstwo zu mündlicher Beratung einfinden. Wahrung des Amtsgeheimnisses war ihm strenge anbefohfen.

Zur jährlichen Besoldung wurden ihm 40 Gulden zugesichert, sowie auf seinen Dienstreisen die Zehrung für 2 Pferde.

Wesentlich höher besoldet als diese «ausgesessenen», ausserordentlichen Räte waren die eigens zu Hagenau angesiedelten ordentlichen Räte. Dem

<sup>1.</sup> In Betreff der Hofgerichtskosten heisst es in der genannten Ordnung:

Dieweil bisher über unser hofgericht viel unnützer Kosten mit vergebener Gaßtung aufgeloffen, das auch in unserer Landvogtei Hausung gehalten wirdet, ist unser beuelch, willen und meinung, daß gegenwärtiger und jeder künftiger vnser landvogt allen unsern Räten, außwendig und heimischen, auf ihr Personen und einem oder zweien unsern Knechten so alweg bescheiden und unter Inen in solchem ein Tag um den andern umgewechselt Thür zu hüten und auf vnser Räth zu warten, zu Essen geben, vnd damit vnser Landvogt deshalb ohne Schaden gehalten, soll ihm durch unsern Zinsmeister für jedes mal 8 Kreuzer bezahlt, auch so einiger Fürsten oder anderer Ständ ehrlich Botschaften oder ander ehrlich Leut, die vor unserm Hofgericht zu handeln haben, vorhanden sein, dieselben mögen von Ehren wegen etlich mal zu Gast geladen, das auch jeder unser edler auswendiger Rat mit 2 Pferden kommen, und ihm samt den mallern, so er dermaß bei vnserm Landvogt hat, in seiner Herberg auf sein Person und Pferdt 10 Kreuzer und sein Knecht und Knechts Pferd 20 Kreuzer jedes Tags und Nachts gegeben werden, doch sollen hierin unser prelaten und Comenthur, dieweil sie all eigen Hof zu Hagenau haben und ihr Gesind von Schierms wegen wie von alter her billig selb unterhalten, ausgeschlossen sein.

<sup>2.</sup> Strassb. Bez.-Arch., loc. cit. 17, Nr. 1, 2, 3, 4.

<sup>3.</sup> Vgl. Innsbr. Copialb. Bek. zu den einzelnen Jahren.

Dr. Joh. Wilh. Meier wurden 1617 250 Gulden bewilligt nebst 8 Gulden für Hostuch; dazu genoss er den Freisitz zu Hagenau, die gewöhnliche Beholzung, 6 Fronfahrten für Wein, das Recht auf 6 Eckerschweine.

Im allgemeinen war die Besoldung der Räte sehr schwankend. 1567 machte Jakob von Gottesheim geltend, er habe als Hagenauer Bürger der Landvogtei 23 Jahre als Rat gedient; die Stadt sei ihm sehr unhold, weil er in Folge seiner Vertrautheit mit den städtischen Bestrebungen die Interessen der Landvogtei so warm wahrnehmen könne. Trotz seiner hervorragenden Verdienste seien ihm blos 50 Gulden als Gehalt bewilligt, wodurch er den gewöhnlichen Amtsknechten gleichgestellt sei. Man möge deshalb seine Besoldung erhöhen und die Hälfte davon nach seinem etwaigen Tode seiner Frau zukommen lassen.

Aus einem Berichte, welchen die Beamten der Landvogtei 1598 an die tyroler Kammer richteten, erfahren wir, dass dem Hofgericht in jener östreichischen Periode gewöhnlich 4 Räte beigeordnet waren, nämlich 2, welche die täglichen «Audienzias» besuchen mussten, und 2, welche — meist ausserhalb Hagenaus wohnhaft — gewöhnlich nur zu den Hofgerichtstagen sich einfanden.

Ein anderer Bericht über das landvögtische Beamtenwesen vom 31. Januar 1601 erzählt: Es sei bei der Landvogtei gebräuchlich, schwierige Sachen der Notdurst nach durch Rechtsgelehrte bedenken und erwägen zu lassen. Die in schwierigen Fällen ergangenen Akte und Entscheidungen habe man den 2 Rechtsgelehrten, welche von Haus aus bestellt gewesen, — als weiland Dr. Johann Bernhard Rümelin und Dr. Bernhard Botzheim, so zu Strassburg gewohnt, — überschickt, mit dem Begehren, dieselben zu übersehen und Herrn Landvogt ihr rätlich Gutbedünken darüber zukommen zu lassen; habe man aber mündliche Beratung für besser gehalten, so seien die Räte auf einen bestimmten Tag nach Hagenau beschieden worden. Im Allgemeinen seien die ausgesessenen Räte bloss zu Hosgerichten und den Sachen, die man auf Besehl des jeweiligen Oberlandvogts erwägen zu müssen glaubte, gebraucht worden.

Vielfach wurden die Ratsstellen gewissermassen im Nebenamte durch den Schultheissen, Zinsmeister oder Forstmeister verwaltet und die Besoldung dieser Beamten dem entsprechend erhöht.

<sup>3.</sup> Ebenda.



<sup>1.</sup> Bez.-Arch., loc. cit. 17, Nr. 6.

<sup>2.</sup> Ebenda Nr. 8.

# **ANNALES**

DE

## SÉBASTIEN BRANT.

(Suite.)

B. XIX. — (ML)



### INTRODUCTION.

Dans le volume XV (nºs 3238 à 3645<sup>bla</sup>) du Bulletin nous avons publié une série d'extraits des Annales de Sébastien Brant, recueillis spécialement dans les papiers de M. L. Schnéegans. Aujourd'hui nous avons la bonne fortune de pouvoir y ajouter un fragment bien autrement considérable et d'une importance qui n'échappera à personne: c'est la suite de toutes les décisions du Conseil des XXI relatives aux questions religieuses de 1517 à 1536, c'est-à-dire toute l'histoire de l'introduction officielle de la Réforme à Strasbourg. Comme les Protocoles des XXI n'existent aux Archives de la Ville qu'à partir de 1539, cette publication comblera par le fait une lacune regrettable qui existait jusqu'ici, depuis 1870 au moins, dans la collection des sources de l'histoire de l'ancienne République.

Le texte que nous publions ne renferme pas beaucoup de nouveau; il a été utilisé par M. Jung et par M. Rœhrich dans leurs écrits sur l'histoire de ce temps. Cependant autre chose est un texte isolé cité par un auteur, et autre chose est un texte complet et suivi. Celui-ci en particulier offre une image d'un intérêt frappant de l'état de Strasbourg à cette époque et spécialement de la confusion qui paraît avoir, dès le début, régné dans les esprits. La situation était tellement nouvelle et inattendue, qu'elle semble avoir produit un désarroi complet dans l'administration po'itique et civile, aussi bien que dans l'administration religieuse. Personne ne semble s'être rendu compte de l'importance ni de la gravité du mouvement inauguré par Luther; nul ne voyait clairement ni où l'on allait ni ce qu'il y avait à faire. Nous laisserons au lecteur le soin de constater tout cela par la lecture du texte lui-même et de compléter les appréciations que nous nous bornons à indiquer d'une manière générale.

L'authenticité du texte est hors de conteste; il a été copié par M. Jung

pour son propre usage et tandis que le manuscrit original restait encore déposé à la Bibliothèque, où il était facile de vérifier les citations. Généralement M. Jung a transcrit textuellement; rarement il semble avoir résumé; parfois il paraît avoir ajouté quelques notes que nous signalons au lecteur.

Quant à l'autorité du texte lui-même, elle est exactement celle des Registres conservés aux Archives et qui renferment les procès-verbaux des séances des Conseils. On y trouve ce qui a été dit et fait dans ces réunions. Les faits affirmés peuvent être discutés, s'il se trouve des arguments nouveaux; les appréciations peuvent également être combattues; mais un fait reste certain, c'est que les choses se sont passées comme le texte du procès-verbal l'affirme.

Bien que le titre porte le nom de *Brant*, il est certain que les Annales sont l'œuvre de Jacques Wencker, comme nous l'avons établi dans l'Introduction aux Fragments de la Chronique de Wencker, à laquelle nous nous bornerons à renvoyer le lecteur. Brant y est complètement étranger, sauf que pour les années antérieures on a tiré partie de ses carnets, *Memorialia*, Gedenkbüchlein, comme on l'a fait pour ses successeurs.

Au texte original M. Jung a ajouté en marge des notes et des citations que nous avons cru devoir insérer en petit caractère, dans le texte même, à la suite de chaque numéro. La plupart du temps ces citations se rapportent à des sources détruites en 1870; cependant, même dans ces conditions, elles peuvent offrir de l'intérêt.

Les titres, imprimés en italique à la tête de différents paragraphes, paraissent être aussi de M. Jung: nous avons cru devoir les conserver.

Nous sommes heureux de pouvoir terminer notre publication des Fragments des Chroniques par cette pièce, où nous retrouvons en quelque sorte une collaboration posthume d'un des hommes les plus estimés et les plus honorés du Strasbourg d'autrefois. Tous ceux qui ont connu l'ancien bibliothécaire de Strasbourg, ont conservé le souvenir de la gracieuse obligeance dont il faisait preuve dans l'exercice de ses fonctions, et de la science profonde et variée qu'il mettait au service de quiconque voulait travailler. Passionné pour les richesses confiées à ses soins, ce n'est certes pas lui qui eut laissé périr, par sa déplorable incurie, les précieux manuscrits de la Bibliothèque, nos vieilles chroniques, et surtout la Herrade. Il a fallu qu'il fut mort pour qu'une pareille chose put se produire.

Il a laissé une trace largement marquée dans le Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques de l'Alsace, dont il fut un

des fondateurs. Il appartenait à cette pléiade de travailleurs simples et modestes qui avec Spach, Charles Schmidt, Ræhrich, L. Schnéegans, Schauenburg, Haas, Dietrich, Straub, Victor Guerber, Eissen, Louis Levrault, Petit-Gérard, les abbés Mury et Gyss ont propagé le goût et l'amour des études relatives à l'histoire de l'Alsace et ouvert des voies où les générations suivantes n'ont eu qu'à persévérer.

Nous devons aussi un hommage reconnaissant à la famille de M. Jung, à qui nous devons ce manuscrit. A la mort de M. Jung il avait passé aux mains de M. le professeur Reussner, que nous avons connu bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université. Après la mort de ce dernier, ses héritiers le donnèrent à la Bibliothèque de la ville de Strasbourg, et le bibliothécaire d'alors, M. Rod. Reuss, s'empressa de nous en donner connaissance, estimant qu'il devait faire la suite naturelle aux fragments des Annales de Brant déjà parus. Nous sommes heureux d'en exprimer ici notre profonde gratitude à notre ancien collègue, qui depuis dix ans nous avait rendu tant de services pour la publication des Fragments des Chroniques alsaciennes, et qui continue, loin de l'Alsace, à enrichir le Bulletin de la Société de ses savantes communications.

Le manuscrit forme un volume in-folio de 30 centimètres de hauteur, écrit tout entier de la main de M. Jung; il est composé d'un certain nombre de cahiers que M. Reuss a fait relier. Les pages, au nombre de 234, ne sont pas numérotées.

Dans notre publication nous avons suivi le même système que par le passé. Nous avons donné, sans y ajouter de notes, le texte intégral de M. Jung, intercalant selon l'ordre chronologique les quelques passages et les notes qui se trouvent, en partie dans le corps du volume, en partie à la sin. On s'expliquera facilement l'absence de notes, en considérant qu'elles sont à peu près inutiles pour ceux qui ont étudié la question de l'histoire de la Réforme, et qu'elles eussent demandé un volume, si elles devaient servir à ceux qui y sont étrangers. Notre but était surtout de mettre à la portée des travailleurs le document lui-même; ils sauront bien en tirer parti. Pour la révision du texte nous avons recouru aux conseils et à l'assistance complaisante de M. le professeur Ficker, l'un de nos collègues au Comité; nous le prions d'agréer ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

Conformément à ce que nous avons fait jusqu'ici, nous n'avons employé les majuscules qu'au commencement des paragraphes ou des phrases, pour les noms propres ou pour certains titres qui avaient besoin de ressortir davantage.

Nous avons également numéroté les paragraphes, comme dans nos publications précédentes, en vue de faciliter la rédaction de la table des matières, qui paraîtra incessamment et donnera de l'unité à cette longue chronique, composée de fragments et de morceaux, tristes débris sauvés de la catastrophe où ont péri une si grande partie des richesses scientifiques de Strasbourg.

Divers passages se trouvent déjà imprimés dans les Fragments de Brant. Nous y renvoyons le lecteur en indiquant les numéros.

Strasbourg, 1er mars 1898.

L. D.

## Auszüge aus Brant's Annalen.

## Fol. 1.

A. 1517. Memoriale Petri Buotz. — Rath u. XXI.

Samstag ipsa Anthonii, 17. vel 18. januar.

Fol. 168 1517

4391. Der Benedicite-Herr begert in zu bedenken und zu stür kommen; er mög es sonst nit erlyden. Erkannt: so die Zunft 2 
dem Priester ein imbs zustür giebt, dass ihm von dem Pfennigthurn ein imbis auch 2 
zustür geben werd, und dozwischen min Herrn die XV bedenken, wie es fürter zu halten sy. Vyl der Priester sonst kein pfründ, und schon by drey herrn solchs diensts gewartet.

Ueber das Benehmen der Geistlichen bei der Theurung und die dadurch entstandene Stimmung. — Trausch, t. II, fol. 53°.

Samstag post Cantate, 16. mai.

4392. Priores der vier Orden bringen vor, wie sie von den Thumherren der Hohenstifft von wegen der Pfarren bei bäpstlicher Heiligkeit verclagt und ein citation üßbracht, und legen domit die artikel der Pfarrer und die citation in. Sagen auch, daß sie verston, dass sie undenston den Crützgang so man Corporis Christi in der Bruderschaft des Passions thut, abzustellen mit viel erzalung. Auch wie sie unsern gnäd. Herrn (den Bischoff) von Strassburg um verhör angesucht, des antwurt sie erwarten, mit beger in betrachtung, daß sie unter miner Herrn schirm sind; auch wie sie allzit sich willig erzeigt, auch zu abstellung eines ungewillens oder ufflauß, so sich darüß under den leyen und geistlichen begeben möcht, auch nit, daß sie das recht fürchten, sondern allein den ufflauß; meine Herrn wollen sich gütlich in die sache legen. Und wiewol sie die Prediger (Dominikaner) allein jetzt citiert, sind doch die andern Orden auch by in achtung, daß sie künfstiglich auch solches warten müssen.

Erkannt: in sachen der ungewil sey in leyt (leid), und so sie mins gnäd. Herrn antwurt erwarten, und in wurt, wollen mine Herrn so bede parteyen verwilligen, gütlich darunder wollen handlen. Die Herrn sagen, daß die Herrn begern mim gnäd. Herrn von Strassburg zu schriben, gütlich underston mit m. Herrn gütlich zwüschen inen zu handlen.

Erkannt: Wie begehrt zugelassen.

Fol. 169 1517 Samstag post Viti et Modesti, 20. junius.

4393. Daß herr Johannes Hüßler und meister Lenhart erschinen und fürbringen lassen; nachdem sich verrückter zit etwas widerwillens zwüschen den weltlichen Stifften dieser Statt und den Predigern allhie etwas irrung gehalten und noch, darunder unser gnäd. Herr von Straßburg uff ansinnen E. E. Rhats dessglichen der Prediger, sich zwüschen den parthien gütlich handlung undernommen, und by den Stifften irs fürnemens stillstand zu thun bis zu gütlicher unterhandlung bewilligung erlangt: aber wiewol dem also, so unterstünden die Prediger morgentags uff ansinnen der Passionisten ein procession mit dem Sacrament zu thun, inmassen vorigen jahrs auch geschehen; das nun dem gütlichen anstandt gantz widerwertig, und unserm gnädigen Herrn zu keinem gefallen keme. Damit aber die gütlichkeit ihren fürgang erlangen und die sach on recht vertragen mögen, so were anstat unsers gnäd. Herrn ir bitt, man wollt by den Brüdern der Bruderschafft verfügen irs Crützgangs müssig zu ston, aergeres zu fürkommen. Da ist inen geseit: mit fründlichen, guten worten ansagen, nachdem sie zu spot kommen und man die Bruderschafft irer procession nit wol dieses mol wendig machen könne: so aber gnädiger Herr ee geschriben hätt, wollt sich ein Rhat mit den bürgern zu reden und zu handeln gepürlich gehalten haben. Mit den geistlichen gepür einem Rhat in diesen und andern fellen nit zu handeln.

1518. Des Kaisers Brief an Wimpheling nebst Antwort de Luthero. — TRAUSCH, fol. 55°.

Fol. 170 1518

#### 1518. Memoriale Petri Buotz.

Montag post Agathae, 8. februar.

4394. Ablaß uff das Blater- und Weisenhüß zu Rom üssgewirkt: der sey nun hie. Solches zeigt Hoffmeister an, mit beger Herren zu verordnen, die in fürderlich bedenken, dazu hundert gulden lihen, und daß sich ein Rhat gegen Friedrich Brechter versprechen woll, sich gegen den Fucher (Fucker zu Augsburg), daß die Fucher wither sich gegen Sanctissimo, umb den dritten teil so an die fabrica S<sup>tt</sup> Petri fallen soll, von dem ablaßgelt versprechen und verbürgen.

Erkannt: ut supra. Ein bittschrift zu Episcopo, in deswegen auch zu begrüßen und zu bitten den ablaß zu fürdern. P. S. Lasst Episcopus den

ablas zu, und will in selbst uff Judica infüren. Doruff die Ablasherrn begert in die hundert gulden zu lyhen, den ablas anzusahen.

Erkannt: quod sic. — Cfr. nº 3438.

1518. Montag p. Convers. Pauli, 25. januar. Wurm. v. Geydertheim Process g. d. Glaren Kloster weg. Lehngüter. Suppl., fol. 1b. — 1520. Suppl., fol. 13b.

Samstag p. Circumcisionis, 2. januar. Fol. 34, ein Bürger lästert das heil. Oel. De Indulgentiis bis v. fol. penultimo, vol. 1: Brand, pag. 1 et 2, et 1520, fol. ult., p. 2. Brief ei. Pilgrim mitgegeben, a. 1519 nach S. Jacob. — Ib., pag. 2.

Samstag Vigil. Palmarum, 29. märz.

4395. Die Ablassherrn zeugen an, daß sie für gut ansehn, daß man das Passionspiel abstell, und dis jor underloss, diewyl doch in der Bull vergriffen, daß das gelt, so uff die spectakel goht, in den ablaß gegeben werden.

Erkannt: diwyl ehe der ablaß üßbracht oder harkommen das spiel der Passions der Bruderschafft zu spilen zugelassen, daß man es nit abschlahen kann, dann es zu ere Gottes und nit zu lust der welt gespilt würt; acht auch dem ablaß mer fürstendig, denn nachteilig. — Cfr. nº 3441.

1518. Samstag p. Mathiae, 27. febr. Wolff, Priester, Schlägerei. — Suppl., fol. 2<sup>a</sup>.

Mittwoch p. Laetare, 17. märz. Bischof will selbst d. Ablass einführen. — Suppl., fol. 2<sup>a</sup>.

Samstag p. Laetare, 20. märz. — Id., fol. 2<sup>b</sup>.

Montag p. Judica, 22. märz. — Id., ib.

Mittwoch p. Cantate, 5. mai. — Id., ib., fol. 3<sup>b</sup>.

Montag p. Assumpt. Mariae, 17. aug. — Id., fol. 4<sup>b</sup> et 4 p. Assumpt.

Passionsspiel. Montag p. Palmarum, 5. april. — Id., fol. 2<sup>b</sup>.

Samstag post Palmarum, 3. april.

Fol. 170

1518

4396. Der Ablass gelästert. — H. Ludwig Bocklin, h. Ingolt Rohtwil zeugen an: nochdem sie der ablaß halben sindt gewesen by den Commissarien, haben in die Commissarien angezeugt, dass etlich syen, die gröblich wider den ablass reden, und Hans Lamprecht angezeugt, der do gesagt hab vor dem Münster offentlich: Es sye nichts umb den ablaß, und so er als vil gelts hett als groß zwüschen hie und Colmar ist, so wollt er nichts darzu geben, mit viel ungeschickten, bösen und scheltworten. Und so solchs fürgang haben sollt, und ir predigen und gehabter vlyß nit erschießen, mit großer beschwerd, do sie solchs gehört, haben sie in angezeigt, daß sie der handlung dehein wissen haben, und solchs dem herrn Ammeister gesagt, und noch gehapter underred in thurn legen lassen. Doruff h. Caspar Vringer, Peter Lamprecht und sin hüssfrow bitten in, Hans, den Rhatherrn uff recht herüß zu geben.

Erkannt: In lassen liegen bis noch den fürtagen, und der früntschafft



früntlich sagen: man wolle sich bedenken. War dieser Hans Lamprecht wirt zum Gulden Schaaf. — Cfr. nº 3442.

1518 Montag post Quasimodo. 12. april.

4397. Passions-Bruderschaft Procession. — Caspar Scholler seit in der Bullen von Rom, der Passions Bruderschafft halben, daß sie die 2 Crützgang haben mögen, und das Sacrament uff dem altar haben mögen.

Erkannt: doby lassen bliben, doch daß sie in nit üssblosen und vor ein proceß für sich halten. Auch 2 tag Susanna und Hierusalem spilen, darzu Ascensionem auch.

Dienstag p. Misericordia, 20. april. Ein Gotteslästerer. — Suppl., fol. 2<sup>b</sup>. Donnerstag p. Jubilate, 29. april, id. — Id., fol. 3<sup>a</sup>.

Fol. 171 4398. S. Veitstanz. || In mehreren Sitzungen wurde von Veitstänzern gesprochen: die Aerzte erklärten es für eine natürliche krankheit, die von hitzigem geblüt herkomme. Indessen «die armen leute» wünschten, daß man für sie messen lese u. s. w. Der Rhat schickte deswegen zu dem bischöflichen Vikarius, der antwortete:

Ein aufgeklärter bischöft. Vikar. — Dass dis im unnot zu sin dünkt, sondern diwyl die Artz anzeigen, daß es eine natürlich krankheit sy, daß man auch natürlich mittel mit in versuche, aber domit nit nichts beschehe, woll er alle Predikanten beschickhen und in bevelhen dass sie öffentlich in cancellis Gott ermaneten zu betten und anzurieffen, daß er sin gnad und barmherzigkeit uns sende. — Weniger aufgeklärt, oder vielleicht gedrängt von dem abergläubischen volke, verordnet indessen der Rat religiöse übungen; die kranken wurden zu dem h. Vitus geschickt, und da sie gesund zurückkehrten, diesem ein bild von wachs, ein centner schwer, zuerkannt. || Résumé de M. Jung. — Cfr. no 3443.

WENCKER, Chronik, II, fol. 23, fol. 36. — Cfr. nº 3443.

Freitag p. Medardi, 11. juni. Ein päpstl. Legat hier. - Suppl., fol. 4b.

Mittwoch Vigil. Joh. Bapt., 23. juni. Leutpriester am Alt S. Peter klagt. — Id., fol. 4b vel 4.

#### 1519. XXI. Memoriale Petri Buotz.

Fol. 173 Montag, post Sebastiani, 25. januar.

4399. Joh. Murner. — a a (argumenta? vel accusationes?) der hh. Geistlichen zum Jungen St. Peter contra Johann Murner, welchen sie beschuldigt, daß er mitsampt ettlichen siner gesellschaft uff samstag zu nacht uff dem kirchhoff zum Jungen St. Peter mit hallenbarten und parthisanen uff die Wölf (lupi) gewartet, und als sie üß des Dechans hüß

1519

friedlich mit einer fakeln wollen heim gon uff dem gewihten angerandt, irer etliche verwundt haben solle. Murner und sin fründtschafft verantworten sich dessen, und gestehnt nit by solchem hendel gewesen seyn.

Montag, 13. januar. † K. Maximilian sagt Kirchenfeier in Strassburg. — Wencker, II, 24 et amplius. — Trausch, fol. 56b. — Die Feier war 11. und 18. febr.

Freitag post Paschae, 29. april. Ein Burger spottet der Processi, fol. 34b et fol. 36. — Trausch, fol. 56b.

Samstag p. Omnium Sanctor, 5. nov. E. Canonicus Petri jun. geschlagen, fol. 35.

Samstag p. Laurent, 14. aug. Der Provincial wegen der entlauf. Augustiner mönchen.
— Suppl., fol. 9<sup>a</sup>.

Samstag p. Nativ. Mar., 11. sept. — Id., fol. 9a.

Montag p. Michaelis, 4. oct. Beginen sollen der Siechen warten. - Id., fol. 9b.

Nota. — Die phed und unwillen Joh. Murners, Procuratoris contra Stift zum jungen St. Peter ist erstlich, dass Murner die Canonici, genannt praecipue die Wölff, sie hetten verschiedene bürgerstöchter darunder auch seiner schwester tochter beschissen und verkuppelt. Es hat bald hernach Murner sein civilegium uffgeben. Ward auch by diesem streit angezeigt, dass ettliche Canonici mit irem panzern und wurskugeln gehen. Ist inen als ungeistlich verwiesen worden. Sie mußten an Murner 500 fl. bezahlen.

- Note de M. Jung.

d. hoc Donnerstag p. Simonis et Judae, 28. oct. — Suppl., fol. 10a.

Montag p. Simon et Judae, 31. oct. — Id., fol. 10a et 10b.

Donnerstag p. Florent. — Id., fol. 10b.

1520. Id., fol. 11<sup>a</sup>. — Mittwoch p. Erhardi et Montag p. Agnetae. — Id., fol. 11<sup>b</sup> 2 mal, 12<sup>a</sup> 2 mal, 12<sup>b</sup> 2 mal, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup>, 14<sup>b</sup> et 15<sup>b</sup>. 16<sup>b</sup>, 17<sup>b</sup>, 18<sup>b</sup>, 19<sup>a</sup> b, 21<sup>a</sup>, 22<sup>b</sup>.

## 1520 ut supra.

Freitag post Convers. Pauli, 26. januar.

1520

4400. Büchercensur. — Das verbot daß kein Drucker nichts drucken soll so wider den Bapst, den röm. König, andere Fürsten, oder nachburn ist, zu drucken, wie dann solchs in registro XV° quarto vergriffen, vorgelesen allen Druckern, so bürger sindt, und inen durch h. Ludwig von Müllenheim, Stettmeister, gebotten, dem also nachzukommen.

Gewaltsamkeit zwischen Böcklin und dem Bischof. — Wencken, II, fol. 25a.

Montag p. Agnetae, 23. januar. Augustiner wollen den Schaffner hinweg führen. — Suppl., fol. 11<sup>a</sup>.

Samstag p. Purificat., 4. febr. - Id.

Petrus Philipp Rummersperger pred. lutherisch, bey dem Bischof verklagt. — Wencker, II, fol. 25<sup>b</sup> — abgesetzt. Trausch, fol. 58<sup>b</sup>.

Der Maria zu Ehren grosse Glock u. Opfer des Volks. — Trausch, fol. 57b. — Weihe, fol. 58c.

Montag p. Purificat., 6. febr. Nicht geles. Messen bei Uns. Frau. Brüder. — Suppl., fol. 11b.

Digitized by Google

eodem die.

1520

Ein üßzug der friheiten der Statt verlesen und zu besichtigen so man by dem neuen röm. König die confirmation derselben erlangen wird, was wither zu thun? deßglichen ob man zu Rom bestätigung erlangen möcht der Geistlichen friheit; darzu ob abgestellt möcht werden, daß nit ein Priester uff allen Stiften und Pfarren verpfründt, und demnach dester minder messen gelesen werden! So bevolhen.

Samstag p. Reminiscere, 10. märz. Priester ziehn nach Benfeld. — Suppl., fol. 12°. Dienstag p. Pascae, 10. april. Ein Priester lässt bei Schurer drucken. — Id., fol. 12°. Montag p. Misericord., 23. april. Ablassbulle. — Id., fol. 13°. Samstag p. Präsent. Mariae, 24. nov. Wolfgang Schultheiss im Bann. — Id., fol. 15°. Montag p. Luciae et Ottiliae, 17. dec. Geistl. Erben. — Id., fol. 15°.

Montag post Cantate, 7. mai.

König Karl bittet, man soll ein Procession halten wegen siner glücklichen ankunft über meer.

Er selbst wallfahrtet nach St. Jacob. — Trausch, fol. 56°.

Procession wegen des Kaisers Reise. — Wencker, Il, fol. 35°.

Samstag p. Viti et Modesti, 16. juni. Passionsbrüderschaft Greutzgang. — Suppl., fol. 13°.

## 1521 ut supra.

1521

Freitag post Letare, 15. märtz.

4401. Dr. Murner. — Doctor Murner bitt sin defension gegen dem schmachbüchlein lassen drucken, sin ere zu bewahren, und mit verzihung siner friheit hie von m. H. H. recht geben und nemen.

Erkannt: Im sagen, man hab sin begeren gehört und doby verstanden, daß er sin defension an 12 orten angeschlagen, so denn ein Rhat genugsam beducht seyn. Mochten aber wol lyden, daß er zuvor zu m. H. H. kommen und in solchs angezeigt hett, und daß er further stillstund und m. H. H. deßhalb unbemügt loßt: dann m. H. H. bedunkt, daß es sinethalb in irer Statt mer dann genug. Und als h. Ammeister anzeigt, daß im für gut ansehe daß man sich mit Episcopo oder dem Capitel red haben sollt, daß diese schmachbrief und bücher zu verhüthung withern unrat vermyden blib.

Erkannt: Diwyl jetzt uff dem Richstag zu Wormbs durch Kays. Maj. zwüschen dem Luter und dem Bapst handlungen fürgenommen, daß man derselbigen handlung end erwarten, und darumb an den Druckern ir alt gebot, nichts zu drucken, es sye dann zuvor durch m. H. H. besichtigt, verkünden soll.

Montag p. Laetare, 11. märz. Dr. Peter (Wickgram, Münsterprediger) predigt gegen die Wahrsager. — Suppl., fol. 16<sup>b</sup>.

Mattheus Zell predigt lütherisch. — WENCKER, Chron. II, fol. 26°; et multa de co. — TRAUSCH, fol. 62°. — Conrad Traeger. — Ibid.

Montag post Palmarum, 25. märtz.

Fol. 178<sup>b</sup> 1521

4402. Druckschriften. — Als die schmachbüchlein, on anzeig des namens sin düchters, hie veil gehalten und als man sagt, verkaufft worden.

Erkannt: Solches abzustellen. Wie aber? Ist vilerley red gesinn. Ein theil: man soll ernstlich den Druckern sagen, dass sie deren büchlein dheins drucken, es sey dann zuvor in der Cantzley besichtigt, wo nit? werd man sie lüt der Ordnung straffen. Ein theil: ein gebot üßgon, solch büchlein, so nit mit namen des Düchters underzeichnet, in diser Stat nit feil zu haben, und wo man darüber ettlich begriffte, die büchlein nemen, und erfarens haben, ob sü hie oder nit gedruckt. Ein theil: diwyl es geistliche personen angoht, jeden siner schantz lassen warten und sich nit darin schlagen. Und doch dhein mertheil beschlossen.

Montag p. Laetare, 11. märz. — Suppl., fol. 17<sup>a</sup>.

Murner wider Luther. Karsthans; Passion Lutheri, 11. märz. — Brand, Suppl., fol. 17<sup>a</sup>.

Karst u. Kegelhans. — Wencker, Chron. II, fol. 26<sup>a</sup>.

Samstag Vigil. Pascae, 30. märz

Kais. Maj. mandaten Luthers bücher und schriften nit wither zu drucken, sondern die gedruckten bücher hinder die Obrigkeit erlegen; auch im alten glauben bliben.

Erkannt: Den Buchführern, so solche bücher feil haben, solche nym (nicht mehr) feil zu haben und hinderhalten bitz uff withern bescheid. Und hie zwischen sich erkunden, wie *Episcopus*, das Capitel und andere sich hierunder halten wollen, dass man sich gegen den Druckern, so sie von Frankfurt kommen, wiss zu halten.

Dienstag p. Quasimodo, 9. april. Der lüderliche Beichtvater in dem Kloster der Reuerinnen. — Suppl., fol. 17<sup>a</sup>.

Montag p. Misericordia, 15. april. - Id., fol. 17b.

Mittwoch p. Misericordia, 17. april. Einer wegen Gotteslästerung hingerichtet. — Id., fol. 36b.

Samstag post Marci Evang., 27. april.

Fol. 179b

4403. Luther. — (Die überschickte) Responsio Doctors Martin Luter dem Kaiser und Fürsten gethan:

Erkannt: Zu andern dingen uff ein scheftel (Schäftchen) zu legen. — Ibid.

Augustiner Capitel. — General Capitel der Augustiner allhie, der Rath zum imbiß dabey eingeladen.

Montag p. Viti et Modesti, 17. juni. Augustiner Mönch davon laufen etc. — Suppl., fol. 18\*.

Fol. 180 1521 Freitag post Jacobi Apost., 26. juli.

4404. Münsterbau. — Crützgang im Münster reparirt mit détails. — V. etiam suppl. fol. 18<sup>b</sup>. — Résumé Jung.

Donnerstag p. Joh. Bapt., 27. juni. Münsterschwalben abgeschafft. — Suppl., fol. 18b.

Freitag post Assumptionis, 16. august.

4405. Glockentaufe. — Die neue groß glocke im Münster soll getaust werden. H. Dunzenheim zeigt an, die groß glock bitz dinstag wyhen, und nit gevattern darzu nemen, dann es ein corpus inanimatum. — V. etiam suppl. fol. 19a. — No 3459.

Dienstag p. Assumpt., 20. aug. Das Röcklein des Jesusknaben in St. Thoma gestolen. — Suppl., fol. 19.

Samstag Vigil. Nativ., 7. sept. In Dorlisheim gehn die Leute nicht mehr zum Sacrament. — Id., fol. 194.

Samstag post Matthaei, 28. september.

4406. Luther. — Das Mandat von kais. Maj. wider Dr. Martin Luther verlesen, und als es sich uff das edikt zieht.

Montag p. Mathaei, 23. sept. Gegen Libellos famosos. — Suppl., fol. 20a.

Erkannt: Sich erfahren, welcher gestalt die Fürsten und Herren, auch nachburn es uffschlagen und sich damit halten; demnach sich aber der gebür nach halten; ob man ein üßzugk oder das ganz edikt uffschlagen woll?

Samstag p. Francisci, 5. oct. ib. ff. — Augustiner heben einen mit Gewalt auf. 2da p. Michaelis, 1. october. Kais. Decret wegen Luthers Schriften verlesen, fol. 36b.

Montag post Omnium Sanctorum, 4. november.

Fol. 180b

Ulrich v. Hutten und die Karthäuser. — V. etiam suppl., fol. 21b. — No 3465. 1521. Vlgil. Thomae Apost., 20. dec. Concubine von den Scharwächtern aufgehoben, fol. 35.

1522

1522.

Ipsa Anthonii, 17. januar.

4407. Etliche vikarien und pfaffen haben frevel begangen by nacht mit frauen, darumb sie die Stadt in hafft nimmt, in gefangnüß legt und strafft. Darwider sich das Capittel beschwert und meint solches gebüre einer hiesigen Obrigkeit nit, die geistlichen gefenglich anzunemen und zu straffen. Der Rat läßt repliciren, solches were der Speirischen rachtung gemeß: dann die dermaß zu versten, dass man in bürgerlichen händeln oder für (feier) zu gebieten nichts über die geistlichen zu gebieten habe: aber wo ein frevel oder malefizhandel begangen, solches stand m. H. H. als der

Oberkeit hie zu straffen, dann ein Rhat hie merum et mixtum Imperium habe.

Das Nähere hierüber Donnerstag p. Hilarii, 17. januar. - Suppl., fol. 22a.

Samstag p. Erhardi, 12. januar. Geleit der Augustiner. — Id., fol. 22ª.

Bäpstliche Bulle und Antwort. - Wencker, fol. 27ª. - Trausch, fol. 64ª.

Christoph von Utenheim, Bischof von Basel, resignirt sin Bisthum und kommt nach Strassburg. — Wencker, II, fol. 27°. — V. Hottinger, Schweiz. Gesch., I, 248.

22. märz. Mandat wider Gotteslästerer pp. — WENCKER, II, fol. 27b.

Dienstag post Palmarum, 15. april.

Fol. 182 1522

4408. Predigten. — Das Mandat des Reichsregiments zu Nürnberg, deswegen zwen verordnete zum Capittel zu schicken und im anzuzeigen, wiewol ein Rhat eracht daß einem Episcopo solches Mandat glich zukommen, nit dessmynder hab man es iren Gnaden guter meynung verkhünden wollen, und wer eins Rhats gutbedünkens daß man uff nechst mittwoch nach Ostern solchen Crützgang lüt des Mandats thett. Darzu allen Pfarrern, Lütpriestern und den Predicanten in den clöstern beschicken und sagen: das volk inhalt des Mandats zu ermanen: darzu inen auch sagen irem widerwertigen predigen abzuston, und die heil. Evangeli und Epistel und was zu enthaltung (erhaltung) Cristens glaubens für handen nemen und predigen, und die andern fürtrag, witherung zu verhieten, underliessen.

Dienstag p. Misericordia, 6. mai. Hutten und die Dominikaner. - Brand, II, fol. 2ª.

Donnerstag p. Misericordia, 8. mai. Murner schimpft über die Druckerherren. — Suppl., fol. 22°.

Mittwoch p. Jubilate, 13. mai. Murner recusirt die Jurisdiction. — Suppl., fol. 22<sup>b</sup>. — V. 22. Dec. h. anni.

Reichstag zu Nürnberg. Verhandlung der Strassburger mit Murner u. Compagnie. — Wencker, fol. 28<sup>a</sup>, citat Sleidan. Chron. Mss. in 4 T., I, fol. 24<sup>b</sup>... in fol. ad a. 1524.

Montag post Exaudi, 2. junius.

Prediger im Münster. — Item dem Lütpriester (in dem Münster) vorzunemen uff dem Predigerstul des Doctors zu predigen, oder sonst an einer stat, do er baß gehört werden möcht.

Mittwoch p. Jubilate, 14. mai. Jung S. Peter und Hutten. - Suppl., fol. 22b.

Mittwoch p. Vigil. Ascension. Dom., 28. mai. — Id., fol. 23a.

Montag p. Exaudi, 2. juni. — Id., ib.

Samstag p. Vigil. Penthecostae, 7. januar. — Id., ib.

Pfingstmittwoch, 11. januar. — ld., ib.

Mittwoch p. Joh. Bapt., 25. juni. - Id., ib.

Mittwoch p. Margaretae, 16. juli. — Id., ib.

Porro Samstag post Corporis Christi, 21. junius.

Ettlich üß dem Kirchspil zum Münster bitten, diwyl ein großer zulauff von dem frembden volk ins Münster in die predig, dem Lütpriester erlauben auf des Doctors stul zu predigen.

Erkannt: Im ein stul stellen, do man in wol hören mag vor dem Kirchspil, und nit uff des Doctors stul stellen.

Mittwoch post Kiliani, 9. julius.

4409. Doctor Jacob Gottesheym als Stathalter des Vicariat zeigt an, nachdem kontlich dass die lutherisch ler von Bäpstlicher Heiligkeit, den h. Concilien, und Kais. Maj. und andern Stenden des Reichs, des Stands dann m. H. H. auch sindt und darby gewesen, als ketzerisch abgestelt und condemnirt, doruff auch ettlich Fürsten, als Pfalz, Herzog Jerg, und Wilhelm von Beyern, bede regiment zu Inssbruck und Ensisheim, auch gemein eydgenossen uff nechst gehaltenem tag abgestelt, ettliche priester irer pfründen verwiesen, und die von Basel iren prediger, unangesehn daß über dryhundert männer und frauen an im gehangen und für in gebetten, die Statt verbotten: So hab im doch gestern, als er am gericht gesessen, angelangt dass einer, so sich Karsthans nennt, offentlich vor dem Münster gestanden und etlich um sich hat ston und predigt das Evangelium; sagt: dass allein ein sacrament, und die heil. Ee und die Priesterschafft kein sacrament sye: item St. Peter khein gewalt in der Kirchen gehabt; dass die Priester und Ordenslüt wiber nemen möchten. Dywyl dann solchs wider Bepstlich und Kais. verkundt Mandat wer, und zu uffrur und zerstörung fridens und guter eynigkeit, so bitzhar zwischen den Bürgern und Priestern gewesen, dienstlich, so were von wegen sins gned. Herrn sin früntlich bitt und beger, üß der Oberkeit zu verschaffen, dass man des manns und siner ketzerischen lerabsyn bifangen, oder in anstatt Episcopi im überliefern, soviel recht (ist) gegen in fürzunemen, domit doch der böse ketzerische samen hie nit gepflanzt und grosser unruh vermithen. Sye auch nit hie mit im zu disputieren oder in handlung sich zu begeben. — (V. 6. sept. huj. anni.)

Daruff der Karsthans gesagt: er sye kein ketzer, sondern was er mit den bürgern geredt, hab er nit in predigtwyß, sonder uff irr ansuchen red gehabt und allwegen sich hören lassen, an welchem ort er irre, woll er üß dem h. Evangelio sich berichten lassen. Als er aber jetzt vom Vicario für einen ketzer gescholten, do thue er offentlich wider das h. Evangelium, dann dasselbig inhalt: Sündigt din brüder in dich, so straf in zwischen

dir und im. Das auch billich gethan und beschickt, und wo er unrecht hett, wolt er sich üß dem Evangelio rechtwyssen lassen.

1522

Erkannt nach viel unterred: Zu Vicario sagen, diwyl er selbst angezeigt, dass er solch predigen nit von Karsthansen gehört, und er es auch nit gestot, so könnt man in nicht gefänglich annemmen oder im gestatten in anzusallen; aber wie dem (sey) so woll man mit im reden und underston zu verschaffen daß er solchs predigen und üßschlagen abständ.

Montag post Kiliani, 14. julius.

Fol. 183

Als Andres Kar (?) gestern über den Doctor im Münster geschryen, und dornoch in der vesper understanden zu tot zu schlagen.

Erkannt: H. Ammeister befelch haben in anzunemmen und zu stillen. Als Karsthans hin got und sagt, den Obern nit gehorsam zu sin, und daß allein ein Sacrament ist.

Erkannt: Diwyl nachsthends erkannt, wenn man eigentlich erhört daß er solch angezeigter mass predig und sag, in der Stadt zu verwysen, daß es doby bliben soll.

Porro iterum; er hab gepredigt. Ist im fründlich gesagt worden, diwyll er das gebot überstritten, dass er sich üß der Stadt mach und uns hie unbekümert laß.

Samstag post Vincula Petri, 2. august.

4410. Cantzler Hoffmeister und Wolf von Landsperg, von wegen Episcopi gesanten, nach ansagung siner fürstlich Gnaden früntlich grüs, gnedigen willen und alles guts und wither. Nochdem maniglichen wissen wie bapstl. Heiligkeit, die Cardinal mit den gelerten, sampt kais. Maj. als vogt der christl. Kirchen, Martin Luthers ler verdampt. Nun darüber so langt an ihr fürstl. Gnaden durch vil glaubwürdig personen warlich an, daß in s. fürst. Bisthums Statt und Landt, solchs noch by vilen nit geachtet, sonder durch üßlegung der h. Evangeli und der götlichen Geschrift ein irrung erwecken, dardurch der h. christenglauben zertrennt und in abfall kompt, demselbigen vor zu sin, und dann ir gn. Herr, üß bischöflicher ordenlicher Oberkeit, auch als ein gehorsamer Fürst des h. Richs billichs zusehens zu haben schuldig, domit folgender schad, unratt und uneinigkeit verhietet, und ist deshalb siner fürstl. Gn. gnedig begeren, ob Se. fürstl. Gn. derjhenen, so unter ir jurisdiktion sindt und sich eins solchen annemen, gegen denselbigen der gebür nach handeln würdt, desselbigen sich nit beladen, sondern sin f. Gn. mit denselbigen als recht ist, handlen und fürnemen lassen.

B. XIX. - (M.)

4



Am anderen, so kompt s. f. Gn. glaublich für, daß viellicht ettlich zu flucht der stroff inen anhang by der bürgerschafft und sonst machen, dadurch s. f. Gn. an ordentlicher Oberkeit verhindert: deßhalb s. f. Gn. beger, solchen schirm in nit zu geben, darin nit empfahen, darzu auch by den bürgern daran sin, dass sie sich solcher irthumb entschlagen.

3. Zeucht er an, daß ein grosse werbung vorhanden, die dann in einer kürtze im Bistumb mustern werden.

Do ist noch vilerley gehabter unterred erkannt, der bottschafft die antwort geben, daß ein Rhat nit geneigt s. f. Gn. an irer Oberkeit zu verhindern, doch wo er etwas gegen einen geistlichen fürzunemen willens, dass s. f. Gn. dasselbig mit recht vor dem Offizial und nit mit gewalt thu, lüt und inhalt der Rachtung zu Spir. Und ob ein Priester gut fründt oder verwante hat, den kann man mit fügen nit weren inen zu rechten ein bystandt zu thun. Acht auch dass kein bürger sy, wo etwas mit recht uff ein priester gelegt wirt, daß er darüber frevel hant anlegen würd. Es würd auch ein Rhat solches nit gern haben; dargegen so sy eins Rhats dinstlich bitt, daß s. f. Gn. üß ordenlicher Oberkeit, mit seinen Pristern und Prelaten in Statt und Lant verschaff daß die pfarren mit gelerten frommen priestern versehen, die das h. Evangelium und die ler Gottes und der Apostel verkhunden, und nit von irem gytz und eigenem nutz sagen. H. Bock, h. Kniebis und sonst früntlich des gruß und nüwer mer (Mähre) danken.

Fol. 183 Samstag post Egidii, 6. september.

AAAA A1 17 ...

4411. Als Karsthans noch hie ist und gestern vor des Druckers gaden vor dem Münster gesagt: Wer die Ee, die Oelung, die Priesterschaft für ein Sacrament helt, der lüg als ein boswicht, und deßhalb als sich ein Priester des angenommen, er zucken wollen und volgendts auch gezuckt, über und das im ansengklich gesagt daß er hie nit predigen, oder anhangk erwecken soll; das er nit gethan; darnach über des h. Ammeisters verbieten daß er nit predigen soll, gepredigt. Zum dritten, als im durch h. Reimboldt Spender und Mathis Pfarrer gesagt: diwyl er dem bescheidt und gebott nit gehorsam gesin, die Statt zu myden und m. H. H. hie unbekümmert zu lassen.

Darüber wider herkommen und vom h. Ammeister bescheidt empfangen, dass er sich des bevelchs halten wolle, das er zugesagt zu thun; und darüber hie bliben und vorgehört unfugen begangen, do ist erkannt: In in thurn zu legen, und über nacht do lassen liegen und üß der Statt verwisen und schweren lassen.

Betreffend Karsthans büchlein, darüber sich die Priesterschaft beschwert, daß sie darin irs guten leumbden befleckt, haben m. H. H. als ein geistliche sach vor das geistlich gericht gewyßen.

Montag p. Nativ. Mariae, 8. sept. Hieronymus (Gebweiler), Mag. im Münster, klagt über die Verläumdung des Karsthans. — Suppl., fol. 24°.

Mittwoch Unser liben Frauentag der Geburt, 10. sept. — Ruprechtsauer geloben strengere Feier der Feste. — Fol. 36<sup>b</sup> u. 37.

Samstag p. Nativ. Mar., 13. sept. Ein Frau von eim priester in bann gethan. — Id., fol. 24\*.

Samstag post Dionysii, 11. october.

4412. Die Statt kommt wegen Franc. von Sickingen in verdacht am kais. Hof und Erzherzog Ferdinand, und wird hoch verclagt, auch der Statt gesandter, h. Bernhard Wormser, Rr. (Ritter), zu dem Reichsregiment zu Nürnberg mit unwilligen augen angesehn, der deßwegen abreiten wollen on urlaub. Solches m. H. H. im mißrathen und gebetten nit zu thun, sondern den Richstag erwarten und das best thun, bis ein citation kompt, so wolle man andern an sin stet verordnen.

5<sup>ta</sup> p. Simonis et Judae, 1. nov. Bürgereid der Mönche. — Suppl., fol. 24<sup>b</sup>. De Sickingen. — Id., fol. 24<sup>b</sup>.

Montag post Othmari, 17. november.

Fol. 184

Fol. 184ª

4413. Als Dr. Peter (Wickgram) und magister Mathis einander schelten uff der cantzeln. Erkannt: Herrn verordnen zu bedersits doch Doctori Petro hefftiger sagen, irer cavillation und sine reden gegen einander uff der cantzel stillstone, und das Evangelium, Paulum und Acta Apostolorum predigen. H. Bock, Meiger.

Mittwoch p. Martini, 12. nov. Schirm der Geistlichen continuirt. — Suppl., fol. 24.

Mittwoch post Luciae et Ottiliae, 17. december.

4414. Ein Drucker clagt wie er zu Zabern nechst die h. Testament nüwlich gedruckt sampt etlichen loßzedeln und practiken feyl gehabt, sy Caspar von Mülnheim kommen und im unersucht, ungerechtvertigt drey Testament genommen, und gedrauen sich hinwegmachen, oder woll im den andern cram nemen und in thurn legen. Bit umb hülff. Erkannt: Casparn schriben im sin bücher wider geben, oder aber ursach anzeigen, warumb er es im genommen.

R. (Responsum) Caspar von Mülnheim des oberschultheiß, schriftlich erhalten: die 3 Testament als irrige bücher, lüt kais. Maj. Mandaten genommen. Erkannt: Herren mit den Rhäten reden, dem armen mann sin bücher wieder geben.

Fol. 185 1522 v. Mai hujus anni. Montag post Thomae Apost., 22 dezember.

4415. Als Dr. Thomas Murner ein schandbüchlein üßgon lassen, darin wider Got, gut sitten und erbarkeit gemeldet, durch Hans Grüninger cum privilegio gedruckt. Erkannt: Hans Grüninger beschicken und der angezogenen friheit befragen und heren was daran ist. Sodann in und sonst alle Drucker beschicken und by iren eiden gebieten und sagen, daß sie obenangezeigte büchlein und sonst alle andern schmachbüchlein in die Cantzley lieffern und dieselbigen Dr. Murners bücher verbrennen. — Cfr. n° 3468.

Donnerstag post Vigil. Nativitatis Christi, 27 dezember.

Daniel Müge zeigt an, wie daß er mitsampt Ludwig Felß und Schützen, die drucker Murners büchlein beschickt, und anfangs mit Grüninger gehandelt, der geseit dass der Murner in überred, und nit vermeint daß er also ungeschickt, dann er das nie üßgelesen und nit anderst gewußt, dann daß es ein blos verantworten war, und gebetten im das zu verzyhen. Haben sie im bevolhen alle die büchlin die er noch hat und hie zuwegen bringen mag, denen er die verkaufft, in die Cantzley zu antworten. Das er gethan. Desglichen den andern Druckern geseit, kein schandbüchlein weder für noch wider den Luther zu drucken oder feil zu haben und was sie von solchen büchlein hinder inen haben, in die Cantzley zu antworten. Es habe im auch jetzt Grüninger angezeigt, daß Mürner willens, das wider zu Hagenau drucken zu lassen.

Ist erkannt: Diwil Grüninger die bücher in die Cantzley überantwort, daß er dann denselben verlust für sin stroff haben, und sollent Daniel Müg und Lindenfels zun Barfüssern für das Capittel gon und sagen, by Murner zu schaffen, solch büchlein oder derglichen nit mer zu machen: dann wo das darüber beschehe, begegne inen dann von jemants etwas, wolt man ine und sie davor gewarnt haben, und inen kein wither antwort umb geben.

Grüninger begehrt Entschädigung, abgewiesen. — Suppl., fol. 25<sup>b</sup>. 1523. Montag ipsa Appoloniae, 9. febr.

## 1523.

4416. Krieg der Weissenburger gegen ihren Probst. — Die Fürsten, welche gegen Sickingen Krieg führten. — Es hatte auch die Stadt Weißenburg spänn mit ihrem Probst. Denen schickt Straßburg under ihrem hauptmann Caspar Wolffen 200 mann. Denen wartet der Fürsten volk vorbey ihrem Gutleuthause und zertrennte sie. Etliche wurden erschlagen, andere entliesen, aber auf 100 kamen noch in Weissenburg mit ihrem hauptmann, der beklagt sich bei den Fürsten: Straßburg hatt mit den Fürsten nichts

zu schaffen, beschwerte sich ob vorgemeldter thätlichkeit. Indessen wurde zwischen dem Probst und der Stadt gethädigt, die gefangenen Straßburger wieder ledig, und daruff alle straßen sicher. — TRAUSCH, II, fol. 67<sup>b</sup> u. 68<sup>a</sup>.

Nachdem aber die von Weißenburg mit ihrem Apt auch ein spahn hatten, und der krieg ihm auf den hals in der nähe lag, sie aber damals bündniß mit der Stadt Straßburg hatten, also schickten sie dahin, begehrten 200 mann zu ihrer besatzung, welche mittwoch vor Auffahrt ihnen zugeschickt wurden. Caspar Wolff, ihr hauptmann, lag zu Hagenau still bis auf fritag. Gegen abend zogen sie durch den forst die nacht, kamen morgens nach zwey uhren zum Gutleuthaus bey Weißenburg. Es hatten die Fürsten solches erfahren, schickten zwei feudeln knecht und 100 pferd, die hatten sich bei dem Gutleuthaus versteckt. Als sie aber die nacht gezogen und über den brunnen lieffen, aus der ordnung kamen, fielen die in ihrem haldt herfür, und wurden viel erstochen und gefangen, viel entlauffen. Aber Caspar Wolff und auf 100, die fortziehen, kamen gahn Weißenburg. Da entbot Caspar Wolff den Fürsten, dieweil die Stadt Straßburg nichts mit dem von Sickingen, noch mit den Fürsten zu thun hatte, was der ueberfall bedeute, weil sie ihren bundgenossen auf ihr fordern zu hilf kommen wären. Also ward gethedigt, daß der Apt wiederum inkommen, und wurden die gefangenen loß.

Strassburger Reformation. — Brant's Annalen, ad E. 1. — Krieg der Weissenburger gegen ihren Probst. — Wencker, t. I, fol. 28.

Samstag post Circumcisionis, 4. januar.

4417. Episcopus Argent. schreibt: Nachdem er bepstliche Heiligkeit und kais. Majestäten Mandaten nach, auch amptshalb sin Fiscal neben andern bevelch gethan, daß er siner Gn. priesterschaft, so zuwider den Mandaten sich hielten, gegen dem gemeinen volk in straff nemmen woll, und daruff der Fiscal den Lütpriester von St. Laurentzen mit recht vor sine Vicario fürgenommen: seyen zwen zedel des andern tags dem Vicario an die thür geschlagen: daß die kirchspielkinder in nit verlassen wollten, mit beger sine amptsverwalter vor thedtlicher handlung zu schützen etc. Daruff ist noch langer und viler reden erkannt: domit ein Rhat ire bürger, auch geistliche und weltliche inwoner by und mit einander fridlich bliben und leben mögen. Diwil dann meister Mathis, der Lütpriester, noch bitzhar nichts anderst, dann wie man verhofft, das Gottswort und die h. Geschrift gepredigt, und darby sich vielmol erbotten, wie jemants vermeint daß er anders sag, woll er sich eins solchen üß der h. Geschrifft, und mit dem

1523 Gotteswort underwisen, woll er sich eines solchen berichten lassen. Das man haruff ein bottschafft zu dem Capittel der hohen Stift verordnen und sie bitten soll, by den Deputaten daran zu syn, den M. Mathis an dem ort im kirchspiel bliben zu lassen, und das wort Gottes on forcht sinen kirchspielkindern und andern, so sin predigt hören, sagen mag, dann ein Rhat des willens in by dem wort Gottes und der warheit zu schützen und zu schirmen und doby zu handhaben. Dargegen auch by im verfiegen, daß er sich anderer unnützen theding und stempeneien nit underziehen soll. Deßglichen zu den Deputaten auch gon und in solchs fürhalten mit ferrern anzeig: diwil sie begeren von einer Statt beschirmt zu werden, dass sie sich dann auch besonders des orts dass man sie beschirme, und uffrür auch uneinigkeit zwischen den Geistlichen und Bürgern verhieten mag, halten sollen und sich bewisen damit er hie blib. Auch den Herren des Capittels, desglichen den Deputaten nit bergen, das man zu meister Mathis gon und im eins Rhats schutz und schirm by dem Gottswort nit verhalten woll. Sodann ferrer zu m. Mathis gon und im sagen: Nochdem ein jüngster tag fürgehalten worden, uff der cantzeln nichts anderst dann Gotteswort und der h. Evangelisten und Aposteln Ler und Geschrift zu gebruchen und sonsten anderer unnotwendiger uffrürischer tandmeeren (mähren) zu entziehen und für zu gon. Daß wollt man in erinnert haben, sich desselbigen wither zu halten. Es ermahnt in auch ein Rhat das Gottswort und die h. Geschrift dapffer und on forcht zu sagen, dann man in doby schützen, schirmen und handhaben wollt. Ferrer alle Predicanten in Stifften und Pfarren und Clöstern beschicken und in sagen daß sie denken und ir schentzeln, unnütz und uffrürisch gesprech uff der cantzeln nit triben, sondern was dem h. Evangelio und der göttlichen Geschrifft gemäß und zu fryden und einigkeit dienstlich predigen: das wollt man

Bischof Wilhelm von Strassburg steht gut mit dem Kalser, wird viel gebraucht und hat ein gehalt von demselben. — Trausch, fol. 65°.

Mittwoch post Epiphaniae, 8. januar.

von inen haben.

Fol. 185b 4418. H. Bernhard Wurmser schrieben wie m. Gn. H. von Mentz im angezeigt daß ein druck üß soll gon: nemlich daß ein mentzischer hessischer Bür und ein Priester mit einander reden sollen, do siner f. Gn. beger, wo der druck üßgang zu underdrücken. Erkannt: Alle Drucker beschicken und by den eiden sagen, des drucks und aller anderer schmach und erenrüriger büchlein abzustonn, oder man werd sie hefftig stroffen.

Samstag post Valentini, 11. januar.

Fol. 186<sup>b</sup>

Zwen deputirte von Wissenburg der verein halb; am andern zeigen sie an, nachdem sie einen Predicanten by in, den Butzerum, haben, der dann die evang. worheit und Matheum predigt, do hab der Bischof von Spir inen geschrieben, den Predicanten zu vertriben, dann er der ler Lutheri anhang; oder wo das nit, gestatten den Lütpriester und Predicanten gefenglich annemmen und sie strofen lassen.

Erkannt: Inen sagen wie meister Mathis der Lütpriester bie im Münster predige, und öffentlich das Evangelium verkünd. Darzu sich hören laß, wo er siner predig üß der h. Geschrifft anderst underwisen, woll er sich berichten lassen; daruff ein Rhat die H. H. des Capittels gebeten, darzu die Deputaten in zu einem prediger behalten, und wither, daß man in by dem Gottes wort schützen und schirmen woll.

Krieg der Weissenburger mit ihrem Probst, wobei auch Strassburg. — Wencker, fol. 28°, Detail. — Trausch, fol. 67<sup>b</sup> u. 68°.

Donnerstag post Hilarii, 15. januar.

Fol. 186

4419. Des Bapsts briefe gelesen; sollen H. Kniebis, Hoffmeister, sampt einen Doctor bedenkhen, was zu antworten.

Porro geratschlagt, daß man sich erfaren soll zu Nürnberg by andern Stetten und Fürsten, was sie sich halten sollen.

15. jan. - Breve des Papstes v. etiam 1522, initio: - Wencker et Trausch.

Montag post Anthonii, 19 januar.

4420. Die verord. Herren so zu den Stifften gangen, bevolhen doctor Murner, meister Stephan Dieler und andere Priester, so uffrürische wort triben, beschicken und sagen, daß sie der wort abstond und sich maßen (mäßigen) dann wo solchs mer von inen gehört, würden m. H. H. ein gedenkhens haben, wie sie der wort abkommen.

Samstag post Vincentii, 24. januar. — Rete und XXI.

4421. Vogt und ettlich von Schiltigheim sampt irem Priester zeigen an, daß der recht Priester zu Rom und h. Helias von Westhoven sin Schaffner, berauben die pfründ dermaßen, daß sich der Priester nit endhalten (unterhalten), darzu das hüs büwfellig; bitten ein insehens zu haben, domit er ein competentz haben mag, oder wo es mit dem Schaffner nit sin nutz, im dem Priester ein fürdernüs zu geben, woll er gen Rom sich zum Pastor verfügen.

Es scheint, der recht Priester in Rom war der eigentliche Titular, der andere in Schiltigheim nur sein Vicar. — Probablement note de M. Jung.

Erkannt: Herrn verordnen zum Schaffner: wo es nit gon will, für sin beger im ein dapffere fürschrifft gen Rom an den Pastor geben.

Freitag post Blasii.

4422. Als der Lütpriester oder Mietling zum Jungen St. Peter von armen lüten so sie zu kirchen gon, von der meß 2 β haben will und nimpt; desglichen man denn Lütpriester zu St. Stephan gen Ruprechtsau von heil. Ee 18 β haben will. Sollen zwei Herrn erfaren.

Fol. 186 Montag post Invocavit.

4423. Truprecht von Kretzingen schribt: Sin geschwihe h. Pancratius von Wildsperg stiestochter (Claus Bechtolds tochter), üß dem closter zu nemen, und zu Claus Brunen (Braun) zu thun, als irem vogt, und sie befragen ob sie ins closter wieder wolt, oder hinüßlossen.

Erkannt: den brief Claus Brunen hören lassen, und so es im auch glicherwise gelegen, zwen Herrn zu ordnen, die mit im gon zu St. Katharinen und dem bichtvater und den Obern sagen, dass m. H. H. kein gefallens tragen an dem daß sie die kinder so bevögtiget, nit on irs vogts und nechsten fründt wissen und wollen profeß lassen thun, und daß sie das fürther nimmer thun. Darbye die dochter üß dem closter zu irem vogt lassen gon, an ir zu erlernen (erfahren) weß willens sie sey.

Samstag p. Invocav., 24. febr. — Exactiren des Leutpriesters in Dorlisheim für Leibfälle etc. — Suppl., fol. 25<sup>b</sup>. — Wencker, fol. 30<sup>a</sup>.

Samstag post Invocavit, 24. februar.

4424. Exactionen des Leutpriesters in Dorlisheim. — Leutpriester zu Dorlisheim steigert die armen leut am pfarrrecht und will von eim jeden so stirbt für lüpfel (Leibfälle) 6 sch. haben, anstatt 4 β. Klagen deshalb und achten ihm gar nichts schuldig seyn. Doch wären sie willig die 4 β zu geben. Der Official will nichts darzu thun. Erkannt: Beym Official handeln, daß er den pfaffen herbescheid; woll man sie beidersits verhören, und was zimlich und nit unbillich ist, underston zu fürdern; auch H. H. verordnen, die ein bedenkens haben, daß in m. H. H. oberkeit die armen leut mit tauglichen Leutpriestern die ihnen das Gottswort verkünden, versehen werden.

BRANT, Suppl., fol. 25b.

Fol. 187º Freitag post Reminiscere, 6. märz.

4425. Episcopus will einen Creutzgang halten wegen des Türken tyrannei, zweyung christlichen glaubens, ohneinigkeit in der Christenheit und anderm unfall.

Erkannt: Man seye willig einen Creutzgang zu halten und Gott den Allmächtigen umb milterung sins zorns bitten: aber nit in einem großen Creutzgang, sondern daß ein jede pfarr mit iren pfarrkindern in den vier Stifften, dartzu alle clöster, uff einen benanten tag, das man sich vereinigen mag, ein ampt Gott dem Allmächtigen zu lob und eren singen, und nach vollbrachtem ampt, mit dem h. Sacrament und staubfellen um die kirch gon.

Ist also wie es der Raht begert der Creutzgang uff mittwoch post Judica gehalten worden.

Freitag post Reminiscere, 6. märz.

4426. Procession. — Den 14. martii mandirt der Bischof allen Geistlichen zu Straßburg (mit den worten: Nostrae civitatis) uff Annae Mariae ein grosse procession zu halten, umb glück wider die Türken, gleichwie sonst jährlich auf Lucae pflegt zu geschehn. Man stund aber bereits in solchen terminis, daß sie nicht offentlich gehalten worden.

WENCKER, fol. 30ª.

Mittwoch post Oculi, 11. märtz.

Fol. 187ª

**1523** 

4427. Episcopus schriben, daß er meister Mathis, Lütpriester bis Johannis nimmer will zum Lütpriester haben, mit beger was die priesterschaft und er sich gegen m. H. H. und gemeiner bürgerschaft versehen soll, in des verstendlich und schriftlich by diesem botten verstendigen.

Erkannt: Man woll mit eigener bottschaft antwort geben, und beym Capittel umb antwort früntlich anruffen. Quod factum quoad Capitulum, welches gebetten gedult zu tragen bis Episcopus inen antwortet, der solches nit ehender thun will biss inen die Statt auff sein schreiben antwort gibt.

4428. Zell abgesetzt. — Symphorian. — Von wegen solches handels gaben die Thumherren h. Mattheus Zell urlaub, und stellten H. Zimprian, pfarherr zu S. Steffan auf; gaben ihm die pfarr zu S. Martin auch ein. Aber wo es Mattheus Zell gelassen hatte, hub der ebenmäßig an zu predigen, und sagt die warheit sowohl als Zell. Zell hielt sich dieweil zu haus, legte die Epistel zu Römern in latein vollends aus. Es gingen auch viel von der Oberkeit und burgern zu mag. Zell haus, daß sie ihn hörten was er predigt; aber menniglichen kundte nichts ungöttlichs von ihm hören.

Samstag post Oculi.

Fol. 187b

4429. Erkannt: Sin f. Gn. wider schriben und den brieff etwas narrieren und demnach uff das ersuchen was er und sin priesterschaft sich zu einem Raht und der bürgerschafft versehen soll; schriben daß m. H. H. des nit ein clein befremden embfangen in bedacht daß sin Gnaden bißhar

und noch by einem Rhat nie anders dann lieb und gut befunden; deshalb solchs von unnöthen gesyn; wissen auch bißhar der Spirischen Rhatung nichts zuwider fürgenommen oder gehandelt zu haben. Sodann meister Mathis halb sinen Gn. zu schriben, wie man alle Predicanten und Lütpriester beschickt und gesagt, irer schmyten und uffrürischen wort uff der cantzeln abstönde und nichts anderst dann das h. Evangelium der h. apostel und die göttliche warheitlere und geschrifften, on alle forcht dem gemeinen volk zu heyl leren und predigen sollent. By demselbigen wollten wir sie auch schützen und schirmen, und nochdem meister Mathis in sinen predigen sich allzit hören lassen, daß er nicht anders dann das wort und die göttliche warheit leret, und wo er üß der göttlichen Geschrifft und mit dem wort Gottes underwisen, daß irre, woll er sich lassen underrichten, und es widerruffen, auch deshalb einen grossen zugang von gemeinem volk erlangt, die sine predigen gern hören. So hab man Thumdechan und Capittel flissig gebetten, in bedacht mster. Mathisen erbietten, auch des volkszugang, by den Deputaten zu versiegen daß sie in lenger behalten. Derglichen by den Deputaten auch angesucht, aber noch bishar an kein ort kein entlich antwort entpfangen. Es wurden aber viel unnützer uffrürischer von unnitzen und lichtvertigen Priestern gegen der bürgerschaft üßgeschlagen die mer zu unfryden, dann zu einigkeit dienstlich; dennoch so wär an s. f. Gn. eines Rhats früntlich byt, in bedacht der läuff, unrat zu vermyden, by den Deputaten zu verfiegen, daß sie in behalten; auch die Priester der uffrürischen wort abstanden: So wer ein Rhat guter hoffnung, daß es sich zu allem guten schicken soll, und daß sie antwort begeren.

So dann von *Episcopo* und Capittel abschlägig antwort kompt und eine bürgerschaft mster. Mathisen begeren in iren kosten zu behalten, daß er inen predig, domit sie dann ruwig und ein Rhat zufryden gestelt, soll inen mster. Mathis vergunnt werden, harfür uff den predigerstuhl zu stellen und zu predigen, so lange biß daß er mit der göttlichen warheit und geschrifft abgetriben werde.

Item daß auch die verordneten Herrn dem jetzigen so an Dr. Peter's stat predigt, sagen die göttliche warheit dapfer predigen, doby woll man im schutz und hand haben.

Item als vil trutzlicher red durch die pfaffen üßgeschlagen werden, ir lib und leben daran zu setzen und verlieren oder mster. Mathis muß hinweg, und jetz vil frembder pfaffen auch clöster und thumherrenhöfe hie sindt, deßhalb von nöten die Statt und bürgerschafft zu verwaren. Ist erkannt: Dass man das Ave Maria ein halb viertel stund noch fünfen am

morgen leuten und die thore uffthun soll; und alle nacht die Rhatshut und jedes handwerk für sich selbst selb 12 gon und man die wasser under und oben versehen soll.

1523

Es ist aber nachher erkannt was in dem brieff an den Bischof zu spitzig und überflüssig herüß zu thun.

Samstag post Oculi, 14. märz.

4430. Herr Ammeister zeigt an, was man sich uff das zugeschickte Breve apostolicum halten will. Erkannt: die gesandten uff dem Stettag gen Spir sich by andern Stettgesandten erlernen veß willens zu seyen, ob sü dem Papst wider schriben oder nit, wollen.

Fol. 188\*

Fol. 188ª

Montag post Laetare, 16. märz.

4431. Verordnete H. H. bringen iren angestellten rahtschlag wie man fürther die Stift in schirm empfahen woll: als der lenge nach verlesen. Erkannt: Wie die verordneten H. H. es herbracht, doby bliben. Doch daß man einen tag oder XIIII still ston soll; wo aber mittler zit die Priester kämen und schirmgelt üßrichten wollten, daß man uff dem Pfennigthurm befelchd, daß sie es nicht nemmen, sondern sagen sie haben es nit in bevelchd und für m. H. H. wisen; dem Rentmeister bevolhen.

Samstag post Laetare, 21. märz.

Fol. 188b

4432. Episcopi brieff der büchelin De abroganda missa gelesen; sagt der Statschriber daß solchs vormals zu latin auch getruckt, hab der Drucker sich verantwort, daß er nit gewußt, daß es unrecht, hat noch etliche hie; will die nit hie verkauffen; hat aber vil gen Frankfurt geschickt; acht syen verkaufft. Erkannt: Was bücher er deshalb hie hat, in die Canzlei nemmen und besichtigen ob sü bös oder gut; und demnach wann er von Frankfurt kompt, je nach gestalt der sachen gegen in handeln.

Montag post Judica, 23. märz.

4433. Episcopus schriben, mster. Mathis Lütprister noch ein jar zu lossen hie Lütpriester zu syn. Erkannt: Sin f. Gn. ein dankbrieff schicken und by m. hh. der Capittel byttlich ansuchen, in ansehung des großen zulauffs erlauben, daß mster. Mathis uff den predigerstul im Münster predigen dürff. Darzu mster. Mathis und allen andern Predicanten sagen, daß sü die lüter, göttlich warheit und was zu unser sel seligkeit dinstlich und nothwendig ist, sagen, und überiger, auch anderer wort, so nit zu eröffnen noth, oder in die schulen gehörig, dodurch der gemein mann zur entpörung oder mißverstandt bracht möcht werden, an der cantzel sparen; darby thun sie m. H. H. willen.

Fol. 1885



Fol. 188<sup>b</sup> 1523

Samstag post Judica, 28. märz.

4434. Regenten zu Stutgarten schriben inen zu schriben was sich Karsthans mit predigen, essen und sonst hie gehalten. Erkannt: Inen wider schriben, es sy nit on, Karsthans say ein zit lang hie gangen und hab uff einem sonntag uff eines schumachers laden, uff offener gassen gepredigt: do solchs uns angelangt, hab man im, als dem man achtet solchs nit zustot, der Statt verwisen. Was er aber gepredigt das wisse man nit.

Samstag post Judica, 28. märz.

4435. Prādicanten werden Bürger. — H. Wolffgang Dachstein, organist St. Thomae, ein son Iheronimi von Dachstein wird bürger.

Mster Anthoni Virn, Lütpriester zu S. Thoman wird bürger.

H. Dr. Wolffgang Fabricius Capito, propst zu S. Thoman, wird bürger, und will dienen zum Spiegel.

H. Mattern Kreiss, priester und organist im Münster empfangt das bürgerrecht von seinem vater, Peter Kreiß.

Pollio, besser Polio, der Polierer. — Albuisser vide Scherz. — H. Symphorian Albiesser, Lütpriester zu S. Martin, empfangt das burgerrecht von sim vatter, Hans Altbiesser, stadtpfister.

Mster. Mattheus Zell von Kaisersberg, Lütpriester zu S. Laurenzen, wird bürger; will zur Stelzen dienen.

BRANT, fol. 38ª.

Samstag p. Judica. — Prädicanten werden Bürger. — Fol. 38°.

Montag p. Palmarum, 30. märz. — Unfug in S. Aurelien. — Suppl., fol. 26<sup>a</sup>. — Karsthans, 1<sup>b</sup> fol. 26<sup>a</sup>. — Zell abgesetzt. Symphorian. — Trausch, fol. 73<sup>a</sup>.

Montag post Palmarum, 30. märz.

4436. Unfug in S. Aurelien. — Unfug. — Gartnersbuben zu S. Aurelien begangen, so mit matzen geworfen, gestraft, und mit urphed üß dem thurm gelassen; wo solch mehr beschehn, wollten m. H. H. sie den henker strofen lassen.

BRANT, Suppl., fol. 26ª.

Fol. 189 Montag post Quasimodo, 13. april.

4437. Als h. Bernhard Wurmser, Rr. anzeigt, daß im doctor Wolfigang Capito vil guts zu Nürnberg, und zum ersten gesagt, daß die citation wider m. H. H. des verdachts halb, daß sie h. v. Sickingen solten bestellen lassen wider die Fürsten abgestellt. Erkannt: Im früntlich danken.

Mittwoch p. Quasimodo, 15. April. — Episcopus klagt, dass Geistliche gefangen gesetzt werden. — Suppl., fol. 26<sup>a</sup>.

Mittwoch post Quasimodo, 15. april.

4438. Lästerung bestraft. — Klagen des Bischofs. — Der jung Scheffer, schriber in der Elenden Herberg, beclagt sich, wie daß Paulus Leopart wort üßgeschlagen hab, daß ein arme person für die Elend Herberg kommen, und das Allmusen umb des Gots willen und unser lieben Frauen willen begert; soll der Schriber in der Herberg gesagt haben, um Gotts willen woll er ir geben, aber umb der alten huren willen geb er ir nichts: begehrt solche calumnien zu straffen. Erkannt: die sach pinlich; bede in den thurn legen. Paulus Leopart war notarius am Hintern Gericht, et Capituli, dannen hero von wegen des Dechans und H. v. Hanau, canonici, für ihn intercedirt worden. Scheffer als unschuldig wart bald wieder ledig. Leopart aber mußte lenger bleiben liegen. Es hat sich aber Episcopus darüber, daß m. H. H. dick hoff- und Stiftspersonen gefangen, gethürnt und gestrafft haben, besonders Leoparten, mit bitt ihn on alle entgelt und ledig zu lassen. Erkannt: solch spitz ansuchen zu bedenken, und ein gebürend antwort ansetzen, die darin bestanden, daß m. H. H. befremdens und nit wüßten wider die uffgerichten verträg gehandelt zu haben; möchten auch wol lyden, daß sie von S. F. G. und deren verwandten dermaß gehalten würden; 2. der personen halb, so in eim jahr gesangen worden sind, haben m. H. H. als denen so die Oberkeit über malefitz handhaben zu thun gebürt und umb handlung, so dann S. F. G. on zwifel wol wissen Paulus Leopart halber, der hab zuwider der würdigen Mutter Gottes gehandelt und sie dermaßen beleidigt, daß m. H. H. üß krafft irer Oberkeit zu im griffen müssen.

Porro: Als auch Episcopus Basiliensis, Landvogt und Regenten zu Ensisheim, Landvogt im Unter-Elsass, stadt Basel und etliche schultheissen von des Rats zu Solothurn für in gebeten üß gefangnüß zu lassen, oder zu recht stellen, dahin es sich gebürt, item die frau und früntschaft supplicirt an bitzher gehabter gefangnuß ein gnedig begnügen zu haben pp. Erkannt: in bedacht der vilfeltigen bitte üß gnaden der gefangnüß, doch daß er 10 % s an milte gaben und ort bezalen soll, oder aber daß er uff dismal an sie Statt ein andern von dem er das gehört stellen soll; so er das thut, woll man im die 10 % s nachlassen, und damit uff genugsame bürgschafft die gefengnüß nit zu rechnen.

Er bessert 10 & & die den Bettelherren zugestellt werden.

BRANT, Suppl., fol. 26a.

Samstag p. Quasimodo, 18. april. — Wegen der Zweyungen mit der Priesterschaft wird der Schirm der letztern geordnet. — Fol. 37.



Fol. 189b

Montag post Misericordia Dni., 20. april.

1523

4439. H. Daniel Müg zeigt das büchlin so mster. Iheronimus im Münster und anderer ungeschickter schmachbüchlein halb, so bishar wider harfür üßgangen sindt. Dieselbigen zu beschicken und inen solchs fürhalten.

Fol. 189b

Freitag post Georgii, 24. april.

4440. Deputirte Herrn zeigen an, wie daß sie den Stiften den schirm abkündt haben, die herrn zu St. Thoman begert wider in der gemein in schirm zu nemmen. Erkannt: Inen sagen lassen, daß man es by dem ferrigen abkünden loß bliben, und wo sondere personen kamen in schirm lüt des bedachts, oder wo sie begeren in das bürgerrecht empfahen.

Fol. 189b

Montag post Jubilate, 29. april.

4441. Ein Schumacher schlagt einen Pfaffen zum Alten St. Peter, darumb daß er in nit wollt bichten hören, auch einen ketzer gescholten weil er mster. Mathis predigen höret, und im darumb das Sacrament verbiten wollen: aber der Mietling habe es geläugnet. Daruff er in geschlagen. Erkannt: Diser handlung ledig zu lassen. Solches er mster. Mathis klagen.

Fol. 1904

Montag post Exaudi, 18. mai.

4442. H. Ammeister zeigt an, daß Butzerus, so zu Wissenburg ein unwillen erweckt, hie begert ein geleit und woll bürger werden. So sey der Fiscal by im gesyn und beger knecht, villicht in anzufallen; begert bericht, was er sich halten soll. Erkannt: im ein geleit geben, für gewalt und nit für recht nach dieser Statt Straßburg recht und gewonheit, das ist on für acht und für bann, und daß er nit uff der Statt schaden gewesen sei, und nachdem er sins handels halb gegen m. H. H. von Spir angesucht oder m. H. H. geschrieben, woll man im das geleit by guter zit abkünden und doby sagen, daß man in diser zit zu dhein (keinem) bürger annemmen woll.

Mai. Gesandschaft der Städte nach Spanien ubi d. Lutheranis. — TRAUSCH, fol. 73°.

Id.

Fol. 1905

4443. Straßburg in verdacht by den fürsten diwyl Frantz von Sickingen gelebt, seye man gut Sickingisch gewesen; sucht sampt *Episcopo* wie die Fürsten mit graßen Wilhelm von Fürstenberg vertragen möchten werden, und schlaget mittel vor zur gütlichen unterhandlung zwischen inen.

Dienstag p. Trinitatis, 2. juni. — Suppl., fol. 26<sup>b</sup>. — Spuck dem Weihbischof angethan. — de Bucero. Trausch, fol. 73<sup>a</sup>.

Der Prädicant zu den Predigern klagt dagegen, dass der Rath die Priester Bürger mache. — Suppl., fol. 26<sup>b</sup>.

Specht der Priester: Man thue den Geistlichen Gewalt an. - Suppl., fol. 27°.

Mittwoch post Trinitatis, 3. juni.

Fol. 190

1523

4444. Etlich bürger supliciren inen Martinum Butzerum zu lassen alle tage ein stund das Evangelium Johannis lesen lassen, dan sie vermocht; und ob inen ein malstatt darzu bresten, beroten und beholffen zu syn. Erkannt: Sie harin lassen und früntlich sagen, daß m. H. H. meinung, daß sie solchem fürnemmen abständen und ruwig seyen; dann wiewol m. H. H. inen gern willfaren wollten, so konten doch m. H. H. solchs üß vilerley ursachen, die sie by inen bedacht, nit zulassen können. Daruff sie gesagt, für ir person willig und gehorsam syn, und wither Blumenau gesagt. Was aber die andern, so sie hergesandt thun wollen, daß wiß er nit. Doruff erkannt: den 6 gesandten sagen, den andern anzubringen, daß sie ruwig seyen. Darzu auch h. Stett- und Ammeister den Butzerum beschicken und sagen, daß m. H. H. meinung, daß er sich eines solchen entschlagen, wo er aber in ein pfarr kommen möcht, oder erlaubnüß von Episcopo hier zu predigen erlangt, ließ man bescheen.

Montag post Corporis Christi, 8. juni.

Fol. 190b

4445. Item daß der predigerstul mit eim frommen, gelerten mann versehen werd.

Fol. 191•

Item als sich mster. Mathis, Lütpriester, offentlich uff der cantzeln hören lasst, im und andern predigern das hor (haar) zusammenbinden, damit das unglich und uffrürisch predigen verhindert, und das arm volk wiß was es glauben soll. Für die XV gewisen zu bedenken.

Fol. 191\*

Samstag post Medardi, 13. juni.

Verordnete Herrn bringen sampt dem Doctor ir angestellt ratschlagen des schirms und bürgrechten halb wie verlesen. Erkannt: Unter den zwen meinungen diser zyt den schirm lassen rugen, und diwyl niemants bißhar kommen, der den schirm und allein das bürgerrecht begert und entpfangen, daß man sü dann alle sondre personen, so kommen, zu bürger uffnemmen und entpfahen; auch inen nochgende Artikel verlesen. Nemlich daß man inen den Artikel, wie man andern bürgern pflicht zu thun, vorzulesen und daran henken, dass in solches gelüpdt binden soll als lang er bürger ist, und daß sie uff dem Stall ir schatzung eröffnen, und geben sollen von pfründen gut halber schatzung und sonst von vätterlichem, müterlichem und eignem gut, glich eim bürger gantz schatzung geben. Und solche Ordnungen uff den Stall geben, damit sü wissen sich gegen inen zu halten. Und die Priester solche bürgerschafft geloben lassen, und in der Cantzley und uff dem Pfennigthurn inschriben, wie andere bürger und kein revers von inen entpfahen.

Sodann der Stift gemeinen güterhalb, wo man begert dieselbigen in bürgerlichen schirm zu nemmen, daß sü dann also angenommen sollen werden und allein die güter, so in der gemeind des Stiffts sindt und nit sondern personen sindt, dortzu auch nit die gemeinen personen der Stifft, und daß jedes Stifft von denselben güter jors 30 % & uff den Stall gebe. Und hat ein Stifft dörfer und eigene lüd, daß dieselbigen einer Statt wie andere bürger gewärtig sollen syn.

Item als die bürgersön, so Priester sind, ir stadtrecht und zunstrecht begeren zu entpsahen und sie bishar nit auf den Stall ungelt oder sonst gedient, wie bürgern gebürt; begeren die Rhatsherrn bericht, weß sie sich halten. Erkannt: Dass alle bürgerskinder so in diser Statt verpfründt und hie in hüßlich und heblich und nit üßwendig der Statt ust pfründten gesessen: Wann dieselbigen kommen und irs vaters recht by m. H. H. oder ust den Stuben begeren, daß inen solches gegeben und nit abgeschlagen soll werden: Doch daß sie zuvor für Rhat kommen und solches fordern und geloben; auch ir zedel in der Cantzley und ust dem Pfennigthurn entpsahen, und dürsen also nit anderswerts das bürgerrecht kausen, sondern sie geniessen lassen, daß sie bürgerskinder seyen.

Samstag p. Medardi, 13. Juni. — Trausch, fol. 37b.

Fol. 191<sup>b</sup> Montag post Medardi, 15. juni.

4446. Den stul im Münster mit einem Prediger zu versehen, der geschickt ist.

Item als man in der Lütpriesters hüß liset.

Fol. 191b Mittwoch Viti et Modesti, 17. juni.

447. Episcopus schreibt herrn Martinum Butzerum sin geleit abkünden, dann er im bann, damit er der gebür nach gegen ien handeln. Erkannt: In den brieff hören und daruff sin antwort geben lassen. Wo er dann bericht gibt, daß er nit im bann, und rechts begert und hie recht geben will, daß man dann solches Episcopo zu schriben, auch in by recht bliben lasse und daby handthabe.

Fol. 191b Samstag post Viti et Modesti, 20. juni.

H. Martin Butzerus mit bystant sines vaters legt in sin verantworten uff mins gn. H. schriben in supplicationswise. Wie die verlesen, bitt sin vater diwyl er ein bürger und der sin son, in vor gewalt und by recht und der götlichen warheit schützen und schirmen. Erkannt: Die supplication üßschliessen und Episcopo schriben: Diwyl er Butzerus sich so vilfältig rechts erbiet und dann auch sins vatters anruffen gehört, so kann man im darüber das geleit nit abkhünden, sondern werde in by recht handthaben.

Montag XIm Martyrum (Xtausend Rittertag) 22. juni.

Fol. 1915

1523

4448. Die verordn. H. H. der bürgerrechten und pfaffenschirm bedenkhen der klöster vermögen in dieser Stadt, und ob inen auch ein schirmgelt uffgelegt, und ein schirm bedenkhen, der den bürgerrechten glich sey, wie ein zoll, ein weggelt.

Item des uncristlichen wesens halb so man in den klöstern halten und üben soll, erfaren.

Item daß der Predicant zu den Predigern uff der cantzel gesagt, wie m. H. H. sich einer neuwen freiheit underziehen, das inen nit ziemt: nemlich die priester zu bürgern annehmen. Erkennt: Erfaren bi denen so es gehört, und alsdann mit dem münch reden, daß er eins Rhats friheit nit antaste: das will man von im haben.

Donnerstag post Ulrici, 8. juli.

Fol. 191b

4449. Doctor Wolffgang Capito ist bürger worden, hat gelobt.

Fremden Buchfürern so uff die Meß kommen und by S. Lorentzen im portal oder tabernakel fail gehabt, laßt marggraf Rudolph zu Baden, thumherr ihre bücher nemen. Wird die sach gütlich beygelegt, (durch) Capito angebracht.

Samstag, post Margarethae, 18. juli.

Fol. 1924

4450. Die vier Bettelorden suppliciren schrifftlich, und die Schaffner der Frauenklöster mündlich, inen, indem daß sie *Episcopus* vertagt gen Molsheim und 4 guld. von 100 gl. gelt jerlicher beharrlicher hilff, vermöge des Richsanschlags wider den Türkenzug, begert, das inen beschwerlich, auch nie begegnet. Und so sü solchs je geben, vermeinen sie, so sie ja jetzt geben sollten, so geben sie das billiger m. H. H. einer Stadt, by und in deren sie gesessen und bißhar bürgerlich gehalten. Bitten inen beratten syn, was sie sich darunder halten sollen; die verord. H. H. des Richstags halben verordnet mögen abzuvertigen, bedenken mitsampt Dno. Doctore.

Dienstag post Laurentii, 11. august.

Fol. 192ª

4451. Item der predigerstul im Münster zu versehen; sollen h. Bock und andere herren mit dem Capittel reden, und bitten Dr. Capito do lassen predigen.

Montag post Assumptionis, 17. august.

Fol. 192ª

4452. Als h. Martinus Butzerus gestern im Münster offentlich gepredigt. Erkannt: Diwyl er und andere sich hören lassen, nichts anders dann das Evangelium und die apostolisch ler zu predigen und darby sich er-

B. XIX, -- (M.)

5

bieten umb dasjhenig so sie leren ston und halten, daß man sie dann loß lesen und predigen. Kompt dann clag von jemants, beschehe allweg was gut sye, also daß man inen platz geben soll, und gegen einander verhören, wer recht hat, lassen geniessen; wer unrecht, strofen, damit man üß der irrung kompt.

Fol. 192 Montag post Adelphi.

4453. Als etlich pfaffen und münche uff den cantzeln predigen und alle die so im Münster predig hören, ketzer seyen.

Fol. 192b Mittwoch post Nativitatis Mariae, 9. september.

Das büchlin darin ein lied entgegen dem Bapst gedruckt, und zu und daran gehenkt: gedruckt zu Straßburg. Erkannt: den setzer in thurn und befragen, wer das gesetzt und gedicht. Und warumb er eine Statt ungedruckt, uber das es verbotten.

13. sept. — Ein Hanfbutz mit Pasquill aufgestellt. — Wencker, fol. 30a.

Dienstag p. Exaltat. Crucis,, 15. sept. — Ein Lied gegen den Papst gedruckt. — Suppl., fol. 27°. — Spuck dem Leutpriester z. S. Andres angethan. — Ibid.

Fol. 192 Mittwoch post Exaltationis Crucis, 16. september.

Capito und Mathis Zell vor dem Rath, wollen disputiren, Verfügung des Raths; der Offizial und der Bischof. — Dr. Wolffgang Capito und mster. Mathis Lütprister zeugen an, wie sie anlangt, daß zum theil vor m. H. H. ein Priester mster. Mathisen ein ketzer und in ein boßwicht und ketzer, und volgends uff samstag an den fordern Gericht rapedirt und so wit brocht, daß ein gemein geschrey üßgangen, daß sy vor eim armen dorfpfefflin ir red nit beschirmen konten: deßhalb sy, wiewol sy verhoffen nichts anders, dann daß die h. götlich Geschrift und üß der Geschrifft zu bewisen ist, gepredigt, dohin verursacht und mit einander sich entschlossen, uff einen gemeinen platz entgegen dem Priester ire red zu beschirmen und von im underwisen zu werden, ob sy geirt; wo sich das befindt, wollen sy abston, wo aber nit, hoffen sy mit dem gegentheil zu verschaffen, sie ungeirt zu lassen: deshalb ir dienstlich bitt in einen gemeinen platz zu vergünstigen, entgegen dem Priester zu hören und min gn. H. von Straßburg, desglichen das Capittel und alle Predicanten und ordenslütt ansuchen, die iren darzu zu verordnen, zuzuhören; auch von eim Rhat zu verordnen, die daby seyen: dann wiewol Officialis ein citation üßgon vor im zu erschinen uff samstag, oder ein ewig stillschweigen uffzulegen. So aber das Gotts Wort sich nicht laßt nach siner jurisdiction und gebrüch sins stuls zwingen lasst, und sie sich auch vor im das nit be-

geben, sonder so sie es tütsch vor menniglichen üßgesagt, wollen sie es auch vor menniglichen und uff offenem platz beschirmen, und üß der claren Geschrifft, ob Gott will, bewisen domit das gemein geschrey und die widerwertigkeit unter dem gemeinen mann gestilt, und man wiß was man sich halten soll.

Am andern, als der Officialis m. H. H. angeben, daß er, Dr. Wolffgang, sich beworben mit etlichen bürgern einen grossen anhang zu kommen, domit villicht der Priester in sorgen stund, da sag er, daß solchs nit ist, und in sim gemiet nie gewesen, achtet auch, daß der Official solchs by im selbst ermessen hab, mit bitt solchs im nit als ein bürger zu vertruwen, sonder zu einer offenen verhör verhelffen.

Das wollen sie bede undertheniglich verdinen. Daruff ist nach vil gehabter red und gegenred erkannt: dass sie iren fürtrag in ein supplication stellen; deßglichen unsern gn. H. und an dem Capittel auch ansuchen, wie sie hie gethan, und wann die supplication übergeben, alsdann zu dem Capittel gon und bitten ir bottschaft zu Episcopo auch zu schicken: dann ein Rhat des willens mit iren Gn. (Capitel) ein bottschaft zu mim gn. H. von Straßburg zu schicken, mit erzelung was in der sach fürgefallen und dinstlich bitten, daß sin Gn. zu raten woll wie den sachen zu thun sey, damit man üß der irrung komm. Am andern zum Official schicken und an in begeren, den prozess einzustellen biß uff witer bescheid, und den Pfaffen in hut oder pflicht behalten, die tag zu erschinen, und daß man sin sicher seye, dann man werd mit unsern gn. H. darunter handeln.

Samstag post Exaltationis Crucis, 19. september.

Fol. 194\*

4455. Capito und Mathis Supplication wegen der Disputation. — Dr. Wolffgang Capito, Probst zu S. Thoman und mstr. Mathis, Pfarrer zu S. Lorenzen, supplication verlesen, der disputation halben. Sollen die Verordneten mit dem Capittel und Episcopo zu schriben wie vor erkannt.

Montag post Mathaei, 21. september.

Die Disputation abgeschlagen. — Bericht an den Bischof. — H. Bock, h. Martin, h. Müg seyen beim Capittel gewesen, uff Dr. Wolffen und mgstr. Mathisen suppliciren, die im angezeigt, dass min gn. H. in geschrieben, wo sie sinem getruwen rhat gefolgt, und der lüt, so solch uffrür erwecken, entschlagen hetten, als sie die gepflanzt, so wer solches nit vorhanden; aber wie dem, so ein abscheidt desshalb zu Nürnberg von den Stenden ergangen, woll er sich desselbigen halten, und sin rhat, dass sie sich der sach entschlagen sollen; darby anzeyt, dass sie über den empfangen rhat nit wither handeln konten, sonder wer ir rhat, daß m. H. H. ein bottschaft zu

Episcopo schicken. Und als sie gefragt, ob sie ir bottschaft mitschicken wolten, haben sie dasselbig abgeschlagen, uff das mol. Demnach hab der Decan wider zu in, in abwesen h. Hansen geschickt zu im uff den lettner zu kommen nach der vesper. Das bescheen; hab Dr. Wernher von wegen des Capittels in angezeigt, daß sie nechst etwas in der flaschen (Flaschen i. e. unausgericht) gelassen, und seye das: nemlich daß m. H. H. ein trefflich bottschafft zu s. f. Gn. schicken, und die sach, als sie an im selbst ist, trefflich fürtragen und anzeigen sollten, mit bitt zu der verhör jemandt zu verordnen, domit irrung verhütet.

Erkannt: ein bottschaft zu Episcopo verordnen und, nach erzelung aller handlung, was sich bißher zugetragen, und was m. H. H. darunder gehandelt; dazu was geschrey seye, noch under inen halten und begeben; item was man vor dem Capittel gehandelt, weß sie supplicirt, demnach bitten unruh, zwitracht und uffrür zu vermyden, die sinen zu verordnen, damit man verstehe wer recht oder unrecht lere.

Michaelis, 29. sept. — Gemein Almosen aufgerichtet. — Wencker, fol. 30<sup>b</sup>, fol 37<sup>b</sup>-38. Donnerstag nach Matthael. — Bei den Predigern Würfeln, Karten geopfert. Spuck. — Suppl., fol. 27<sup>b</sup>.

Donnerstag post. Michaelis.

4456. Aufrichtung des Gemeinen Allmosens. — Ueßzug üß der Ordnung des gemeinen Allmosen. Kurz und lang wie angesetzt verlesen: Erkannt: den langen üßzug uff ein bogen drucken und uffschlagen (anschlagen), und demnach die Herrn die ganz ordnung zu besichtigen und auch lassen drucken und unden anhenken, daß ein Rhat Gott dem Allmechtigen uff ein versuchens uffgerichtet, zu der zit irs gefallens und willens zu endern, meren und mindern.

Montag post. Remigii, 8. october.

4457. Antwort des Bischofs. — H. Bock und h. Martin sagen iren abscheidt von Episcopo des verhör halb belangend den Probst zu S. Thoman und mstr. Mathis und den Lütpriester zu Sand, lüt der instruction inen übergeben, daß sie daruff von s. f. Gn. diese antwort entpfangen: Nachdem der handel wichtig, woll er sich darüber beraten und antwort zuschicken.

Mittwoch post Dionysii, 18. november (14. octobris).

4458. Capito bittet um Schutz. — Dr. Wolffgang Capito, Probst zu S. Thoman, erschint und nach erzelung, wie im die Probstey, als er zu Basel Prädicator gesyn, durch Anthonium Pucium, bäpstlichen Legaten

angetragen und üßbrocht volgends durch Papam Leonem zu drittenmol montlich der Eydgenossenschafft botten zugesagt: über solchs diwil er bürger worden und gepredigt, habe die Priesterschafft zum theil ein ungewillen zu im gewunnen, und sollen übracht haben etliche proces, domit sie in von der Probstey verjagen und verstoßen wollen. Dieweil dann im solchs, als er acht üß obgemeldten ungunst begegne, auch die proceß nit zu Rom, sonder zu Constenz üßbracht worden. Dann als er vermeint sin jüngsten entpfangenem schriben nach, von Rom nit üßbrocht worden, bittlich begeren in als einen bürger by recht zu handthaben und etliche zu dem Capittel, deßglichen zu Abels (?) früntschaften und anwälden zu verordnen und inen sagen: daß man in by recht handbaben woll, mit ernstlich beger in wider recht nit also von inen zu vertriben, daß hoff er im erschießlich syn. Erkannt: uff sin ansuchen vier Herrn verordnen, die zu dem Capittel zu S. Thoman geen und inen anzeigen, wie daß m. H. H. anlangt, daß der Probst unbilligerwise umb die Probstey angefochten werd mit geschwinden unrechtmäßigen processen, und domit understanden in von siner Probstey zu bringen: daran m. H. H. nit cleine beschwerd entpfangen, sey daruff eins Rhats früntlich und ernstlich beger an sie: ein gedenken und insehens zu haben, daß nichts unrechtlichs und unbilligs gegen in fürgenommen word.

Dienstag post Vigil. Simonis et Judae, 27. october.

4459. Botschaft des Bischofs. — Freiheiten der Stifter. — Schirm. — Priesterehe. — Cantzler, Hoffmeister und Dr. Jacob von Landtsperg, als Gesandte Episcopi legen in ein suppl. von den drien Stifften S. Thomā, Petri senioris et junioris, bitten, wiewohl ir f. Gn. gar nit achtet daß die ordnung der ewigen zins und des almusens die Stifft belangen; jedoch wo es eins Rhats meinung also syn sollt, daß man die Stifft by iren friheiten bliben lassen sollt; 2° daß man die Stifft wider in einen schirm entphahen soll, domit sie dest fridlicher hie wonen und iren Gotsdienst vollbringen mögen; 3° nachdem sie durch etliche Priester ein neuer gebrüch fürgenommen, nemlich daß sie wider satzung der christlichen Kirchen zu dem sacrament der heil. ehe griffen, als in 13 tagen zween gethan, do sey s. f. Gn. gnedigs beger solches hie nit zu gestatten, oder aber s. f. Gn., ob er üß ordentlicher Oberkeit gegen in etwas fürnemen, daran nit zu verhindern. Erkannt: zu sagen man woll sich bedenken.

Samstag ipsa Florentii, 31. october.

Fortsetzung. — Als allen Herren hargebotten by 10 β, der 3 Stifft suppl. halb durch unsers gn. H. Rät, Cantzler, Hosmeister und Dr. Landtsperger

der ewigen zins, des almosen und der schirm halb; sodann des vierdten angehenkten montlichen punkten, daß man hie nit gestatten daß priester ehewyber nemen, oder aber S. Gn. gestatten gegen inen üß ordentlicher Oberkeit zu handeln und daran nit zu verhindern. Ansenklich erkannt: Daß alle Herren, sie seyen den priestern verwandt oder nit, in diser sach so ein gemeine Statt belangt und entrisst, hie blieben sitzen und zum besten helssen raten und handeln. Daruss die suppl. und der vierdt punkten, so die Rhet montlich angehenkt, verlesen: Erkannt: daß man Herren von den Verordneten des schirms, auch almosens, und dann mine H. H. die XV von inen, der ewigen zins halb, die solch punkten bedenken und ein antwort Episcopo setzen, und darzu zu den Stissten gon, und in sürhalten, warum sie zu rück (hinterrücken) unserer Herren also mit Episcopo gehandelt und die suppl. gestellt; was sie dorzu verursachet, und ob es capitulariter bescheen.

Fol. 1945

Montag post Florentii, 2. november.

4460. Hunde in dem Münster. — Bucer. — Die hund heissen verhalten im Münster, wann der Butzerus predigt.

Montag vor Martini, 9. nov. — Anton Firn proclamirt seine Ehe etc. — Wencker, fol. 28°. — Trausch, fol. 69° et alia de clericiis maritis ubi citati. — Chron. Mss., fol. 1523.

Fol. 195ª

Samstag post Martini, 14. november.

S. Thomae wegen des Leutpriesters. — Decanus v. Monthart, canonicus zu St. Thomä erschinen, legen in ein geschrifft von Episcopo ires Lütpriesters halb zugeschickt etc. Erkannt, nach viel und langer hin und wieder bedenken und reden, Herren über die geschrifft verordnen, die sich einer antwort erschliessen, und was dann ein mertheil inen den Herrn vor Rhat und XXI sagen lassen, und inen itzt sagen, man woll sich bedenken, deßglichen den Lütpriester beschicken, ihm solchs fürhalten und auch hören, und den H. H. fürschlagen, sey es inen doby zu syn, mögen sie thun, wo nit, werd man in dannoch als einen bürger hören. Demnach wider umbgefragt, erkannt: In sagen, daß sie dem Priester oder Lütpriester urlob geben mögen oder nit, steht zu inen; mine H. H. beladen sich desselbigen nit; so inen dann darüber etwas gewalts desshalb begegnen sollt, deß sich doch ein Rhat ganz nit vorsehn, woll sich ein Rhat darunder halten als die nit gern zusehn oder gestatten wollten, daß jemandts hie in der Statt wider billigs gewaltigt soll werden; und im besten den Lütpriester nit beschicken. Und darneben (jam anno hoc) die verordneten H. H. bedenken, ob in der zweyung etwas für die Schöffel, oder an die Zünfft zu bringen sey. Domit man einhellig und friedlich in der Statt by und mit einander wonen mag. Deßglichen den Stifften auch zu sagen, ire Priester und angehörigen anzuhalten irer unnotsamen, uffrürischen scheltworten abständen. 1523

Mittwoch post Othmari, 18. november.

Fortsetzung. — Decanus und Capittel S. Thomā bringen demnach sie verschinen samstag genugsam ursach anzeyt iren gedingten Lütpriester zu urlauben, doruff inen in sinem hüß offter molen gesucht in zu urlauben: als sie aber inen nit funden, haben sie es in gegensyn eins notarien siner vermeinten hüßfrauen angesagt, aber demnach sie in (?) Prädicanten morgens suntags früe uff die cantzel verordnet, sey bestimpter Lütpriester mit etlichen personen (doch irs erachtens guter meinung), erschinen, neben den Prädicanten uff die cantzel gestanden, mit dem solcher trotzlicher meinung geredt, daß er abgetreten. Erkannt: sie heißen abtreten, man werd sie bedenken.

- 4462. Aufrührerische Reden. Verordnung an die Geistlichen. Verordnete Herren bringen iren radtschlag der jetzigen uffrührischen wort halber, daß man den Priestern durch die hüßer lauffen woll, daß man im Rhat sich einer einhelligen meinung entschliessen und by den Schöffeln darob sye, daß sie nit gewaltig handt an die Priester legen oder an das ire, darzu sie nit irren noch drengen Lütpriester zu geben noch der gemein gefallen, sonder sie die lossen annemen und urloben. So wollt man by Episcopo, Capitulo und allen Stifften mit höchstem flyß berarbeiten, daß sie sich des ergerlichen wesen und der concubinen entschlagen; drittens mit allen Prädicanten zu reden, sich der göttlichen worts halben und was zu lieb Gottes und des nächsten dient predigen, und alle uffrürischen wort entschlagen lüt des kayserl. edicts, wie dann solcher radtschlag verlesen, erkannt: morn wieder davon reden am morgen.
- 4463. Zehnten. Der Lütpriester von S. Andreas wird von den Gartnern auff irer stuben injuriirt und übel tractirt, als er den zehnten, so die Marxen an der Oberstraß unter den Gartner jerlich uff Martini von unverdächtlichen jaren her empfangen, in der Marxen nahmen einfordern und abholen wollen.

Fol. 195b

Donnerstag post Othmari, 17. november (19. nov.).

4464. Rathschlag gegen Aufruhr. — Der ratschlag der uffrür halb wider verlesen, und an dem ort es gestern gelassen, wider angefangen zu fragen, und noch vil erwägung und ratschlagen, nemlich, daß etlich bedächt, wie es vergriffen an die Schöffel zu bringen; etliche unruh zu ver-

miden, und uffrür nit zu erwecken, dheinswegs an die Schöffel zu bringen, daß man sie irs gefallens soll lassen Lütpriester setzen; dann ungezweifelt, was guts und göttlichs in die herzen der menschen gebildet, wider üßgerüttet werd, sonder ein lidlichs unvergrifflich mittel anzeigen, domit ein bürgerschafft nit also gedrängt; etlich daß man es wither bedenken und ein vergriff an die Schöffel zu bringen, und weder acht noch bann anzeigen, domit nit die Pfaffen domit gesterkt; etlich die abscheid und clag auch antwort des bepstlichen *Orators* und der Stand des Richs, daruff geben, auch das edikt vorlesen. Erkannt, daß die verordneten Herren fürderlich über die sach sitzen und uff gehörte meinung eine billiche tregliche geschrifft ansetzen und wider harbringen, domit fried erhalten und uffrür vermiden blieb.

Fol. 196ª

4465. Leutpriester in St. Thoma. — Der herren zu S. Thoman suppl. ires Lütpriester halb, was inen begegnet, und er nit urlob haben will. Erkannt: Den Lütpriester beschicken und im fürhalten, was die Herrn meinen Herren zum ersten fürbracht, und was man zu antwort geben; demnach was sie wither supplicirt anzeigen, mit beger, diwil das edikt vom Kaiser vorhanden, daß er zitlich abstand, und dann auch by den Herrn zu S. Thoman daran syn, daß sie im vollen lon bis Johannis geben, und sie bedensits understen zu vertragen; auch by inen daran syn, daß sie einen gelarten, frommen Pfarrer, der dhein hur bei im hab, annemmen und der den pfarrkinden nit widerwertig sey etc.

Fol. 196ª

Freitag post Othmari, 20. november.

H. Philipps von Obenheim und M. Zuckmantel sagen: den Lütpriester zu S. Thoman beschickt und im m. H. H. bevelch gesagt und was die Herrn zu S. Thoman hie anbracht, vorgelesen, und mit früntlichen worten angesucht, und volgends gebeten abzuston von der pfar und geduld zu haben, biß daß der nechst Richstag für kommt, hoft man, es werd dermaßen darin gehandelt, daß göttlich und erlich seye. Daruff er entlich abgescheiden: er hab sich üß dem das man im von eim Rhat zugeschickt und sagen lassen das h. Evangelium lüter und clar, on forcht zu predigen, so vil erlernt, dass die hureri zum höchsten verbotten und der ehlich stand menglichen vor Gott, der sich nit küsch halten mag, erlaubt. Deßhalb üß der murlachen zu dem ehlichen götlichen geheis getreten; sollt er nun also von demselbigen jetzt abston und andern frommen herzen ein solche abschügeben, dovor soll in Gott behüten; woll und kann auch nit abwichen, und kein gelt nemmen, sondern sin zit üsdienen. Doruff im wie vor gesagt, und gebeten, diwyl das kais. edikt vorhanden, daß ein Rhat

vor andern Stetten in by der pfar zu hanthaben nit gevellig, dann wie wol zu Nürnberg vil priester wyber nemmen, so verlon sie doch ir empter; das meine H. H. inen zu thun auch betten; wo in aber der belonung halb etwas beschwerlich begegnet, woll man mit dem Capittel reden, im sin ganze belonung zu geben, und daß er abstand. Doruff er wider wie vor gesagt: nit hundert tüsent gulden zu nemmen, daß er abstand; dann sey er inen zufor in der hureri gut gewesen, hoff er in solchem stat (Stand) nit urlob zu haben; wo sie aber rechts gegen im begeren und fürschlagen, so sey er willig inen rechts vor m. H. H. oder vor einer christl. gemeind gewertig zu syn, und also abgeschieden. Erkannt: daß man den Lütpriester beschicken und im anzeigen, wie nochmals eines Rhats meinung und beger, daß er ums friedens willen sich der pfarrverwaltung entschlag, und derenhalb die Stift mit im umb sin üßstand überkommen hieß. Wo im aber solchs zu thun ja nit vermeint syn, und er also uff sinem fürnemmen beharren wollt, so könnte in ein ersamer Rhat wider die geistlich ordnung und das kais. üßgangen Mandat wider recht nit schirmen, noch des orts handthaben, wie er selbst ermessen möcht. Aber üßerhalb diser sach, wollt man im thun und mittheilen, was man einem andern bürger zu thun schuldig wer; so aber man gewalt an in legen wollt, davor wollt man vor syn.

Montag post Praesentationis Mariae, 23. november.

Fol. 196b

4466. Ulrich Drost. — St. Thomae. — Einer nom. Hans Ulrich soll, als der Lütpriester zu S. Thoman über das urlob uff die canzel gangen, gesagt haben in der kirchen: wie wollten sie in nit lassen predigen, ich mein sie wollten gern alle zu tod geschlagen syn. Solches im Erhart Wurmser verwiesen; hab im antwort geben, er sollt sinen pfassen sagen, daß er sie evangelischen unbekümmert ließ. Hat in Erhart uff die brust geschlagen; darum er Erhart für Rhat beschickt und zu red gesetzt, und daß er friden zu halten gebotten wurde, und derglichen gewaltigem sirnemmen abstehe.

4467. Jurisdiction über die Priester. — H. Ludwig Oderzheim leit in ein citation vom Vicarien, daß er umb einen proceß, nemlich daß er einem schererknecht uff der gassen ins mül geschlagen; bitt, diwyl er ein burger im abzuheischen. Erkannt: im ein Herrn zu ordnen, der uff den tag mit im zum Vicarien gang und anzeig: nachdem alle frevel so sich in der Stadt begeben, einem Rhat zustendig, und der Priester den frevel uff der gassen begangen, sey eins Rhats beger, einem Rhat by irem harkommen bliben zu lassen, und den priester als einen bürger ledig zu schlagen.

Fol. 196<sup>b</sup> 1523

Samstag post Catharinae, 28. november.

4468. Aufruhr. — Mandat des Schmähens halb. — H. Böcklin und andere, und Dom. Doctor¹ bringen iren angestelten begriff, was man, der uffrürischen wort halb, den Schöffeln fürhalten soll wie verlesen. Erkannt: ein gebot anstellen, daß menniglich gegen den andern mit worten und werken frid haben, einander nit schmehen, uff die form und maß wie dann Worms, Basel und Zürich gethon, und dasselbig offentlich ufschlagen, allen Zünsten verkünden, darzu der Priesterschafft auch verkünden, sich deß haben zu halten. Ist darauff das Mandat des zwiespaltigen redens und predigens halb angestelt, und den Zünfsten, desglichen den Geistlichen angezeigt worden.

Dienstag post Andreae, 1. december.

4469. Predigen bei Tag. — Item daß man by Episcopo oder den Stifften anhielt, daß man by tag prediget.

dec. — Verordnung: Gottes Wort zu predigen. — WENCKER, fol. 30°.
 Der Bischof gegen die verheiratheten Priester. — TRAUSCH, fol. 69°.

Fol. 197°

Samstag post Barbarae, 5. december.

4470. Allmosen. — Schirm. — H. Peter Elhart u. s. w. bringen ir angestellt instruction der dreier Stifft suppl. des ewigen gelts, des almosen und auch des schirms, desglichen unsers gn. H. beger halb der Priester halb so wyber nemmen, solche helffen zu strofen, oder aber s. f. Gn. daran nit zu verhindern, und doruff beratschlagt, daß üß vilerley ursachen, und namlich des vierdten punkten ein mondlich und nit schrifftlich antwort geben soll, und darzu meister Mathis, Lütpriester, siner wort halb, so er in dem insegnen Johannis Sculteti (Schultheiß) gebrucht und geredt baben soll, beschicken und auch hören, domit man m. H. H. deshalb antwort geben müegen, und daruff sonst diese angestellte instruction uff jeden punkten gestelt, wie dann verlesen. Erkannt: Die drei ersten puncten wie gestellt lassen bliben, und den vierdten puncten etwas miltern, dergestalt, daß man s. f. G. an der strof, lüt des mandats nit zu verhindern beger, und daß er die mit recht fürnehm. Deßglichen im nit verhalten, wo man sie also strofen, und die huren by inen haben, schirmen, daß ein unglichheit under der Gemein erwachsen würde. Zum dritten, daß s. f. G. daran sey, daß die predicaturen durch frommgelarte personen versehen, und wo sie irren, abgewisen würden.

<sup>1.</sup> Stadtadvokat Dr. Caspar Baldung. (Note de l'éditeur.)

Montag post Nicolai, 7. december.

Fol. 197° 1523

4471. Verheirathete Priester. — Ward die angestellt instruction zu Episcopo, der Priester wybernemmen halb, verlesen und die bottschaft verordnet, welche mondlich lüt der instruction handeln und billig daran seyn soll, damit die sach uffgeschoben werd, bis nach dem Richstag.

4472. v. Fürstenberg warnt die Stadt des Lutherthums halb. — Graf Wilhelm von Fürstenberg läßt durch seine Räthe nachbarlich die Stadt warnen, wie sin. Gn. firkomme, daß in der Stadt Straßburg mer des Luthers lere halb gehandelt werde dann anderswo: darüß dann einer Statt unruh und verrat entston mocht. Sin. Gn. vernem auch, daß villicht etwas wider ein Statt uff der ban sin solt, do dann gut, daß man dovor wer.

Samstag post Conceptionis, 12. dezember.

Fol. 197b

**44**73. Alt S. Peter und S. Thomā wegen des Leutpriesters. — Wetzel, Decanus an S. Petri sen., et Monhart, canonici S. Thomae, bedanken sich der handlung halb mit irem Lütpriester, zeigen an von wegen des Capittels, des Lütpriesters ungehorsam halb, der nit weichen will, daß sie im zum drittenmal coram Notario et testibus urtel geben, da er sich dann allemol hören lassen mit trotzlichen worten, er wolle es nit zu thun, gesagt, es vermag es weder Bapst noch Kaiser daß er wichen woll, und hab sin wib uff die pfarr genommen; darüber sie als die dem kays. gebot auch bäpstliche satzungen zu gehorsamen schuldig sind, im sin lütpet genummen, alle pfarliche recht abgekündigt, sinen Mietling und Sigristen urlob geben, und ein andern disch bestellt damit des dhein schaden hab; über sollichs sollen etliche bürger rottenswise mit gestertzten degen im Krützgang gon und sich hören lassen; die Pfassen durch die platten zerhauen; diwyl nun inen nit gelegen, noch müglich dem Mandat zuwider zu leben, so bitten sie um Gottes willen ein insehens zu haben, domit sie vor gewalt geschützt.

Zeigt h. Ammeister an, daß der Lütpriester, auch die Pfarrkinder drauß sindt, und jeder theil harin begert ir supplication zu hören. Daruff sie harin gelassen und die Gesandten der Stift Sti. Thomae ir vorig petition aller gestalt gethon, on den puncten, wie sich die bürger rotten. Uff solchs anfenglich des Lütpriesters supplication verlesen und er daruff inhalts derselbigen begert; dessglichen der Pfarrkinder suppl. verlesen. Sagen die Stifftherrn, was sie gehandelt, das seyen sie in crafft geistl. auch kais. satzungen zu thun schuldig. Daruff die bürger ein bedenken genommen und wider harin kommen gesagt: nachdem nun der Lütpriester angenem und sie in gern hetten, haben sie nit in rottenswise, sondern sonst

1523 guter meinung sich mit einander besprochen und guter meinung die supp. angestellt; wollen auch niemant domit geschmeht haben, sonder unrot zu vermiden übergeben und gebeten haben, der Lütpriester by recht zu handthaben.

XV. Memorial, Donnerstag, Concept. Mariae, 12. dec. — Erk.: Dass man über die luther. Sachen im Rath nit so hitzig deliberiren soll. — Fol. 62.

Fol. 197b 4474. Des Bischofs Abscheid wegen der verheiratheten Priester. — Fürther h. Claus Kniebis, Joh. Spender und Dnus. Doctor iren abscheid von Episcopo Argent. der suppl. halb, so die drei Stifft des ewigen gelts, des allmosen, auch des schirm halb, sodann des vierdten puncten halb, die Priester, so wyber, belangen; daß sie lüt irer instruction den handel Episcopo fürgewandt, der dann inen gnädige audienz geben, und der Priester halb anzeigt, daß s. f. Gn. vor vil jaren und ingang des bistumbs understanden die concubinarios abzutryben, und deshalb ein Mandat üßgon lassen; haben die drei Stifft durch mittel Doctor Thoman Wolffen zuwegen gebracht, daß im by grossen penen gebotten das Mandat zu cassiren und abzuthun, und also an sim erlichen fürnemen durch geistlich und weltlich verhindert worden; wie wol er auch volgends bäpstlich Heiligkeit zum unterthenigsten gebeten, sich wider lassen zu berichten, hat alles nit wollen helffen; er hat müssen abston, dann wo er sich darwider solt gesetzt haben, hätt im noch ein bisthumb nit geholffen. Aber zulest durch Dr. Jacob von Landsberg lassen anzeigen, daß sin. f. G. wol hab mögen liden, daß sie bißhar an siner ordentlichen Oberkeit nit verhindert wer worden, und das s. f. Gn. sich uff die puncten woll bedenken, und eim Rhat fürderlich antwurt zukommen lassen. Erkannt: Herren verordnen, die mit den Herrn zu S. Thoman handeln, und sie ernstlich bitten, daß sie den Lütpriester morn noch uff der cantzel predigen lassen; so wollen m. H. H. demnach ein bedenken haben, wie der sach zu thun seye.

Fol. 1984 Montag post Luciae, 14. dezember.

4475. Auflauf zu St. Stephan. — Als ein ufflauf gestern nach dem imbis in der predigt zu St. Stefan begeben. Erfaren.

Montag p. Luciae. - Einer aus des Bischofs Hof bei Nacht ertränkt. - Suppl., fol. 27b.

Fol. 198\* 4476. Auflauf in St. Thomā. — Item als etlich und vil bürger gestern zu S. Thoman mit umbgegürten degen über ire rock den Lütpriester mit gewalt uff die canzel und davor über dem altar meß zu lesen, verhütet.

4477. Priester tragen Waffen. — Als die Priester panzerstrich in die wembse negen (nähen) sollen lassen, obgedachte Herren auch bedenken.

Mittwoch post Luciae, 16. dezember.

Fol. 198<sup>b</sup> 1523

4478. St. Thomā, Leutpriester. — Herren zu S. Thomā sagen, daß sie über alle handlung gegen irem Lütpriester nit so vil bewogen werden, daß er abstand, sondern daß er fortfärt, so haben sie daruff ir dreß, camer, sacristi und predigerstul beschlossen und verwart, wollen in auch nit mit willen daruff lassen; word es aber uffgebrochen, daß müssen sie lassen bescheen, und wollen sehen, wer sie schirm, bitten sie vor gewalt zu schirmen. Am andern bitten sie der überbrachten suppl. copien werden zu lassen. Erkannt: Daß die verordneten H. H. das bedenken sollen und fritag wider harbringen, und den Herrn Sti. Thomae sagen, sich bedenken und sie den pfarrer bi sinen pfarrechten dozwischen sollen lassen bliben.

Freitag post Luciae et Otiliae, 18. dezember.

Fol. 1994

Fortsetzung. — H. Böcklin, Jacob Meiger und Dns. Doctor bringen iren ratschlag des Lütpriesters halb zu S. Thoman, wie verlesen: und als ein mißverstand sich begeben, daß h. Martin Herlin begert zu wissen, ob er zu der sach alles das in dazu gutgebedücht, oder was er reden soll. Daruff mine H. H. die XV hinüs gangen, und einem Rat lassen ansagen, daß m. H. H. dem Ammeister den Herrn erlauben und bis morn zu sechs uren by 10 ß gebieten lassen soll, so wollen sich m. H. H. die XV bedenken.

Samstag post Luciae et Ottilae, 19. dezember.

Fol. 199\*

4479. Sagen mine Herrn die XV sich entschlossen, daß ein jeder in der sach sprechen soll, das zu der sach dienstlich ist, und in sin conscienz wiset, und sich sonst der schmitzwort entziehn, lüt irs vorigen bedachts: dann welcher es verbreche, den würt man strafen, wie sich gebürt.

Daruff der bedacht, auch die instruction zu *Episcopo* desglichen s. f. Gn. gegenantwort, auch des Lütpriesters zu S. Thoman suppl. verlesen.

Und als mstr. Mathisen halb auch angezeigt worden, und ettlich Herrn vermeint, daß Jost Vetter, als sin schwoger üßgon soll, lüt des artikels, erkannt: Diwyl der bedacht den Lütpriester zu S. Thoman und nit mstr. Mathis belangt, daß er dann in dieser sach hin bliben und sprechen sollt. Erkannt: wie die Herrn es herbrocht, dermaß an die Schöffel bringen zu lassen und es in eine form setzen, und diwyl es hüt nit sin mag, Herrn zu den Stifftern ordnen, und sie früntlich bitten, daß sie umb miner H. H. willen geduld haben. Und die Lütpriester lassen fürfaren, damit nit unrat entstee, biß daß mine H. H. sich entschließen. Und solchs dem Lütpriester auch sagen. Quod factum, und hat das Capittel zu S. Thomä, doch iren

rechten unschädlich, solches m. H. H. zu gevallen bewilliget, und den Lütpriester fürfaren lossen, sin ampt zu versehn und predigen.

Fol. 199 Mittwoch post Thomae Apost., 24. dezember.

- 4480. Kirchenfeier gehalten. H. Ammeister fragt ob man h. Heinrichen Ingolt, als eim alten Ammeister ein lüpfell (laibfall) halten will. Erkannt: ihm ein meß uff dem Stadtaltar lassen singen und die Zünfft zu opfer gon, und das opffer in ein becken lossen entpfahn, darnach dasselb in die kist der Armen lüt geben, und die capplan in der capellen singen. Solchs dem Decano ansagen und gebieten, den Rhäten, auch den Zünfften verkünden, morn, wann man üßgelüt, zu opffer gon.
- 4481. S. Thomā, Leutpriester. H. Böcklin u. s. w. bringen iren vergriff, was man für die Schöffel bringen soll. Erkannt, wie es angestellt, für die Schöffel bringen, doch den beschluß endern, das recht und gewalt geben herüß lassen, quod factum und wider vor die XXI gebracht und confirmiert 4<sup>2</sup> post Thomae.
- 4482. Reichstag. Mit h. Dr. Mieg soll h. Bernhard Wurmser uff den Richstag gen Nürnberg ritten, bis daß H. Hans Bock fertig wirt; demnach im erlauben harheimzuritten.

Fol. 199b Donnerstag Vigil. Nativitatis Christi, 24. dezember.

4483. Leutpriester in S. Thomā. — Der begriff so für die Schöffel gebracht und inen die Schöffel in lassen gefallen; daruff haben unsere H. H. ferrer erkannt: Herrn wider zum Capittel gon und inen anzeigen, daß ein Rhat uff ir anrufen meister Anthoni belangend, nit gefürt (gefeiert). Nachdem aber das sach zitlich fest für augen, so sey eins Rhats bitt und beger, daß sie gegen den Lütpriester ruwig seien, und in sin ampts, wie er das bisher geübt, vollbringen lassen: so will ein Rhat auch darob syn, domit sie, der bürger halb, ruwig seyen, und diwyl ein Rhat mit merklichen geschäften auch enderung des Regiments beladen, wann dann die gericht nach dem hochzeitlichen tag wider angon, wo sie dann gegen dem Lütpriester nit ruwig sin mögen, daß sie dann in vor dem Official, den Vicarien oder iren Conservator, an welchem ort sie wollen, mit recht ersuchen und allda ernstlichen sich entscheiden sollen lassen.

Montag p. Thomae. — Die Opfer verändert. — Wencker, fol. 20<sup>a</sup>. — Trausch, fol. 74<sup>a</sup>. — Ubi et de aliis Praedicatoribus et imprimis de accusatione contra Zell. — Wencker, fol. 28<sup>b</sup>. — 24 Klagpunkte. Zells Antwort und Wirkung auf den Fiscal Gervasius Sopher. — Ibid, fol. 29<sup>a</sup>-b. — Simphorian, Hedio etc. v. etiam. — Trausch, fol. 70<sup>b</sup>.

Mittwoch post Nativit. Christi.

Fol. 1991

1523

4484. Instruction auf den Städtetag zu Speyer, Luthers Lehre und der verheiratheten Priester wegen. — Verordneter Herrn Ratschlag auf den Stettag nach Spyr: des Luther halb anzeigen, was die Pfaffen und Predicanten sich erbieten. Wo aber man sagt, daß es keins erbietens bedarfdann solchs vor langem disputirét vor gemeinen Concilien: daruff sagen, daß solchs eine lange zit; und aber durch die druck und Predicanten dies volk dahin bracht, daß zu besorgen, wo man die abstellen und darneben andere mit iren concubinen sitzen lassen sollt, das doch in eim rechten verboten und eine pene haltt, daß solches zu einer entpörung sich villicht schicken würt; dem selbigen vor zu syn, wer noch eins Rhats bittlich ansuchen, umb ein offentlich verhör zu helffen, damit frid und einigkeit, und sonst inen allen handel, wie er hin und wieder ergangen, copien geben.

## 1524.

4485. Reichstag zu Nürnberg. — Auf den Reichstag zu Nürnberg war wegen der Stadt Straßburg h. Bernhart Wormser, R., Stättmeister, und h. Daniel Müeg. Die hatten viel mit D. Murnern vor dem card. Campegio zu schaffen. Davon beym Sleidano, fol. 38 und sonsten.

WENCKER, fol. 28a. - Add. Chron. Ms. in-4a, t. I, fol. 24b. Chron. Ms. fol. ad annum 1524.

Samstag post Circumcisionis, 2. januar.

Fol. 198\*

1524

4486. Verbot den Pfaffen häuser zu kaufen und zu erben. — M. H. H. die XV bringen iren ratschlag, daß hinfüro den pfaffen oder geistlichen, closter oder pflegereien dhein hüser eigenthums zu kauffen oder in testamentswys verordnen soll, by einer pen 20 % & und daß solcher contractus nichtig seye. Erkannt, confirmirt und für die Schöffel zu bringen.

Samstag post Hilarii.

Fol. 198<sup>b</sup>

Fortsetzung. — Unterhandlung mit dem Bischof wegen der Stifter, Almosen etc. — Die Instruction an Episcopum der ewigen zins, auch des allmosens halb, und was Episcopus wider geschriben, verlesen. Erkannt: die Almosenherren, wie sie zuvor gangen zu den Stifften gon, und früntlich ansuchen und gütlich begeren ir gestifft allmosen in die gemeine kist lassen kommen.

4487. Weissenburg, Religionsstreitigkeiten. — Mißverständnüß zwischen dem Rat und der gemeind zu Wissenburg, darumb ein Rhat durch 2 deputirte Bürgermeister aus irem mittel, bitten die Stadt Straßburg wolle

solches gitlich beylegen; deugleichen ein gemein durch 6 Verordnete in

Fol. 199b



1524

supplicationswys auch gethon. Die sach verhalt sich also wie die Bürgermeister vorgetragen. Nachdem h. Heinrich Moterer vor eim stul zu Rom mit dem Abt umb die pfründ zu St. Johanns klagt, dieselb pfar mit wissen Episcopi Spirensis übergeben, als aber h. Heinrich zu einem Predicanten h. Mattis Butzer zu im genommen, das Episcopus nit gestatten, sonder einem Rhat geschriben: demnach uff dem Stettag, als h. Heinrich per contumaciā aggravirt und reus worden, seyen sie von Hagenau und Colmar deß gewarnt. Uff solchs aber die Stett Strassburg, Cölln etc. by Episcopo ein anstandt gemacht, daß in einem monat h. Heinrich und h. Martin zu Spyr mit gleit sollten versehn werden, sich zu verantworten : als aber im monat das gleit nit kommen, sonder als die Fürsten für Neustatt gelegen, inen ein tag gen Udenheim angesetzt, und daruff h. Heinrich und h. Martin alhar kommen und die pfarr durch h. Hansen, sinen caplan versehen lassen. Als aber der selbig ein wyb genommen und sich öffentlich hören lassen, daß er sie zu Wissenburg zu kirchen füren wollen, deshalb dann Episcopus inen geschriben. Daruff man mit im geredt, daß er, unruh zu vermyden, abgewichen und auch harkommen. Demnach seye jüngst h. Heinrich und h. Hans wider gen Wissenburg kommen, und h. Heinrich uff der cantzel begert zu verston, ob ein Rhat und gemein in liden mögen daß er bi inen blib, so woll er gern by inen lyb und leben lassen, wo nit, wollen abtreten. Solches Rhat und Gemein weil er ein Stadtkind, auch der sterbot allein (?) war gut angesehen, und bewilligt ein botschaft zum Episcopo Spirensi zu schicken, in deswegen zu bitten, daß er aber durch einen Vicarien abgeschlagen, und mit bapstl. und kais. Mandaten gedroht hab, allein die Gemein, als man inen es vorgehalten, hat sich erklärt, diwyl h. Heinrich rechts begert, baten sie in by recht zu handthaben: so soll er zu Spyr zu recht ston: da sey auch, ob er unrecht hab, holtz, wasser und für: Der Rhat aber bedacht, daß inen nit müglich die rechtvertigung gen Wissenburg, als die nit ein hauptstadt ist, zu bringen, auch schwer seyn, bäpstl. und kais. Mandaten zu verachten und solche bännige über das erfordern zu enthalten; hat er darüber die Stadt Straßburg umb hülf und rhat anruffen wollen.

Fol. 200°

Montag post Anthonii, 18. januar.

4488. Losung der ewigen Zins betreffend:

Erkannt: Auf clag Schaffner und Pfleger zu St. Claren uff dem Wörd gegen h. Lorentz Hellen und andere Thumherren die ir losung nit empfangen wollen z. Jungen S. Peter, — diwyl nechst erkannt, daß man zue Capitteln gehn und in sagen, die losungen zu entpfahen, wie nechst samstag erkannt,

1524

und besonder daß sü ire stifftverwandten anhalten, sich der ordnungen zu halten, und m. H. H. in ir statut und ordnung, so mit Schöffel und Amman erkannt, dhein enderung zu thun; das woll sich ein Rhat gentzlich zu inen versehn. Wo sie dann es nit thun, oder den proceß abstellen und ir ablosung nemmen wollen, alsdann zwen Herren zu dem Official morn verordnen, und begern daß er über m. H. H. uffgericht statut kein proceß erkennen woll, sondern m. H. H. doby unverhindert loß bliben.

4489. Spatzinger, verheirath. Priester. — H. Conrad Spatzinger leit in sin suppl., inhaltend daß im sin presentz, umb daß er in die ehe gegriffen, abkündt: dargegen die Pfleger auch ir suppl. ingeben, warumb sie im die presentz abkünd; so verlesen; und daß sie dem kais. Mandat anhangen wollen. Erkannt: den Pfleger Fabricae früntlich sagen, daß sie alle Priester, so in den capellen verpfründt, so concubinen by inen haben, beschicken, und sagen, ir huren von inen zu thun; wo sie das nit thun, ir pfründ zu übergeben; demnach, als ein mißverstand wider umbgefragt und erkannt: den Pflegern früntlich sagen, daß sie im sin presentz geben und pfründ lassen verfolgen, bis uff wither bescheid.

20. jan. — Dise Citati. — Wencker, fol. 31<sup>a</sup>. — Trausch, fol. 74<sup>b</sup>, cit. Chron. Mss. II ad a<sup>c</sup>. 1523 Sleidan. — Appellation der verheiratheten Priester gedruckt, vol. XXXV des 14. Murners Spottlied auf die verheiratheten Geistlichen. — Trausch, fol. 75<sup>a</sup>.

Samstag p. Fabiani, 23. jan. — Bucers Supplication ad XXI gewiesen. — Suppl., fol. 28<sup>a</sup>. 25. jan. — Verordnung, dass Priester und Notari Bürger werden. Kinige protestiren. Capito schreibt deswegen das Buch: Vom Gehorsam. — Wencker, fol. 31<sup>a</sup>-35<sup>a</sup>. — Trausch, fol. 75<sup>a</sup>.

Mittwoch post Conversionis Pauli, 27. januar.

Fel. 200ª

4490. Gartner wollen einen Predicanten bestellen. — Etliche von den Gartner und inwonern am Steinstraß, suppliciren inen zu erlauben (da der alt catholisch Lütpriester in diesem jar gestorben), daß sie einen Predicanten in ir pfar in irem sold bestellen, der inen das h. Evangelium nach inhalt m. H. H. mandat nach dem imbis predigte, on des Lütpriesters, des werks und der kirchen schaden. Sagt Lorenz Graff, daß ir etwan 20 oder 30, die ein sollich neuwerung anfahen, seyen, auch vor im und seinen mitpflegern gewesen und darumb gebeten, haben sie in bedacht daß die zu S. Thoman die pfarr zu verlihen haben, inen abgeschlagen, bit aber im ein bedacht zu geben um mit sinen Pflegern zu underreden. Erkannt: den frommen lüten drei Herrn zu ordnen, helffen zu radtschlagen, wen sie zu eim Predicanten begeren, und welcher gestalt sie in underhalten wollen, auch wie vil ir seyen, und was ir meinung und so solches alles erlernet, wider m. H. H. fürbringen.

B. XIX. -- (M.)

Ī



Fol. 200<sup>b</sup> 1524

Mathis Wurm wegen seiner Schwester. — Mathis Wurm und sin bruder erschinen, aber mit bitt inen zu verhelffen daß sie, lüt voriger erkanntnüß, zu eim frihen gesprech mit irer schwester kommen laß; wo er sie dann üß christlichem gemüt, mit samt den evangelischen predigern, so sie offentlich das Evangelium verkünden, dahin bewegen mochten daß sie solche gottlose gefengnüs verliess und zu inen keme, wollen sie inen iren ganzen anerstorbenen erbfall geben; wo sie aber je darin (wil?) bliben, wollen sie ir iren erbfall auch lassen verfolgen iren lebenlang und nit lenger zu niessen, doch inen die eigenschaft vorbehalten; daruff h. Ammeister lassen lesen, was die Frauen im geschriben; auch h. Claus Kniebis und h. Ott Fridrich verhört, was sie gehandelt, und daß sie die Frauwen nit können beredten, oder mögen, dass sie zu frihem gesprech kemen. Erkannt: daß die S. Claus in Undis in bisyn h. Ott Fridrichs und Kniebis inen vernemen, sein schwester fry stellen und mit ir reden lassen, sein anliegen auch dem bichtvater sagen, das m. H. H. kein gevallens haben, daß er sich dermassen wider m. H. H. setz, über ire vorige erlaubnüß.

(Ist eine weitläuffige sach der Wurm gegen die Frauwen zu S. Claus in Undis.) — Probablement note de M. Jung.

Fol. 200b

Montag Vigiliae Purificationis, 1. februar.

4492. Citation der verheiratheten Priester. — Item als Episcopus etliche priester, so wyber genommen, gen Zabern citirt. Erkannt: Erwarten bis daß sie kommen und anrufen.

(Sind daruff kommen und haben supplicirt sambstag post Blasii; ist deßwegen ein botschaft an Episcopum abgeordnet worden, mit bitt die citation bis zu ende des Richstags zu erstrecken und prorogiren; quae porro peracta sunt, vide apud Sleidanum et alibi.) — Note de M. Jung.

- 4493. Zweyspältig Predigen. Item der zweyspeltig predigen uff den cantzeln understa abzustellen, und dem Mandat anhangen.
- 4494. Angriffe. Item Dr. Caspar Hedio beschicken und befragen, wer die seyen so uff den cantzeln unnütze wort üßschlagen, dovon er uff der cantzel sagt.
- 4495. Soll man sich an den Reichstag wenden. H. Ammeister zeigt an, nachdem vil widerwärtige reden under den geistlichen und weltlichen gehn, und zu besorgen, daß es küm on unrat hergon mocht, wo nit gebürliches insehen geschehe: ob man do zu Nürnberg umb ein gemeine verhör by den Ständen des Richs suppliciren wollt; oder wo sie das nit thun wollten, m. H. H. erlauben solchs zu thun. Sollen Herrn bedenken.

Mittwoch post Blasii.

Fol. 200° 1524

4496. Stiffter der Almosen etc. wegen. — Probst Bocklin, Dechan Wurmser, Schmidthüser und h. Brün, von wegen der dreier Stifft S. S. Petri und Thomä, sagen daß sie des almusens und ewigen zins mit wissen und rhat Episcopi, als irs ordinarien, sich entschlossen: Wiewol beschwerlich den Stifften den letzten willen der spend halb in das gemein allmusen zu bewenden, jedoch so wollen sie m. H. H. willfaren, lüt der beger folgen lassen, doch so sich begeb, ob die uffgericht ordnung in abgang komm, daß man inen ire spend wider zu handen, wie sie es geben, stellen woll; deßglichen ob etliche revers von inen do wären, sie die Stifft des orts zu vertretten. Der ewigen zins halb, do wolle Episcopus demnach sie auch dhein willen geben juxta canonem extravagantium Paulinarum. Damit aber inen, deßglichen der bürgerschafft und inen nit in künstig unrot entsteh, mögen sie liden, daß die bürger ir losung an die Myntz zulegen; wollen sie kein zins vordern und mittler zitt bewilligung mit höchstem vlyß an bäbstl. Heiligkeit erlangen.

Erkannt: Des almusens halb inen anzeigen das m. H. H. es nit anders dann lüt irs fürgebens begert, nemen es von inen zu dank an, und wollen m. H. H. es hinder sich in irs rahtsbuch schriben, welcher gestalt es angenommen; am andern der ewigen zins halb, in mit ernst sagen, daß m. H. H. ein ordnung lüt irer fryheit mit rhat, wissen und gehell der Schöffel beschlossen und auch publicirt und allermenglich eröffnet; by dem gebott und uffgesetzten Ordnung werd man bliben, und sey m. H. H. ernstlich ansuchen und beger, daß sie einem Rhat darin kein irrung machen, sonder ir losung entpfahen und brieff erlegen, und das ir antwort Herren sagen. Factum. Die H. H. der Stifft daruff gesagt: Sie wollen sich bedenken; daruff die Verordneten inen wieder gesagt, sie mochten sich bedenken oder nit; m. H. H. werden stracks by irem Statut und Ordnung bliben und sü damit auch ermant, daß sie wollen erachten, daß inen solch ablösung nit nachtheilig, inen werd das inen zugehört, darzu auch ansehen was die kauff sind. Erkannt: Wie vorerkannt bliben.

4497. S. Aurelien. — Verordnete Herren sagen, was sie zwischen den Pflegern und pfarrkindern zu S. Aurelien uff ir suppl. gehandelt, und so vil erkunt, daß 120 hüser sindt, die es begeren und wollen in irem costen underhalten; haben auch mit dhein geredt, wiewol inen etlich nachgelaufen; haben aber dhein wollen annemen on m. H. H. willen. Erkannt: Die Herren bedenken, wie zu handeln, daß in ein Prädicant werd und doch sie zum lidlichsten unbeschwert bliben.

Fol. 201<sup>a</sup>

Samstag post Blasii.

4498. Stifft der ewigen Zins wegen. — Gesandten der drei Stifft zeigen an: Am andern, der ewigen zins halb, sagen sie: wiewol nechst ir beschwerd genugsamlich verstanden; auch ir gemüt nie gewesen und noch nit ist, etwas zu hindertrieben, das durch m. H. H. und die Schöffel erkannt, und daß man volgendts ir getrüw gemüt spüren mag, so wollen sie m. H. H. zu dienstlichen gevallen und gemeiner bürgerschafft zu ehren, die losunge nemen und dargegen die brief erlegen, und darin so vil an inen ist darin bewilligen und nit destminder inen und der bürgerschafft zu gut understand by bepstlicher Heiligkeit bewilligung üßzubringen, domit der gemeinen bürgerschaft und auch inen in künfftigem nit unrot entstand. Erkannt: Beide punkten, wie su bewilligt, verzeichnen, und inen früntlich des danken, mit beger daß sie mit erlegung der brief die bürger nit lang uffhalten; darneben woll sich ein Rhat irem erbieten noch gegen in versehen, daß sie nichts anders üßbringen werden, dann was inen, auch einer gemeinen Statt und irer bürgerschaft zu nutz, ehren und frieden reichen würde.

Fol. 201b 4499. S. Aurelien und der Leutpriester. — Decanus und Monthart, canonicus Sti. Thomae, zeigen an: Nachdem ir Stifft vor langen jaren in ruwigem besitz gesin und üß rechtmessigem titel die pfarr zu S. Aurelien verlihn, auch inen dißen Lütpriester wollen lassen hinkommen, haben sich doch üß fürbitt ettlicher pfarrkinder im ettliche Z gelts nochgelassen; diwyl aber itzt, als sie anlangt, ein suppl. übergeben, darin man sich etwas beclagt, bitten sie, wo etwas mangel vorhanden, inen denselbigen zu entdecken, so wollen sie was ziemlich und billig ist, helffen thun und handeln. Erkannt: die Herren die suppl. lassen hören und mit inen handeln; domit daß die armen lüt mit eim christl. prediger versorgt und doch unbeschwerdt

Fol. 201 Samstag post Esto mihi.

bliben.

Fortsetzung. — H. Bocklin und Johann sagen, zwischen den Herrn v. S. Thoman und den pfarrkindern S. Aurelien gehandelt: haben die Herren sich erboten inen einen andern pfarrer zu geben, und lassen hören, und inen derselbig nit gefallt, einen andern geben: daruff zugesagt uff morn einen dar zu stellen: so aber derselbig nit uff morn kommen mag, so bitten sie acht tag zu verziehn, so wird er kommen. Dargegen die pfarrkinder ein suppl. eingelegt, mit bitt inen zu erlauben umb ir gelt, so sie sunst verzeren, einen christl. Predicanten zu bestellen, wie dann die suppl. inhalt, so verlesen. Erk. mit den H. H. zu St. Thoman reden, das

1524

m. H. H. und die pfarrkinder ir erbieten zu gevallen annemmen, und sey eines Rhats beger, daß sie inen einen gelerten, frommen Priester, der nit mit huren hüshalt, geben wollen; am andern den pfarrkinder an irem fürnemen, daß sie einen Predicanten begeren nit zu hindern, dann man inen denselbigen nit kann abschlagen.

3° Die pfarrkinder befragen, wen sie begeren zum Predicanten; alsdann hieherbringen und inen sagen, daß sie ander ire mitbrüder, so nit in ir gesellschaft sindt, nit weren wollten in die predigt zu gon, sie auch nit beschweren in zustür kommen, sie thun es denn gern. Darauff die pfarrkinder anzeigt, wo es m. H. H. gelegen, so wer ir beger inen zu geben Martin Butzern oder H. Diebolt Schwarz, Hansen son, die inen zu dienen willig; oder aber den Probst zu S. Thoman; wiewol derhalb inen nit gentzlich, noch wither zugesagt, dann ob sie kheinen konnten finden, woll er inen ja predigen. Wo aber solche m. H. H. auch nit gelegen, daß man dann inen einen, so m. H. H. gefällig, geb: doch bitten sie solchs inen anzeigen, domit sie den fünf Predicanten es auch mögen zuvor ansagen. Erkannt: bis montag davon reden und hiezwischen die Herrn, den z. S. Thoman die antwort geben.

V. die Namen. Fol. 38<sup>b</sup>. — Zum ersten Mal in der Fast Fleisch verkauft. — Wencker, fol. 34<sup>b</sup>. — Cit. Chron. Mss. 4. 250.

Montag post Invocavit, 15. februar.

Fol. 2024

4500. Schulkinder in der Predigt. — Item dem schulmeister sagen, die schüler lassen in predigt gehn, wie es gestifft; doch zuvor erfaren.

4501. Bischof wegen der verheiratheten Geistlichen. — H. Bock, M. Pfarrer, Dns. Doctor abscheidt von Episcopo der citirten Priester halb: Sein f. G. seye einem Rhat in allen möglichen dingen zu willfaren geneigt; er sey aber von etlichen Fürsten und Herren der nachbarschaft, auch von etlichen üß der Stat dermaßen angesucht, daß im ehren und pflicht halb gebüren wollte, und dahin verursacht, daß er nit lenger stillston kondt, sonder wolt also fürfaren. So er dann nichts anders dann recht brucht, so thet er nieman unrecht. Der concubinarier halb, do wer etwas in der feder, gegen denselbigen auch zu handeln und Mandaten lassen üßgon und also geleit abgeschlagen, mit verrer anzeig, daß er m. H. H. zu gevallen so viel und lang zugesehen, daß er es üß pflicht und ehre, auch siner conscienz halb, nimer erliden mag. Daruff sie sich wider bedacht und in nochmals dienstlich gebeten unruh und unfriden auch entpörung zu verhüten, solchen process anzustellen. Uff solchs s. f. G., nach gehabtem bedacht bewilligt, so ferr die Priester als citirten uff uffschlacht (Aufschub?) schriben, und

den zu prorogiren begeren, still zu stan bis uff montag nach Judica. Doch wo sie nit bewilligen wollen, solchs sin. f. G. zu verstendigen, alsdann woll s. f. G. fürfaren und damit inen ein geschrifft, eins heißen inhalts angezeigt, so mster Matthißen frauw s. f. G. zugeschickt und betrotzt copien zu schicken. Erkannt: die Priester um solchs fürhalten und antwort in schriften von inen begeren, uff das fürderlichst zu geben, dazu mit mster Mathisen reden, daß er darob und daran by siner frauwen sey, daß die angestellt geschrifft hinderhalten und in keinen weg wolle drucken lassen, dann m. H. H. irs schribens gar kein gefallen haben.

Auf Invocavit — Bucer predigt im Münster, Lärm der Pfaffen. — Wencker, fol. 31<sup>b</sup>. — Trausch, fol. 78<sup>b</sup>-79<sup>a</sup>.

Fol. 202ª

Mitwoch post Invocavit, 17. februar. (16.)

4502. S. Aurelien. — Pfar S. Aurelien betreffend die Canonici legen ein suppl. ein gegen die pfarrkinder. Erkannt: dass die verordneten Herrn nach den frommen lüten schicken und inen der Stifft erbieten, daß sie inen einen, zwen oder drey nacheinander geben, so lang bis daß sie bemügig seyen, ansagen und darby begeren, daß sie solchs sich benügen wollen lassen. Wo inen das nit gelegen, daß sie dann einen, zwen oder drey anzeigen, die sie begeren zu einem Predicanten und alsdann mit den Herren zu S. Thoman reden, den frommen lüten üß denselbigen einen zu eim pfarr zu geben, domit sie nit zwen prediger haben müssen, wo das den Stifftherren nit gelegen, alsdann inen sagen, daß man den frommen lüten ir beger nit unbilligen kann, sonder werd es inen zulossen, mit beger sie daran nit zu verhindern; diewyl doch solch ir fürnehmen inen an satzung der pfarr und herbrachten titel nit abbrüchlich.

4503. Verheirath. Priester Supplication. — Der Priester, so wyber genommen suppl. verlesen gegen Episcopo umb erstreckung der termin. Erkannt: daß die verordn. Herren darüber sitzen, und mit der Priester wissen und willen was überslüssig harüs thun, und was notwendig darin thun. — (Dise Priester waren mster. Mathis, mster. Anthoni, mster. Johann Nubling, h. Spatzinger, die haben uff des Rhats gutbedünken die suppl. angestellt und umb prorogation des termins gebeten.) — Probablement note de M. Jung.

Fol. 2023

Montag post Reminiscere, 22. februar.

4504. Unordnung in der Predigerkirch. — Prior und Schaffner zu den Predigern clagen, wie gestern in der complett zwen in ihren chor kommen, und als sie ire horas gebetten, der eine angefangen zu pfiffen wie ein nachtigall, und daruff gesagt: wie gefallt üch die nachtigall. Und

1594

als die Brüder sie früntlich angesprochen hinweg zu gehn und sie unbekümmert zu lossen, habe der einen Bruder geschlagen, daß er geschrieen, seyen die andern dazu geloffen, und sie zum chor üßgestossen und die thüren zugeschlagen. Demnach sollen sich etliche bürger in einer menge gesammelt haben, in welchem willen wissen sie nicht. Bitt sie vor gewalt zu beschirmen. Dargegen Friedrich Kym und Hans Strübel sagen, daß sie zwen on wissen einer des andern zu den Predigern gangen und in dem chor gestanden, jeder uff ein sit, und als es üßgewesen, das sy wor, er Friedrich habe wie ein nachtigall gepfiffen, do sy ein junger Bruder zu im ansenklich und darnoch ir wol zwölse kommen, gesagt, was er do ging, er sollt ins Münster zu mster Mathis dem ketzer gan; habe er inen geantwort, es stat geschriben: Was min himlischer Vatter nit gepflanzt, das wirt üssgerüttet; und sonst kein bös wort geben. Do seyen sie über sie gevallen, zu boden geschlagen und zu den thüren hinüs geworffen. Haben auch zuvor die thüren hinden und vornen zugeschlagen gehabt. Derglichen sagt Hans Strübel und so vil wither: daß er in weder wort noch werk zugefügt, so haben sie in mit Fried. Kymen predigerstuhl zu boden geschlagen, das im das blut über den kopf abgeloffen. Do hab er erst vom leder gezuckt und nach inen gehauwen; haben sie in zu der thüren üssgestossen. Erkannt: daß man bede parthien wider harin lassen und sagen soll: Man hab ir bedersits fürtrag gehört und noch demnach sich nit grüntlich gestalt der sachen erlernen kann, so woll man sich wither erfaren, und an wem der mangel ist, gegen denselbigen sich aller gebür halten und in domit den friden zu beder siten by lyb und gut gebieten mit dem anhang, welcher theil den nit halten würdt, der sey geistlich oder weltlich, den wollen m. H. H. nit ungestroft lassen: Darneben uff alle Zunst zettel geben; nachdem sich die irrung zugetragen, daß meniglich friden gegen den geistlichen halten und was inen begegnet, einem Ammeister anzeigen, so woll man allweg in helfen fürdern, das zu frid und einigkeit dient; darzu auch Herrn in das closter schicken den handel zu erfaren, do gesagt, sie sollen zu mstr. Mathisen, dem ketzer, gon; und inen sagen, daß sü by iren Predicanten darob seyen, daß er solcher siner stempeneyen und uffrürischer wort abstand und dhein uffrür erweck, das wollen m. H. H. gentzlich von inen haben.

Freitag post Reminiscere, 26. februar.

Fol. 2034

H. Otenheim und Conrat Johann seyen, samt B. Ott Friedrich zu den Predigern gewesen, und an den münchen des handels, so sich jüngst sonntag mit den schrinern begeben, erfaren, daß er vermöge des Priors fürgeben ergangen seye, sodann des Predicanten halb der Prior anzeigt daß er mit im ins für gon will, daß er die worheit und göttliche ler predig; und will domit fürkommen für alle stend, alle Universiteten und für m. H. H. solche ler zu beschirmen. Erkannt: Daruff Peter Goltschmidt und den Chunen?, so in der kirchen gewesen sindt, verhören, was sie davon wissen und wider harbringen.

Samstag p. Reminiscere, 27. febr. — Suppl. XI, fol. 28°. — Capito, Hedio pp. Supplication. (Jung St. Peter.) Supplicat. Wolfgang, Böcklin, Schmidthuser etc., dass die Pfarrkinder den alten Leutpriester nicht mehr haben wollen. — Suppl., fol. 28°. — Fortsetzung Mittwoch p. Oculi. — Fol. 28°.

4505. Communio sub utraque Specie. — Dr. Johann Odernheim, Vicarius, suppl. im beroten und beholffen zu syn, domit die Bohemisch ketzery unter bederley gestalte das sacrament zu entpfahen, abgetrieben werd. Do ist noch gehabter underred beschlieslich erkannt: Daß man Herren verordnen soll, die do bedenken ein antwort dem Vicario zu geben; dergestalt, diwyl der handel wichtig, und aber ein leyscher Rhat hie ist, die sich der sach nit grintlich verstond: aber diwyl die Predicanten so hefftig predigen, daß es recht und christlich gethon sey, domit man dann üßer der irrthumb komm, so sey m. H. H. beger, daß er sich mit gelerten lüten, wem er will, verfaß, und mit den Predicanten ein früntlich gesprech halt. So wollen m. H. H. die iren darzu verordnen, in auch ein stub und ort dazu deputiren, domit es on forcht und entsetzen gescheen mag. So man sie dann bedersits verhört, so woll ein Rhat aber darunter handeln, so viel in gebürt.

Fol. 203ª

Mittwoch post Oculi, 29. februar.

4506. Etliche zeigen an, wie ein schnider, ist hie ein bürger, zu Ingwyler in gefengnüß gelegt, und soll das die ursach seyn, daß er do üß by den puren (bauern) gesagt, was man hie gepredigt; und zu besorgen, daß er uf hütt gericht werd, dann er übel gemartert. Bitten im hilff bewysen: Erkannt: Dem von Bitsch und Wirich zum Stein fürderlich schriben, mit beger den bürger ledig zu lassen.

Herr Ulrich Groff supplicirt umb schutz und schirm, daß er in der kutten bliben mag und ob ein Rhat für gut ansicht, im sin bürgerrecht und vaterrecht zu geben. Dargegen der Barfüsser suppl., auch der verordn. Herrn ratschlag verlesen. Erkannt: Herrn ins kloster verordnet, sie zu beden theilen verhören, jede parthei sonder, und gütlich und früntlich mit in reden, daß sie früntlich und fridlich gegen einander seyen und kein unwillen under einander erwecken; und so sie anzeigen werden, wie sie die kutten

abziehn und andere kleider anthun, inen sagen, daß sich m. H. H. desselbigen nit annemmen; verbieten in nichts, so erlauben sie in nichts, und also abston: Ziehn sie dann die kutten üß und thun andere kleider an, daß man dann alsbald Herrn ins kloster verordne, und alles ir gut und cleinoter inventiren und verwaren lassen. Dessglichen die zwey kloster zu S. Claren auch eins Rats, sampt irem gut in verwaltung nemen, und mit frauwen bichtvettern versehn. Wither demnach ein gedenkens haben, wie man gegen den münchen, so iren habit verlassen, sich halten woll.

Unruhen wegen der Dominikaner. - WENCKER, fol. 31°.

Montag post Laetare, 7. märz.

Fol. 203b

1524

4507. M. H. H. die XV. bedenken, daß in allen clostern, jors man den Pflegern rechnung thu und mit irem willen handel, lüt des artikels.

Mittwoch post Laetare, 9. märz.

Fol. 203b

4508. H. Reinbolt Spender sagt: daß er das Regiment zu besitzen gen Nurnberg geritten, und zu zweyenmol lassen durch h. Bernhart und h. Martin an den erbaren Stattgesandten befragen, ob er das Regiment besitzen oder nit soll, doruff allemol antwort gehalten, diwyl die Fürsten zum theil, nämlich Trier, Pfaltz und Hessen das Regiment allens injurieren, daß sie mit g. Frau von Hutten nit nach recht geurtelt, und sie nit haben wollen; dargegen etlich Fürsten das Regiment haben wollen. Daß er dann, in solcher zwietracht nit das Regiment besitzen soll, doruff er dann, costen zu verhieten, abgeritten. Erkannt: Doby bliben.

Samstag post Laetare, 12. märz.

Fol. 203b

4509. Dr. Murner selb vierdt erschinen und zeigen an: Nachdem sie irer kutten halb vil schmach gelitten, und auch sie, von irer gelüpd wegen, die nit schuldig weren zu tragen, lüt irer regel so sie sehen lassen, auch der Clementina: exivit de Paradiso, haben sie doch solche nit üßziehn wollen, sonder zuvor m. H. H. lüt irer suppl., auch Episcopo als ihrem Ordinario, zu wissen: bitten inen solchs nit zu verargen, dann sie darumb vor m. H. H. Episcopo und dem Bapst recht liden und beston mögen: Am andern bitten sie in ansehung, diwyl sie bürgerkinder und hie ins closter gethon, sie zu bürger annemen; wollen sie hoch und nieder dienen. Erkannt: zu sagen man woll sich bedenken und inen Herren zu ordnen, der gebür noch mit inen handeln lassen.

Daruff die verordn. Herren gesagt, was sie zwischen den münchen, dem Provincial und Gardian zu den Barfüssern gehandelt und ir aller beschwerd gehört, und befunden, daß sie zu allen theilen wurmessig seyen, und von grosser nott ist, domit schand, laster und verderblicher schad der closter verhietet, daß man ein gebürlichs insehen hab. Daruff ist nach langer erzelung irs ungeschickten wesens erkannt, wie es nechst mittwuch nach Oculi erkannt, doby zu bliben und solchs fürderlich thun; auch Dns. Doctor ein proposition anstellen, welcher gestalt man es inventiren und verwaren woll, und h. Ulrich Groffen fürderlich schriben, mit bitt harzukommen und alsdann von im begern die schlüssel zu den cleinoten und des closters güter; auch by im und dem Provinzial gütlich ansuchen und anzeugen, dass m. H. H. vermog gestalt dieser sachen und der lauff sich der dreier clöster gut, inen allen zu verstandt, und daß es nit unnützlich verschwendt, inventiren und sich des nehren; auch die frauwenclöster mit frommen bichtvettern versehen wollen; darzu den münchen allen, sie tragen grau oder schwarz, ernstlich sagen und gebieten, nym in der frauwenclöster zu gon und des orts müssig ston.

Quod factum, wie im protocollo zu sehen, et alia adjecta est nota in margine.

Es hatten aber bald darauff die Barfüsser ein capittel irs ordens zu Offenburg gehalten, und sich beschwert, daß die brüder hie ir kutten üßgezogen, und begert inen behilfflich und beroten zu sin, daß sie iren kutten wider anlegen, oder aber das hüß rumen.

Erkannt: Freitag nach Jubilate, daß die verordn. Herrn, diwyl sich die sach also zuträgt, inen die geschrift fürhalten, und demnach cum processione das inventirt gut und corpus üß dem closter hinder m. H. H. stellen soll und inen so lang underhaltung irer lipsnarung zimlicher massen zur notturst werden lassen.

Judica. — Der Bischof gebiet, die Köchinnen der Priester abzuthun. — Wengker, fol. 32b. — Trausch, fol. 80a et 85b.

15. märz. — Mandat kein uneheliches Beiwohnen. — Wencken, fol. 35°.

Fol. 204 Mittwoch post Judica, 16. märz.

'4510. Dr. Caspar Hedio und Mstr. Mathis zeigent an, wie daß der Provincial zu den Augustinern ettlich artikel die zu disputieren mit einer missiven, so daran gehenkt, üßgon lassen, darinn er sich horen lassen die allenthalben, wo ime platz werden mög, zu disputieren. Daruff sie ime dann geschriben und begert vermog ires schribens inen platz zu gönnen, verschaffen und by dem Provincial, daß er sinem schriben noch mit inen disputieren, unangesehn daß der Provincial sich uff den Bischof lenden (stützen) will, daß ime nit gezime hie zu disputiren, one desselben erlaubniss, dozu vermuten, daß er das zur üßflucht thue verschaffen. Erkannt:

Den Provincial beschicken und im fürhalten: Nachdem er ein büchlin üßgon lassen, darin er sich erbietet mit menglichen an allen orten, do er vergleitet mag werden, zu disputiren, und er aber solche büchlin hingeschickt und allenthalben üßlassen gon, darzu auch die Predicanten anzuruffen, in anzuhalten hie mit inen zu disputiren, daß dann m. H. H. beger, daß er inen hie zu willen word und ein gesprech halt, domit er sich nit beclagen darff, daß im nit hie sicher statt geben sey, so woll ein Rhat im frihen platz in sim closter, oder zu Barfüssern verschaffen, die iren verordnen die über in halten, daß niemans ingelossen werd, dann wer dazu gehört.

Freitag post Judica, 18. märz.

Fol. 204\*

1524

4511. Als Jacob Wissloch anzeigt, daß die Predicanten etliche geschriften den von Ober Ehnheim, auch volgends dem Landvogt zugeschickt, darunder dann sins bedunkens ein Rhat auch angerürt. Erkannt: an bede ort schriben, und bitte m. H. H. uff iren costen copien davon schicken.

H. H. sagen, jüngsten bevelch nach den Provincial zu den Augustinern beschickt, und den fürgehalten, der do angezeigt, daß er uff eins Rhats zu Fryburg in Uchtland (der dann von etlichen in der Eidgenossenschaft beschruwen wardt als ob sie nit nach dem Evangelio lebten) solche propositiones zu disputieren in sin capittel uff Jubilate, und den Predicanten hie nit zuwider: so sie aber sich darin schlagen wollen, und ein disputation mit im begern zu halten, so sey er dis zu thun erbiettig, wann man will und an welchem ort es sey: doch daß es mit bewilligung eines gned. Herrn von Strassburg beschehe, und daß m. H. H. ein gleit und frye statt geben; dann er sie nit lassen üßgon hie, sonder zu Fryburg, do es von der geistlichen und weltlichen Oberkeit willen hab. Erkannt: was m. H. H. mit dem Provincial gehandelt, er für antwort geben, den Predicanten sagen.

Ibid.

4512. Karsthans. — Item des Karsthansen halben. Erkannt: Ihn noch 8 tag im thurm liegen lassen.

TRAUSCH, fol. 73ª.

Samstag Vigil. Pascae, 2. april. (?)

Fol. 204b

4513. Dr. Jörg Hoffmann, Provincial ordinis Minorum, bitt in für sin person in zu eim bürger annemmen, will er unten und oben ligen und sich halten als ein frommer prelat, mit früntl. bitt sine dri closter hie in getrüwen beselch zu haben und verschaffen, daß sie versehen möchten werden. Erkannt: in fry, lüt des artikels annemmen.

1524 Donnerstag post Pascae. XIII. Memor.

4514. Das vertruwt schreiben, so Dr. Ca. (Capito) von einem guten fründt zukommen, was Tradiment vorhanden, und wie sich Episcopus Arg. gegen den discipulos Christi bewurb, was auch Ergerßheimer und h. Hans Imler von Gilgenberg einander geschrieben: wie man Dr. Paulus von Schlettstadt vergeben (vergiften), Sapidum, Lazarnen, Goltschmitt und andere mit ingelegtem für verbrennen soll, mit wib und kind in das elend schicken etc. Erkannt: den Räten und XXI fürbringen.

Auxilium adversus Christi discipulos ab Ensisheimensibus petit Argent. Presul etc.

Fol. 204b Montag post Quasimodo, 4. april.

4515. Dr. Capito, Praepositus, Munthart, und ... (non literis expressum nomen), canonici S. Thomae, sagen, daß die pfarrkinder S. Aurelien uff mittwuch in der Charwochen vor dem Capittel erschinen und angezeigt. daß sie mit einem Predicanten wol versehen, aber stünden in mangel eines Pfarrherrs, mit bitt inen zu lassen, daß sie auch irs gevallens einen Pfarrer erwehlen möchten. Daruff sie inen anzeigt, daß sie in werbung ston mit einem gelerten, evangelischen, frommen mann, den sie zu einem Pfarrer geben wollten, mit bitt daß sie denselbigen hören wollten. Wo inen aber derselbig nit gelegen, gedult zu tragen bis Joh. Bapt., guter zuversicht es würdt hie zwüschen ein gebürlichs insehn furgenommen, damit man zu friden komm: dann sie mochten villicht in willens syn ein Pfarrherr zu erwehlen, denn sie dann auch by inen bedenken; darin sie nit bewilligen können für ir person: welches die Gartner abgeschlagen; daruff sie ferrer mit inen gehandelt gedult zu tragen: so wollen sie uff dise zyt einem Rhat einen Pfarrer zu setzen zustellen, welches die Gartner mit 'gutem willen angenommen. Demnach so erschinen sie von wegen des Capittels zu S. Thomä und wollen eim Rhat uff dissmol die pfarr zu versehn und einen Pfarrherr den frommen lüten zu geben, zugestellt haben: doch sonst er irer collation inen unschedlich, mit bitt inen einen Pfarrer mit irem willen zu geben, do ein Rhat erachten mag, daß er ein evangelischer, frommer, gelerter mann, und damit sie versogt seyen, und auch ein Rhat zu verantworten wüsst. Erkannt: Herrn zu den frommen lüten (seil. pfarrkündern) verordnen, die dann mit inen reden, was die Herren sich begeben und bewilligt. Nun weren m. H. H. inen willig den Butzerum zu lassen (dann disen hatten die pfarrkinder erwehlt). Nachdem er aber ein wyb hab und dann Episcopus die andern so wyber genommen und empter getragen, in bann gethan: so kann ein Rhat inen und gemeiner Stadt zu

nutz und gut, üß derselbigen und anderen mer ursachen, nit darzu bewilligen, sonder seye ein Rhat geneigt, inen sonst einen frommen, gelerten und evangelischen Prediger zu geben, und daß sie einen oder zwen fürschlagen, desgleichen die Herren auch fürschlagen und einen geben.

Porro: Ist inen Bucerus doch zugelassen worden zu predigen und durch den jungen Miethling die pfarr zu versehn, bis uff withern bescheidt.

Die sach wegen der pfarr zu Jungen S. Peter, und wie die kirchspielkinder Dr. Capito, den Propst zu S. Thoman, zu eim Pfarrer inständig begert, und eine Obrigkeit inen solches entlich bewilligt, und erkannt: Daß der Probst dem predigen und versehung des sacraments wie bisher untz (bis) Johannis versehen, und an einem morgen predigen und der Lütpriester stille ston solle.

Wie die kirchspielkinder im Münster, Jung S. Peter, S. Martin, S. Aurelien, S. Steffan, S. Andreas supplicirt, desglichen Alten S. Peter, by den Stifften zu handeln, m. H. H. und inen versehung der pfarren zuzustellen;

2º inen die pfarrliche nutzung werden lassen;

3º daß man am morgen nit so fry predig, und daß den predigen und christlichen emptern das kirchgengepreng wiche. Und was darauf m. H H. mit den Stifften handeln lassen; vide alibi.

Das gemein volk halte das Capittel hoher Stifft in verdacht, die Thumbherren weren mit *Episcopo* der sach eins und stifften in gegen die elichen priester mit ferner processen zu procediren: darumb wer ein botschafft an das Capittel zu thun. Erkannt: Umb zu erfaren was sich ein Rat und gemein Stadt zu inen zu versehn hätte.

Donnerstag p. Pascae, 31. märz. — Feinde der Evangelischen gegen die Stadt Strassburg. — Brant, vol. II, fol. 2\*.

Samstag p. Quasimodo, 9. april. — Capitos Erklärung darüber. — Ib., fol. 29<sup>a</sup>. — Murners Unruhe. — Wencker, fol. 31<sup>a</sup> und Hoffmann. — Die Augustiner legen ihre Kleider ab. — Wencker, fol. 31<sup>a</sup>. — Vom 26. März. Barfüsser. — Trausch, fol. 75<sup>b</sup>.

Dienstag p. Jubilate, 19. april. — Schwarz liest die erste deutsche Messe. — Trausch, fol. 75<sup>b</sup>. — Wencker, fol. 31<sup>a</sup> ubi citata. 26<sup>a</sup>? Sacrament sub utraque. — Wencker, fol. 31<sup>b</sup>.

Mittwoch p. Jubilate, St. Claus? in Prediger. — Suppl., fol. 29b. — Feyertäge abgeschafft. HEUS., vol. 4°. — Fol. 628.

Montag post Cantate, 25. april.

Fol. 205ª

4516. Erkannt: Daß man, cum protestatione solenni, der Barfüsser gut zu handen hinder m. H. H. nemen, und inen ein schaffner geben, der sie nach zimlicher notturft versehn; der beeder St. Claren lang sich der guts auch un der zinse und den nechsten darzu, welche nit im closter bliben will, zimlicher maß mit irem gut ußstüren, domit doch das üppig wesen, zu und von gon, abgestellt und verhietet werd.

1524

Fol. 2054



3º an des Zorn zum Riet statt, einen andern pfleger verordnen, und by zweyen pflegern an jedem ort lassen bliben: doch alle jar wann man rechnung thut, an jedes ort aller closter zwen Herren des Rats zu ordnen.

Fol. 205. Mittwoch post Cantate, 27. april.

4517. H. Ludwig Bocklin zeigt an, daß die Closterfrauen zu S. Katharinen begern einen andern Pfleger an h. Florenz Romlers statt;

2º sey ir bichtvatter hinweg, begern sie einen andern;

3° beclagen sie sich des grossen überlasts der münch, wann sie zum Capittel ziehn, oder sonst kommen.

Erkannt einen andern psieger verordnen und daß dhein münch in den 3 clöster zu S. Katharina, S. Claus in Undis und zu S. Margareten, die also schweiffen zu Capittel, in die mess und sonst kommen, nit innemmen noch inlassen, sonder sie fürwisen daß sie in herbergen ziehn.

Darzu m. H. H. ein bedenkens der kürze, wie man sie der münch loss mach, und welcher gestalt, man sie mit einem bichtvater versehe, der do weltlich ist-

Fol. 205 Donnerstag post Cantate, 28. april.

4518. Als h. Wolff Obrecht, vicarius chori, geredt haben soll, wer das sacrament in beder gestalt entpfaht, der entpfaht den tüfel; item, welcher pfaff tütsch mess lieset und das sacrament üffhebt, der hebt den tüfel uff, und sonst viel gespeigs tribt, als Hans von Costentz son in thurn kommen. Erkannt: Sich der sach erfaren, und so im also, alsdann H. H. zum Capittel zu verordnen, und solche unchristl. wort, auch sonst sin gespey iren Gnaden und darby anzeigen, wo ein burger solche unchristl. wort üßschlagen werd, daß man in an sim lyb und leben strofen würd, mit beger in auch dermassen zu handeln, damit solche unchristliche wort und blasphemien gestroft, und sonst durch sine wort kein unwill und widerwertigkeit erhub.

(Dieser Hans soll vor dem Münster sich uffrührisch erzeigt haben, als man die Prediger überziehen wollen.) — Note de M. Jung.

Porro ist Capitulo angezeigt worden.

H. Wolff will der wort nit gestendig seyn; ward im vom Capittel befohlen, daß er sich dieser und dergl. wort hinfürter enthalte.

Fol. 205<sup>b</sup> Mittwoch post Inventionis Crucis, 4. mai.

4519. Deputirte H. H. sagen, daß die II. H. zu S. Thoman von wegen der pfarr zu S. Claus und zu S. Aurelien verwilligt und zugelassen, daß

1524

m. H. H. uff dismol zustellen wollen, solche pfarren mit einem Priester, der inen und den kirchspielkindern fürstendig und annemlich versehn und verordnen mögen: Wann das beschieht, so wollen sie einen Pfarrer mit einer erlichen competentz versehen; aber der pfarr halben zu S. Thoman, weren sie willig auch zuzustellen. So hab inen Episcopus Argent. uff den nechsten sonntag, nachdem das werben am samstag an sie beschehen, inen geschrieben, daß s. f. Gn. dieselbig pfarr versehn, und inen nit gestatten woll die zu versehn. Erkannt: daß man die zwo zugestellten Pfarrer gütlich annemmen, und Herren zu den kirchspielkindern verordnen, die inen anzeigen daß sie sich eines Pfarrer, domit sie versehn möchten syn, entschließen und dieselbigen einem Rat anzeigen, der sie dann confirmiren solle, und ferrer dem Stifft zu S. Thomā anzeigen und sagen provisiones geben, domit sie ein erlich üßkommen haben.

Samstag post Ascensionis, 7. mai.

Fol. 205

4520. H. Bock und h. Martin Herlin sagen iren abscheid vom Richstag zu Nürnberg, und ferrer daß sie angelangt, wie Dr. Murner der kutten halb vor dem Cardinal den unlust und trang uff einen Rat und die Gemein geleit (gelegt), do sie sich dann durch Dr. Fried. Reiffsteck vor dem Commissarien entschuldigt und gütlich gehört.

Kloster inventirt. — WENCKER, fol. 32°. — TRAUSCH, fol. 79°.

Montag p. Ascensionis, 9. Mai. — Nonnen in St. Claren, Kloster geöffnet etc. — Fol. 38b. — V. 25. mai. — Wencker, fol. 32a et Suppl., fol. 29b.

Illkirch etc., ob sie Procession halten. - Suppl., fol. 29b.

Samstag post Exaudi, Vigil. Penthecostes, 14. mai.

Fol. 205b

4521. Priorin und Convent zu S. Catharinen schriben h. Ammeister, mit bitt inen ein bichvatter zu geben. Erkannt: daß die Pfleger inen einen weltlichen priester und kein ordensmann geben und fürschlagen sollen.

Augustinus Drens suppliciret und clagt, wie Dr. Hedio im sin schwester durch mittel und zuthun h. Claus Kniebis und Dr. Michel Roten, die sie und ir mutter mit glatten worten dahin bracht, daß sie betrogen und beschissen worden, zu der Ee genommen mit bitt, im beroten und beholfen sin, oder für ein recht wisen. Dargegen h. Claus anzeigt, daß im gewalt und unrecht beschee, mit bitt im ein copy zu geben, woll er sin verantworthen darthun. Erkannt: H. Claussen ein copy geben; beschee nach siner verantworten was gut sey; ist beden partien vor Rat gesagt.

H. Claus Kniebis hat sin verantworten gethon supplicando und ist beden partien der Rhatsfriden gebotten worden. Hat Drens endlich revocirt.

Pfingsten. — Ferdinand in Ensisheim. — Grausamkeiten gegen die Evangelischen. — Trausch, fol. 79<sup>b</sup>.

Fol. 205<sup>b</sup>
. 1524

Samstag post Pfingsten, 21. mai.

4522. H. Ulrich Groff, guardianus zu Barfüssern, bitt im sin vaterrecht zu geben. Erkannt: In nit sonderlich zu einem bürger annemmen, sondern in und andere im closter in ein bürgerlich schirm annemmen, sampthafftig; also daß man ein ordnung begriff, daß sie und andere clöster in schirm bürgerlich genommen sollten werden, und daß die Obern in den clostern und wer darin wohnet, einem Rat geloben sollent der artikel; desgl. so einer harkommt und sin wohnung in den clostern haben wollt, daß dieselbigen auch also geloben sollen, und sie die gelüpd bind, so lang sie hie sind, und im sagen man woll sich bedenken.

Porro ein bedacht uffgesetzt, wie die closter ir bürgerlich schirm zu entpfahn. Confirmirt und den Pflegern recommendirt.

Samstag p. Pfingsten. — Die Schmidtbrüderschaft will Mess lesen lassen. — Suppl., fol. 29b.

Montag p. Trinit., 23. mai. Bucer segnet Zells Ehe ein. — TRAUSCH, fol. 80°. — Einsegnung der Eheleute überhaupt. — Heus., vol. 4°, fol. 629°.

Fol. 205b

Mittwoch Vigil. Corporis Christi, 25. mai.

4523. Der Frauen su S. Clara uff dem Wördt supplication inen zu verhelffen üß dem closter in die ee oder sonst in ein erlichen standt, dann sie nim im closter bliben wollen, und daß man inen ein ziemlich narung geben soll: dargegen wollen sie das closter sampt allen gevellen m. H. H. in iren gewalt geben; dann weder Bapst noch Barfüssen es gestifft, und was überig, in das gemein allmusen geben.

Mittwoch, Vig. Corp. Christi. — Die Kosten der Procession von den Almosen. — Suppl., fol. 29b.

Wenig Dorfschaften. Strassburg der Procession. — Wencker, fol. 32°. — Mönche heirathen. — Wencker, fol. 31°. — Greitter und Dachstein (interessant). — Trausch, fol. 78.

Montag p. Corpor. Christi, 30. mai. Gerüchte gegen Strassburg. — Brant, vol. II, fol. 2°.

Fol. 206ª

Montag post Corporis Christi. XIII.

4524. H. Ammeister zeigt an, daß in abermals angelangt, warnungswiße daß man noch uff ein Stat Straßburg practicier, und daß man acht hab uff die meß (Johannis Mess wegen der Fremden. — Note de M. Jung.)

Item, daß auch etliche Karten, so ungeschriben, doch durch Ertzherzog Ferdinanden und dem Salamanco unterschrieben, durch Episcopum Argent. üßbracht, und sollen uff disem schießen zu Heidelberg ansuchens bescheen an den Pfaltzgrafen Churfürsten, Episcopum Spirensem, damit daß sie auch helfen die Christglaubigen zu underdrücken.

Freitag post Octavam Corporis Christi, 3. juni.

Fol. 206\* 1524

**4525.** Vorlesungen der Dr. und Prädicanten erlaubt. — H. Ammeister zeigt an, nachdem sich üß dem lesen so die Predicanten, auch Dr. Lampares und Dr. Murner, die bürger inschlagen (einmengen) und zu besorgen ein uffrür sich erheben würdt, hab er, irrung zu verhieten, inen zu allen theilen verboten, nit zu lesen bis uff withern bescheidt. Erkannt: die Doctores und predicanten, so bisher gelesen zu allen theilen lassen lesen, wie sie es angefangen, besonders die h. Geschrifft zu lesen, und daß geistlich und weltlich, so des latins verstandt haben, mögen zuhören, tugendlich und unparthyisch. So sie dann etliche dubia und propositiones disputieren wollen, daß sie es auch thun mögen, und wie obstat, geistlich uud weltlich verstendig personen zuhören mögen, und daß die leven und handwerckslüt, so dhein latin können, nit darzu gon sollen, by 30 β, die man niemans fahren (nachlassen) lassen soll, und daß man es allen Zünsten verkhünden soll, und zettel machen, an die Barfüsser thür henken; dazu den Doctoribus sagen, stillston bis mentag, alsdann ansahen.

Samstag post 4. junii.

Fol. 2064

4526. Murners Druckerei. — Dr. Murner hätte in sinem closter ein druckerey uffgericht, und solche gebraucht, darüber sich die Zunfftbrüder zu der Steltzen beclagt, weilen er nit bürger, noch mit inen zünfftig were. Hat hierauff Murner gelobet, still zu stehen, und nit zu drucken, bis daß er bürger und zünfftig würdt.

Mittwoch post Bonifacii; ipsa Medhardi, 8. juni.

Fol. 206ª

4527. Deputirte Herren bringen iren bedacht des schirms, wie man sondere personen der Priester, auch der Stifften, gemeinen güter halb in schirm empfahen und nehmen soll. Daruff nach vil gehabter red erkannt: daß die erst meinung, wie sie angesetzt, den Priestern fürhalten, doch zum ersten anzeigen, daß ein Rhat zum fridlichsten und besten ansehe, daß sie bürger würden. So inen aber das ja nit gelegen und beschwerlich oder abschu, so hab ein Rhat sich eins vergriffs eins schirms entschlossen und inen denselbigen fürhalten, und ir gegenred hören, und was begegnet, widerbringen.

Samstag post Medhardi, 11. juni.

Fol. 206b

4528. Schwarz, Pfr. in Alt S. Peter. — Kirchspielkinder zum Alten S. Peter sagen, h. Diebolt Schwarz zu eim pfarrer erwölt, bitten inen den zu confirmiren.

B. XIX. -- (M.)

7

4529. Religionsbewegungen in Schlettstadt. — Aufruhr zu Schlettstatt contra Lutheranum Magistratum wird entdeckt und Dr. Capito, Probst zu S. Thoman allhier, als sollte er mit Dr. Paulus, dem Predicanten zu Schlettstatt, in der sach under dem hütel gespielt haben, in verdacht gebracht, wie auch H. Claus Kniebis, als wenn er umb die sach gewust und die brieff sollte geheissen haben zu schreiben, die sich aber dessen höchst beschwert, entschuldigt und verantwortet haben, welches die von Schlettstadt als vollgültig und gut angesehn.

Die verrätherei hat einer, Hans Jacob Schütz genannt, vorgehabt, darein er den Magistrat mit einwickeln und die bürgerschafft wider den Rhat austreiben wollen, salsche brieff vorgebend, wie ein Bürgermeister zu Schlettstatt solle zu einem des Regiments zu Ensisheim geschriben haben, er soll kommen, so woll er im die Stadt eröffnen, domit daß die lutherischen gestroft werden, und so viel mit seim anhang erweckt, daß daruff gestanden, daß ein gemein den Rat soll zu todt geschlagen haben, wo es Gott nit sonderlich verhietet, auch fromme bürger ein Rat in der geheim gewarnt hätten.

(Ist ein weitläuffige und schwere sach, dann Hans Jacob Schütz, Melchior Ergersheim, schultheiss und bürgermeister, und ein bürgermeister seind in hafft und gefängnis allhier deswegen gelegt worden. Das Regiment zu Ensisheim und Erzherzog Ferdinand haben sich der sachen auch angenommen und sich beschwert.) — Note de M. Jung?

Mittwoch ipsa Viti et Modesti, 15. juni. Jeronymus und Murner sollen nicht mehr schreiben. — Suppl., fol. 30<sup>a</sup>.

Fol. 206 Mon

Montag post Viti und Modesti, 20. juni.

4530. Mandat gegen die neue Lehr. — Das Mandat, die neue ler belangent, auch des künfstigen Richstag zu Spir zu erschinen. — Erkannt: der ler halb dem botten ein recognition geben, wie von wort zu wort uff dem Richstag zu Nürnberg von gemeinen Stetten beschlossen, und ein gl. (R.) zu schenken, und lossen sie farn.

Fol. 206 Donnerstag Vigil. Johannis Baptistae, 23 juni.

4531. Pfarreien besetzt. — Der Ammeister anzeigt: nochdem morn S. Johanns tag, und die bürger begert, die pfarren mit geschickten Lütpristern zu versehn, und die red gang, daß die zum Jungen S. Peter iren Lütpriester angenommen und uffstellen wollen; do sich die hürger hören lassen, daß sie in über die cantzel abwerfen wollen; desgl. hab er den handel so sich zu Allen Heiligen an dem alten priester zu Jungen S. Peter begeben, erfaren, und daß nit an der sachen; desgl. sich unschicklich gegen zwei

1524

bürgern im Münster gehalten, uff den Prior zu den Wilhelmern gedüt und gezeigt, sagend: Er wer ein boswicht, wie dann die sag im sagbuch uffgezeichnet, und die verord. Herren verhört, die do sagen, daß die zum Jungen und Alten S. Peter inen mit antwort begegnet, daß die Pfarrer nit in irem, sonder in *Episcopi* gewalt stünden. Erkannt: H. H. zu allen Stifften verordnen, die noch dis tags zu inen gon, und sie ansuchen die Pfarrer und Predicanten, so bishar in den pfarren gewesen, und dazu ein gemein ein anmuttung hat, do zu lassen und mit einer zimlich competentz versehn, und mit iren bestellten still zu ston bis S. Michels tag; wollen m. H. H. mittler zit darunder handeln, dass sie und m. H. H., desglein gemein zu guten friden kommen.

24. juni. Johan. Tag. — Suppl., fol. 30<sup>a</sup>. — Vit, der alt Leutpriester: Jung St. Peter angegriffen. Supplicat. ds. pp. ad. — Trausch, fol. 82<sup>a</sup> pro Capitone.

Samstag post Johann. Baptistae, 25 juni.

Fol. 207ª

4532. Murner vertheidigt sich. — Dr. Murner erscheint und sagt, daß er gern den mann under augen ansehn will, der do sagt, daß er dem könig von Engelland etwas geschriben, oder nach siner getanen gelüpt etwas gedruckt. Daruff im herr Egenolff Röder under augen gestanden und gesagt: Dass er in Herbarts gaden geredt, dem könig von Engellant geschriben, wie sie hie von den bürgern in den kutten mit kot und dreck beschütten, und deßhalb üß den kutten gedrungen. Erkannt: Im sagen, daß er sins üßschribens müssig stand, und daß m. H. H. darob dhein gevallen haben, und mochten wol gelitten haben, wer im oder sinen mitbrüdern etwas drotz oder unbilligs zugefügt, daß er und sie solchs eim Rat angezeigt hetten, diwil aber solchs nit bescheen und auch nit dargethan wer sie sindt, so werdt man in dafür haben, der solchs erdacht.

Zusammenkunft des Bischofs mit Campegius und Ferdinand in Regensburg, auch wegen Strassburg. — Fol. 78<sup>a</sup>.

Freitag post Ulrici. XIII.

4533. Reformation in Kentzingen. — Graf Sigmund von Hohenlohe, Dechan, wider welchen stan etliche im Capittel eine appellation fürgenommen und in nit als Dechan halten wollen, warnet m. H. H. by disen läuffen nit allzu sicher zu seyn und zu vil vertrauwen, sondern daß m. H. H. zu der Silberkammer im Münster sehen sollten.

4534. Prothasius, Schulm. im Münster, Sohn gegen Luther. — Prothasius mster. Hieronymi<sup>1</sup>, schulmeister im Münster, son, hat in sinen

<sup>1.</sup> Hieronymus Gebweiler. — Note de la Rédaction.

jüngern jaren schon ungeschickte und uffrürische wort wider die newe ler üßgestoßen, darumb im abzustehn und sich vor schaden zu hieten, gewarnt und bevolhen worden.

28. juni. Dienstag, Vigil., Peter et Paul. — Suppl., fol. 30. — Des Hieronymus Sohn schimpft.

Mittwoch p. Ulrici. 6. juli. Reformation in Kentzingen. — Brant, vol. 2, fol. 2<sup>a</sup>. — Siegmund v. Hohenlohe Decan warnt die Stadt. — Ibid., fol. 2<sup>b</sup>. — Trausch, fol. 105<sup>a</sup>. — Grausamkeit Ferdinands in Kentzingen. — Wencker, fol. 32<sup>b</sup>. — Trausch, fol. 80<sup>a</sup>.

15. juli. Brief des Kaisers nichts zu reformiren. — Wencker, fol. 32b. — Trausce, fol. 81e.

Samstag p. Magdal., 23. juli. — Suppl., fol. 30b. — Brüderschaft St. Jacob lösst sich auf.

Dienstag p. Jacobi, 26. juli. — Suppl., fol. 30<sup>b</sup>. — Der Sigrist in St. Thoma nimmt ein Weib. — Die Verheiratheten sollen in die Kirche gehen, bis die Concubinen heraus bleiben. — Verheirathete Geistliche. Simph. Zell, Hedio. — Wencker, fol. 32<sup>b</sup>. — Barfüsser in schwarzen Kleidern suppliciren in den Schirm aufgenommen zu werden.

Samstag p. Vincula Petri, 6. aug. — Suppl., fol. 30<sup>b</sup>. — Cap. Jung St. Peter verklagt den Capito. — Trausch, fol. 82<sup>b</sup>. — Ulers Buch ein Schmachbüchlein. — Suppl., fol. 31<sup>a</sup>.

Mittwoch p. Assumpt. Mar., 17. aug. — Suppl., fol. 31\*. — Ein Feuerstifter von den Pfaffen bezahlt.

Donnerstag p. Assumpt., 18. aug. — Ibid. Leutpriester zu S. Andreas erhält Geld verdächtigerweiss. — Wencker, fol. 33<sup>a</sup>. — Aufstand gegen Hoffmann. — Wencker, fol. 33<sup>a</sup>. — Conrad Treger und die Bürger. — Trausch, fol. 82<sup>b</sup>.

Montag, ipsa Symphoriani, 22. aug. — Ibid., fol. 31<sup>a</sup>. — Diebold, Priester in Alt St. Peter geschmäht.

Fol. 207 Samstag post Bartholomaei, 27. august.

4535. Erasmus wegen Hutten'schen Schriften. — Erasmus von Roterdams schriben, etliche schmachbüchlein so durch Hutten und Ott Brunfels gemacht und Hans Schott gedruckt, daran er zwey m. H. H. zugeschickt. Erkannt: Mster Otten und Schotten zu beschicken und ir verantwortung zu hören. — Cfr. no 3481.

Dienstag p. Adolphi, 30. aug. — Ibid., fol. 31<sup>a</sup>. — Die Bilderstürmer bestraft. — Wencker, fol. 33<sup>b</sup>. — Ermahnung an die Bürger (ganz).

Fol. 2074 Mittwoch post Adolfi.

4536. Zell und Zimprian gegen Missbrüch. — Mster. Mathis und herr Zimprian legen in zwo supplicationen etliche missbrüch belangend; bitt solche zu bedenken. — h. Böcklin.

Eodem.

Fol. 207 Mittwoch post Adolfi.

4537. Alt S. Peter Gemeinde gegen Capitel. — Dechan und ein Thumherr zum Alten S. Peter clagen, daß uff nechst sonntag die kirchspiel-

1524

kinder dem Sicristen die schlüssel genommen und die sacristie verendert und irem Mütling urlob gegeben, bitten sie nit also mit gewalt zu entsetzen, und ob es also ja sin muß, inen zu vergönnen, daß sie ein sondern Mütling dingen und haben mögen, der ir etliche, so uff der alten ban bliben wollen, bericht und bewar. Dagegen Lindenfels sagt, was gehandelt, acht er, daß sie es fug und recht haben, bitt sie auch zu beschicken und zu verhören. Sagen die Herren, sie verclagen niemans, sonder zeigen das gescheffd an; bitten wie vor. — Erkannt, daß die verord. Herren fürderlich handeln, daß die pfarrhen zu eins Rats handen kommen, damit die bürgerschafft und geistliche nit in unrug kommen. Darzu auch die Pfleger und den üßschutz auch verhören, und daruff mit den Stifftherren handeln. Zu dem andern verordnent fürderlich darzuthun; desgl. allen Pfarrherrn sagen, daß m. H. H. ernstliche meinung, daß sie eim jeden die sacrament reichen, tauff und andere pfarrliche recht thun, wie es dann ein jeder begert, und es dheim absagen.

Montag post Egidii, 5. september.

Fol. 207b

4538. Bilder. — Daß die bild uff den straßen und in den kirchen gewaltiglich hinweggerissen. Erkannt: daß man alle die tofel und bilder, so an den stülen und wenden hangen und ston, hinweg tun soll und die wend suffer machen. Doch die altär mit iren tafeln lassen beston und bliben, und das in allen kirchen und kloster thun, und das wachs und ander ding uff Unser Frawenhüs thun. Am andern ein Mandat ansetzen und by hoherpen gebieten, daß niemans eigens gewalts die bilder einiger heiligen hinweg thun oder nemen soll.

3º Die Predicanten beschicken und inen anzeigen und sagen, daß eins Rats meinung über dem Mandat zu halten, und daß sie das volk auch darzu mit iren predigen ermanen.

4º diejhenen, so Claus Ingold anzeigt, so bilder in den kirchen und uff den strassen abgerissen und hinweg gethan, als die Zündelmacher, den Schneider am Steinstros und iren anhang in thurn legen und stroffen. — Cfr. nº 3482.

Köpfel druckt sept. 1524 deutsche Mess. — Taufbüchlein etc. — Hzus., vol. 4°, fol. 456°. — Bucer Dec. (die 26.) 1524. — Grund und Ursach des Nachtmals etc. — Ibid., fol. 457°. — Köpfel, 1525. — Strassburger Kirchampt und S. Schwan, 1525, 1626.

Samstag post Nativitatis Mariae, 10. september.

Fol. 207b

4539. Erklärung der Zünfte über die Reformation. — Aller Zunfft ratschlagen verlesen, die sich gemeinlich dahin lauden, daß sie bei dem Evangelio und dem Gots Wort, auch m. H. H. als ir Oberkeit bliben, darby lip, er und gut seyen.

1524 2º daß sie begern, daß ein tütsche disputation zwüschen in gehalten, damit die warheit an den tag komm.

3° daß die Priester und andere, so bisher frey gewesen, bürgerliche beschwerden tragen sollen. Erkannt: Herren verordnen, die solche puncten fürterlich bedenken und widerbringen.

4540. Zellin, Schmachbüchlein. — Als mster. Mathisen frauw ein schmachbüchlein üß sol haben gon lassen, sollen Jac. Sturm und Jac. Meiger in befragen, und im ernstlich sagen, daß er denk, und daß solchs nim geschee, auch daß die gedruckten bücher nit von handen kommen bis daß sie besehen worden, auch ir sagen, daß sie denk und nichts mehr laß üßgon oder drucken. Seind porro die bücher in die cantzley genommen worden. Eins titulirt: Entschuldigung Katharinae Schützin für Meister Mathisen.

Und ward daruff ein mandat wider die schandbücher und gemalt (gemählde) publicirt.

Fol. 208 Montag post Nativitatis Mariae, 12 september.

4541. Pfarreien im Münster u. S. Martin. — H. Ammeister zeigt an, daß an das Generalcapitel zu verordnen, und nochmals der pfarren halb zu werben, im Münster und zu S. Martin, die mit ihrer nutzung zu eines Rahts handen kommen lassen zu verlyhn.

12. sept. — Suppl., fol. 31. — Gebot der Schandbüchlein wegen. — WENGEER, fol. 33-35.

Fol. 208 Dienstag post Nativitatis Mariae, 13. september.

Pfarreien im Münster und St. Martin. — Episcopus schreibt, daß er üß pflicht so er den Stifften gethan von etlichen neuwrung an, so ein Rhat den Stifften zu abbruch irer oberkeit fürgenommen, appellirt und nit einer Stadt zuwider, sonder üß hoher notdurst. Erkannt: Die Appellation bey beschlossenen thüren hören, und dargegen vor demselbigen und Valentin Schollen oder einem Notarien sich protestiren, lüt des zettels so hie bey schickt, und darüber Instrumenta begeren. Haruff der Notarius harin gelossen, und Dr. Caspar sich von wegen eins Rats protestirt und die Notarien irs ampts ermant, daß sie sich willig erbotten Instrumenta zu machen. Ist porro nomine Senatus die Appellation und Protestation vor das Capittel gebracht und angezeigt worden mit beger ihrs rechts hierin.

Mittwoch, ipsa Exaltat. Crucis, 14. sept. — Ibid., fol. 31b. — Id. Druckerherrn und Censur verordnet. — Wencker, fol. 35b. — Verordnung des Päpstl. Bundes gegen Luthers Schrift etc. in Strassburg nicht geachtet. — Wencker, fol. 31b.

24. sept. — Dominicaner wollen aus dem Kloster. — Wencker, fol. 31b. — V. 1525, 19. jan.

Mittwoch post Michaeli, 5. october.

Fol. 208\*

1524

4542. St. Stephan Pfarrer bestellt. — Die Pfarrkinder zu St. Stefan bitten umb ein christlichen Pfarrer, lüt irer Supplication und bitten umb Dr. Anthoni Engelbrecht, und zeig er domit an, daß sie den Lütpriester angesucht, ob er inen ir kinder in tütschen tauffen und sie under beider gestalt mit den Sacramenten berichten wollt; hab er gesagt, daß er das nit in ime finden könne, daß er das thun soll. Erkannt: diwil formals erkannt, daß man allen Pfarrherren sagen soll, wie ire Kirchspielkinder getaufft und andere pfarrliche recht begern, inen mitzuteilen; daß man dann Herren verordnen soll, die zu der Eptissin gon und ir solchs fürhalten mit beger den Pfarher auch dahin zu halten, oder die Pfarr m. H. H. zu versehn zustellen.

In margine: Vorher understundt ein Seckler und ein Küffer des Schniders bruder vor Nativitatis Mariae einen Predicanten uffzustellen, und dem Lütpriester zu sagen von E. Rats wegen daß er üßziehe. Darauf sich der Pfarrkinder bei 300 beclagt, solchs fürnemen abzustellen. Die zween haben es geleugnet und nicht den Rath sondern ihre Herren die Predicanten gemeint.

October. Carlsstadt kommt nach Strassburg. — Heus., vol. 4°, fol. 365°. — Die Kirchdiener zu Strassburg an Luther weg. Carlstadt. — Ibid., fol. 457. — De Carlstadio. Heus., vol. 4°. 528 ff.

Samstag post Francisci, 8. october.

Fol. 2084

4543. Kreutzgang. — M. Herr Ammeister zeigt an wie man uf dis jor mit dem Crützgang uff S. Lüxtag halten will. Erkannt: daß m. H. H. die XV es bedenken, ob solcher Crützgang und der unnütz überschwenglich cost in duch, kertzen, Stubenessen und and. abgestelt, und in ein bessers und gottgevelligeres werk bewandt werd, und es fürderlich widerbringen. Nota: Er ist aber doch noch gehalten worden, dann der HH. XV zu wenig gewesen, die zeit kurtz und also nichts schliessen wollen.

Montag, p. Lucae. 24. oct. — Die Bilder und Altäre abgethan. — WENGKER, fol. 32b. — Id. cit. Chron. Mss. 4. — Fol. 248 et 250. — Haus., vol. 4°, fol. 49°, v. 1525, 23. jan.

Montag post Simonis et Judae, 31. october.

Fol. 208b

4544. Die Prädikanten werden auf den kantzeln vorlaut. — Hedio. — Als der Doctor im Münster (Hedio) uff dem predigerstul offentlich gesagt, man hab uff Unser Frauwen Hüß 23 viertel früchte, dardurch die Gemein bewegt zu thatlicher handlung, daß gestern etliche die Priester üß Unser Frawen Cappel getriben sollen haben, worüber sich der Caplan supplicando beschwert.

- 1524 It. der Stadtmeß halben, darwider die Predicanten schriyen, daß ein unnützer kost uffgang.
  - 4545. St. Aurelien. Tafeln. It. daß die zu S. Aurelien ir tafeln alle und crucifix, on die tafel uff dem Fronaltar hinweg gethon. Cfr. no 3483.
  - **4546.** Klosterordnung. Pfaffenburgerrecht. It. daß man der Closterordnung, Pfaffenburgerrecht und andere bedacht hören soll.
  - 4547. Vorhalten an die Prädicanten. Erkannt: Die Präd. alle beschicken und inen allen sagen, man hab inen nechst bevolhen, lüt des Stattabscheidts das lüter, clar Evang. zu predigen und was zu uffrür dient, underlassen. Ueber solchs hab Dr. Hedio nechst gesagt, wie vil korns uff unser Frauwen Hüß, do geb man im zu erkennen, daß die Fabrik alle ire geschriffte, allmusen, das ein grosse summ ist, geben; daß auch solche summ fruchts nit zu underhaltung der capellen, sonder allein uff ein Bürgerschafft, wo ein thürung infiel, warte, und daß sie solche frucht in die thürung, do sie wol viel gelts hätten mögen erlassen, behalten müssen, und daß solche red by einer Gemein, so daß nit wissen, ein uffrür macht, etc. etc. Am andern hab ein Raht verordnet die götzen und bilder on die zierd der Altar hinweg zu thun, daß man inen anzeigen wollt, uff irem predigen die Gemein vor thatlichem zugriff abzuwisen und anzuzeigen daß ein Rhat als die Oberkeit darunder handeln wolt und wurd.

3° Daß sie fürther für sie selbst kein nüwerung mer anfahen, besonder so inen etwas angelegen und beducht, daß es fürgieng daß Gott zuwider, daß sie solchs in geheim E. Raht fürbringen, so wolle ein Raht darüber sich bedenken und, so vil die zit erlyden, auch lidlich, christlich und treglich ist, als christlich Obern ein gebürlichs insehen haben.

Am andern h. Ammeister zum fürderlichsten es sin mag, die Bedacht der Closter, Pfaffenbürgerschafft und and. hören.

4º M. H. H. die XV bedenken ob man die Stadtmeß fürther halten, oder ob man den uncosten an ein ander ort wenden woll, domit unlust verhietet.

Fol. 208b Freitag post Omnium Sanctorum, 4. november.

4548. Pfleger der Stift Ordnung. — H. Wurmser, H. Kniebis, Zuckmantel, Hoffmeister, Meiger, Pfarrherr, bringen ir angesetzt Ordnung der Pfleger und Schaffner halb, was sie fürther schweren und was sie sich halten sollen; als verlesen, erkannt: wie herbracht, also doby bliben und den Pflegern ernstlich und fürderlich fürhalten, dem nach zu kommen und jedem die Ordnung geschriben geben.

Digitized by Google

4549. Schirm der Klöster. — Der bürgerlich Schirm so den Clostern angesetzt, verlesen. Erkannt: den Punkten, daß ire Obern darin gehellen sollen, herüs thun, domit die Closter dem anhangen den Schirm anzunemen.

1524

Samstag post Martini, 12. november.

Fol. 2094

4550. Stadtmessen abgeschafft. — M. H. H. die XV bringen mit den mertheil, daß man die fünf Stadtmessen hinfürther nit halten, sonder den costen, so uff die kertzen inget, in Stock-, Blater- und Waisenhüs glich theilen, und H. H. verordnen die heil. Geistmeß zu bedenken; so dann der mindertheil daß man die Messen wie bißher fürther halten soll, erkannt: die Messen uf dißmal halten, wie die von den Alten uffgesetzt sindt.

Mittwoch p. Martini, 16. nov. — Suppl., fol. 32°. — Illwickersheim begehrt einen evangelischen Kaplan.

4551. Buch gegen den Provincial. — Carlstadt. — Buch über das Abendmahl. — H. Ammeister zeigt an, daß ein büchlein on ein namen wider den Provincial gedruckt sei; sodann soll Carolstadt ein buch gemacht haben, daß in dem Sacrament des Altars nit der lib noch das blut Christi sei, dodurch vil irrung im volk entstot. Erkannt: den Büttel beschicken und im ernstlich gebieten by allen Druckern zu besehn, ob er der büchlein bedersits befinden künt; dieselbigen in die Cantzly zu überantworten; darzu auch inen allen gebieten solche bücher nit zu drucken by iren eiden. Darzu auch khein fremden nichts nüwes feil lassen haben, es sei dann in der Cantzly bracht und besichtiget; darneben auch erfaren wer die büchlin hie gedruckt hat, oder fürther drucken wirdt, oder gedicht oder gemacht hat, dieselbigen noch vermög des Mandats strafen.

4552. Priester-Bürger. — Verord. H. H. bringen iren Bedacht, wie die Pfaffen und alle so in dieser Stadt sitzen, für und rauch halten, bürger werden sollen. Erkannt, inen wie es angesetzt ist, fürhalten und ir antwort darüber hören.

Montag post Martini, 14. november.

Fol. 209

4553. Freiheit der Nonnen. — Mstr. Hans Bildhauer supliciert im zu vergunnen mit siner basen zu S. Margarethen in bysin zweier verord. Herren des Raths ein fry gesprech zu haben. Erkannt: im zwen Herrn verordnen, die by solchem gesprech by inen syn sollen, und auch der Priorin sagen, daß m. H. H. will, daß sie die fry zu im stell; darneben auch ob jemandts wer in dem oder in andern Clöstern gesprech mit sinen verwandten begert zu haben, daß sie gewalt haben on wither fragen, das gesprech zu lassen und die Pfleger darby sindt.

Fol. 2094 1524 Mittwoch post Praesentationis Mariae, 27. november.

Fortsetzung. — Mster Hans Bildhauer bitt, diwil sin mum, so zu S. Margarethen ist, harüß begert, alsdann H. Elhart und Rotwil wol von ir verstanden, üß dem Closter zu helfen; sagen die verord. H. H. sie haben sie allein üsserthalb der Frauwen bysin gehört, die dann endlich daruff bestot, daß sie herüss begert, so fer es nit wider ir gelüpt sey. Erkannt: Zwen Herrn verordnen ir zu sagen, daß man wider zu ir gon werd und sie fry stellen, und mit ir reden zum fründlichsten; befragen üß was grund sie harüß begert und was ir anliegt, und daruff zu irem fryen willen und conscientz stellen, dorin zu bliben oder herüß zu kommen. Behart sie dann an dem, daß sie harüß will, ir sagen, daß man ir ir zugebracht gut geben will, doch daß sie sich aller zuspruch und fordrung an das Closter verzihen soll, als andere auch gethan, und domit sie mit irem vetter heim lassen faren, und ferrer der Priorin sagen, daß sie haran nit verdruß trag, denn solchs sei m. H. H. Willen.

Fol. 2095

4554. Priesterbürgerrecht. - Priesterburgerrecht betreffend, begern die Deputaten und Vicarien des Chors durch einen üsschutz zu vernemen und verstendigt zu werden, welcher gestalt der bürg. Schirm, und welcher maß sie sich gegen einer Stadt verpflichten müssen und wie lang das weren würdt. Erkannt: den Deputaten in geschrifft geben den Bürgereid, item was sie geben und wie es gehalten soll werden mit irer schatzung als vormals im Bürgerschirm begriffen; it. daß sie jars vor dem Münster wie andere Bürger schweren, doch uff ein sondern und nebenbrieff machen, daß sie deß gefüget sindt, wenn man stürmt nit für das Münster sonder in der Kirchen oder in sim hüß, wo in der sturm begriff, bliben und uff eins Ammeisters Bescheidt wie die Constoffler; it. wenn man gepeut, daheim wie die Constosler bliben; it. sie nit trengen mit ir lip in meiss oder krieg zu ziehn, es erfordert es dann höchste not; it. daß sie nit in Rath oder Gericht gesetzt sollen werden, sonder des fry sin; it, der gemeinen güter halb so sie haben, Jars 50 pfund geben. Sonst ir hüten thun wie ein ander Bürger, doch nit mit irem selbst leiben, sonder mit irem gelt; it. daß ein jeder Dechan und uff dem Chor die Deputaten, einen jeden der die Posess nimmt in acht Tagen (eim Monat) anhalten und anzeigen daß er Bürger werd, by siner pflichten und eiden der Stadt gethon. Solches werd bedacht von den verordn. H. H. und daruff freitag ipsa Catharinae bei H. H. XXI referirt und confimirt.

Der Landvogt hat sich der Stifft angenommen, und begert im hierin underhandlung zu vergunnen: it. Episcopi Statthalter und Räthen darumb

schriben; hat ein Rath sich dessen früntlich bedankt und die sach lassen vorstellen, und daß keiner withern handlung nöthig, damit nit wither unrot daruß erwachsen möcht, mit bitt sich sie harin zu wisen Bürger zu werden.

**1524** 

Dienstag vor Catharinae, 22. nov. — S. Aurelien Grab weggeschafft. — WENCKER. fol. 32b.

Samstag post Andreae, 3. dezember.

Fol. 210ª

4555. Plotzbrüder. — Beguinen. — Kornmeister zeigt an, daß im ein Begin gesagt, die Plotzbrüder sollen zu Pfortzheim seyn, und sagen m. H. H. haben sie üßgetriben und ir hüß verkauft, mit bitt sie allda anzunehmen; woll sie 1200 Gl. bringen. Erkannt: H. Ammeister den befragen der es gesagt, und alsdann gewalt haben, gen Stuttgardten zu schriben.

4556. Hedio und Zell Supplication de variis. — Dr. Caspar Hedio und mster. Mathis zeigen an: Nachdem inen und and. Pred. gesagt, sich kheiner nüwerung uff den cantzeln zu underziehn, sonder so inen etwas angelegen, eim Rath anzeigen. Daruff haben sie ettlicher Puncten halb, darin sie beducht nottürstiges insehn zu haben ist, ein Supplication gestellt als verlesen; bitten ein gnedigs insehn zu haben, damit solche in ein christlich ordnung gebracht. Zum andern als etlich reden üßgeschlagen: sie predigen recht — etlich, sie verfüren das volk; etlich, sie machen sieden; etlich, sie machen uffrür, do ist ir sonderlich bitt H. H. zu verordnen die uff ir Predigen acht haben und wo sie mangelhastig befunden, wollen sie sich strosen lassen, dann sie ja geneigt zu thun, und sich alles das zu fried und einigkeit zu halten. Erkannt: Herrn sampt dem Dr. zu verordnen und über die angezügten puncten mit den Predicanten red haben und widerbringen.

Montag post Andreae, 5. december.

Fol. 210ª

4557. Klosterpfleger. — Verord. H. H. der Clöster bringen iren ratschlag, daß man die Pfleger soll ir Ordnung schweren lassen; it. daß an der alten kranken Pfleger statt andere ordnen; it. bringen auch ein Suppl., wie die Barfüsser ir closter und gut der Stadt zustellen wollen, doch umb ein pension oder provision. Erkannt: daß die Pfleger die Ordnung schweren sollen, und seyendt andere verordnet worden.

Mittwoch Vigil. Concept., 7. dec. - Id., ibid.

Montag post Conceptionis Mariae, 12. december.

Fol. 210ª

4558. Pasquill angeschlagen. — Als dem Propst zum Jungen S. Peter.

dem Dechan zu S. Thoman und dem Schmidthüser zedel an ire hüser geschlagen, dergestalt: dies huß stot zu verlihen uff Wynachten.

Der armen Lüt Schaffner.

Montag p. Conception. 12. dec. — Suppl., fol. 32<sup>a</sup>. — In Vendenheim ein Prediger gefangen.

Luther schreibt an Strassburg wegen Carlsstadt. — TRAUSCH, fol. 1013.

Dienstag post Vigil. Thomae Apost., 20. december.

4559. Prādicanten auf dem Land. — Die angestellt redsatz uff den Kilchherrn zu S. Andres verlesen, der ein bleyerne kugel in der hand getragen und so zum Ammeister kommen. Daruff h. Hans Mynderer, Kilchherr, anzeigt: Nachdem itzt die Pred. allenthalben ins Land hinüß gon und predigen, sey er ungeverlich gen Lampertheim kommen; do sey der Schnider und andere im wurtzhüß gesessen und vilerlei red getriben, wie die Pfaffen sie bissher beschißen, und hin und wider red verloffen, und khein unwill zwischen ihnen gewesen, also heimgangen. Do sey im so treffentliche warnungen zukommen, wie der Schnider und Küffer sin bruder überfallen, als daß er in sorgen gestanden und nebenstrossen gesucht, und do nit er für den h. Ammeister und ein geleit und friden erlangen möcht, dann der Schnider am morgen einmol oder drei über den Chor geloffen und also zu einer defension die kugel genommen, die auch bisher nie getragen. Ist deswegen für solche frevel umb 5 % gestroft worden.

Fol. 210

Freitag post Thomae, 23. december.

4560. Prädicanten ziehen auf das Land. — Marzolff von Wickersheim bitt, nachdem etliche Predicanten allhie in das land mit etlichen bürgern gon und predigen mit gewalt do üß, und lassen sich vernemen, diese fürtag hinüß zu ziehn und predigen, und nemlich gen Brumpt kommen, mit eim mann oder vierhundert: Bitt unwillen zu verhieten, solchs abzustellen. Erkannt: Im sagen das m. H. H. davon nit wissens tragen und wo es bescheen sollt, wer es m. H. H. nit lieb, tragen auch khein gefallens an dem, so sich bissher zugetragen. Darneben sollen alle Rathsherren iren Mitzünstigen und zugethanen lassen sagen, daß sie also rottenwise und mit gewalt khein Priester ins Land zu predigen füren, sonder sich desselbigen entziehn und müßig ston, und nit hinüß sich versiegen on eins Raths wissen und gehell, dann so jemant also über das warnen und gebieten hinüß zieht, begegnet dem etwas, so woll man im nit berothen oder besolhen sin.

Ipsa Joh. Evang., 27. dez. — Suppl., fol. 32b. — Jung St. Peter Kirche. Bilderstürmerei, — Wencker, fol. 32a.

Mittwoch p. Nativitat. Christi, 28. dec. Ib. — Landvogt schreibt, dass Prädicanten in die Reichsdörfer kommen.

Samstag p. Nativ. Christi, 2. jan. (31. dec.) — Ibid., fol. 33°. — S. Claus, Pfarrer. Provision. — Gegen die Pfaffen in Jung St. Peter, Sacrament, Drohungen. — Ibid. — Trausch, fol. 79°. 3 Bücher: Gespräch von den Schauwerken der Geistlichen. 38 Schlussreden über ein christl. Sac. — Reformat. d. d. Pfaffenmägde, vol. XXXI, 10, 11, 12. — Träger, Vermahnung gegen die böhmische Ketzerey. Vol. 48, 10.

1524

## 1525.

Mittwoch post Circumcisionis, 4. januar.

Fol. 210b

**152**5

4561. Priester. — Bürger. — Schöffelspruch: Daß Priester und all andere hie Bürger sollen sein und hie wonen, und ferrer; daß man die Geistlichen by der gelübd als sie bishar gethan, doch daß sie anstatt Priesterl. würd ir trüw an eins eidsstatt geben sollen: so lassen bliben und nit wie andere Bürger für dem Münster schweren, quod factum, wiewol schwer und mühsamlich in disem jar exequirt worden, dann die 3 Stifften und sonderlich die Deputaten sich hefftig darwider gesetzt gehabt uff anstisten Episcopi etc. und beym Landvogt, und auch kays. Regiment intercession und hilff gesucht.

4. jan. et 16. jan. — Geistliche sollen Bürger werden. — Fol. 39 — Wencker, fol. 364-366.

Samstag post Epiphanie, 7. januar.

Fol. 210

4562. Geistliche keine liegenden Güter kaufen. — Die Schöffel confirmieren den begrif, daß die Geistlichen nit liegende güter kauffen sollen.

Montag post Erhardi, 9. januar.

Fol. 211\*

4563. Bürger etlich seynd schwürisch und wollen nit schwören, die Pfaffen schwören dann auch mit inen. Erkannt: Daß unangesehn der läuff im Namen Gottes uff morn den Schwörtag halten und lassen fürgon, und die Bürgerschafft, sonderlich die Gartner, vermanen ruhig zu seyn, dazu Dr. Capito auch das seinige gethan und den Gertnern vorgestellt, wie ein hiesige Oberkeit, auf intercession des Landvogts, den Geistlichen nachgelassen, daß sie schwören dürffen auf die weis wie die übrige Bürgerschafft der Oberkeit treu und gehorsam jährlich vor dem Münster schwört.

Montag p. Erhardi, 9. jan. Schwören der Geistlichen. — Fol. 219b. — Liasse, Suppl., fol. 33b.

Samstag post Erhardi, 14. januar.

Fol. 211ª

4564. H. Ammeister zeigt an, wiewol den Closterfrauwen gesagt, der münch so herkommen, sich zu entschlagen, so halten doch die zu S. Margrethen und S. Claus in Undis das nit, und sind aber münch hie, liegen zu S. Johans. Erkannt, wie vormals erkannt, den Clöster gelerte Beichvetter und Predicanten zu geben, domit fürderlich für zu trucken und

vollfüren et porro. In den Frauwenclöstern fromme erliche Bichtveter geben, damit sie nit alle von den münchen geträngt und gequält werden. Ist hernach den Pflegern zu thun und ins werk zu richten bevohlen worden.

Fol. 2114 Mittwoch post Hilarii, 18. januar.

4565. Wasselnheim wollen einen Prädikanten. — Gemein zu Wasselnheim und Frl. von Eschauw, ir vogt, bitten inen einen evang. Priester zu lossen, dann sie des nottürftig; wollen sie in on schaden des Lütpristers bis Johannis behalten, und darzu daß man Hertzog Jörgen als dem pastor schrib, die pension nochzulassen. Erk. Herzog Jörgen, Pfaltzgraf, als dem vero pastori schriben, umbs Gottswillen und uns zu ehren und gefallen den reservat nachlassen, und den armen lüten vergünstigen ein evang. Priester mit sim willen lassen werden, mit anzeig, daß die armen lüt in, unabbrüchlich des Pfarhers, bis Johannis underhalten wollen; und so er sich recht halt, woll man für in gebeten haben und solchen brieff dem Vogt geben, und bevelhen selbst dem Fürsten zu bringen, und darüber sich erfaren den andern Predicanten, und sonst was er für ein Priester und was sin ler und wesens, und als den armen lüten zu lassen, in anzunemen, doch dem Vogt bevelhen, daß er gut achtung hab, und in nit sin leben lang annem, sonders lang und er sich recht halte, woll man in behalten. (Hat hernach der Herzog solches bewilligt und Andreas Keller zum Pfarherrn angenommen.) — Note de M. Jung. — Cfr. nº 2491 bis.

Mittwoch p. Hilarii. — Suppl., fol. 34°. — Jung St. Peter Pfarrkinder begehren ein Haus für Capito.

Montag post Agnetis.

4566. Strassb. Reformation. — Warnung an der Bäurisch entpörung halb, und wie der bund für die Stat ziehn wolle, der pfaffen gut zu haben, bürger böse reden hören lassen, heimliche practiken zu den Bauern sich zu schlagen etc. Ratschlagen: bedenkhen anstalten, verwarnung der Stat, für die Schöffel zu bringen der sorglichen läuff halben, wie die bürgerschaft zu vermanen etc.

BRANT'S Annal., vol. II, XIII. Memorial., fol. 2b.

4567. Dorlisheim id. — Similiter hat die gemein zu Dorlisheim umb einen christlichen Predicanten uffiren costen supplicirt. Erkannt: zugelassen. Darneben auch erfaren, wen sie zu eim Pfarherrn und Pred. begeren, und denselbigen auch by den Pred. allhie lassen besuchen und probiren, domit sie versorgt und nit ein ungeschickten schreyer anstatt eins evangelischen überkommen.

4568. Marlenheim u. and. — Item Marlen hat auch einen begert, item andere orth mehr, als Keyl, Ruprechtsau etc., und hat man in disem und folgendem jar vil damit zu thun gehabt, weil hin und wieder die landleut evang. Priester begert und sich über irn Pfaffen beschwert.

1525

Donnerstag post Hilarii.

4569. Dominikaner. — Kais. Maj. schriben vom Regiment der Predigermünch halb, auch der Prediger suppl. und antwort verlesen. Erk.: daß die Pfleger und der Dr. ein Antwort von eins Raths wegen ansetzen, daneben Vicarius und Schlempecher sich coram senatu protestirt; nachdem ir vermeinter Prior heimblich on recht inen ir priorat-insigel entfürt, und aber sie vermög irer friheiten andern Vicarien erwölt, dem auch solch siegel zustellt, damit dann ire hendel nit gesumpt (gesäumt), so wollen sie solch entwent insiegel revocirt und sich do öffentlich protestirt haben: Daß sie in gedachten, vermeinten Prior nichts bewilligen, noch in sin gescheffd gehallen oder dem willen geben, sondern wollen ein ander insigel machen.

Samstag post Sebastiani, 21. januar.

Fol. 211ª

4570. Bürgerrecht. — Das Mandat, daß alle so hie wonen bürger werden sollen, verlesen, erkannt, also publiciren und uffschlagen.

Montag p. Sebast. — St. Claus in Pfr. Aufstellung. — Suppl., fol. 34°.

Montag post Sebastiani, 23. januar.

Fol. 211ª

4571. Bilder. — Als die Gartner das Crütz vor dem Wissenthurn hinweg gethon für sich selbs. Rath befohlen. — Cfr. nº 3491.

Daß man zu S. Andreas papistisch predigt. Das schmachlied wider pfaffen und münch im thon: *Dies et laetitia*. Sol H. Ammeister den buben vor S. Laurentien beschicken.

Item als etlich den wyhestein im Münster haben wollen hinweg thun. Rath erfaren.

Montag p. Agnetis, 23. jan. — Warnung gegen die Bauern-Anschläge. — Baant, vol. II, fol. 2<sup>b</sup>.

4572. St. Andreas. — Kirchspielkinder zu S. Andreas bitten umb einen christlichen Predicanten und Pfarrherr. Erkannt: Herrn verordnen, die ein bedenkens haben wie mit den Marxen zu handeln, daß er abgestelt und sie wol versehn.

Fol. 211

Die Marxen haben gebetten sie entschuldigt zu haben, möcht inen als Rittermässigen lüten zu unfug dienen, und sie der Fiscal fürnemmen.

4573. Ein Messleser. — Bendicitepriester bitt in ansehung siner armut

im h. Niclaus Senfsten caploni umb Gottes willen zu geben. Erkannt: Im die pfründ geben und lihen und präsentiren, und im sagen, wann in Gott ermant, daß er meß lese, und sonst umb gelts willen nit meß lese, oder man woll im die pfründ wider nemen.

Fol. 211b Freitag post Conversionis Pauli, 27. januar.

4574. Bernhard Wurmser wegen seines Antheils an der Reform. — H. Bernhard Wormser, Rr, zeigt an, nachdem im vilfaltig angelangt, wie daß er und sin bruder Jacob in einem großen verdacht by eim Rat und der Gemein sind, als ob sie irem bruder Dr. Niclausen, dem Dechan S. Thomae, zu sine fürgenommener handlung räthig und behilfflich gewesen: daran inen doch gantz unbeschulds gescheen und, damit solchs an tag komm, hat er lassen lesen wie er im geschriben und gebetten m. H. H. zu gehorsamen. Ferner, so bitt er, diwil er also hoch verdacht, in des Regiments, Rhats und siner empter, die er bisher getragen, gnädiglichen zu erlassen und sonst für ein burger halten und haben. Erkannt: Früntlich mit im reden und anzeigen, daß man ein beschwerd hab daß er und sin bruder in eim solchen verdacht sindt, und daß ein Rhat nit anders weiß, dann daß er sich by inen aller gebür und wie sich geziempt gehalten, deshalb er by inen entschuldigt. Aber uff die ander beger, in des Regiments zu erlassen, das kann man dieser zit nit thun, sonder sei eins Rats beger, daß er fürther im Regiment sini empter besitz und trag und helff das best thun; doch woll man in des üßgonds halb, wann man von den Pfaffen und sins bruders halb red hat, im sagen weß er sich halten soll.

1525. jan. — Schreiben des Pfalzgrafen Friedrich und Graf Philipp von Baden an Strassburg wegen der Reformation. Antwort. — HEUS., vol. 4°, fol. 360 etc.

Samstag p. Convers. Pauli. — Wachsweihen etc. untersagt. — Suppl., fol. 34°. — Die ausgetretenen Capuziner zu Molsheim an die Stadt. — Wencken, fol. 36°. — Reklamation bei dem Reichsrath. — Trausch, fol. 87°—88°. — St. Thomas Entschuldigung etc. — Trausch, fol. 88° ff.

Montag post Conversionis Pauli, 30. januar.

4575. Beguinen-Klöster. — Item die Beguinenhüßer auch in den bürgerlichen schirm nemen.

Item daß die Closter in den schirm genommen werden, den Pflegern bevolhen.

4576. Ein Mönch predigt gegen die Reformation. — Item als der münch zu S. Claus in Undis mit sim predigen nit abstand, da zu besorgen daß die bürger uffrürig, den Pflegern bevolhen in abzustellen und die Frauwen mit einem frommen Priester versehen.

4577. Spuck. — Item daß gestern im Münster, anstatt des geweiheten 1525 salz, pulver gelegen.

Mittwoch Vigil. Purificat. Mariae, 1. februar.

4578. Luther supplicirt. — Der scharfrichter war 1517 wegen unfridens verbannt worden, aber wieder gekommen und gesangen gesetzt: Da aber Dr. Martinus Luther für ine supplicirt, ist er nun wieder üß dem Bisthum verwiesen worden.

Mittwoch Vigil. Purificat., 1. febr. — Priester werden Burger. — Suppl., fol. 34b u. 35b. — Trausch, fol. 91a.

Freitag post Purificationis, 3. februar.

Fol. 212ª

- 4579. Klosterfrauen. Closterfrauwen zu S. Marx bitten sie üß dem closter lassen, und ein provision zu geben und H. H. zu verordnen zu hören. Erkannt: Den verordn. H. H. der clöster befehlen mit den Pflegern die Frauwen irs gemüts zu heren, und so im also, ein provision bedenken.
- 4580. Maler und Bildhauer bitten um Brot. Maler und Bildhauwer supplicieren, diwil durch das wort Gottes ir handthierung abgond, sie mit emptern vor andern versehen. Darneben mstr. Hanns Bildhauwer, der fechtmeister, bit im ein steuer oder underhaltung zu geben. Erkannt: Inen sagen so empter ledig werden, mögen sie sich geschrieben geben, woll man der bitt ingedenkt sin. Des fechtmeisters halb für m. H. H. die XY. gewisen. Cfr. n° 3493.
- 4581. Murner. Dr. Murner begert ein gleidt, will bürger werden. Fol. 212 Erkannt: Solch beger in in vergeß stellen.

Samstag post Purificationis, 4. februar.

Fol. 212ª

4582. St. Erhard. — St. Martin. — Kirchengüter. — Erkannt: Die pfründ in S. Erhartscappel fry in den Armenstock geben. Darneben durch viele angezeigt, daß gut wer, bübery zu verhieten, daß man die cappel auch abbrech. Item S. Martinskirch.

Samstag p. Purification, 4. febr. Id. - Ibid., fol. 34b.

Montag post Purificationis, 5. februar. (6.)

Fol. 212ª

4583. St. Stephan. — Item Herren verordnet zu S. Stefan die daselbst auch inventiren, diwyl es die Eptissin begert.

Mittwoch post Blasii, 8. februar.

Fol. 2124

4584. Barfüsser. — Joh. Sturm und C. Romler als Psieger der Bar-B. XIX. — (M.)

Digitized by Google

füßer sagen, daß die jungen ungeschickten nichts können, und begern alle herüß und handwerk zu leren. Erkannt: den Pflegern bevolhen.

Mittwoch p. Blasii. — Schiltigheim begehrt einen? Priester. — Suppl., fol. 35°. — Altäre zu St. Stephan abgebrochen. — Ibid. — Ebenso in St. Aurelien. — Antonius (Firn) prediger zu St. Stephan, Bürger. — Fol. 35°.

Fol. 212 Freitag post Agathae, 10. februar.

4585. St. Andreas-Kirche. — Erkannt: Uneinigkeit zu verhüten soll die pfarr zu S. Andres zu schließen bis uff withern bescheid, wo der Lütpriester nit deutsch meß lesen, oder die Sacrament in bederley gestalt zu reichen sich erkläret.

Freitag p. Agathae, 10. febr. Erhält ein Haus. — Suppl., fol. 35b.

Freitag p. Agathae. — Suppl., fol. 35b. — St Stephan bedroht.

Montag 13. febr. — Abgötterei im Münster dauert fort. — Suppl., fol. 35<sup>b</sup>. — Der Wihestein in St. Thomas gebrochen. — Weiber wollen die Klöster stürmen. — Fol. 36<sup>a</sup>. — Capito geschlagen. — Ibid.

Fol. 212b Freitag post Valentini, 17. februar.

4586. Glocken. — Suppl. der Predicanten umb ein glock zu der nachtpredigt. Erkannt: daß man die Salveglock ansollfahen lütten wie bisher und lütten so lang bis die vesper und Salve üß ist, und alsdann sie anfahn predigen, und weren bis Ostern. Demnach zu vieren (Uhr) man ein glock lüten, und sie demnoch bis fünfen, oder so lang sie wollen, predigen, und solchs uff der cantzeln verkünden.

Fol. 212b Samstag post Valentini, 18. februar.

4587. St. Andreas. — Lütpriester zu S. Andres begert bericht, ob sin kirch allweg zusyn, er niman taufen oder begraben soll. Erkannt: Im sagen, lüt voriger Erkanntnüß zu halten, und den kirchspielkinder sagen ruhig zu syn, in andre pfarren zu gon.

Montag, den 20. februarii.

4588. Unterhalt der Pfarrer. — Daß die Pfarher nit von den pflegeryen also underhalten werden sollen. Bedenken.

Freitag p. Hilarii, 20. jan. — Fol. 34°. — Inventur der Deputaten Chori. — S. Thomae heimlich Güter entfremdet. Jacob Munthart. — Wencker, fol. 36°. — Ein Canonicus S. Thom. bei seiner Köchin ertappt. — Wencker, fol. 36°. — Trausch, fol. 87°. — Jung S. Peter. — Trausch, fol. 87°.

Montag, 20. febr. Ein Pfarrer bei den Barfüssern, der nit der Schrift gemäss ist. — Das Crucifix auf der Strasse nach Schiltigheim.

4589. Ritus. — Item daß die Sacramenthüßel uffgeschlossen und die Sacrament und das H. Oel nym do stot, daran vil menschen beschwerd tragen.

Pfleger begeren bericht, ob sie dise fastenzit ire bilder in der capellen for dem H. Crütz verhenken, item das Hungertuch uffhenken; item ob sie das Salve an der großen Fastennacht aber lüten, orgeln, und das wyhwasser geben sollen. Erkannt: Das Salve singen, wie man uff eim andern tag und derselbigen stund, und das orgeln und wyhwassergeben underwegen lassen. Sonst das Hungertuch und die Heiligen unerbiten lassen und ston wie bishar, und Herrn verordnen, ob das Salve zu endern, uff meinung wie zu Nürnberg, und der Predicanten rat herunder haben. — Cfr. no 3194.

Samstag post Mathiae, 25. februar.

Fol. 220\*

1525

4590. Clemens Ziegler. — Der von Oberehnheim schriben, wie Clemens Gertner über gegebene trüw, nym in iren zwingen und bennen zu predigen, wider gen Bernhardswiler kommen und gepredigt. Bitten daran zu syn damit nit uffrür erwachs. Erkannt: In fürderlich lassen suchen und by sim eid sagen, solchs predigen in andern Herrschaften über der Obern willen müßig zu ston. Dann wo im etwas dargegen begegnet, werd man im weder beraten oder beholfen sin. So er nit hie ist, alsdann schriben und by sim eid harbeschriben, und daß er sins predigen abstand und wider den willen der Oberkeit der ort nit predig, denn was im darüber widerfür, wird man im weder beraten noch beholfen sin. Und so er also kompt, in vorfüren lassen, ob er der Sect anhang, so Carolstadt des Sacraments halb und er das gemein volk getriben, und den von Oberehnheim schriben, und zu der verhör die Predicanten dazu thun.

(Nota. — Diser Clemens hat nachgehnds auch in der Ruprechtsau gepredigt unerlaubt und der kranken gewartet, da der englische schweiss grassirt, wie dann darüber geclagt worden, wiewol die Ruprechtsauer lust zu im hatten: doch eine Oberkeit in nicht daselbst dulden wollen.) — Note de M. Jung. — Cfr. no 3509a.

Samstag post Mathaei Apost. 25. febr. — Vide auch Suppl., fol. 33b. — Clem. Gärtner predigt das Evangelium in Bernhardsweiler.

Clemens Ziegler predigt in Altorf den Bauern. - Ibid.

Montag post Esto mihi, 27. februar.

Fol. 220b

4591. Heiligenbilder. — Jacob Duntzenheim und Hans Meigen befehlen in allen kirchen und clostern und capellen versehn, daß die Heiligen verbutzt (verhängt) werden die Fast. — Cfr. no 3495.

Montag p. Esto mihi, 27. febr. — Verbot die Heiligen zu schmücken. — Ein Schandlied: Dies et laetitiae zu singen. — Suppl., fol. 33°.

Mittwoch p. Cinerum, 1. märz. — Franc. Lambert Supplication um Unterhalt. — Suppl., fol. 36\*.

Donnerstag p. Esto mihi, 2. märz. — Wangen begehrt ein christl. Pfarrer. — Ibid. — Concubinarier ob sie singen dürfen? — Ibid., fol. 36<sup>b</sup>.

Fol. 212b Montag post Invocavit, 6. märz.

4592. Schulen. — Item daß man gute schulmeister hie haben soll. — Cfr. no 3496.

Freitag p. Invocavit, 10. märz? — Redelstein in Alt S. Peter abgedankt. — Suppl., fol. 36°.

Fol. 2134 Samstag post Invocavit, 11. marz.

4593. Allmusen. — Plotzbrüderschaft. — Pfleger des Allmusens bitten umbs Plotzbrüderhüß. Erkannt: Inen das hüß, sampt den zinsen zu dem gehüß gehörig zustellen: doch daß der Schaffner und Pfleger das hüß üß den zinsen in gebür halt, und also das brüchen, nutzen und nießen, bis daß m. H. H. das wieder von inen fordern.

Samstag p. Invocavit, 11. märz. — Pfleger des Almusen bitten um das Blotzbrüder Haus. — Fol. 213.

Fol. 213 Montag post Reminiscere, 13. märz.

4594. Angriffe. — Als der Doctor fast über cappell, die ampel und die messen schreyt, Herren verordnen mit den Predicanten zu handeln, domit frid erhalten.

Montag p. Oculi, 20. märz. — Mathis u. Zimprian Unterhalt. — Suppl., fol. 36<sup>b</sup>. Kirche abgebrochen, Ornat verkauft etc. — Fol. 37<sup>a</sup>. Rin Frau verläumdet den Zimprian. — Ibid.

Fol. 213 Mittwoch post Reminiscere, 15. märz.

4595. Sittlichkeit. — Das angesetzt Mandat, daß geistlich und weltlich nym by huren und argwönischen personen sitzen sollen. Erkannt: Lassen drucken und allenthalben uffschlagen, und den Sibenzüchtern darob zu halten bevelhen.

4596. St. Martin. — Caplan zu S. Martin begern, nachdem inen ire altäre zu S. Martin destruirt, rat, was sie sich halten sollen, domit ire patronen sie nit der pfründen entsetzen. Erkannt: Inen früntlichen sagen, daß ein jeder zu sym patronen gang, und gelegenheit diser lauff anzeig, mit bitt sie ir lebenlang by den pfründen lassen blyben. So inen dann zu inbringung irer zinss hilff nottürftig, woll man inen, als bürgern, beroten und beholffen sin. — Cfr. nº 3497.

Fol. 213 Samstag post Reminiscere, 18. märz.

4597. Nonnenklöster. — Beichtväter. — Der Closterfrauwen zu S. Margareten bitt, inen khein weltlichen priester, sonder ires ordens, zu eim bichtvater zu geben: oder aber sie nit zwingen zu nemen zu dem sie nit

anmut hetten. Erkannt: Daß es mit inen und andern wie zuvor erkannt, gehalten und fortgefaren soll werden, und das fürderlich, und daß man gen Nürnberg schriben soll, wie sie es halten. Am meisten haben die Frauwen zu S. Claus in Undis sich hirüber ungebürlich halten, und die mönch nicht lassen wollen.

, 15**2**5

Donnerstag, 23. märz. — Carmeliter schleppen Briefe fort, auch and. — Suppl., fol. 37°. — Wengker, fol. 36b.

Montag post Laetare, 27. märz.

Fol. 213\*

4598. Predigten. — Den Predicanten ein glock zu irer obenlection zu lassen, wie sie begern, mögen durch iren sigristen lüten.

Mittwoch p. Laetare, 29. märz. — Ausschutz Suppl. Mess. Hurerey etc. — Suppl., fol. 37°.

Samstag post Laetare, prima aprilis.

Fol. 213ª

4599. Ritus. — H. Zorn, h. Martin bringen iren bedacht, daß man alle kertzen im Münster hinweg thun soll, und doch in der nacht an den zugängen laternen mit lichtern haben soll: dann die by nacht und am morgen früh hinin gon, sehen mügen. Erkannt: Doby bliben und mit den Zünfften reden der kertzen halb.

Montag p. Judica, 3. april. — Nonnen in Kathar. Kloster aufzulösen. — Brüderschaft S. Sebastian zu den Barfüssern Güter zu Allmosen. — Suppl., fol. 37<sup>a</sup>.

4600. Bilder. — Am andern bringen sie, daß man das Mariabild in der cappellen hinweg by nacht thun soll, und ein crucifix an die stat stellen. Erkannt: Das bild by nacht hingweg thun und ein blotafeln für die kapffs machen und daruff mit guldenen buchstaben schriben: Allein Gott die Er, oder Gloria in excelsis Deo.

Porro: Pflegern bevolhen das klenken und sonder lüten mit der glocken uff die hochzyt und sunst abzustellen. — Cfr. nº 3498.

Samstag post Judica, 8. april. — Viele Ceremonien abgeschafft. — Wencker, fol. 36b.

Montag post Palmarum, 10. april.

Fol. 213b

4601. Beicht in den Klöstern. — H. Ammeister zeigt an, wie in ablangt, daß die bürger unruwig daß man zu den Augustinern, Frauwenbrüdern und zu S. Andres beicht hört und den lüten das sacrament reichen, und sich disen morgen etliche sollen erhebt haben, villicht zu den Augustinern ein unwill zu erwecken.

Daruff was die von Nürnberg hargeschriben, wie sie es by inen halten, verlesen. Erkannt: Den clostern allen verkünden, daß sie mit bicht hören und sacrament reichen still ston biß uff wither bescheid, und demnach

die Predicanten und Pfarher alle beschicken und in anzeigen: Wiewol man inen hievor gesagt, daß sie eim jeden die sacrament reichen sollen, wie sie begern, so komm allerlei red und zwitracht, daß sie es nit thun, und darüber hören. Sagen sie dann, sie haben es nit wollen thun, sie erfragen: warumb und üß was ursach, und ob es wider die Geschrift sey. Solche hören und widerbringen darüber ferrer zu handeln und ratschlagen wie man zu einem einhelligen verstandt komm, und uffrür und zwitracht verhietet, auch diejhenen von Pfarrherr oder Ordenspersonen, so palmen oder sonst wider unser H. H. gebot gehandelt, in thurn legen und strofen.

Fol. 213b Mittwoch post Palmarum, 12. april.

4602. Spital-Gottesdienst. — Pfleger Hospitalis begern bericht des gotsdiensts halb. Erkannt: Irrung und uffrür zu verhieten, den Pflegern sagen, daß sie für sich selbst als Pfleger die messen abstellen, und daß sie des tags ein meß lesen, wie dann den andern clostern gesagt. Sodann des Sacraments halb, wo ir gesind oder andere begern noch christlicher ufsatzung das zu entpfahn, inen geben; wo aber jemand uff der alten ban bliben will, denselbigen abwisen.

4603. Ritus. — Sodann die Pflegern von denen so oder ire elter die Stifftungen uffgericht, angefochten werden: anzeigen, daß es Gott zu Er beschehe. Wo sie dann nit ruwig, rechts für m. H. H. erbieten und solcher gestalt in allen pflegeryen und cappellen den Pflegern und Patronen verkünden, daß es an eim ort wie am andern zugang; sodann denen zu S. Arbogast solchs auch verkünden. Wo sie aber dann nit gehorsamen wollen und sie nit bürger, auch nit in schirm sind, ir offen thür lassen beston.

Fol. 214 Samstag post Vigil. Paschae, 15. april.

4604. Münster. — Das gerembs und den altar, daruff die ußfürung im Münster gestanden, by nacht süberlich lassen abbrechen und hinweg thun. Den Pflegern fabricae befolhen.

Den Münsterknechten, auch den sigristen im Münster in Unser Frauwen cappell sagen, daß sie die lichter so uffgesteckt werden, ablöschen, damit es nit von andern geschehe. — Cfr. nº 3499.

4605. Bauern. — Bauernempörung und ufstand maxime wider die pfassen, haben hiesige bürger ausgewickelt, und uffrürisch gemacht, sonderlich an die Gartner geschriben zu inen zu ziehn; haben die neue lehr defendirt.

Ist die sach an die Schöffel gebracht, die einhelliglich erkannt ir lip und gut zu m. H. H. zu setzen, und denselben hierin gewalt zu geben zu handeln, zu straffen und die Stat versorgen. 1525

## Dienstag post Paschae, 18. april.

Id. — Dr. Capito, Butzerus und Mstr. Mathis Zell legen in ein geschrifft so inen von der versammlung zu Altdorf zugeschickt, daß sie uff hüt zu acht uhren by inen zu Altdorf erschinen und mit christlichem trost und wort trosten etc. und daruff bitten sie inen zu erlauben, daß sie zu inen hynauss ziehen wollen, sie inen nichts anders dann was das wort Gottes vermag fürhalten, und daß sie von solchem rotten abston underwißen, und sunst irer artikel sich nit annemen, und nichts handeln dann mit wissen und willen h. Martin Herlin und Bernhard Ott Friedrichs als der Gesandten, dann wo sie jetzt nit sollten herüs kommen, über und daß sie sich allwegen erboten die ware Geschrifft zu predigen, mocht es inen zu nachteil dienen, wer inen auch verwisslich. Erkannt: Inen erlauben, doch zuvor h. Martin Herlin und B. Ottfridrich ein copie des schribens zuschicken und inen bevelhen, sich mit des Bischoves und Capittels reten zu underreden, ob sie gut bedücht, daß die Predicanten zu dem hüffen kommen oder wider anheimsch keren. Und inen darzu sagen, daß sie das volk zu christl. einigkeit und der Oberkeit zu gehorsamen wissen, doch nichts anfangen, auch nit zu inen kommen on wissen, willen und rat der verordneten Gesanten m. H. H.

Erasmus Gerber von Molsheim, von wegen des hüffens zu Altdorff versammlet, zeigt an daß sie sich darumb empört, daß der abt zu Altdorff, Lütpriester zu Dachstein und Wolkheim, ire Predicanten, auch sie ketzer gescholten, sie empfangen den tüsel wenn sie das nachtmal begehen. Item sie sollen nur kommen, dann sie in überziehen wollten, so woll er sie empfangen. Zu dem hätten die 2 Lütpriester beym Vogt zu Dachstein verschafft, daß ein Priester und sonst einer so by Wolkheim in einer cappellen gepredigt, gefangen worden etc.

19. april. — Schirm der Stifter. — Fol. 39.

25. april. Marcustag. — Procession abgeschafft. — Glemens Scich predigt den Bauern.
 TRAUSCH, fol. 92<sup>a</sup>.

Montag post Misericordia Domini, 1. mai.

Fel. 214º

4606. Messe abgestellt. — Item ein insehens zu haben in die messen, daß sie abgestellt, damit der gemein mann nit ein ingriff thut. Item sunst ein christl. ordnung zu machen, damit man in der kirchen den menschen auch etwas zu trost in der wochen halten macht.

1525 Item der Bapstselgeret zu der früg- oder Bilgermeß ins allmusen, oder sunst zu Gots lob und er bewenden.

Fol. 214b Dienstag post Philippi, 2. mai.

4607. Benfeld. — Prediger. — Die von Benfeldt begeren ir zween Caplon zu examiniren. Erkannt: Zween Herrn verordnen, die mit Dr. Capito und Hedio die Pfaffen examiniren, und inen schin des examens geben.

Fol. 214 Donnerstag post Misericordiae, 4. mai.

4608. Fremde Geistliche in der Stadt. — Die H. H. die Rhät bringen an: Wiewol daß vil Pfaffen üß dem land erschinen, so villicht wider das Evangelium sindt, und uns hie gescholten und geketzert, und jetzt begern daß man sie zu Bürger annemen soll: daruff ist ir bedacht des unverdechtigen gebrüchs des fryen zugks, auch des artikels daß man Bürger annemen soll und mag, auch daß es allwegen also gehalten worden. Erkannt: daß man by solchem brüch bliben, und sie und andere zu bürgern, die es begern, annemen und dheinen üßschlagen soll, domit dem frigen gezügk dhein intrag beschehe. Doch diwyl der jetzig lermen, allein über die Pfaffen und Münch und Closter gehet, daß man sie warnen und inen sagen soll, dass man inen lüt des artikels: Zu zubrachten Kriegen, auch in diser handlung, so sie dorin vermischt weren, nit beroten nnd beholfen seyn woll.

Donnerstag p. Misericordiae, 4. mai. — Bauernaufstand. — Evang. — Wurm von Geidertheim. — Suppl., fol. 37b.

4609. Ein römischer Curtisan. — Jacob Meiger zeigt an, daß in anlang daß ein «curtisan», Hertwog genant, hie syn soll, der die römische proceß wider den Decanum und die Predicanten haben soll. Erkannt: Fürderlich zu im gon und solche proceß vor im erfordern; wie er die nit geben will, sagen: man wiß daß er sie hab, und man woll sie haben, und daß er sin woscher und sack anzeig, und in suchen; wo man etwas find, in thurn legen; wo aber nit, im ernstlich sagen, daß er solche proceß nit annem, noch hie last verkünden; man wolle es nit gestatten, dann man grosser uffrür besorgen müßt.

Fol. 214 Samstag post Misericordiae Domini, 6. mai.

4610. Stimmung des Volks. — Dr. Capito, Hedio, mstr. Mathis, h. Cymprian erschinen und zeigen üß bürgerlicher pflicht an: Nachdem ein groß geschrei under der Gemein jetzt etlicher puncten halb gond, do zu besorgen, wo nit ein christlich insehens fürgenommen, ein größere embörung dann vor nit gewesen, sich wider ein Rhat zutragen möcht, und daß solche embörung namlich üß folgenden puncten komm:

1525

Primo: Daß ein geschrei üßgohet, daß aller verlust so jetzt fürgehet, von dem Evangelio herkommt, und sie ein ursach der embörung seyen.

2º Daß man die zu bürger angenommen, so sich bisher dem Evangelio zuwider gehalten, und die so sich mit den widerwärtigen sterken, und wort üßschlagen: das Evangelium sey bald am end.

3º Wiewol man das volk teglich hie tribt und den willen Gottes anzeigt, dass man doch sich demselbigen in vil puncten ungemess achtet, und dermassen, wo nicht ein besserung beschicht, nichts guts zu bedenken.

Bitten zu verschaffen, daß solcher unlust nit dem Evangelio zugemessen, darzu mit den nüwen bürgern anhalten, solchs irs redens abzuston und nit die gemein bewegen. Auch ir bitt, ein insehens in die Stuben, daruff der gemein mann das sin verthut.

Item schulen uffrichten, domit die jungen ufferzogen zu zucht und erbarkeit und der Er Gottes.

Item der closter halb insehens zu haben, damit nit die abgöttischen handlung für gön.

Item: das gesang in den kirchen und das messlesen, do man Christum opfern will, abstellen, domit nit also dem wort zuwider trutzlich gehandelt werd.

Item: Ehbruch und hureri gegen pfaffen und münchen legen und allermenglich abstellen; und sich dermassen bewisen, daß man spüren mag, daß die Ere Gottes ein uffgang hab, darneben auch wo sich begeb und befind, alsdann unverholen von inen geredt wirdt, daß sie ein ursach der embörung seyen, sie zu strafen, auch dieselbigen anhalten inen anzuzeigen, wo sie wider einander predigen. Erkannt: daß die verordneten H. H. mit den Pred. uff singen, lesen, messhalten, und die schulen in ein gottgevellig wesen richten, und solchen ratschlag m. H. H. fürbringen, darzu den 3 Stifften und Deputaten zu Allenheiligen und ander ort sonst gehen, und inen sagen, diwil man üß der Geschrifft befindt, daß ir singen und messlesen Gott ein abschü ist, daß sie sich zu erhaltung der Er Gottes. auch damit die wonung under dem gemeinen volk in ein bürgerlichen friden bekendt werd, mit den Predicanten entschließen, und solchs in ein Gott gevellig fürnemen und wesen schicken, und das in sechs tagen thun, und hiezwischen in iren Stifften allen tag nit mer dann das fronampt mögen halten, ob sie wollen, und demnach weß sie sich entschließen, m. H. H. anzeigen; darneben in allen mann- und frauwenclöstern, und allen nebenkapellen, als St. Steffan, St. Clausclus, St. Thoring (?), St. Barbel, Unser Frauwen Cappell, Elend Crütz, Spital, St. Erhards Cappell u. s. w., verschaffen, daß sie irs messlesens und singens ganz still ston, und sonst bey inen selbs ein jeder Gott dienen, domit in disen geschwinden läuffen nit uffrür begegnet. Wither die Predicanten berichten was m. H. H. gefrihet und harkommen des burgerrechten halb sind; auch inen anzeigen, wo sie jemmens erfaren, das sich solcher wort gebrücht, die uffrüren komm vom Evangelio, und es wird bald ein end haben, solches anzusagen, und daß der Ammeister die beschicken und inen das Cavillantes lesen und sagen sich solcher uffrürischer handlung müssig zu ston, oder man werd sie hefflig strofen.

Fol. 215. Montag post Jubilate, 6. mai

4611. Polizei. — Closterleute. — Ist unkrüt unter der burgerschafft, dasselbig üßriten, die personen in den clöstern mit pensionen versehen, und das ueberig zu einer Statt handen nemen, domit die Gemein es nit mit einer ungeschickte thett.

4612. Bündnisse. — Bauernkrieg. — Vorstandt mit dem Bischoff und Stifften uffzurichten, gehandelt, der tauff halben. Item nachbarl. verstandt mit den Eidtgenossen.

Fol. 215. Mittwoch post Jubilate, 10. mai.

Id. — Des Baurenkriegs halb ist den Schöffeln ein bedacht vorgehalten worden, darin gemeldet wie sie Benfeldt uffgefordert etc. Auch sonsten mit den Zünfften und bürgern allerhand gehandelt.

Colmar und Schlettstadt erholen sich Raths bey Strassburg, der clöster und pfaffen halb. Ist inen der ordnung der clöster und priester abschrifft erkandt, wie man es hie halten thut.

Wissenburg ward geraten, anheimisch zu bliben, des Abts müssig zu gehen, seye in der Pfaltz schirm.

Hagenau hat man angezeigt, daß man inen kein gewissers weiss, denn daß die embörung wider die geistlichen ist; daß sie sich der Clöster, irer personen und güter näheren und zu irer verwaltung nemen, darneben bey irer bürgerschafft erkunden, was sie für beschwerten hätten, und inen zimblicher wise wilfarung theten.

Fol. 215 Montag post Cantate, 15. mai.

4613. Besoldung der Pfarrer. — Item den Stifften verkünden und zedel schicken, das gelt so man von den Pflegerien bißher den Predicanten und Pfarherrn gegeben, wider den Pflegerien zustellen, und hinan fürter sie aus der Stifftgüter erhalten. Haruff erkannt: den vier Stifften zedel schicken die Pfarrherrn zu underhalten und die Pflegerien bezalen.

4614. Messen. — Item die Stifft manen, was sie sich der messen und singens halb bedacht.

(Nota. — Die Stifften, sonderlich aber die Deputation, haben sich hierzu nit verstehn wollen, allerhandt eingewendet, und ist die sach sowol der Pfarher als des gesangs halb lange jore tractirt und vil darin gehandelt worden.) — Probablement note de M. Jung.

4615. Juden. — Item Juden nit hie lassen, sonder üß der Statt triben.

4616. Meinung der Zünffte. — Alle Herrn des Regiments und Rathherrn befragt: Was inen uff gestern von iren Zunfitgesellen uff das fürhalten begegnet.

Sagen Enker, Spigel, Metzger, Friburger, alle Tucher on 9, lüt eines zedels; Lucern, on ir 5, haben gesagt: der Pfaffen güter nicht zu beladen.

Morlin (Möhrin) on irer uff 10, die nit hinüß ziehn, die Büren zu schlagen, sonder hie in der Statt das best thun.

Steltz, alle; Brodtbecker alle, on ein Schnider, so im harnisch liegt, genandt Conradt Scherer, der gesagt, er woll zu m. H. H. lib und gut setzen, aber er wol der Pfaffen güter den Büren lassen werden.

Kürsner, alle, on Gangolff Cammerer, gesagt: er acht daß nit ein jeder red wie im am hertzen ist, sonder die Büren mochten die sach haben, er woll bei inen stan, mochten auch also ein sach haben, er wollt nit bei inen ston.

Gerber, alle gesagt, zu m. H. H. ir lib und gut zu setzen; aber der mertheil anzeigt die beschwerten zu mildern.

Kieffer, alle.

Schnider, alle, bis an 4 oder 5, die daran gehenkt: den Büren die Pfaffen so erst bürger worden, nit vorzuhalten. Ist Thoman Lesel.

Winsticher alle, so do erschinen, sich erboten ir lib und gut zu m. H. H. zu setzen.

Schmid haben ein theil sie wollen lib und gut zu m. H. H. setzen; ein theil gesagt: sie wollen gehorsam syn, und etlich gesagt: man soll den bürgern, so jetzt in disen läuffen bürger würden, weder beroten noch beholfen syn. Doch der merentheil gutwillig syn, üßgenommen ein Scheidenmacher.

Schumacher, alle gutwillig m. H. H. bystandt zu thun und gehorsam zu syn.

Fischer sind auch alle gutwillig gewesen, dem eidte so sie vor dem Münster geschworen, genug zu thun, üßgenommen 5 die haben nit wollen der Pfaffen güter so erst harin gezogen und uns geketzert, zu

Digitized by Google

**1525** 

Fol. 215b

schützen oder schirmen; doch noch empfangenem bericht sich auch gutwillig erzeigt, und gesagt, sie habens nit verstanden.

Wagner sind auch alle gutwillig gewesen, lib und gut zu m. H. H. zu setzen, one zween, die wollten auch der Pfaffen gut nit beschirmen.

Gartner, Underwagner, sind auch gutwillig gewesen, üßgenommen einer, wollt man soll der Pfaffen gut theilen, und einer vermeint, man soll sie bürger auch annemen in den sold.

An Steinstrass habent by den 60 gesagt, wann der hüff für die Stadt komm und der Pfaffen gut fordern würden, weren sie der meinung, daß man sie inen mit lip und gut zustellen wollt, und er derselben namen wollen uffschriben, seyen sie hinweg gangen und ir namen nit wollen anzeigen. Doch darnoch dofür gebeten und wollen sich eins andern bedenken. Die von andern Zünfften im harnisch gelegen, nit gefragt worden.

In Krüttenow haben gehandelt lüt eines zedels: Mürer-sindt alle gutwillig.

Ist für m. H. H. die XIII gewißen, ein bedenken haben, daß ein fenlin knecht angenommen, die Stadt und alle letzen und schutzgätter versehn und versorgen, und lüt zu inen nemen und dazu zu brüchen, die des verstandt haben etc. Deßglichen den Constofflern wie den Zünfften auch fürhalten und ir gemüt eim Rath anzeigen.

Fol. 216 Dienstag post Cantate, 16. mai.

4617. Bauernkrieg. — Flüchten der landleute, doch werden die wieber und kinder derer welche zu dem hauffen geschworen, nicht angenommen.

4618. Barfüsserkloster. — Den armen wird das Barfüßerkloster eröffnet; die mönche sollen sie losieren.

Die Juden werden noch, der schweren läuffen wegen, behalten.

Vom Absterben der Mess in Strassburg. - Vol. XXXV, Nr. 15.

Fol. 216<sup>a</sup> Freitag post Ascensionis, 26. mai.

4619. Bauernkrieg. — Die H. H. XIII bringen an: wie die bürschafft Friburg im Brisgau ingenommen und, als hie anlangt, den nechsten für Brisach, darnach für Ensisheim ziehen wollen. Darneben wär ir gut bedünken, den Allmechtigen vor augen zu haben und mit den Predicanten zu reden, das volk uff den cantzeln zu vermanen, daß sie Gott den Allmechtigen umb gnad bitten, daß er das gemein volk erleuchte, und sin göttlich Warheit und Evangelium leren woll. Die graven Bitsch u. Hanauw zu ermahnen, ire büren nit so sehr zu drücken. Wither abstellen die un-

nützen reden die do gond, man werd die Lüterischen alle toden, damit unrug verhietet.

1525

Freitag p. Ascension., 26. mai. — Verschiedene Massregeln bei den unruhigen Zeiten. — Brant, vol. II, fol. 2<sup>b</sup>.

Mittwoch post Ascensionis.

Ibid. — Ist abermals verlesen wie Friburg sich an die Büren ergeben. Erkannt: H. H. verordnen zu den Prädicanten, daß sie das volk früntlich in allen predigen zum Höchsten ermanen, Gott anzuruffen, daß er uns sinen friden send, auch dem volk anzeig, wie die Büren ein bös fürnemmen under dem schin des Evangeliums haben, und sonst die verordneten H. H. die Stadt allenthalben vorsorgen.

Straßburg im verdacht by benachbarten Fürsten und H. H. als wenn sie die muter und Wurtz der Embörung und diß handels wer. Darumb auch vil feindt, sonderlich den Ertzbischof von Trier, den Bischof zu Straßburg und andere mer gehabt, und auch vil heimliche praktiken wider sie vorgehabt und geübt. Dann Kurfürsten, als Pfaltz und andere sich dermaß sollen vereinigt haben, daß sie Landau, Wissenburg, Frankfurt, Wurmbs, Spir und Straßburg schleiffen wollen und die Evangelischen austilgen, sonderlich Straßburg zu überziehn.

Montag post Exaudi, 29. mai.

Fol. 220

4620. Molsheim pp. gegen das Evang. — Verordn. H. H. zeigen an, beym Cappitel gewesen und im angezeigt, wie ein Rath anlangt, daß Dachstein, Molsheim und Mutzig etwas geschworen, das zuwider einer Stadt Straßburg und des gantzen vaterlandts, auch die Räth, und sie fürther willens sie schwören zu lassen, ein lipeigenschafft nach dem Evangelio nit glichförmig zu halten, sondern den alten gebrüchen der röm. kirchen. Darob dann ein Rath ein beschwerd trug, war auch inen nit lidlich, wüßten auch sie wo daruff behart sollt werden, allhie nit zu schirmen. Daruff haben sie anzeigt, daß nit on, Molsheim und Mutzig haben etlich artikel beschworen, das sey aber bescheen, daß der Hertzog mit sim zugk im landt gesin. So haben auch die Räth 4 artikel gesetzt, die sie die unterthanen wolten lassen schwören, darunder sie 4 artikel abgestellt und wolln es glich unsern Herrn halten, und in allem dem bewysen das zu frid und einigkeit dienstlich ist, haben auch den Räthen geschrieben sich darzuhalten; Episcopo auch geschrieben.

(220) Montag p. Exaudi, 29. mai. — Wegen des Eides von Molsheim gegen das Evangelium.

Mittwoch p. Exaudi, 31. mai. — Schwester Adolfs von Mittelhusen kann üs dem Kloster austreten oder nicht. — Suppl., fol. 37<sup>b</sup>. — Bin frommer Priester nach Ittenheim. — Ibid., fol. 38<sup>a</sup>.

Fol. 216\* 1525

Uff Pfingstmontag, 5. juni.

4621. Gottesdienst. — Item verordnen, daß man doch etwas in den kirchen im tag Gott dient, daß sie nit also ostür stundt. — Cfr. no 3501.

Fol. 216 Freitag post Penthecostes, 9. juni.

4622. Klöster. — Item die Closterherren bringen iren bedacht der Clösterhalb, daß sie für gut ansehn, daß man den 3 clöstern S. Margarethen, S. Claus und Rüwern sage, daß welche herüß wolten zu iren freunden, daß man denen ein zimliche pension jars geben; welche aber do ien bliben, daß man die alle zusammen zu den Rüwern, ir cleydung üssthün und andere erliche weltliche cleyder anthün, auch daß sie zu iren fründen, und ir fründt zu inen, deßglichen sie an die predigen gehen möchten. Erkannt: wie es die H. H. herbrocht, und den H. H. bevelhen, also nachzukommen. Und die Clöster lassen m. H. H. übergeben, in ein Gott gevellig werk zu verwenden.

10. juni. — Die Deputation des Chores contra Math. Zell. — Fol. 39a.

Fol. 216b Montag post Corporis Christi, 19. juni.

4623. Unterhalt der Prediger. — Als man den Pfaffen zedel geben, die Predicanten zu underhalten und Pflegerien zu vermügen dem obzuliegen, wo sie es nit thun, wie sich gebürt stroffen. Erkannt: den Deputaten sagen.

4624. S. Martin geschlossen. — Engelbrecht. — S. Martinskirch zuthun, und dem Lütpriester zu S. Steffan geben. Eptissin will D. Anthonium behalten. Dargegen die gemein herrn Symphorian begert.

Samstag ipso Johan., 24. juni. — Luther. Pfarrer in Vendenheim. — Suppl., fol. 38°.

Fol. 217. Donnerstag ipsa Petri et Pauli, 29. juni.

4625. Gottesdienst. — H. Zorn, Jacob Sturm, Jo. Meiger und Diebolt Sebott bringen iren ratschlag, wie man an morgen vor dem imbiß und zu vesper in den Stifften Gott dinen soll. Alsdo verlesen. Erkannt: sich jedermann daruff bedenken und morn davon reden.

Fol. 217 Freitag post Johannis, 30. juni.

Id. — Ist der ratschlag des Gottesdienst verlesen und daby die verordn. H. H. gesagt, daß solcher vergriff nach m. H. H. gevallen den Stifften soll übergeben, sich darüber zu bedenken u. iren ratschlag daruff zu machen u. eim Rath zuzustellen. Erkannt: daß man solchen ratschlag den vier Stifften fürhalten und iren ratschlag auch hören, doch mitler zyt.

4626. Graf v. Fürstenberg. — Als uff gestern graf Wilhelm von Fürstenberg angezeyt ob m. H. H. willig in bundt zu kommen, wolt er das best thun. Erkannt: Sin Gn. uff das früntlichst danken sol, daß er m. H. H. so im besten gedacht hat und des bundts halb im sagen, daß man solchs zu sonderm gefallen ir willig geneigt gemüt gehört, und vern hinwieder inen willig allen dienstlich und früntlich willen zu bewisen.

Fol. 217\* 1525

Montag post Petri et Pauli, 3. juli.

Fol. 217

4627. Zell's Predigten. — Als mster Mathis gestern gepredigt der Kaiser würt mit einem großen zug etlicher Beginen kommen, und sonst vil und uffrüriger wort tribt. Erkannt: die Predicanten beschicken und ernstlich sagen: uffrüriger wort, darzu den Kaiser oder andere Obern, als insonders zu schmehen und anzutasten, abstanden, oder werden sie strofen.

Montag p. Visitat., 3. juli. — Nachtheil. Gerüchte gegen die Stadt. Reformation. — Suppl., fol. 38<sup>a</sup>.

Mittwoch p. Kiliani, 12. juli. — Suppl., fol. 38°. — Sifrit Keller z. S. Peter wegen Verlaumdung und Drohung gegen den Rath gefangen. — In die Pred. Stuhl hofirt, dass man es mit Schausseln davon tragen kann. — Ibid.

### Montag post Margarethae, 17. juli.

Fol. 217ª

- 4628. S. Claus. Sacrament. Item daß der Pfarher zu S. Claus vil üß und ingons hett. Item daß nit gestattet wil werden (wie denn hie geordnet und erkannt), daß ein jeder die Sacrament entpfahen mag, wie es in geliebt, dodurch vil widerwertigkeit under der gemein; auch vil volks jung und alt on die Sacrament sterben.
- 4629. Franc. Lambert. Item daß die bürger murren daß man Dr. Francisco Lamberto fünfzig gl. jors gibt, er und sin frawn ein ungebürlichs wesen tribt, und er demselben üß dem streych dry (?).

# Montag post Magdalenae, 24. juli.

Fol. 2175

4630. Reformation. — Item daß man ein bedenken haben solt, daß man zu einer einigkeit käme. Domit daß denjhenen, so sich nit dem Evangelio gemeß halten wollen, ir menschentand und all papistischs recht abgestellt wird.

Donnerstag ipsa Laurentii, 10. august.

Fol. 217b

4631. Predicanten wegen Schulen — Dr. Wolffgang Capito, Dr. Hedio, Butzerus, mster. Mathis erschinen und zeigen an, nachdem sie für der schulen, der eesachen, der pfarhen halb im land, und des vermeinten Gotsdiensts halb, der nit bym wort besten mag, umb ein gnedigs christlichs

1525

insehn angeruffen, daß sich nit üß vile (menge) der gescheffd gescheen, deßhalb ir früntlich bitt, die H. H., so darzu verordnet, zu müßigen, daß sie solche punkten bedenken, und nämlich in eesachen zween H. H. des hohen und zween des nidern Regiments zu verordnen, die do in der wuchen etlichen stunden bestimten und die eesachen verhörten, und darunter erkanten wie dann zu Zürch verordnet, als sü das notel übergeben wollen.

Der schulen halb bitten sie zum höchsten, die uffzürichten, diwil doch alles guts doher sliesst, und jetzt vil gelehrte gesellen vorhanden.

Der pfarrhen halb im land, üß christlicher pflicht und by dem zorn Gottes, ein insehens zu haben, domit sie die armen christlich versehen werden; domit nit üß solchem zwiespaltigem wesen ein uneinigkeit und missverstand zwischen m. H. H. geschieht.

Der meß halb, diwil solche glat (stracks) wider das wort und den bevelch Christi, auch das gesang eine (?) be Grung, ein enderung thun, daß alle ding nach dem wort Gottes gericht, mit dem erbieten, es sey wer es woll, die do begert mit inen unterred zu haben, oder sie eins anderen zu berichten, inen platz zu geben und H. H. dazu verordnen, und werden sie befinden unrecht gelert zu haben, sie darum an irem lib zu strafen, und daß man ein christlich enderung macht, und solche von erstem in den drey mindern Stifften anfahn und dahin richten, daß man eintrechtiglich in eim gottgevelligen dienst wandeln und zwispaltigkeit und parthien verhietet werden, und darin bedenken, daß wir Christen, und wer Christum hie bekennt, den woll er for sim himmlischen Vater bekennen, und nit achten, es sey wider diesen oder jhenen, dann by unsern altvordern ist allwegen ein zank zwischen den Fürsten und Stetten heimlicher wys gewesen, eh das Evangelium je so clar gelütert und gepredigt worden. So wird auch solcher unwill, wann man schon wider uff des Bopsts siten halt, nit gestillt, sonder gewisser daß uffrüren und widerwertigkeit entspringen werden.

Erkannt: Daß die verordn. H. H. die puncten fürderlich bedenken und iren ratschlag widerbringen.

Montag Vigil. Assumpt. Mar., 14. august. — Matzenheim mustert die Knecht aus, die deutsch Mess hören etc. — Deutsch Mess in der Grufft (im Münster?) gelesen. — Suppl., fol. 39\*.

Fol. 218ª

Freitag den 18. augusti.

4682. Klöster. — Closterherren bringen iren ratschlag der clöster halb, daß man den Frauwen, so fry üß dem closter gangen und in dhein ander closter begeren, inen ir zubracht gut und bestimpt pension geben

soll. Wo aber eine nit hüß bliben, sonder wider in ir closter Gott zu dienen begert, daß man sie wider darin soll lassen kommen, doch daß sie alles dasjhen, so sie harüßbracht, wider hininbringen soll, und mügen in den kutten oder on dieselbigen gon wie jeder gefallt, und ir gebet und gotsdienst heimblich vollbringen, biss daß man sich einer gemeinen ordnung entschliesst in diser Stat, und daß sie sonst mit frommen, gelerten, weltlichen Predicanten versehn, und also lassen abesterben und niemans wider in nemmen, und mittlerzit gedenkens haben, wie durch gebürende rechtmessige mittel die clöster und deren hab und gut einer Stat zugestellt wird, domit künfstig irrung verhütet.

Item ob sich auch begeb, daß eine nit hie in ein closter, darin sie for gewesen, will sin, sonder begert, üßwendig der Stat in ein ander closter, daß derselbigen dhein pension, sonder allein ir zubracht gut soll faren lossen, diwil doch sie in dem closter ir provision haben mag.

Item ob sich auch begeb, daß eine, so jetzt im closter ist oder wider darin kommt, vor irem absterben by gesundem lyb, wider üß dem closter zu iren oder sonst zu einem guten frünt begert, ir leben zu schließen, daß derselbigen ir zubracht gut und ein zimbliche pension ir lebenlang von des closters gefellen gegeben. Erkannt: Wie der ratschlag herbracht, daby bliben, dergestalt daß man es in ein form stellen und für die Scheffel bringen und mit inen deßhalb beschließen soll, und daß man auch den closterfrauwen ußdrücklich sagen soll: so eine in der welt wonen und aber sich üppiglich oder in eim argwönichen wesen halten würt, wo das erfaren, daß man ir die pension abstricken wollt und nym geben.

Samstag den 19. augusti.

Fol. 218ª

1525

4633. Ehesachen. — H. Zorn, Jac. Sturm, Lindenfels, Sebot bringen iren ratschlag uff der Predicanten artikel, nemlich der ee halb, daß man diselbigen sachen vor dem Official lass bliben, doch slissig uffsehn habe, daß die ee in der gevatterschaft und magschaft oder sippschaft, so nit wider Gott, nit abgeschlagen oder geschieden werden. Erkannt: den puncten lassen beruhen.

Montag p. Bernhardi, 21. august. — Unordnung in den Kirchen. — Aufruhr bei dem Leutpriester in S. Claus. — Suppl., fol. 39<sup>a</sup>. — Predicanten predigen gegen die Messe. — Ibid., fol. 39<sup>b</sup>.

Mittwoch post Bernardi, 23. augusti.

Fol. 218ª

**4634.** Schulen. — Der bedacht der schulen halb, wie die uffgericht soll werden, verlesen: Erkannt: Wie herbrocht doby bliben und H. Zorn und Jacob Sturm, Lindenfels, Sebot und der Doctor harin zum fürderlichen handeln. — Cfr. n° 3502.

B. XIX. -- (M.)

9



1525

4635. Gottesdienst. — Darnoch der vergriff des gotsdienst, wie er am morgen anstatt der früymeß halten; desglichen wie das gesang in der kirchen, die meß, die üßlegung, auch wie mit den Predicanten geret soll werden; alles verlesen. Erkannt: Solchen ratschlag an Episcopum, als den Ordinarium, lassen langen und S. F. Gn. berichten, üß was gestalt und bewegung man es anstellt, und S. F. Gn. gemüt auch harunder vernemen. — Cfr. n° 3501.

Samstag, den 26. augusti.

4636. *Ibid.* — Graf Wilhelm von Fürstemberg laßt m. H. H. under andern anzeigen, daß erzherzog Ferdinand nichts dann ein gnedigen willen gegen eine Stadt Straßburg syn wollt; item daß Kays. Maj. des willens syn soll gon Rom zu ziehn, und villicht den Bapst absetzen und ein stathalter machen, und daß sin Maj. zimlich dem Evangelio anhengig und daß solches christl. fürgang haben wird.

Warnungen wegen anschlags uff Nürnberg und Straßburg.

26. august. — Schreiben des Grasen von Fürstenberg über die Gesinnung Ferdinands und Carls. — Anschläge gegen Nürnberg und Strassburg. — Brant, vol. II, sol. 2<sup>b</sup>.

Fol. 218b Montag post Adelfi.

4637. Klöster. — Item den Predicanten lassen sagen, was man sich mit den Schöffeln, der clöster halb, entschlossen, und daß sie es doby lassen bliben, und das volk nit darwider bewegen.

Fol. 218b Montag post Crucis Exaltationem, 18. september.

4638. Münster. — Da die Predicanten an eim morgen ein gottesdienst angefangen, die Münsterthür nit offen gewesen.

Erkannt: Daß man den Münsterknechten sag, daß sie alle morgen mit der Salve-glocken uff ein viertel einer stund lüten sollen, also daß es umb fünf üßgelütet hab, bis Martini. Darnoch zu sechs üßgelütet habe, und die Münsterthüren uffthun ehe sie ansahen lüten, und die lichter anzünden und daß inen dargegen der lon werd uff dem Hüss, wie bisher von der pilgermeß zu lüten gegeben ist worden. — Cfr. nº 3504.

4639. Zell. — Desgleichen auch meister Mathis sagen, daß er uff der obenpredigt es verkünd, daß man also lüten werd, damit das volk es wiß.

Fol. 218b Montag den 25. september.

4640. Klöster. — Pfarranstellung. — Diwil by den Schöffeln erkannt die clöster mit christlichen Predicanten zu versehen, daß dann die Pflege-

rien jeden ort gewalt haben sollen, sie also mit gevelligen christlichen Predicanten zu versehen und versorgen, darzu auch in den clöstern, wo die empter nit versehen nach notturft, daß sie denselbigen erlauben (beurlauben) und andere an ir statt ordnen mögen.

1525

Donnerstag post Matthaei, 27. september. (28.)

Fol. 218b

4641. Karthaus. — Carthüser irer 14 supplicieren sie mit narung zu versehen, und haben damit ir lyb, closter und gevell m. H. H. zugestellt. Erkannt: Daß die zween H. H. und die 2 Pfleger die brüder beschicken und by ir gelübd noch einander befragen, was des closters gevell, barschafft und ir handlungen, domit sie sich dester geschickter zu der rechnung mögen schicken.

Dienstag post Michaelis, 2. october.

Fol. 218b

- 4642. Verhandlungen mit dem Capitel. Jac. Sturm und Jac. Meiger sagen: Vor dem Capitel gewesen, die inen anzeigt daß sie uff fürhaltung des gotsdiensts by unsern gned. Herren vlissig underhaltung gehabt haben, aber kein antwort von S. F. Gn. mögen bringen, dann daß Ir nit gebüren will etwas enderung anzufahn, es werd dann durch die gemeinen Stend oder S. F. Gn. nachpuren angefangen und fürgnommen. Doby sie es auch müssen lassen beston. So aber ein Rat etwas verordnet, das müssen Ir Gnaden gedulten.
- 4643. Predicanten-Rechtfertigung. Am andern des fürgeschlagenen schirms halb, das sey inen etwas beschwärlich, haben aber ein vergriff angestellt den sie in die Cantzly uff hüt antworten wollen: hoffen es soll m. H. H. gefallen. Erkannt: Daß man die Predicanten beschicken, ursach anzeigen irer fürgenommenen nüwerung und inen sagen, daß sie deßhalb ein vergriff machen, wie solche mit der h. Geschrift zu erhalten, und das den Verordneten mitgeben und sonst die Verordn. auch bedenken, wie man im uff dem Richstag thun will.

Montag ipsa Galli, 16. october.

Fol. 219ª

4644. Procession. — H. Ammeister zeigt an, oh man dies jar uff S. Luxtag die procession halten oder nit woll. Erkannt: Den Crützgang nit halten und den Stifften sagen, daß sie das Sacrament nit uff den altar setzen, und sonst das allmosen üßtheilen wie vor jaren erkannt: Und zu andern tagen red haben ob man in mit den Schöffeln ab- oder zuhalten erkennen woll.

Montag post Lucae, 23. october.

Fol. 219ª

4645. St. Aurelien. — Item mit den H. H. zu S. Thoman red haben

den Pfarher zu S. Aurelien zu underhalten, diwil sie mit den Gartnern des zehnten halb vertragen.

4646. Prediger-Kirchhof. — Erkannt: Daß man die thor an dem Predigerkirchhof abheben, das gatter und staffeln hinweg thun, also daß es offen blieb tag und nacht. — Cfr. nº 3505.

Montag p. Omnium SS., 6. nov. — In alle Klöster Prädikanten. Aber die Klosterfrauen hören sie nicht. — Suppl., fol. 39<sup>b</sup>.

Montag p, Martini, 13. nov. — Unterhandlung mit dem Stifte wegen der verheiratheten Geistlichen. — Suppl., fol. 40°. — Forsetzung, Samstag p. Thomae, 23. dec. — Fol. 40°.

Fol. 219 Mittwoch post Martini, 15. november.

4647. Fremde Geistliche in Strassburg. — Item dass Stoffelns Spengler von Mentz für ein uffrürischen anzeigt, und er dagegen sagt, daß er des Evangeliums halb gewichen, und begert recht.

Dessglichen etliche Priester sich hieher begeben, des Evangeliums halb vertriben, und umb Gottes willen von bürgern underhalten worden. Erkannt: Lassen hingen noch zur zyt.

Donnerstag p. Nicolai, 6. dec. — Der Leutpriester zu S. Claus und der Caplan Vertrag. — Suppl., fol. 40°.

Montag post Conceptionis, 10. december.

4648. Messe im Münster und Abendmahl. — Erkannt: Diwil der meß halb und sonders daß im Münster das nachtmahl in der krufft und die meß uff dem Chor gehalten, und for dem singen sie in der krufft nit hören mögen, darüß unwillen entston möcht, daß man daruff mit mstr. Mathis rede, daß er vor der Stadtaltar das nachtmal hie oben halt und noch sim predigen, und nochmal, daß es alles üß seyn zu 9 uren; und demnach die uff dem Chor ir mess halten wie bishar, bis noch üßgang des Richstag, und daß man solchs dem Capitel früntlicher meinung anzeigen soll, daß es umb fridens willen beschehe, und daß solches also untz Esto mihi gehalten. Demnach der zit aber wie sich gebürt halten.

Uff der Predicanten predigen wider die mess, auch etlicher bürger, als des Schneiders an der Steinstrass uffrürisch reden wider die Pfaffen, verclagen.

Montag p. Luciae, 18. dec. — Reden gegen das Abendmahl etc. im Münster, abgestellt. — Suppl., fol. 40<sup>b</sup>.

Donnerstag post Nativitatis Christi, 28. december.

4649. Augustiner. — Acht Augustiner bitten sie üß dem closter zu thun. Erkannt: Vor die Closterherrn gewisen.

(Nota: Die sach ist in dem folgenden jar vollzogen worden, und hat sich zwar der Provinzial Treger hefftig darwider gesetzt, und an höhern orthen zu clagen getrohet, allein man hat im zu verstehen geben, daß m. H. H. solches nicht achteten, und wol mit im verfaren könnten wie mit dem Predigermünch und Prior man gehandelt, scil. einen andern wölen.)

— Note de M. Jung?

4650. St Stephan. — H. Ammeister zeigt an, wie in anlang daß ein ungebürlich wesen zu St. Steffan mit hureri getrieben würdt. Erkannt: Stattmeister sagen, daß solchs m. H. H. anlang, und daß er es der Eptissin und Frauwen sagen soll, sich darfor zu hüten, dann es inen nit gestattet würdt.

(Es ward auch vorher erkannt, daß man üß den Kirchspielkindern vier männer zu Pfleger der kirche verordne, Lütpriester die Eptissin underhalten.) — Note de M. Jung?

#### 1526.

Dienstag post Circumcisionis, 2. januar.

Fol. 219b

1525

1526

4651. Murner. — Item daß Hans Murner wort üsschlagen soll, es werd den von Strassburg gon, wie den von Nürnberg: wo man einen find, werd man im die hand abhauen.

Dienstag p. Circumcisionis, 2. jan. — Die Cappl. Alt u. Jung S. Peter klagen sie seyen gefangen. Darbei Antwort des Raths. — Suppl., fol. 40<sup>b</sup>.

Freitag post Circumcisionis, 5. januar.

Fol. 219b

4652. Aufruhr. — Das gebott zu verhinderung uffrürischer wortt approbirt, und erkannt: also uffschlagen uff allen Zünfsten und sonst an orten und enden der gebrauch ist. Darneben die Predicanten beschicken, und inen mit ernst und vlis fürhalten, daß sie das volk ermanen, sich dem gebott gehorsamlich zu geloben, darzu daß sie die Predicanten uff den cantzeln ad vinculum pacis sich halten, und bewegender wort entschlagen.

Montag ipsa Erhardi, 8. januar.

Fol. 220b

4653. Kirchengüter zu Allmosen. — Pfleger der gemeinen Allmüsen bitten inen die pfründ zu dem elenden Critz, so jetzt vacirt, in das Allmusen zu geben. Erkannt: Inen die pfründ geben wie begert, und daß sonst die Caplanien so in S. Erhards capell sind, dem Spittel lassen werden und zu andern tagen red haben, was man üß S. Erhards capell und S. Martinskirch machen woll.

Item haben auch von den Pflegern zu Barfüssern begert, die ornaten und was zu der Bruderschaft zu S. Sebastian des orts gehöry, inen folgen zu lassen. Item von den Pflegern zu den Frauwenbrüdern, was der Pfifferbruderschafft zugehört. Erkannt: Inen sagen, was inen die brüder in den Bruderschafften geben, das lassen inen m. H. H. auch zu und, daß sie, die Pfleger, inen dasselbig sollen vervolgen.

Fol. 220b Samstag post Erhardi, 13. januar.

4654. Lambert. — Dr. Franciscus Lampertus bringt ein büchlin, darin er über die vier lesten Propheten geschriben, so er m. H. H. als eim cleine gab für bewisen gutthat m. H. H. geben will. Bitt und supplicirt umb wither underhaltung. Erkannt: Daß die beden, so vormals mit den H. Hzu S. Johann und den Carthüsern gehandelt, früntlich reden sollen, in noch 1/2 jar zu underhalten, und Dr. Francisco sagen, daß er sich darnach vorsehe. Wo aber er dies nit thun will oder kann, in nit lassen hungers sterben, sonder üß den closter erhalten, damit ob man zu uffrichtung der schulen sin bedurft, man in by handen hett. Darzu im auch sagen, daß er denk und nichts laß trucken oder üßgeben, es sey im dann zugelassen und zuvor besehen.

Fol. 221. Montag post Hilarii, 15. januar.

4655. Gottesdienst. — Item daß man, anstatt der abgestellten horis canonicis, etwas verordnet, daß üß der Geschrifft gegründet wär. Den verordneten Herren bevolhen.

4656. Schulen. — Item daß man die schulen uffricht, domit die jugend wol erzogen und ist diser punct zum offtern widerholt und hefftig urgiert worden.

Fol. 221 Montag post Conversionis Pauli, 29. januar.

4657. Reichstag. — Der jüngst abscheidt uff dem Richsdag zu Augsburg üßgangen, verlesen. Erkannt: Die Predicanten beschicken und solchen abscheidt in puncten des predigen halb vorhalten.

Fol. 221 Mittwoch post Purificationis, 7. februar.

4658. Cultus. — H. Ammeister zeigt an: Diwil h. Romler, als ein Altammeister gestorben, ob man im auch ein opfer haben will. Erkannt: Vier Herrn zu siner witwe, söne und erben zu(schicken?) und clagen, und sin sel Gott dem Allmechtigen bevelhen, und dhein sest machen.

Fol. 221 Freitag post Blasii, 9. februar.

4659. Schulen. — H. Zorn, Jac. Sturm, Lindenfels bringen iren bedacht der schulen halb, wie verlesen. Erkannt: Wie herbracht, doby bliben,

und daß man jetzt Herren verordnen soll die Schulherren seyn sollen, und by den Orden und Clöstern wie bedacht, umb die underhaltung ansuchens thun sollen, H. Kniebis, Jac. Sturm, Meiger: und das fürderlich anfahn, damit die schulen uffgericht werden, und die angendt jugent erzogen werd zu eren und tugenden.

Uff dem Eschermittwuch, den 14. februar.

Fol. 221b

1526

4660. Cultus. — Uff die puncten des singens und lesens halb, der ratschlag verlesen. Erkannt: Dem puncten, wie angesetzt, bliben.

Montag post Invocavit, 19. februar.

4661. Predicanten wegen Schulen, Klöstern und Ehesachen. — Dr. Capito, Dr. Anthoni, mstr. Mathis zeigen an: Nachdem sie hievor gebeten der schulen, closter, pfarhen, messen und ehesachen halb ein christlich insehen zu haben: daruff in dann gepürlich antwurt worden. Nun under andern liegen inen die eesachen hoch an: dann vil kommen zu inen und begern deßhalb rat; bitten m. H. H. als christliche Obern, wollen etliche Herren dazu verordnen ein christlich insehn zu haben, und nit zu schühen, daß es bitz har allein vor dem geistlichen Richter zuwider dem wort Gottes bescheen, sonder zur erhaltung frides und einigkeit unter der burgerschafft, auch daß dem wort Gottes gelebt werd, zu verordnen.

Freitag p. Invocavit, 23. febr. — Schiltigheim und Illkirch Kirchengepräng abgeschafft. — Suppl., fol. 41°.

4662. Bauernkrieg und Predicanten. — Seynd die hiesigen Predicanten beym Bischoff und den Räten in verdacht kommen, als wenn sie den Bauern solten geraten und selbig aufgewickelt haben, beclagen sich deswegen die Predicanten für hiesiger Oberkeit und begeren sich irer anzunemen. Wird inen gesagt, ein supplication an die Räte zu Zabern uffzusetzen, darin sie bitten mögen, inen die Vergicht der armen, so zu Zabern umb der bäurischen entpörung halb gericht worden, darin sie verdacht, sonderlich Dr. Capito und mstr. Mathis, inen geraten zu haben, zu verlesen. Quod factum, und ward erkannt also zu schicken, sabbato ipsa Mathiae: Es haben aber die Räte Episcopi daruff geantwortet, einer Stadt geschriben, sie wissen nichts mit den Predicanten zu schaffen haben.

Mittwoch p. Laetare, 14. märz. — Leutpriester in Dettweiler von den Bauern misshandelt. — Ibid., fol. 1\*.

Montag post Judica, 19. märz.

Fol. 221b

4663. S. Andreas. — Cultus. — H. Ammeister zeigt an, wie in anlangt daß der Pfarher zu S. Andres und sin Miethling über vorigen empfangenen

bevelch bicht hör, mess lese mit beschlossener thür: darob vil der burgerschafft übel sind, und zu besorgen, diwil man im ungünstig, daß ein unfug sich begeben möcht. Erkannt: In und den Mütling, umb daß sie das gebot übertretten, in thurn legen. Factum. Ist aber wider uff H. Decani der Hohenstifft und H. Lux Marxen fürbitt aus dem gesengnüß gelassen worden auf urphed.

Fol. 222 Freitag post Judica, 23. märz.

4664. Widertäufer, Hubmeyer. — Adolff von Mittelhüsen und Pfitzer erfaren, wo der Pfaff so oben herab der Tauffeshalb handel. Widertauf. (Conjicitur: Dr. Balth. Hubmeyer vel Wilh. Reubel.)

Fol. 222 Samstag post Judica, 24. märz.

4665. Des Kaisers Friede mit Frankreich. — Religion. — Kais. Maj. zwen Brief, daß er mit dem König von Frankreich vertragen und daß er bis Johannis Baptistae gen Rom ziehn, die kais. cron holen und fürter in Tütschland, und helffen die Ere Gottes und christl. Religion fürdern.

Fol. 222 Montag post Palmarum, 26. märz.

4666. Allerheiligen. — Salz weihen. — Item daß man zu Allerheiligen weihwasser und salz segne. Erkannt: Sie beschicken und lassen sagen, daß sie still stehn.

4667. Buch gegen den Reichstag. — Item daß man ein verachtlich buch hie feil haben soll, das den Richstag üßricht, und einer Stat zu nachteil dient. Erkannt: Erfarung haben, ob es hie gedruckt und sonst verhören.

Fol. 222 Mittwoch post Paschae, 4. april.

4668. Beicht im Münster. — Erkannt: Beichthören und andere pfarrlichen rechten im Münster und uff den Stifften allerdings still zu stehn bis uff weitern bescheid.

(Nach vielerley pro et contra ergangenen reden.) — Note de M. Jung?

Fol. 222 Montag post Quasimodo, 9. april.

4669. Messe. — Item daß Paulus Burger die messen singt.

4670. Capito verdächtig. — Item daß vil leut in Dr. Capitos hüß üß und ingon, so da auch in der uffrür verdacht sind. — Cfr. n° 3507.

4671. Bruckner. — Item daß der Predicant Niclaus Pruckner v. Mühlhausen hie seyn soll und drei wiber haben. Desshalb von gemeinen eidgenossen vertrieben. Ist nichts an der sach gewesen, sondern ein geschrey.

Montag post Misericordiae, 16. april.

Fol. 2224 1526

4672. Capito und Hedio gegen die Messe. — Dr. Capito und Dr. Hedio zeigen an und bitten, daß m. H. H. die meß abstellen; 2. die hurery und eebruch abzustellen; 3. ein christlich ordnung des gesangs, anstatt der meß uffzurichten; 4. daß ir, der Predicanten, warhafftig entschuldigen uff das üsgangen geschrey und verlümden, wie sie dem Bürischen fürnemen räthig und behilflich gewesen, zu verhören, oder Herren zu bevelhen die zu besichtigen, domit das geschrey abgeleit word. Erkannt: Uff den 4. punct ir verantwurten zu hören lassen, beschee noch verhör derselbigen, was gut sey.

Der hurery und eebruchs halb erkannt: Die gemeinen metzen anhalten in iren hüsern zu bliben, und nit also uff der gassen on scham zu ergernüs der frommen zu lauffen, oder in wirthshüsern zu ligen. Darneben den Sybenzüchtern ernstlich darob zu halten bevelhen.

Fürther der mess halb erkannt: Daß die Predicanten irem vielfeltigen erbieten nach, daß die mess ein oberste gotslesterung seye, in artikel zu setzen, und alsdann h. Ammeister sechs Herren verordnen, die von den 4 Stifften und zu Allerheiligen, üß jedem ort drey zu schicken, besonder so die mess vertheidigen und halten wolten, denselbigen fürhalten. Nachdem bissher eine lange zyt die Predicanten sich offentlich hören lassen, daß die mess eine hohe gotslesterung sey und sich erbieten, wo sie das nit bewiesen, ein libstrof zu lyden, und aber nit destminder die messen von inen gehalten, so woll man inen der Predicanten artikel nit verhalten und iren bericht und rat harüber vernemen, domit die Er Gottes gefördert und unrot in der gemein verhietet. So sie dann anzeigen, sie wollen sich des bedenken, inen die artikel und darzu 3 tag ziel iren bericht zu eröffnen zu lassen; geben sie dann antwort, wol und gut; wo nit, beschehe wither was gut sey.

Samstag p. Misericordia, 21. april. — Prädicant Seb. Meyer u. Schulmeister Ott, Mag. in S. Thoma um Wohnung. — Prädicanten wollen ihre Verantwortung gegen den Bischof drucken lassen. — Suppl., fol. 41<sup>b</sup>.

Samstag post Jubilate, 28. april.

Fol. 222b

4673. Hagenauer Druckschrift gegen den Rath und die Reformation.

— Ein schmachbüchlin, darin ein Rath zum höchsten angetastet, wie sie der geistlichen güter, auch das almusen zu gebrauch der Reuter, der gebüw und underhaltung der Prediger ankerten; desgl. h. Martin Herlin hoch beschwerlich, und mstr. Mathis, Dr. Capito, Dr. Hedio, h. Zimprian, mstr. Anthon, Bucerus, Adelheit die hebam, und andere schmehlich angezogen

Digitized by Google

werden, wie dann der lenge nach verlesen. Erkannt: Diwyl anzeigt, daß solche büchlin an ein Rat zu Hagenau gelangt in druck zu kommen; so man deß gewiß syn kann, botschaften zu einer Stat Hagenau ein Rat verordnen und vlissig bitten sollen: diwyl solch schmachbuch on allen grund und warheit üßgangen, daß sie üß nachbarlichem willen, was sie davon wissens haben, entdecken und eröffnen wollen; sich demnach der gebür auch ferrer haben zu halten, und daß man sonst khein gelt sparen soll, sondern möglichen fliß ankeren, ob man in der geheim und sonst erfaren konnt wer der dichter war: so man aber der sach nit gewiß, daß solch büchlin an einen Rat zu Hagenau gelangt, wither erkunden und alsdann h. Daniel Müg zu einer botschaft zu Hagenau verordnet.

Fol. 222b

Montag post Cantate, 30. april.

4674. Schulen. — Daß man die schulen uffricht: Schulherren bevolhen.

Montag p. Cantate. — Der Comthur zu S. Johann soll seine Brüder in die Predigt gehen lassen, wenn sie es begehren. — Suppl., fol. 41<sup>b</sup>.

Fol. 223ª

Mittwoch post Cantate, 2. mai.

4675. Ornate der Bruderschaften ad Almosen. — Erkannt, ut saepius antea, der ornaten in den clostern halb, welche ettliche so sie oder ire eltern in closter gegeben, wil man den Bruderschafften das ire gibt, wider abfordern wollen, nicht herüß geben. Waß umb Gottes willen gegeben, das sey gegeben, und word nit wider herüß gegeben, was hin ist, das ist hin.

Kürschner Bruderschafft, weilen das meß lesen abgestellt, begern ire ornate und cleinoder und habe, halb in der gemein Allmusen und halb in das Blaterhüß zu geben. Erkannt: Bewilligt, und ir übergab in das Ratsbuch lassen verzeichnen.

Mittwoch p. Cantate. — Graf Hennenberg: dass die Priester oder Cappl. nicht sollen nöthig haben zu disputiren. — Ibid., fol. 42<sup>b</sup>.

Montag post Vocem Jucunditatis, 7. mai.

4676. Beginen. — Beginenhüß zur Gans. || (nil amplius), note Jung. — Cfr. no 3509.

Samstag p. Vocem Iucundit., 12. mai. — Die Capp. wollen nicht disputiren, die Mess sei zu wichtig. — Suppl., fol. 42<sup>2</sup>.

Montag post Exaudi, 14. mai.

4677. Ein Bürger zu Benfeldt gegen die Predicanten. — Item den von Benfeldt fürstellen und gegen den Predicanten verhören. Hans Wolff von Benfeldt (ein weber) befragt, warum er nit wachen oder hieten woll, auch warum er gesagt daß dhein christlich Oberkeit das schwert führt; desgl.

1526

daß die Predicanten das Evangelium nit recht predigen oder den rechten pfad gon, daruff er gesagt: Christus sei unser haupt und der gebiet es nit, mit erzelung des capitels ad Rom. 13. Uff den dritten puncten woll er bewyssen üß der Geschrift, daß sie den rechten pfad nit gon, sey aber jetzt nit bedacht, dann er nit zu morgen gessen, bitt aber um bedacht. Daruff die Predicanten iren bericht, wie er die Geschrifft nit recht verstot, und daß die frommen alten, König David, Josias, auch Samuel und andere das schwert gefürt, und auch Prister gewesen, und daß ein Christus von anfang und ewyglich seyn wirdet, wie ad Ephesios etc. Erkannt: In frei in thurn lassen gon, und essen und trinken geben, und bis mittwoch bede parthien hie hören. Quod factum. Und hat er erstlich behaupten wollen, daß dhein Christ, er sei in einer Oberkeit oder nit, das schwert füren mag. 2º Daß die Predicanten und der Luther das recht Gots wort nit predigen, und namlich in dem daß sie allein uff das üsserlich ding dringen, closter uffthun, messen abthun, altar abbrechen, und sonst die gezier der kirchen vernichten, und mit einer ungestüm das volk underwisen, damit sie nit zu der liebe und mit dem herzen zu Gott, sonder zu der that und zu abbruch der üsserlichen dinge gefürdert werden. 3º Soligen so hinder den müren, lassen sich Doctores, Meister und Rabbi schelten, tragen gut schuhen an, und haben ir narung, kommen nit hinüß, sondern suchen iren gewin. 4º So halten sie den tauff nit wie in Gott uffgesetzt, sondern tauffen die cleinen kinder, die sind nach dem Gottes wort des tauss nit sehig, und wiewol sie vermeinen, das Gots wort hie zu predigen, so erzeigen sich doch dhein früchte: dann wo wird eebruch, hurery, wucher, zins und gilt, oder desgl. abgestellt.

Daruff die Predicanten iren gegenbericht geben, aber an im als ein strittigen nichts verfangen, und also uff dißmal abgescheiden. Ist hernach uff mentag post Trinitatis, für XXI wider gegen den Predicanten verhört worden. Ist endlich wider gen Benfeldt geschickt und ime gesagt worden, sich zu halten und nit predigen, taufen etc. Amptmann und Rat bevolhen. — Cfr. no 3507 s.

Mittwoch p. Exaudi, 16. mai. — Der Prädikanten Bericht der Mess halb. — Suppl., fol. 42b.

Samstag p. Exaudi, 19. mai. — Antwort der Capitel. — Ibid., fol, 42<sup>b</sup>. — Hans Wolf von Benfelden disputation mit den Prädicanten. — Ibid., fol. 43<sup>a</sup>.

Mittwoch post Trinitatis, 30. mai.

Fol. 223b

4678. Sacrament im Münster. — Als die uff dem Chor das Sacrament uff hüt uff den altar gestellt, darüß unrat entston mocht. Erkannt: H. H.

1526 zum Dechan und Capittel schicken und bevelhen, solchs zu underlassen und den andern Stifften auch verkünden.

Fol. 223b Samstag post Corporis Christi, 2. juni.

4679. Dr. Faber. — Disputation. — Dr. Capito und h. Dieboldt zum Alten S. Peter legen in die geschrifft, so sie Dr. Faber gen Baden geschriben, bitten man woll im und den sinen ein geleit geben, harzukommen und ein disputacion etc. Erkannt: Inen sagen, diwyl sie geschriben haben, so der gegenteil umb geleit uff ir schriben by m. H. H. ansuchen werde, woll man inen gebürend antwort geben.

Samstag p. Corp. Christi. Fortsetzung.

Fol. 223b Mittwoch post Corporis Christi, 6. juni.

4680. Schmachschrift von Hagenau vom 28. April. — H. Martin Herlin zeigt an, daß er des schmachbüchlins halb sin kuntschafft gemacht, daß er zu Hagenau das büchlin überkommen; nun schribt man aber unhefftig umb das büchlin wider zu liefern, und liegt der bott hie. Item ob man uff den so hoch verdacht das büchlin gemacht zu haben streiffen und harfüren soll. Erkannt: H. Martin Herlin, h. Doctor und Stattschriber gewalt haben, harin ein antwort begrifen, domit derjhenig so es herbrocht an sinen eren unverletzt seyn, und sonst h. Martin auch gewalt haben, den nieder zu werfen lassen.

4681. Der Kaiser gegen die Reformation. — Die commission, so kais. Maj. dem Bischof von Straßburg, uff vil Bischoff und die Pfaltzgrafen, sie zu ermanen, by der Röm. Kirchensatzung zu bliben, und daß er des willens, die lutherisch leer üßzutilgen. Erkannt: Daß m. H. H. die sach als ein warnung zu bedenken, ob man überzogen soll werden; daß man alle nottürftige handlung habe, auch wie man der sach in der Stat eins seye.

Fol. 223 Montag post Medardi, 11. juni.

4682. Ratschlag auf den Reichstag. — H. Martin Herlin, Jac. Sturm und Doctor bringen iren ratschlag uff den Richstag. Erkannt: By denselben bliben, doch von ersten, uff den puncten des evangelisch handeln, doch nichts in diesem puncten beschließen, und die hundert articul der mißbrüch mit nemen; ob Gott gnad gebe, daß man daruff handelt.

Fol. 224 Mittwoch post Medardi, 13. junius, v. 14. mai h. anni.

4683. Hans Wolff von Benfeld verwisen. — Hans Wolff, weil er sich ungeschickter dann zuvor zu Benfeld halt, wird mit weib und kind üß der Stadt Benfeld und einer Stadt Straßburg Oberkeit verwisen.

Montag post Viti et Modesti, 18. junius.

Hans Wolffen von Benfeldt hüßfrau mit ir fünf cleinen kindt erschinen, und bitten sie Hans Wolffen mißhandlung nicht lassen entgelten. Erkannt: By der frauen erfaren, ob sie auch irs manns sinns und fürnemens seye, und so sich geschickt und still halten will, alsdann sie mit ihren kindten wider gen Benfeldt, in ir hüss zu irer narung und handthierung lassen kommen, und ernstlich sagen, daß sie denk und sich irs manns meinung nit fürgon und daran nit anhang. Und ihn Hans Wolffen zu Steffan Storen, so ein pfaff war, legen und underhalten mit essen und drincken, damit ob er wider zu im selber komm. Darneben auch erfaren, ob jemans von bürgern sich gestern, do man Hans Wolffen gefangen, hab lassen hören, in wider zu nemen. H. Daniel Mieg zeigt an, wie daß Hans Wolff gestrigs dags, in der predig m. Mathis hab heissen ab der cantzeln geen, und ihn lassen uffsteigen. Dann er, h. Mathis, sag nit die wahrheit, sonder er, Hans Wolff, hab den geist Gots, könne auch die wahrheit.

4684. (Stefan Stor. — Stephan Stor war Lütpriester zu Lienstall (d. i. Liestal), Basler Bisthumbs, hatte durch einen brief an die gemeinen Zünfsten zu Basel geschriben, etlicher beschwerdt und hilff halb, in namen der aufrürer, die entpörung geheget und aufgewickelt; ist flüchtig worden und hieher mit seinem weib gekommen. Da man ihn dann incarcerirt; entlich aber in ansehung seiner langwirigen gefängniß und vornehmer Intercession wider ledig gelassen, mit condicion, daß er üß diser Stadt Straßburg und Basel, auch bey der Bisthumb für sein person sein lebenlang bey ertrenken schwören müssen.) — Probablement note de M. Jung, comme ce qui suit.

(Nota. Dieser Steffen Stor ist auf der Stadt Basel klag und anrufen allhie gefänglich angenommen worden, weil er ire underthanen in der empörung wider die oberkeit soll aufgewickelt haben; benanntlich zu Lienstall ein aufrur fürgenommen; ists geständig gewesen. Er muß des Bisthums allhie seyn verwiesen worden, dann i. A. 1529 hat der Landtgraf von Hessen für ihn bey hiesiger Stadt intercedirt, im das Straßburger und Basler Bisthumb wieder aufzuthun und der acht zu erlassen.

Mit Hans Wolffen hat die obrigkeit allhier in dem folgenden jar viel zu thun bekommen; hat auch nicht mer essen wollen (scil. im Gefängniss), man neme dann gelt von im; ist entlich in ein gemach, sampt seinem weib darin zu wonen und zu arbeiten erkannt worden, gleichsam als ein ewige gefängniß, in der Barfüßer closter.) — Note de M. Jung.

4685. Reichstag zu Speyer. - Seynd die Reichsstett auf dem Reichstag

zu Speyer übel gefaßt gewesen und haben keinen geschickten mann gehabt, der, was geratschlagt, geschickt in die feder bringen mögen. Solches beclagen der Stadt Gesandten. Man hat sich auch beclagt, sonderlich Churpfaltz durch seine Räth, wie daß Schwigger von Sickingen und sein anhang hie liegen sollen, und wider S. Churfstl. Gn. practicirt. Erkannt: Den Gesandten wider schriben, dass Schwigger, nachdem er mit der Pfalz und andern Fürsten in underhandlung kommen, üß und ingeritten, der achtung S. Churfstl. Gn. nit zuwider. Sollen die Gesanten bey m. H. H. instruction bliben und nicht Dr. Capito ratschlag folgen, uff die puncten des 1. articuls.

Fol. 224 Montag post Ulrici, 9. julius.

4686. Sebastian Meyer predigt gegen die Messe. — Kindertauf verspottet. — Daß Dr. Sebastian Meiger stetigs uff die mess predigt. Item daß man der Priester spottet, so die kind taufen.

Montag p. Ulrici. — Hedio. Sein Besoldung wird ihm von der Stift nicht gereicht. — Fabers Bücher heimlich in die Stadt gebracht. — Suppl., fol. 43<sup>b</sup>. — Schreiben des Bischofs — sehr gemässigt — gegen dessen überspannten Eifer gegen das Evangelium, an seinen Deckan Sig. von Hohenlohe. — Wencher, fol. 39<sup>a</sup>. — Trausch, fol. 105<sup>a</sup>. — Schreiben des Bischofs. — Trausch, fol. 107<sup>a</sup>.

Fol. 224 Mittwoch post Ulrici, 11. julius.

Capito und Zwingli Disputation. — Der zwölff ort der Eidgenossenschaft, auch der Gesanten uff dem Richstag zuschriben, was praktiken Dr. Capito mit dem Zwinglin understot für zu nemmen; auch wie Wolff Köpflin die disputation anderst getruckt, dann sie bescheen, und daß man sie stroffen soll. Erkannt: Sie beede beschicken und ihnen solchs fürhalten, nemlich was die XII ortter herabgeschriben, und Dr. Capito befragen, ob er auch copien sins üsschribens hab, und darüber desgleichen Wolff Köpfel auch, wer den begriff so getruckt, gestellt, und wie er zu erstem getruckt habe. Dr. Capito antwort: daß er der geschrifften, so nidergeworffen sollen seyn, dhein abschriften hab, will aber den inhalt m. H. H. überschicken; 2º seyen die schrifften an die Eidtgenossen uff gestern früg hinweg, will aber auch copias überschicken. Sodann hab Wolff Köpfel das büchle getruckt, der sagt, der Stadtschriber habe es ihm erlaubt. Sagt der Stadtschriber, es sey nit, sondern es hab ihm Wolff ein truck anzeigt, gesagt: Ihm von Zürch zukommen. Erkannt: Diweil Dr. Capito ohn wissen eines Raths den Eidtgenossen und sonst üßgeschriben, daß man ihn lass verantworten: Deshalb ein Rath sich auch coram notario protestieren soll, daß es ohn wissen eins Raths bescheen, und wo dem also,

dhein gefallen tragen. Wolff Köpslin ist in thurn gelegt worden und die büchle in die Cantzley genommen. (Ist hernach, diweil sein frau in dem kindtbett, des thurns wider befreyet und umb 5 % of gestrafft worden. Er hat etliche puncten wie die disputation zu Baden zwischen H. Joh. Oecolompadio und Dr. Ecken und Dr. Faber fürgenommen worden, anderst dann sie gehandelt worden, in ein truck lassen kommen, unerlaubt und contra Mandatum m. H. H. Sagt daß ers getruckt, wie er solches in der disputation nachgeschriben: aber Capito hätt die vorred dazu gemacht.

Donnerstag post Ulrici, 12. julius.

Fol. 224b

**1526** 

Dr. Capito legt in, was er gemeinen Eidtgenossen geschriben, desgleichen insonderheit einer Stadt Basel, darzu auch was gemein Eidtgenossen ihm geschriben: lassen lesen; mit ferner anzeig, daß er des schribens dem Zwinglin gethan, dhein copy hab, mit einem langen bericht, was er acht ihm geschriben zu haben, und ermanung, daß man sich der Eidtgenossen schriben nit erschrecken soll, dann sie nit alle des syns als villicht ettliche oerter sindt, und entlich gebetten, ihm zugeschickts schribens copien lassen werden; woll er ein supplication anstellen und sich rechts erbieten uff m. H. H. Erkannt: Zween Herren verordnen und ihm die schrift oder copien von den Eidtgenossen zukommen, zustellen, und begeren sinem erbieten noch eine supplication anzustellen, darin der handel erzelt werd und m. H. H. übergeb, so woll man auch schriben und begern die original oder copien herzuschicken. Dr. Capito ist gesagt, daß m. H. H. an solchen dichten gar nit gevallens trügen, und ir meinen, dem abzuston. Und ist Dr. Capitons suppl. harnach besichtigt und auch etwas geendert worden durch m. H. H.

Montag post Margarethae, 16. juli.

Fol. 224b

4689. Predicanten predigen ufrührerisch. — Als die Predicanten, nemlich Dr. Sebastian zu S. Thoman uffrürisch wider die versammlung uff dem Richstag predigen, welches auch die Gesandten hiehero geschriben, daß derwegen ein geschrey uff dem Richstag.

4690. Nürnberg. — Der von Nürnberg tröstlich zuschriben, was ir ratschlag uff des Churfürstlichen fürhalten des Evangeliums halb, und daß man nit cleinmütig sin soll, sondern daß man sich ernstlich harin schicken soll, damit ein christlich beständigkeit gespürt werd. Erstlich den Herrn schriben, wie die geschrifft zu kommen, und wo sie bei den Stetten ein Rath finden, daß sie den Fürsten übergeben, lass man es wol gefallen; und den von Nürnberg schriben, daß man es wol hett mogen lyden, daß

er ee zukommen und übergeben, und was man den botten zugeschickt, und daß man auch nit eleinmütig syn woll.

Fol. 224b Mittwoch post Margarethen, 18. julii.

4691. Aufrührische Predigten. — Als die Predicanten in iren predigen mit dem schelten und benennung der personen über vorig üßgangen Mandat beweglich und uffrürig halten. Erkannt: Herren verordnen, die ein geschrifft ansetzen und sie ermanen, das wort Gottes und zu der gelübd und gehorsam zu predigen, wer das nit halt, in nym predigen lassen.

Montag post Maria Magdalena, 23. juli.

4692. Verzeichniss der geistl. Missbräuche. — H. Claus Kniebis und h. Doctor bevolhen ein verzeichniß zu machen, der mißbräuch halb von den geistlichen, so wider ir eigene canones und der alten concilien beschluß sindt; zum fürderlichsten uffzurichten und anzustellen.

4693. Faber und Capito. — Dr. Fabers gloßiren über Dr. Capito's, Farelli und Oecolompadii brieff so nidergeworffen, der lenge nach gelesen. Erkannt: Dr. Capito das büchlin anzeigen, und so er etwas dagegen schriben will,im gestatten, doch daß er es mit einer sanstmütigkeit und evangel. gewonheit thu. Factum.

Fol. 225 Dienstag post Magdalenae, 24. juli.

4694. Lucerns Schreiben wegen Capito's Brief. — Der orter der Eidgenoßenschafft von Lucern schriben mit zuschickung Dr. Capitons brieff, originals copien, als verlesen. Erkannt: Sie abschrieben und Doctori Nicolao Gerbelio geben und bitten, das zu verdütschen. Desgl. Capitonem auch ein geben zu verdütschen, desgl. an Herrn uff dem Richstag zuschicken, an orten und enden, sie fruchtbar achten, haben anzuzeigen, und sodann die verdütschung sich mit Dr. Fabers Transummarien nit verglichen wolt, alsdann den Eidtgenoßen wider schriben, daß man beschwerden an dem hab, daß sie unsern burgern ire brieff uffbrechen, dazu gestatten, den inhalt anderst zu verdütschen, dann es an für selbst sei, und begern dieselbigen auch zu strofen, wie m. H. H. den trucker zu strofen, damit guter, nachbürlicher will behalten blib.

H. Duntzenheim, Büchsner, Rammler, Dns. Doctor bringen iren ratschlag der plätz halb vor der Stadt, doruff man die todten begraben solt. Nemlich: S. Helenen; vor Cronenburg den Schelmen Schlut; vor Wißenthurn do die stein liegen, oder S. Gallen; vor dem Metzigerthor und daselbs um die Spittelgrub, doch daß sie erschütt wurd; vor S. Johannesthor der

Bruchen garten; vor dem Judenthor by der Wäsche uff der Hohe. Doch zeigen sie darneben an, daß sie beducht S. Aurelien und S. Steffans kirchoff wol mochten bliben. Erkannt: Anfänglich, daß man niemans mer in das kirchspiel zu S. Martin und sonst in dhein kirchoff oder kirch in dieser Stadt begraben soll. Doch ein solchs an die Schoffel bringen, und zu plätzen verordnet for der Stadt: S. Helenen, item der nüw geschleifft acker by dem hüsel vor dem Wißenthurm, und for S. Johannsthor Claus Bruchen garten, und daß man solche plätz umbstocken und darnach, so es die Schoffel beschließen, anfenglich mit dielen umbschlagen soll, damit weder hund oder ander vihe dahin kommen mag.

Sonntag p. Magdal. — Dr. Cap. erkannt Hedio nicht für einen Prädicanten etc. — Suppl., fol.  $43^{b}$ ,  $44^{b}$ .

Donnerstag post Arbogasti, 26. julii.

Fol. 2254

1526 ·

4695. Basel wegen der aufgebrochenen Briefe. — Der von Basel entschuldigen, daß sie nit darby gewesen, noch darin gehollen (gewilligt), daß dem botten die brieff uffgebrochen; und darzu m. h. Dr. geschicht, darzu das büchlin gedruckt.

Montag post Jacobi Apostoli, 30. juli.

4696. Hans Wolff von Benfeldt. — Hans Wolff von Benfeldt wird mit einer ursehdt üß gesängniß gelassen, schwört, und bindet man im ein, daß er siner ler müßig stand; auch den Predicanten zu Benseldt ungeirt lasse bey einer leibstraff.

Mittwoch post Jacobi, 1. august.

4697. Capito. — Dr. Capitons und Gerbelii, desgl. Jac. Sturmen verdütschung des wörtlins Catastrophe, daß es ein end, und nit ein umbkerung heiß, verlesen: dagegen Dr. Baldung verdütschung, daß es ein umbkerung, oder in dem fall ein widerwartigen üßgang der fürgenommenen geschicht heißen soll, und darby Virgilium, S. Hieronymum und wie es die poeten halten, angezeigt. Erkannt: Den XII ortern der Eidtgenoßenschaft wider schriben: man hab ir zuschriben und überschickung der copi verstanden, und darumb den drucker gestrafft; auch Dr. Capito zu red gestellt, der do sich entschuldigt, daß sin will und meinung an den ort nit gewesen, es mocht auch das wörtlin den verstand nit haben; deßhalb an sie solche wort durch gelerte, verstendige personen auch zu verdütschen lassen, und wo sie es befinden, dermass wie bericht, gegen denen so es verdütscht der gebür zu halten; auch m. H. H., wo es sich dergestalt einer begibt, oder die iren nit von den stenden des Richs also laßen uffgon,

Digitized by Google

1526 sonder und zuvor zuschriben, woll man allzit der gebür und zu so zu friden und guter nachbürschafft dienstlich ist, fürnemmen. Am andern den von Basel irs nachbürlichen willen danken, dorby glicher weise, wie es Dr. Capito verantwort, zu schrieben, mit beger, daß sie es auch gelerte lüt by inen laßen verdütschen. Ward auch Dr. Capito verantwortung mit bescheidenheit zugeloßen, und im sein buch widergeben.

Montag p. Jacobi, 25. juli. - † de hoc 225.

Mittwoch p. Jacobi. — Die Capp. wollen fortsingen. — Suppl., fol. 44°.

Montag p. Vincula Pet., 6. aug. — Sigfrit mit der hellen Stimm liest noch Messe. — Suppl., fol. 44b. — Math. Zell Güter in Freiburg werden ihm weggenommen. — Ibid.

Donnerstag p. Sixti, 9. aug. — Widertäuser hier. — Suppl., fol. 44b. — Fortsetzung, fol. 45a. — Ein ausgetretener Augustiner begehrt Pension. — Fol. 46a.

4698. Murner. — Dr. Thomas Murner mit fürschrifft von der Stadt Lucern zu pensioniren. Erkannt: Closterherren gewalt haben mit im zu überkommen, es sei mit barem gelt, oder ein lipgeding. Factum. Hat 52 gulden järlich begert. Dr. Murners büchle, darin er sagt, daß die meineidigen so Pfleger der kirchen sindt, machte bey einigen Herren verdruß, und wollten ire Pflegereyen uffgeben: es ward inen aber zugesprochen.

Fol. 225b Samstag post Assumptionis, 18. august.

4699. Schule. — H. Kniebis und H. Meiger bringen iren bedacht, daß man ein schul zu den Predigern in den hüsern gegen des Ammeisters stub machen mocht mit eim cleinen costen. Erkannt: Wie die Herrn es bedacht, daby bliben, und die schul fürderlichst uffrichten, und das gelt zu Barfüßern und S. Claren nemen, das es costet.

Samstag p. Assumpt. — Verhandlung des Cap. des Singens wegen. — Suppl., fol. 45°.

Montag p. Bartholomaei, 27. aug. — Der Carmeliter Provincial reclamirt das Kloster in Strassburg.

Dienstag p. Adolphi, 4. sept. — Episcopus schreibt wegen Hedio. — Ibid., fol. 45°.

Samstag p. Nativ. Mar., 8. sept. — Verschiedenes wegen Einkünfte der Geistlichen. — Suppl., fol. 45°.

4700. Reichstag zu Speyer. — Auff dem Reichstag zu Speyer haben gemeine Ständ im namen der Reichsstädt gebeten, Jacob Sturmen zu vermögen in Hispanien zu reiten, der aber, in des ritts in Hispanien zu erlassen gebetten. Sachsen und Hessen handeln mit der Städt Gesandten eines vorstandts halben.

Fol. 225 Montag post Mathaei, 24. september.

4701. Abstellung der Messe. — Als nechst erkannt hüt der meß halb, ob man sie abstellen oder endern, oder lenger will lassen bliben. Daruff

erkannt, daß man die meß halten soll, bis daß die verordnete bottschafft von kais. Maj. wider zu land kompt, und Ir. Maj. gemüt gehört werd. Solches haben etliche Jacob Sturmen verdacht, daß er der messen halb ein mehr (Mähre) gemacht. Erkannt: Zu inquiriren, wer der schwetzer; auch den Predicanten sagen, die überslüssigen reden der meß und anderer sachen halb zu underlassen.

Montag p. Remigii, 1. oct. — Bilder zerstört etc. — Fol. 46°.

Mittwoch p. Michaelis, 3. oct. — Episcopus schreibt um Beibehaltung der Messe. — Ibid., fol. 464.

Mittwoch post Simonis et Judae, 31. october.

Fol. 225b

1526

4702. Jacob Sturm. — H. XV. Jacob Sturm wird XIII.

Mittwoch post Omnium Sanctorum, 7. november.

4703. Schule. — H. Kniebis, J. Sturm, J. Meiger, die Schulherren bringen an, daß sie zwen Schulmeister für handt haben, nemlich Dr. Nicolaum Gerbelium, der begert jars fürgriffs 80 gulden, und will nichts von den schülern nemen, und des tags zwo letzen (Lectionen) thun, und sonst gut uffsehens haben, daß die jungen sonst durch sine substituten wol erzogen werden. 2° So sey Sapidus auch forhanden, der villicht minder neme-Nachdem sie aber nit mit geföllen dergestalt versehen, daß sie solche personen sampt iren substituten erhalten mögen, so stellen sie es m. H. H. heim, mit der anzeig, daß Dr. Nicolaus nit an sie, sonder sie an in gesucht, und er auch nit gern hab, daß man weiß, daß er den dienst annemen will. Daruff anfenglich gebetten, es zu verschwigen, und wither erkannt: Daß die Schulherrn mit dem Sapido handeln, und üß bewegen ursachen Dr. Niclaus jetzt rugen lassen. Wo man aber in bewegen oder haben mocht, daß er sonst zwo lectionen in dem tag lese, das mocht man annemen, doch daß Sapidus Schulmeister des orts sin soll.

Montag, den 19. nov. - Unruhe in Jung S. Peter. - Fol. 46°.

Samstag post Andreae, 1. december.

Fol. 2264

4703 bis. Supplication der Bürger. — Der Gemein, so sich nennen, daß sie die er Gottes und das richs Christi gern gefördert sehen, supplicanda der lenge nach als verlesen.

4704. Tag mit dem Bischof. — Desgl. sagt Unser gned. Herr von eim Gott gefälligen dienst red zu haben. Tag uff Thomae Apostoli abend, als verlesen. Erkannt: Herrn verordnen, die den handel bedenken. Hat Episcopus hernach den tag abgeschriben.

Fol. 226\* 1526

Montag post Andreae, 3. december.

4705. S. Martins Kirch. — Erkannt: Daß man S. Martins Kirch gar dannen thun, und vom Bischof ein platz behalten, daß man zwo stuben dohin buwen und solchen gottesdienst halb in das Münster, halb zu S. Thoman bewenden.

Freitag p. Andreae, 5. dec. — Gemeind Illkirch begehrt einen christlichen Pfarrer. — Suppl., fol. 46<sup>b</sup>.

4706. Kreuz im Münster. — Erkannt: Das Crütz hinter dem fronaltar im Münster hinweg thun. — Cfr. nº 3508.

Samstag p. Thomae, 22. dec. — Ein Widertäuser hier in den Thurn. — Suppl., fol. 46.

Fol. 2264

Montag nach Thomae Vigil. Nativit. Christi, 24. december.

4707. Wiedertäufer. — H. Blumenau zeigt an, demnach und m. H. H. an sambstag nechst verschinen anlangt, wie ein Widertäuffer hin zun Predigern disputiren; und aber er und Pfitzer dahin verordnet; daruff sie sich nach imbis verfügt, und solichs also wie angezeigt, befunden. Und solchs im beysein uff vierhundert burger, die sich doch uffs züchtigst gehalten; dann allein daß der Widertäuffer uff siner meinung verharret. Und als das volk hab wollen abwichen, haben sie die Predicanten uff ein besonder ort genommen und inen anzeigt, daß m. H. H. bevelch sey, daß sie hinfürter mit niemant einig disputation oder gesprech, on ir willen, wissen und gehell thun oder halten sollen. Dem sich dann die Predicanten zu gehorsamen bewilligt und erbotten, auch zum bericht anzeigt, diwil ettliche von der Bürgerschafft vom Widertäuffer viler ding bericht, daß dann wider die Geschrifft; und solche ußzurütten seyen sie verursacht die disputatio zu halten.

(Sonsten seynd in disem jar vil Widertäuffer in thurn gelegt, und auf beharren irer ler der Stadt und landts verwisen worden. Benantlich Jacob Gross, ein kürschner von Walshut, welcher in einer versammlung allhier in des VIIer Schribers haus gehalten, beneben Jörg Tüchern von Wissenburg, so des VIIer Schreibers tochtermann gewesen, und dann Wilhelm Ecksell, einem schumacher von Wallis, aufgehoben und in thurn gelegt worden. Ward geständig, daß er hier in der Stadt zwei getauffet habe, der eine ein kürsner namens Mathis Hiller von S. Gallen, so auch ertappt und gethurnt worden, und solches in des VIIer Schreibers haus; auch einen in der Ruprechtsau, da sie zum öfftern sich versammlet in beyseyn Clemens Zieglers. Ire ler bestunde in 3 puncten: 10 kein oberkeit haben; 20 keiner dem andern ehr anthun; 30 je einer mit dem andern theilen. Die Geist-

lichen, als Dr. Butzer u. a. disputirten im thurn mit inen, sie sindt aber alle auf irem kopff verharret gebliben.

1526

Note: Ludwig Hätzer, Joh. Denk u. and. Widertäuffer waren dies jar zu Straßburg. Wer der gewesen, der oben disputirt hat, findet sich nit; mag wol seyn, daß im protokoll de anno 1527 etwas davon enthalten gewesen, sed ubi est illud? Sonsten war im jor 27 ein Widertäuffer, namens Johannes Schwäblin, bürger und plattner allhier, so auch Widertäuffer, gehauset, gethurnt, und von stund an der Stadt und Oberkeit verwisen.

Item Dieboldt von Sandt, ein Gerber und Widertäuffer, fortgeschickt.) — Note de M. Jung.

Montag p. Thomae. — Fortsetzung. — Ibid.

Montag post Nativitat. Christi, 31. december.

4708. Widertäuffer. — Item daß man ein mandat üß sollt gon, daß man der Widertäuffer abkem.

4709. Jacob Sturm. — H. Jacob Sturm wird zum Stettmeister erwöhlt.

#### 1527.

Das Memoriale de ao. 1527 desideratur.

Donnerstag post Jacobi. — XIII Memorial, vol. II.

1527

4710. Zeigt der Ammeister an, daß in anlangt, daß der Bischof die Thumherrn des Capitels der hohen Stifft beschriben zu im uff Montag nechst jen Molßheim zu kommen und ein Capittel zu halten; do dann die red gan sollen daß sie ir alt gesang und andere ceremonien uffzurichten willens.

Erkannt: die sachen also rugen und zusehn was sie fürhaben.

H. Ammeister zeigt an, wie in durch ain Erenmann angelangt, daß der Predicant zu Nüwiler offentlich an der Cantzel gesagt soll haben, daß die Predicanten allhie sagen und predigen, daß die Muter Maria ain frauw sey, wie ein andere frauw, und ain gemein dyrn etc. Erkannt: In understan niderzuwerfen, übelschlagen und harfüren.

Samstag p. Blasii, 9. febr. — Kirchhöfe vor der Stadt. — Fol. 39b. — Bischof wegen des Gottesdiensts. — Fol. 39b (eingelegtes Blatt).

23. nov. — Schaffner der Klöster. — Fol. 40.

30. dec. - Klosterherrn et eorum negotium.

Donnerstag p. Jacobi, 25. julius. — Versammlung der Geistlichen in Molsheim. — Wiedereinführung der Geremonien. — Pred. in Neuweiler lästert die evang. Pred. in Strassburg. — Brant, vol. II, fol. 3<sup>a</sup>.

Hedio u. Bucer, nach der Rückkunft von Bern, predigen heftig gegen die Messe, der Bischof schreibt deswegen. — Wencer, fol. 42°. — Trausch, fol. 112°.

### 1528.

## Memoriale de aº. 1528 P. Buotz. Prothon.

Fol. 226ª

Montag ipsa trium Regum, 6. januar. (?)

1528

- 4711. Kirchhöfe. Item daß die stein der edlen und bürger uff den kirchhöffen wider das herkommen hinweggeführt werden. Erkannt: Sollen die werkleut keinen stein nemmen, dann die so man inen gibt. Cfr. nº 3512.
- 4712. Priestereid. Erkannt: Alle Ratherren by iren bütteln bevelch thun, daß sie uff morn den Priestern, so noch Chorgang und Priester seyn wollen, nit gebieten zum schwören, sonder uff ein andern tag sie beschicken und bedenken ein üßzugk zu machen, was man inen forhalten will.

Fol. 226b

Samstag post Erhardi, 11. januar.

4713. Pfarrer in der Ruprechtsau. — Clemens Ziegler. — Der Pfarher in Ruprechtsau stirbt. Erkannt: Zwen Herrn verordnen, die Mstr. und das gericht in Ruprechtsau beschicken und inen gebieten, den Clemens Ziegler nit uffzustellen oder zu hören, oder man werd sie stroffen; 2° die Predicanten besprechen einen hinaus zu schicken, und die pfarr ein tag oder 3 wuchen lassen versehn; 3° den Schnebel uffstellen und etliche wuchen hie die obenletz (Lection) lassen predigen, und in hören. So er dann geschickt zum predigen, in hinüß verordnen. Ist Schnebel etwas rasch befunden worden, und deßhalb der helfer zu S. Martin hinauß gethan worden; er aber in S. Martinskirch, damit er by den Predicanten, so in predigen und in der schul underwiesen werd.

(Nota: Dieser Clemens Ziegler ward ein gartner. Ob er aber eben derjenige, der ein schneider und an der Steinstraßen wohnhafft gewesen, befinde ich noch nicht clärlich. Und hab ich solches clar gefunden, daß der andere Georg mit dem taufnahmen geheißen. Jener war ein gartner und Predicant in der Ruprechtsau; der andere ein schneider an der Steinstraß seßhafft, der gleichfalls der Widertäuffer Sect anhängig gewesen.) — Cfr. no 3512 bis. — Note de M. Jung (?)

Fol. 226b

Samstag post Sebastiani, 25. januar.

4714. Widertäufer. — Mandat des Widertauffs vom Regiment üßgangen, verlesen. Erkannt: Das Mandat lassen drucken und uffschlagen uff den Zünfsten, und den sagen, das vorig m. H. H. Mandat zu halten, und dem Regiment schriben, daß man hievor ein Mandat lüt ingeschlossener copi

habe lassen üßgon, dann man geneigt die er Gotts so viel möglich zu erhalten; 3° H. Ammeister acht uff die Widertäuffer haben; desgleichen die Ratherrn, wo sie die erfaren, eim Ratanzeigen, domit sie gestraft werden.

1528

Montag post Purificationis, 3. februar.

Fol. 226ª

4715. Messlesende Priester. — Erkannt: Erfarens hab, wo Priester in closter und sonst gond und meß lesen, oder andere ceremonien, als wyhewasser, saltz, krut oder lichter wihen, die in gefengniß legen und strofen, und die Pfleger in den clöstern verfügen, daß solchs fürter nym gehalten und geübt werd. So aber einer in sim hüß im on ergernüß meß loßt lesen, das lassen hingon; diweil niemans zum glauben zu zwingen ist.

Montag post Blasii, 5. februar.

4716. Gesang. — Maria. — Item daß die Waisenkinder noch singen: «Stüren, das üch Gott vergelt;» und: «Unsere liebe Frau.»

Porro: Wider erinnert zum dritten mal solchs zu underlassen, und sonst sie uff die recht vererung der Mutter des Herrn, und die Heiligen zu weisen. — Cfr. no 3513.

Montag post Valentini, 17. februar.

Fol. 226b

4717. Fasten. — Item, daß man in der fasten khein fleisch soll feyl haben, domit der mangel an fleisch etwas gemildert. — Iterum proponirt und erinnert.

Montag post Invocavit, 2. märz.

Fol. 226b

4718. Studenten. — Item, daß man jungen, so zu der ler geschickt und gute häupter haben, als Heinrich Koppen sun und andere, so es nit vermögen, zu nutz eines Regiments und der Gemein in die schulen, und üß den clostergefellen underhalten sollen werden.

Porro: Offtmals repetirt, damit man sie in künsstigem zu Predicanten zurüsten und artzte haben mocht.

Montag post Reminiscere, 9. märz.

Fol. 226b

4719. Mitglied des Regiments. — Regiment schribt: Einen prima aprilis am kais. Regiment zu haben. Erkannt: Einen ordnen, und ist Claus Kniebis zu verordnet.

Montag post Oculi, 9. märz.

Fol. 226b

4720. Verhandlungen mit dem Bischof. — Item: Umb ein Gott gevelligen dienst mim gn. H. von Straßburg noch ein mohl ansuchen, und der meß halb hie ein red haben, domit üß den heffligen predigen nit die Gemeind aber bewegt werd, m. H. H. zu triben (ein Zuspornen mit Gewalt).

Fol. 2274

Samstag post Oculi, 21. märz.

1528

4721. Supplication gegen die Mess. — Sechs bürger legen in ein supplication, darein begert wird, die meß und altär, auch bilder fürderlich hinweg gethan und die Er Gottes gefürdert würd. Dergl. H. Martin Bassamar, Cristoforus Hengel, Waltherus Kaps, Matern Freis und Henricus Winckler supplicirten (waren Vicarii), diwil die meß eine hohe gotslesterung, mit den Deputaten zu verordnen: inen ir presentz zu geben, wollen sie in predigen, lectionen und schulen gehen, und sonst nach gebürlicher mutmaßung und vermag irs inkommens die armen bedenken; do ist noch vil gehaltener underred, auch uff das erkennen samstag ipsa Andreae jüngst verruckt uff die erst supplication. Erkannt: Daß die verordneten Herrn den bedacht fürderlich wie Gott gevelliger gottesdienst uffgericht mocht werden, harbringen, beschehn nach verhör desselbigen wither was gut sey. — Cfr. no 3514.

Fol. 227ª

Montag post Laetare, 23. märz.

4722. Widertäuffer. — Stathalter und Räth des kais. Regiments schriben und schicken ein büchlin mit beger zu erfaren, wo es gedruckt sey. Sollen Herrn erfaren. Refertur: Daß sie des büchlins halben weder by den Druckern, noch sonst etwas erfaren können.

Fol. 227ª

Montag post Palmarum, 6. april.

- 4723. Bündniss. Item daß man umb ein vorstandt oder rucken suchen soll, wie dann by den Schöffeln beschlossen.
- 4724. Weiber gegen die Pfaffen. Der zeddel wie die wiber die Predicanten bitten, by der Oberkeit zu bitten, inen zuzulassen, daß sie mit kunkeln die pfaffen üß dem chor von der meß triben, wie verlesen. Erkannt: H. H. verordnen, die fürderlich ein nachfragens haben, und das abstellen, auch by den Predicanten verschaffen, das auch zu verhüten.
- 4725. Dorlisheim. Nach Dorlisheim wird einer üß den Mütlingen geschickt, auf 14 tag die pfarr zu versehen mit predigen und kinder tauffen, aber dhein meß teutsch oder lateinisch halten. Ist inen hernach einer uff iren kosten geschickt worden, aber fürter mit Wissebachs erben in causa des Pfarrers competentz irer gerechtigkeit halben gehandelt.

Fol. 227

Mittwoch post Palmarum, 8. april.

4726. Ratschlag über Gottesdienst. — H. Jacob Sturm und h. Claus Kniebis bringen iren ratschlag eins Gott gevelligen gesangs wie mit den vier Stifften zu handeln, als verlesen der lenge nach. Erkannt: Wie harbracht, daby bliben, doch solchs den Predicanten ob man eröffnet fürhalten.

Montag post Paschae, 13. april.

Fol. 227

4727. Ein kath. Frau begehrt das Sacrament. — H. Pancratius von Wildsperg Ritters Frau, sucht bey dem H. Ammeister ir zu erlauben, daß sie on ergernüß das sacrament in irem hüß durch einen Priester ir gefällig empfangen mag. Wird abgeschlagen; mag wie andere üßerthalb der Stadt das sacrament empfahn.

Mittwoch post Paschae, 15. april.

Fol. 227b

4728. Archiv. — Der gewölb in der Cantzley registriren J. Sturm und C. Romler: und sie der zitt des Raths gefryt sin sollen. Derglichen uff dem Pfennigthurm auch die brief registrieren befohlen.

4729. Reformation in Illkirch. — Episcopus schreibt die von Kageneck, Rotenburg und Wildtsperger an irer gerechtigkeit, auch herrn Steffan an besitzung der pfarr zu Ilkirch unbetrübt lassen. Erkannt: Episcopo schrieben, daß man sie oder in nit entsetzt, sondern loß in ein Pfarrher bliben, nem im nichts, sondern diwil er die pfarr nit wiß zu versehen, daß er dem verseher geb wie andere. Und daneben Philipp von Kageneck beschicken und im sagen, daß man an dem vermeinten angab on beschwerd trage.

Porro: Ist die kirch reformirt worden uff der underthanen supplicieren: Nachmal durch D. Paulum von hie zu reichen: Bilder hinweg thun.

4730. Kloster St. Arbogast. — Item schreibt, sich des klosters zu S. Arbogast zu entschlagen, dann es on alle mittel im zugehört samt aller verwaltung. Erkannt: Herrn verordnen, ein geschrift ansetzen und besehen, wie der Probst und das Capitel für sich den schirm begert, und was deshalb inen und den Closter zu nutz gehandelt und das Capitel noch begern dem anzuhangen.

Montag post Quasimodo., 20. april.

Fol. 227b

4731. Kloster-Schaffner. — Des Schaffners halb zu S. Margreden, daß er ihm mehr dann dem Closter nützlich. Erkannt: Diwil gehört, daß er nit geschickt sin rechnungen selb zu setzen, auch ihm sin bruder die rechnungen corrigiren soll, daß dann die Pfleger ihm hinzwischen und S. Johanns urlaub geben, und mit einem geschickten frommen Schaffner sich versehn.

(Ist geschehn und haben m. H. H. einen andern, nämlich den Schaffner zu S. Katharinen an seine statt verordnet, onangesehn der Priorin und closters vermeint recht und widersetzen, daß sie und die Pfleger Schaffner zu setzen macht hätten.) — Peut-être note de M. Jung?

Fol. 34 Montag post Misericordia.

**1528** 

4732. Strassb. Reformat. — Jacob Sturm's bericht über des Landgrafen entdeckung des Bundes.

BRANT'S Annal., vol. II, XIII. Memorial.

### Extrahenda.

Fol. 3b 4733. Schreiben der Ulm, wegen des Städtetags zu Eßlingen. — Extrahendum.

Montag p. Misericordia, 27. april. — Sturms bericht von dem Packischen Bund. — Ulm wegen des Städtetages in Esslingen. — Brant, vol. II, fol. 3ª u. 3b.

Fol. 227b Mittwoch post Misericordia, 29. april.

4734. Auswärtige Verbindungen. — M. H. die XIII bringen an: Nachdem vergangen jar ihnen bevelch geben, uff der Schöffel erkennen, umb ein rücken zu besehen, und bis dato sitzen bliben: Erkannt: Ihnen gewalt geben für hand zu nehmen.

Kön. Maj. zu Böheim schrieben, wie etlich mit m. H. H. und harwiederumb m. H. H. mit ihnen praktiken fürnemen, mit beger des abzuston. Erkannt: Den XIII bevolhen zu bedenken ein antwort.

Fol. 228 Freitag post Cantate, 15. mai.

4735. Gottesdienst, Gesang, Ordnung der Predicanten. — Sturm und Kniebis Ratschlag. — Der Predicanten angestellt ordnung eines Gott gevälligen gesangs, auch der radtschlag, so H. Jacob Sturm und H. Claus Kniebis gemacht, verlesen. Erkannt: Den angestelten rathschlag also lassen bliben und zu fürderung derselbigen, Herren verordnen, die ein instruction ansetzen an min gn. H. von Straßburg, und den angesetzten dienst lassen langen, mit früntlicher bitt, diwil er der Gottes Eer dienstlich, auch sinem wort gemes, darob sin, und verschaffen, daß er angestellt und verübt werd: Bewilligt er, wol und gut: wo nit, daß man nit destminder uff Pfingsten mit solchem gesang fürfaren soll und den Pfaffen bevelhen, den zu vollbringen. Diwil der abschied des Richstags zu Spyr solches zugibt, und die meß diser zit berugen lassen. So aber das gesang in den trib kompt, alsdann der meß halb auch gebürlich insehen haben.

Ist anders hernach bedacht und erkannt worden; mit den instruction an *Episcopum* still stehen, und mit den Stifften handeln, daß sie es anfangen und den Bischof nicht darumb ersuchen, allein weder das Thumkapitel und die Deputaten, noch die 3 Stifft, haben sich dazu verstehn wollen; S. Thoman hat einen begriff und antwort, wie die ceremonien und übungen einzurichten, übergeben.

4736. Wasselnheim Reformation. — Die zu Wasselnheim thun alle Fol. 228 bildnüsse hinweg. Erkannt: Daby bliben. — Cfr. no 3517.

Donnerstag post Ascensionis Domini, 21. mai.

4737. Wiedertäufer. — Als die Wiedertäuffer hie underston versammlung zu machen. Erkannt: Daß man alle, die sich hie underston zu enthalten und des Widertauffs underziehn, dieser Stat und Oberkeit zu verwiesen, harin nit zu kommen, alle, diwil sie solchen secten anhangen und nit davon stehn.

Porro: Erkannt: Nachfragens haben und sie understehen im bysin der Predicanten von irer irthumb abzuwisen, die dann vil deswegen mit den Widertäufern zu thun bekommen.

(Nominatim sind folgende: Adam Schneider von Momeltzheim, Hanns Krafft, ein messerschmidt von Augsburg, und andere, in einer versammlung zum Pflug aufgehebet, gethürnt und verwisen. So hatte auch Fridolin Meiger, Contractuum Notarius, und Bilgram Marpeck, der Berckrichter, ihnen unterschleiff gegeben, und sich in ihren versammlungen finden lassen, wie sie dann am Staden in einem haus sich versammlet gehabt und daselbst eine ordnung machen wollen, wie ire brüder und secten zu underhalten. Meiger ist auf urphed des thurms wieder erlassen, hat aber dem versprechen nicht lang statt gegeben, darumb er wider im jar 29 in thurn kommen; doch aber begnadigt, so er absten werd, und nicht wie andere fortgeschickt worden, vide dessen hiebey liegende supplication, wie er sich entschuldigt.) — Problablement résumé par M. Jung.

Dienstag p. Pentecostes, 2. juni. — K. von Frankreich Schreiben an Strassburg. — Brant, vol. II, fol. 4<sup>b</sup>.

Freitag post Penthecostes.

Fol. 4ª

4738. Schreiben des Königs von Frankreich, daß er sich der Stadt annehmen wolle.

Montag post Albani, 10. juni.

4739. Hospital. — Die Anthonier lassen die schwein auf der gasse laufen. Sie antworten, dies geschehe, weil der Spital zu arm sey, nur XIX fürtel früchten und VII & gelts habe, davon ihnen den Anthoniern IV & gegeben werde; sie könnten sonst jo ir schwein nit underhalten.

Mittwoch post Trinitatis, 22. junius.

4740. Kutz, ein Wiedertäuffer, Prädicant. — Als der Kutz, so ein Predicant zu Wurms gewesen, und des Widertauffs halb vertriben, allhie

sin soll, und sinen somen hie seyen (säen), und auch mit den Predicanten ein gesprech gehalten, und sie bedersits sich begeben in geschrift gegen einander zu geben. Erkannt: Daß die verordn. H. H. mit den Predicanten handeln und ihnen sagen, daß m. H. H. nit fur gut ansehn, daß sie sich gegen einander in geschriften inlassen, sondern mögen ihn wol noch einmal beschicken und underston abzuwisen, wo er nit abston will, ihm die Stadt und Oberkeit und des Bisthums verwisen: will er nit hinweg, oder blibt über das hie, in thurn legen. Darneben uff andern der secten, auch die sie enthalten flissig also haben, und der Rat gegen ihnen handeln, daß es abgestelt.

4741. Vorschlag der Herrn von S. Thomä des Gottesdiensts wegen. — Fol. 228b H. Jac. Zorn, H. Sturm, H. Pfarher und Betscholt bringen iren bedacht uff der Herren zu S. Thoman fürschlag des kirchgesangs, auch der meß halb, wie verlesen: Erkannt: Den zu S. Thoman anzeigen, wie man ihnen heimstellen will das gesang mit dem anfang: Deus in adjutorium, und ein Gloria Patri, und nach dem Psalmen mit einer lection beschließen, und daß m. H. H. ihnen gefallen lassen daß sie die meß lassen ersitzen, und wie sie das annemen wollen; also denselbigen begriff denen zum Alten und Jungen S. Peter fürhalten, ob ihnen gevellig glicher gestalt den zu S. Thoman, oder wie m. H. H. es ihnen angestellt haben, annemen wollen. Dergleichen den Deputaten sagen, es lüt m. H. H. begriff anzusahen. Nemen sie dergestalt uff einen weg an, wol und gut; wo nit, und schlagen es ab, ein begriff anstellen und was bisher gehandelt und den Stifften fürgehalten worden, den Schöffel fürbringen und ir gemüt, ob man die med lenger behalten oder abstellen woll, hören lassen, doch sollen die zu S. Thoman zuvor und ee man mit den Schöffeln handelt, oder daß die andern Stifften ihr antwort geben, ir ordnung nit anfahn.

Fol. 228 Dienstag post Petri et Pauli, 30. junius.

4742. Gesandte des Regiments. — Bringen H. H. Deputirte, was der kays. Orator, Bischof zu Hildeßheim im namen kais. Maj. bey ihnen geworben, als verlesen. Daruff uff den ersten puncten des begerten ritterdienst halb, nach berichtigung und erwegung, welcher gestalt ein Stadt Straßburg gegen dem Frantzosen uff der frontière gelegen; item: wie wol mit der hilff Gottes man die Stadt für den Frantzosen understot zu behalten, so wer doch das land und die nachburschafft in die schantz und gefahr gesetzt;

Item, daß man in kheiner pundnüß;

Item, so man ein ritterdienst zusagen sollt, müßt man find werden, darüß man Frantzosen, Engelland und ihre anhenger uff den hals richtet;

Item, das das land iren merteil handel in Lothringen habe;

15**2**8

Item, daß die bürgerschaft auch iren handel und frihen wandel in Frankreich habe, den solchs verderblich;

Item, daß die Richsstett auch in einer pundtnüß mit dem Künig von Franckrich sin sollen, welche pundtnüß noch gut uffgeschriben;

Item, daß man in dhein hilff sich begeben, sondern ehe in ein sum gelts lyhen solt;

Item, was dem Rom. Rich an der Stadt Straßburg, als ein anstos an Frankrich, gelegen, also wo sie vom Rich sich thet, oder gezwungen solt werden, es umb den Rhinstrom gar bald gescheen;

Item, daß dhein handel allhie, und der zoll Keulon (Kehl) hoch überlegen (zu stark), und uff sin früntlich erbiten zu handeln, ob er mocht zu der Stad henden kommen;

Item, daß einer Stad friheiten von dem gegentheilen der nachbürn intrag beschee.

Uff den andern und dritten puncten des Nationalconciliums, auch der enderung der ceremonien und der meß halb, ist geratschlagt, ansenglich S. Gn. mit sonder danksagung, was man allhie gehandelt, und daß solchs kais. Maj. nit zu ungehorsame, sonder vermog des worts zu der Er Gottes fürderlich gethon.

Uff den vierden puncten, daß den Frantzosen allhie knecht sollen angenommen werden, erkannt: Den verdacht mit der warheit verantworten, auch den von Hohenloe ansprechen, solchs abzuston, oder in stroffen.

Uff den V puncten, der pfaffen halb, erkannt: Im sagen, wiewol m. H. H. hievor sich mer dann genug erbotten und sie darüber den vertrag abgeschlagen, darüs verursacht, daby es beston zu lassen; aber doch ihm zu sondern gefallen woll man inen der injurie halb underhandlung verfolgen; doch daß es bey den puncten allen blib, und der injuri m. H. H. ein billig kerung beschee.

Samstag post Kiliani, 11. julius.

Fol. 229b

4743. Der Landgraf schreibt wegen Pack. — Landgraf von Hessen schreibt, daß er Dr. Ott von Pack angenommen, und etlichen Königen, Churfürsten und Fürsten zu verhör fürstellen wirdt, mentag nach Margarethae; begert, daß man einen der gelerten im schicken solt, der sich umb sin belonung in der sach bruchen, und daß er uff fritag zufor zu Cassel erschin. Erkannt: Schriben ut in Missionibus.

Montag post Kiliani, 13. julius.

Fol. 2294

4744. Reden für die Messe. - Item, daß sich ettliche reden gestern

im Münster zwischen drien oder vier personen begeben hab, und sich einer under andern horen lassen, was man sich ziehen will die meß abzustellen; sey sie vor hundert jaren gut gewesen, so sey sie noch gut; es möchten doch wol m. H. H. den Landvogt oder den schwebischen Bundt mit eim reußigen zug harin in die Stadt lassen, und ettlichen von bürgern die köpff abhauen lassen; die obangeregten personen weiß Herr Burkhüser zu nennen.

15. juli. — Hedio u. Firn vor dem Rath wegen der Messe. — Wencker, fol. 42°. — Anzahl. Der Bischof schreibt wegen der Messe. — Id. — Trausch, fol. 113b.

Montag post Jacobi, 27. julius.

4745. Mess vor die Schöffen (ad 22. junius). — Der messen halb noch verlesung der erkanntnüß so uff montag nach Albani nechst verschinen bescheen. Erkannt: vier Herren verordnen, die do ein vergriff anstellen, wie man es für die Schöffel bringen soll.

Montag ipsa Pancratii, 10. august.

4746. Botschaft an K. Ferdinand. — Die gemeinen frey und Reichsstätt hatten ein bottschafft an kön. Maj. zu Böheim verabschiedt und hierzu h. Jacob Sturm verordnet; allein h. Arnolt von Sigen schribt an h. Sturmen, daß er für nützlicher befindt die botschafft nicht zu thun. Erkannt: soll die verordnet bottschafft allhier bleiben.

Montag post Assumptionis, 17. august.

4747. Unterstützung an Studierende. — Als mermal angezeigt daß man die jungen kinder, somit guten ingenien begabt und ir eltern nit vermögen die in hohen schulen zu schicken, üß den gefellen der clöster zu halten, wie dann jetzt Heinrich Kop ein sun hab. Erkannt: daß die Pfleger zu Barfüssen Koppen sun, des jor XX gulden geben sollen, und fürther die Schulherrn bedenken, ob man solcher gestalt mer jungen von diser Stadt haben mocht, und wie und von welcher clöster die zu underhalten wären, und besehen, ob man deren 5, 6 biß in 12 haben könt.

Mittwoch p. Assumptionis, 19. aug. — Die Capp. bitten für die Messe. — Wencker, fol. 42a. — Der Rath bittet die Bürger friedlich zu seyn wegen der Messe. — Ganz bei Wencker, fol. 42b. — Trausch, fol. 114a.

Fol. 227b Montag ipsa Bartholomaei, v. 15. april h. anni.

4748. Archiv. — P. Sturm und Romler bringen iren bedacht, daß man im gewölb in der Cantzley alte jorrechnungen von den Pflegerien, item die Klagbücher, die Zeugenbücher, item Register, Contracten und Urtelbücher, item Missivenbücher, biß uff 40 jor hinweg uff den Pfennig-

thurn thun soll. Derglichen etliche laden so nit in die Stadt und die Parthien betreffen. Erkannt: wie herbracht und doby bliben, und die Herrn also fürfaren, weil solche sachen den platz verschlagen. 15**2**8

Montag post Egidii, 7. september.

Fol. 2294

4749. Symphorian Pollio. — Item daß vil lüth sich übel gehaben, daß H. Zimprian üß der Stadt kommen solt. Erkannt: H. Zimprian zu beschicken, und im sagen daß er uff sontag nechst wider predige und dem volk anzeig, daß uff siner brüder und sin begeren, er zu den Guten Lüthen verordnet, und daß m. H. H. die kirch diser zit zu thun werden.

Mittwoch p. Matthaei, 23. sept. — Sturms Bericht über den Städtetag. — Brant, vol. II, fol. 4\*.

Samstag post Matthaei, 26. september.

Fol. 229b

4750. Schiltigheim. — Pfarrer. — Der Vogt von Illkirch bittet von wegen der v. Schiltigheim h. Balthasar, ir Lütpriester, tods beschieden, inen ein Predicant und Pfarrherrn zu geben, der sie das Evangelium lehre und nemlich h. Wolffgang Schultheißen, pfarherr zu St. Helenen, den die gemein zu eim Pfarrherrn erwölt, das wollen sie in aller gehorsam verdienen. Daruff der Predicanten suppl. verlesen. Erkannt: diwil h. Wolff Schultheiß uff sin gerechtigkeit posseß hat, und in die frommen lüth begern, daß dann inen gegondt word uff sin recht die pfarr zu versehen: kompt dann jemans und halt die pfarr an, gönnt man jedem was recht ist, doch daß uff die pfarr niemans gesetzt werd, er sei dann m. H. H. und den frommen lüthen lidlich und treglich.

Samstag p. Matthaei, 26. sept. — Illkirch weiter. — Fol. 229b.

Montag post XI<sup>m</sup> Virgin., 26. october.

Fol. 229b

4751. Widertäufer. — H. Sturm zeigt an, wie etliche Widertäuffer in thurn kommen, daruff was bey inen erfaren, verlesen. Dergl. die angestelten radschlag auch gehört. Erkannt: diejhenen so sich bürgerlich und gehorsamlich erzeigen (sich) zu halten, mit einer urphed üßlossen und inen sagen, solcher versammlung müßig zu ston; 2. diejhenen so nit schwören wollen, inen irs ja's vertrüwen und sie der Stadt verwisen; 3. Jacob den Kutzen, Wilhelmen Reybel und andere, so solcher irsale principale seindt, und in Thomans des Rathsbottenthurn legen, und die Predicanten sie berichten üß der geschrifft, und solchs in geschrifften thun. Dasselbig schriben m. H. H. auch besehen, und mittler zit gen Wurms schriben, und des Kutzen handel erkundigen. Nach solchem geschehn wither was gut sey.

Die Predicanten haben umb ein öffentlich gesprech mit den Widertäuf-

1528 fern inen zu vergönnen, für gantzer gemein oder etlichen verordneten supplicirt, damit die warheit an tag käme.

(Nota. — Der Kutz ist hernach krankheit und blödigkeit halben in den Spittel gethan worden, Reubel aber im thurn gebliben, aus welchem er ao. 1529 gebrochen, von den scharwächtern wider in ein andern gelegt, hernach aber in vorigen thurn gethan worden. Ist darin elendig krank und lahm worden, deswegen heraus gethan, aber endlich uff sein lebenlang der Stadt und Bistums verwisen.) — Note de M. Jung.

Mittwoch, ipsa Martini, 11. novembris.

4752. Pfarrer in S. Helenen gegen Schiltigheim. — Mster. Prothasius Gebwiler leit in sein investitur, im der pfarr halb zu S. Helenen von m. gned. Herrn v. Straßburg (Bischof) zugestelt; bitt diwil sin gerechtigkeit gehört, und Wolff Schultheiß sich introducirt, im behülfflich zu seyn, damit er nit sins rechten entsetzt werd. Erkannt: ihm sagen, daß er dem gegentheil laß verkünden.

(Ist die sach et contra verhört und ventilirt worden, aber doch dergestalt, daß die pfarr durch ein Evangelischen und der gemein anstendigen Predicanten versehn würde, und also die Stadt die «curtisanen» von irer pfarr nicht verstoßen, sondern weil selbige die pfarr nit selbsten versehen wollen, noch können, andere ihnen an die seit gesetzt, die solche nach der Stadt lehr evangelisch versehen.) — Probablement note de M. Jung.

### Einlage:

Zwischen meister Baltisar des Lütpriesters zu S. Helenen witwe eins theils, and. theils Johannes Man und mster. Prothasius, schulmeister im Münster, als jeder insunderheit vermeint gerechtigkeit derselben pfründen haben, ist doch unser H. H. Rätt und XXI erkannt, daß mster. Baltisar sin angebürend teil an gemelter pfründen in frucht u. zinses des Corpus nach Martzel v. Joh. Bapt. ao. 28 bitz uff die zeit er gestorben ist, werden soll. Doby lassen wir dies bliben.

Wither h. Wolff Schultheißen halb ist durch uns H. H. Rätt u. XXI erkant: Diwil die pfründ zu S. Helenen in spennen statt, u. man nit wissens hat welchem die würdt, u. h. Wolff die bitzhar versehen hatt u. noch versieht, dann man im alle wuch dovon X \u03b3 \u03b3 haben soll. Doby lossen wirs auch bliben.

Diwil aber h. Wolff Schulthiß sich beclagt in siner suppl., er müge sich nit doby betragen und erneren, do sicht uns für gut an, diwil daß Corpus der pfründ ungeverlich uff ein wuche sich trifft uff XV \beta noch Martzel, daß solches h. Wolffen auch werden soll, bitz ußfündig wurdt, welchem die

pfründ zustett. Doch uff euer m. H. H. verbessern. Hans Max war vicarius der Hohen Stifft.

1528

Montag post Martini, 16. november.

4753. Studenten. — Dass die audienten in der schulen zu den Predigern in einer kalten stuben sitzen.

(Schweiz. — M. H. H. suchen mit richten und bitten den zwiespalt und die uneinigkeit zwischen den Eidtgenossen, sonderlich im Berner gebiet, in der gütlichkeit hinzulegen, aus nachbarschafft. Ward deswegen ein bottschafft gen Basel geschickt umb der sachen verlauf zu vernemen; und die Eidtgenossen zur gütlichkeit zu vermögen.) — Paratt etre une note de M. Jung.

Montag post Nicolai, 7. december.

4754. Rathspredigt. — Item an eim morgen ein fiertel einer stunden durch einen Predicanten den Herren des Regiments ehe sie zu Rath giengen, lassen ein predigt thun, allhie uff der Pfaltzen, und daß die Herren alle zuhören soll bey 1 β.

Erkannt: Herrn zu verorden, die es bedenken wie und welcher gestalt das anzufahen, und wer und wo, und uff welchen tag man predigen soll.

Uff den andern artikel den tabernakel an der sülen im Münster hinweg thun, damit man uff das nachtmol sehen mocht. Erkannt: das man solchen hinweg thun soll, diwil er am gesicht irrt: doch besehen, ob man es unzerbrochen mag thun. — Cfr. n° 3519.

Fol. 230ª

Montag post Luciae. — 14. december.

4755. Widertäuffer. — Daß man die Wiedertäuffer gegen den Predicanten auch hören soll. Porro erkannt: Sollen ir verantworten gegen die Predicanten einen rath schrifftlich geben.

Dienstag p. Concept. Mariae. — Verordnung gegen Ceremonien etc., in extenso. — Trausch, fol. 114b—II.

Montag ipsa Thomae Apostoli, 21. december.

- 4756. S. Laurentien. Item: das silber so in der pfarr zu S. Laurentien ist, by der pfar behalten, diweil es durch die bürger dahin gestürt.
- 4757. Botschaft nach Basel des Aufruhrs wegen. Straßburg schickt ein bottschafft gen Basel, wegen des uffrürs zu erhaltung friedens, fürzuwenden allen fliß contra die meß, altär und bilder üß den kirchen zu schaffen.

Donnerstag post Nativitatem Christi, 29. decembris.

4758. S. Arbogastgüter ad Hospital. — Die Arbogaster des Capitels

B. XIX. — (M.)



erschinen und suppliciren ir closter und inkhommens in Spital und das Ploterhüß zu resigniren; doch daß sie, vermög ir beger, pensionirt würden. Erkannt: daß man ire resignation annemen und nit üßschlagen, und weder by dem Bischof noch dem Bapst, noch Bischof von Hildesheim, sondern mit geschickten wegen sie als die proprietarii lassen umb erlaubniß suchen, und sie uff ir corpus und juxta beneficium corporis pensioniren.

Freitag, letzt. Dec. - Illkirch. Pfarrei. - Fol. 40a.

#### 1529.

Memoriale de aº. 1529. P. Buotz Prothonotarius.

Fol. 230<sup>a</sup>

Montag post Erhardi, 11. januar.

- 4759. Lectiones. It. daß man understan soll, lectionen mit gelerten lüten uffzurichten, damit die jungen erbuwen würden.
- 4760. Rücken suchen (Bündniß) bei den Eidgenossen. Bischof von Hildeßheim Schreiben, wegen Hilfe gegen Frankreich.

Bündnisse mit den Schweizern. — Hilfe gegen Frankreich. — Brant, vol. II, fol. 4b. Montag nach Neujahr, 4. jan. — Von Abschaffung der Mess tractirt. — Wencker, fol. 43a. — Trausch, fol. 117a.

Strassburger Reformation. - Brant's Annal., vol. II, XIII. Memorial., fol. 4b.

Montag post Hilarii, 18. januar.

4761. Schulen für Sprachen. — Daß man allhie schulen uffrichten und die jugend in den sprachen underwißen solt. — Cfr. nº 3521.

Mittwoch post Anthonii, 20. januar.

- 4762. Schreiben Herz. Georg v. Sachsen wegen Luther. Herzog Jörg von Sachsen schriben und überschickung eins drucks wider ein brief, so der bundtnüß halb Dr. Martin Luther an den Linken, den Predicanten zu Nurnberg geschrieben haben soll. Erkannt: ufschlagen.
- 4763. Mathis (Zell) Besoldung. Mstr. Mathisen pfarhers zu S. Lorenzen competentz und pfarrbesoldung bekomt endlich ihre richtigkeit, und verstehen sich die Deputirten dazu. Es ist schwer hergangen, seind die Deputirte gar hart und widerspenstig gewesen, daß man ihnen mit thurnstraf endlich träuen müssen, und hat es letzlich noch der ornaten halb schwierigkeit geben. (Peut-être résumé de M. Jung.)

21. jan. — Hildesheim entwirft den Vertrag der Capp. — In extenso. — Wencker, fol. 43°. — Trausch, fol. 120°. — Heus., vol. 4, fol. 625.

Montag post Convers. Pauli, 25. januar.

4764. S. Martinskirch. — Sie abbrechen, damit die taglöhner, des winters halb, etwas verdienen.

Montag post Esto mihi, 8. februar.

- 4765. Beinhäusser aus der Stadt. Das Beinhüs bym Salzmarkt hinwegfüren. Erk. daß man das bein an dem ort und in den andern lichhöffel mit pferden und karchen uff Unser Frauen Hüß hinwegfüren soll. Cfr. no 3522.
- 4766. Murner. Daß Dr. Murner ein schandbüchel gemacht wider sein verschribung, und er deswegen sein pension verwirkt. Wird forgebracht zweimal.
  - 17. febr. Die Mess vor die Schöffen gebracht.
  - 19. febr. Erkanntnuss gegen die Mess. Wencker, fol. 43°. Trausch, fol. 118°.
- 20. febr. Schreiben des Regiments wegen der Mess. Wencker, fol. 43°. Trausch, fol. 118°.

Sie wird abgeschafft. An die Stifter angezeigt. Ihre Antwort. - Ibid.

Sonntag Reminiscere, 21. febr. — Mess abgeschafft. — Ibid.

Es wird noch in einigen Stifftern Mess gelesen. — HEUS., vol. 4, fol. 631.

Alt S. Peter Kirch geweisst etc. - Trausch, fol. 120a.

Mittwoch post Oculi, 3. märz.

4767. Basel schreibt um Butzer. — Die von Basel schriben und bitten inen zu erbawung und verkündigung des Gots Worts h. Martin Butzer biß Ostern lyhen, wiewol sie in lieber gar haben wolten. Erk. H. H. bevelhen die Predicanten zu beschicken und die geschrifft für halten, und darby zu sagen: Wiewol man den Basel gern willfaren wolt: jedoch diwil er hie der gemein zu S. Aurelien verordnet, und so man in hinwegschickt, es denselbigen nit gefallen. Zu dem auch ein ansehens haben mögt, als ob man die Pred. also verschicken, oder sie selbs hinweg thun wolten; deshalb m. H. H. beger, daß sie mit h. Martin handeln und sins willens erkunden wollten. Dann ein Rhat achtet, diwil er anfanglich allhier als in sin vaterland kommen und do platz funden, daß er selbs gewilt sey hie zu bliben. Schlegt er es dann ab, solchs den von Basel zu schriben; wo er aber wichen wolt, es nit zulossen, sonder die frommen lüt sine pfarrkinder zuvor darüber verhören. Darneben dem botten jetzt urlauben und die H. H. auch der Predicanten und zuhörer supplication der schulen und underhaltung Butzers halb bedenken. Butzer erclärt sich by seiner pfarr und lectur zu bliben. — Évidemment résumé par M. Jung.

Montag post Laetare, 10. märtz.

Fol. 230b

4768. Neukirch-Schule. — H. Jacob Sturm und Meiger zeigen an daß Sapidus stüblin zun Predigern, darin er täglich wohnen muß, gantz eng, verdumpffen und ungeschickt, deßhalb sie für gut und nett angesehen



haben, im ein ander zu buwen: diwil sie aber mit gelt nitt befaßt, und aber die Barfüßer, deren pfleger h. Sturm auch sey, etlich gelt, so erspart, biß in die hundert gl., und zu ander notturst der schulen bewenden zu lassen. Erkannt: inen von angezeigtem gelt hundert gl. verfolgen zu lassen, damit sie solche stuben buwen.

Mittwoch post Laetare, 12. märz. (10.)

- 4769. Klosterfrauen. Item, daß man die closterfrauen alle in ein closter thun solt, unnützen costen zu verhüten.
- 4770. Orgel im Münster. Item daß man die orgel im Münster schlagen, und nit also müßig stan solt lassen. Cfr. no 3523.

Fol. 231<sup>a</sup> Samstag post Judica, 15. märz. (20.)

- 4771. Widertäuffer. Dr. Hedio, Butzerus und mstr. Mathis, Prädicanten, zeigen an, nachdem sie in 3 jaren vil mit den Widertäufern gearbeitet, daß sie alle ein Gott, ein himmelreich haben. Nun tragen aber sich je mer, je mer schwere irrthumb in: etliche wollen Christum nit lassen Gott sin, etlich kein Geschrist mer lassen fürgan, sondern verwerfen die, und achten was irer einem infällt, seye vom H. Geist ingeben; auch understan alle ding gemein zu machen und sie das schwert (auch) mochten ergriffen, jedermann uff ir irrthumb zu zwingen, darzu mit der ee vil nachteil zuwider der Geschrifft handeln. Nun gang ein red; sie sliehn das liecht und dörfen sich nit mit inen inlossen. Deßhalb ir bitt inen zulassen, daß ein gesprech were, es nit für der gemein, oder aber für etlichen verordneten m. H. H. und der Zünfsten gehalten werd, damit die warheit an den tag kom, und die irrung der cleinmütigen abgelent würd.
- 4772. Sittengesetze. 2° Bitten sie mit der ordnung des Gottes lesteren, schwören, zudrincken und spilens fürzufaren; den offentlichen eebruch abzustellen und den zu straffen und ein gottgefällig ordnung in ehesachen fürzunemen wie zu Zurich und Costentz; item den offentlichen wucher und uebermut, nemlich, daß man mit eim Z gelts ein ohmen wins kaufft abstellen; item die abgottischen bildnüs und tafeln abthun.
- 4773. Bucer. Darneben bitten Dr. Hedio und mster. Mathis uff ir jüngst suppliciren h. Martin Butzer in ansehung siner lection, predigen und des drucks halb in dise Stadt zu nemen, damit er desselbigen dester bas üßwarten mag.

Erkannt: den Predicanten der verhör halb sagen, daß üß vil erwogenen ursachen man kein offentlich verhör, oder heimliche zulassen kann, sonst gegen den Widerteuffern handeln ist dem Rath bevolhen.

Butzers halb sollen die verordneten Herren mit den Predicanten handeln, wie zu thun ist daß er harin komt. 1529

4774. Widertäuffer. — (Nota: Wie gegen die Widertäuffer procedirt in thurn gelegt und aus der Stadt und Bisthumb lebenslang schwören, welches etliche nicht thun wolten, weder schwören, noch by dem jo zu sagen, daß sie nit wider in die Stadt oder oberkeit kommen sollen, dann es stehe nit in irer macht. Darumb man sie ins loch und kefig gelegt, und mit wasser und brodt gespeißt, und nach langer zeit die so halsstarrig auf irer lehr verbliben, irs ja's zwar vertrüwet, aber by einer leibstroff verwyssen worden.

Eine versamblung ward aufgehebet allhier in Claus Bruchen, des schiffmans haus, under denen ward auch Hans Binderlin von Lintz. Fridolinus Meyer, contractuum notarius ließ sich auch dabey finden; item Wilhelm Reubel von Rotenburg am Necker; diser war ein principal solcher secten, dann er Dr. Balthasar zu Waldshut getaufst; ist des Bistumb und der Stadt, bey ertrenken, ewiglich verwiesen worden.

Diser Reubel ist schon im vorigen jare aufgehebet und gethürnet worden. Dr. Balthasar Hubmeyer (Fridberger seu Pacimontanus) qui Evangelium primo promovit, deinde cursum ejusdem ob Anabaptismum impedivit, Waldshuti a Müntzero seductus. De quo vide Ottii Annales Anabapt. passim ao. 1522, 1525, 26, 28, etc. Tiguri in libera custodia fatetur se Waldshuti a Wilhelmo quodam circa Pascha, una fere cum 60 baptizatum, semel vero deinceps fere circiter 300 tinxisse. Id. ad an. 1525, § 8.

Reublinus disputat. Tiguri eod. anno. § 10.) — Note de M. Jung.

Samstag post Ostern, 3. april.

Fol. 231ª

4775. Reichstag. — M. H. H. die XIII bringen was man uff dem Richstag handelt. Nemlich des Dürken gelts, so das beschlossen, ward man es mit einander für die Stend bringen. Item, daß etliche Grafen m. H. H. verclagen wollen, daß man die meß und uebung abgestelt. Erkannt: den Herrn schriben, daß sie Graven Wilhelmen bittlich ansuchen, daß er sampt andern Graven, und so dem handel dienstlich sin mag, understend das zu verhindern. So aber ins nit sin mag, und die clag fürbracht, daß sie bitten wollen, diwil sie deshalb nit abgevertigt, umb abschrifft. Wollen sie es hinder sich bringen und gegenbericht geben, damit der handel nit für das Regiment oder Cammergericht gewisen: darneben Gr. Wilhelm früntlich schriben darvor zu seyn.

Fol. 2314 1529 Freitag post Quasimodo, 9. april.

4776. Bucer. — Ratschlag wie Butzerus in die Stadt bracht möcht werden, d. h. aus S. Aurelien. Verlesen: Erkannt: Bucerum harin zu S. Thoman lassen kommen, und h. Anthoni by im bliben, und daß er nit minder, dann wie er jetzt hat, haben soll, und h. Zimprian zu S. Aurelien nemen, und Dr. Sebastian zu den Gutenlüten kommen.

### Additiones:

Dann bevor die kirch und pfarr zu S. Martin abgangen, hat er sich kümerlich mit seinem helffer, im pfarrhaus, porro in eines ausgewichenen Canonici zu S. Thomä behausung, aufgehalten, und die pfarr versehen.

Ist auf begeren und bitten Dr. Capitons und Dr. Hedions die verenderung Buceri also geschehen.

Zimprian oder Symphorian Altbüßer, gewesener Lütpriester zu S. Martin, ist ao. 1528 post Adolffi zu den Gutenlüten angenommen worden.

Fol. 231<sup>b</sup> 4777. Gottesdienst in S. Thomā. — Ratschlag wie man ein gesang zu S. Thoman am morgen und nach imbis aufrichten soll. Wie verlesen. Also mit S. Thoman handeln, und sie das lassen ansahen, doch den puncten, der presentz halb, zu insetzen und so sie ein tag oder 3 singen und lesen: alsdann den andern Stifften auch fürhalten und begern das zu thun.

Samstag post Quasimodo, 10. april.

4778. Costentzer Paul, Pfarrer in Illkirch. — Dr. Paulus Costentzer dankt m. H. H. der gutthat im bewysen, und gibt damit sin burgrecht uff, mit der anzeig, wiewol er ein stand zu Basel angenommen, hab er in doch m. H. H. vorbehalten; 2° bitt er in gnediglich zu bedenken, diwil er bißher Illkirch und S. Oswalt versehen, im das ratum volgen lassen; 3° bitt er h. Caspar zu Illkirch in gnedigem bevelch, dergl. h. Conrat, so geschickt wer S. Oswalt zu versehen, und in die frommen lüt wol leiden mögen, auch gnediglich zu bedenken.

(Nota: Er war helffer im Münster, an dessen stell auf Dr. Hedions und der andern Predicanten rat, der pfarrer zu Dorlisheim harin genommen worden.) — Probablement de M. Jung.

Fol. 231<sup>b</sup> Donnerstag post Jubilate, 22. april.

4779. Reichstag. — Der verordneten H. H. vom Reichstag schreiben, was milterung durch Hertzog Heinrich von Brunschwig und Marggraf Philipps von Baden zwischen dem Churfürsten von Sachsen, Hessen oder Brandenburg und den andern in dem angenomenen bedacht, in sachen des

glaubens, gehandelt. Verlesen; erkannt: Den H. H. schriben, diweil sie vormals neben Churfürsten, Fürsten und Städten, dem Evangelium anhengig, protestirt und anhengig gemacht, und aber die angezogen mittel irs inhalts, lüt des buchstabens, von gedachten Churfürsten und Fürsten und Stetten angenommen, daß sie sich von inen nit sondern.

Reichstag. - Wencker, fol. 43ª. - Trausch, fol. 121ª ff.

Samstag post Cantate, 1. mai.

Id. — H. Jacob Sturm und H. Mathis Pfarher bringen auch ein angestellt Instruction, wie Churfürsten, Fürsten und etliche Stedt des Evangeliums parthey, ein entschuldigung bei kays. Maj. thun solt. Erkannt: Daß m. H. H. die bottschaft bewilligen und die Instruction besichtigen, und was man endert, den von Nürnberg darbey schriben, daß man uff dismal kein bottschaft schicken können, sondern woll inen die bottschaft bewilligen, und inen harin vollkommen gewalt geben.

Samstag post Cantate.

H. Egenolf Röder zeigt m. H. H. XIII. an, wie im glaubwürdig gesagt worden, daß ein geschrey von im uff dem Reichsdag bey etlichen Graffen und von Adef üßgangen, daß er der sey, so die messe aberkannt, und in darby gewarnt sich nit wit üß der Stadt zu thun.

Samstag p. Cantate. — Egenolf Röderer gedroht, weil er die Mess abgeschaft. — Brant, vol. II, fol.  $4^{\rm b}$ .

Mittwoch post Exaudi, 12. mai.

Fol. 231b

1529

4780. Vogelsperger, Studienunterstützung. — Sebastianus Vogelsperger begert underhaltung; will welsch, italienisch und frantzösisch leren und schulhalten. Erkannt: H. H. verordnen, mit im sprach zu halten, und erlernen was er für ein mensch sey, und so er andern zu leren geschickt, im platz geben und 10 oder 12 gulden. — Cfr. no 3527.

4781. Der Prädicanten Supplication wegen Aenderung des Gottesdiensts. — Hedio, Butzerus und Mathis bringen an: Nachdem durch
Schöffel erkannt, dem Evangelio anzuhangen; auch sie bißher gepredigt,
das sie wissen (das) die ware ler sey, wie denn solches allhie bezeugt ist;
wiewol auch m. H. H. vergangen jor ein gepott üßgangen, die lesterung
des Gotsworts abzustellen, so seyen doch wenig harumb gestrafft worden,
dann öffentlich durch viele die ler gescholten und gelestert, so in offenen
herbergen, uff den gassen, auch üß etlichen des Regiments hüßern, üß
welchem erwachst daß unter frembden und heimschen die red entstet, man
sey nit eins im Rath, daß zu vil unrott dienstlich, mit bitt ein insehns zu

1529

haben, daß die lesterung abgestelt. So wird auch thatlich wider das Wort gehandelt, also daß etliche uff die Spittelgrub, gen Lingolsheim und gen Wüwersheim laufen, gehen und faren, das zu uneinigkeit reicht in der Stadt, die widerwertigen im land in irem fürnemen sterck; Item so lauffen auch ettliche geistliche Beginen und andere in die heuser, schelten und lestern das Wort, dardurch die frommen conscientzien verstrickt und ab dem rechten weg gefürt; Item so haben die Deputaten (chori) dörfer, so ire underthanen, gezwungen zu bichten, meß hören und sacrament empfahen, zudem daß sie das Wort trefflich schelten und lestern. Diwil nun kein größer zwitracht, dann in sachen des glaubens, do sie die gemüter getrennt sind und offentlich widersprechen, gestattet; dagegen kein größere einigkeit, dann wo man uff einen weg sich begibt, und nit zuloßt demselbigen zu widerstreben, und offentlich demselbigen zu widersprechen.

2º So sey das leben auch ergerlich, dann über verüßgangen Mandaten: Gottslesterung, zutrinken, eebruch, hureri under weltlichen und pfaffen, offentlich und ungestrafft vor augen, und sihet man durch die finger; dann so man gern über der erbarkeit hielt und die straff ließ fürgon, were es gut zu weren das wider Gott und zu einer großen verachtung der Oberkeit. Item so liegen etliche böse, verdorbene, uffrürige lüt uff den Stuben, verzehren das ihr, lassen wib und kinder mangel liden, also daß die Stuben allein uffenthaltung solcher bösen sindt, das by den heiden verbotten gewesen, auch billig alle Stuben, an (on?) des h. Ammeisters Stub, zu gehen solten. Item so hab man uff den sonntag am morgen feil, und im dag sondere spectacula mit dantzen, und andern üppigen uebung, so nit allein wider Gott, sondern auch wider Kays. satzung (de Feriis); Item, so hab man auch ein grossen übersluß an cleydern, die man zerhackt und zerschneidet, das ein lichtverdig gemüt anzeigt, alles wider gute sitten und satzung, so die heiden gehalten.

Item so sey auch der wucher allhie offenbar mit dem fürkauff. Item so werden auch die winzins, nemlich von eim & & ein ohm win järlich genommen, das wider Gott und Keys. satzung, so dem Kauffmann, wann er über einer fart 12 gl. uff 100 zulassen, den *Illustribus* 4 und den gemeinen 6 zu lassen.

3º So sey ein großer anstoß und mißbruch in den eesachen wider Gott und der frommen Keiser satzung, ut in Autenticis et Codice, diwil nun Gott gesagt, es sey nit gut, daß der mensch allein seye; S. Paulus: Ein jeder hab sin wib, ein jedes wib hab iren mann. Wann nun einer oder eine hinweglaufit, brüchig wirdt, oder mit der maltzey beladen, so ist ja die ehlig beywonung gebrochen, und den, so gern zu Gott sich richten wolten, der

1529

weg nit deß minder beschlossen. Dann inen vor 3 jaren gebotten, niemand on erlaubniß infüren, dabey sie vertröstet, man sei im bedacht, der werd bald eröfnet, welches aber bißher verzogen; bitten ein christlich insehn zu haben, damit der bedacht eröffnet und den bekümmerten geholffen und vermog göttlichs gesetz zu stroffen, was zu stroffen ist.

4º So würdt das uffgericht allmusen hoch gelestert und geschmelert, diwil nun das der weg, so uns Gott gebotten, bitten sie ein insehn zu haben, und im mit den gütern, so umb gottswillen geben, und unnützlich verschwendet, als zu den Augustinern und sonst, gehollfen wird.

5° So seien noch altar und gotzen vorhanden, davor vil abgötterei getriben: diwil nun das dem gesatz Gottes hoch zuwider, bitten sie das abzustellen und die Olleub? (oder Ulleub) hinweg zu thun, uff daß man sich gar zu Gott begeb. — Cfr. n° 3526.

Ultimo bitten sie harin ein getruwes insehn zu haben, und nit lassen bereden, man lad zu vil uff den halß und thu das inen nit gebür, sonder bedenken daß Gott unser Herr, und jeder schuldig sin eer zu fürdern, und was dem zu entgegen, abzustellen. Derglichen die armen lüt in den dörffern mit frommen gelerten Predicanten vesehen, und die türen (theuern) seelen der underthanen lassen bevolhen sin, und sondern Herren, die Gott recht lieb haben, und das Rich Gottes begern, verordnen, die uff fürgetragen puncten ein flissig achtung haben, und herunter zu handeln gewalt hetten; so wird sonder zwifel Gott der Herr gnad geben. Dann also uff die welt sehen, sey nichts anders zu verhoffen, dann sobald die gegentheil vermögen, daß sie ir Caradmi (sic) zum hefftigsten erzeigen werden, davor uns Gott, so man siner parthi sin wirdt, wol behüten mag.

Erkannt: Inen sagen, man woll sich bedenken, und daß die verordneten Herren es fürdern sollen, und so sie der Predicanten rath bedürfen, mögen sie die beruffen.

Mittwoch post Pfingsten.

Fol. 232b

4782. Bucerus, Sebastian etc. wegen Gehalt. — Als Butzerus begert 60 gulden zu underhaltung uff einmal, und Dr. Sebastian zu den Gutenlüten die pfründ, wie sie Zymprian gehabt. Erkannt: 1° Dem Butzer fünfzig gulden des jars, allein von beden S. Claren und den Barfüssern geben, wie sie Dr. Jörgen seligen geben haben.

2º Dr. Bastian 11 gulden geben, wie h. Zymprian gescheen.

3º Herren zu den zu S. Thoman gon, und sie bitten etliche pfründen zu der Predicatur verordnen, und daß die Collation bey eim Rat blyb.

29. mai. — Ein Pasquillant hingerichtet. — Wencken, fol. 44b.

4783. Martin. — H. Martin, Benedicitepfaff, bitt im ein rock zu geben. Erkannt: Im ein roten rock geben und machen lassen; darüber sagen, die platt verwachsen lassen, nit meß lesen, oder kind taussen in hüsern, reinen mundt halten, und im sin gratis geben.

Fol. 232b Samstag, 5. juni.

4784. Ehescheidung. — Sebastian Seckler von Straßburg bringt urkundt von meister und gesellen von Lipsich, auch dem Pfarher zu Cobnitz und Dr. Martin Luther, daß er ein ander wib nehmen mag, diwil sein wib im nit beywohnung thun will. Erkannt: Im sagen, man hab sine kundschaften gehört, und daß er allhie wol arbeiten mag, und so im gelegen ein ander wib zu nemen, das mag er thun, so woll man im ein schin geben an die Pfarherrn, ihn inzusegnen.

Fol. 232b Mittwoch post Medhardi, 9. juni.

4785. Ehesachen. — Hanns von Türckheim suppl. verlesen. Auch der H. H. bedacht die ehesachen belangent. Erkannt: Den H. H. wither bevelhen, zu bedenken, daß man die ehesachen vor m. H. H. behalten, und hinfür nimer für den geistlichen richter wisen soll.

4786. Beguinenhäuser ad Almosen. — Erkannt: Den psieger des Allmusen bevelhen, daß sie ettliche der Beginenhüßer ins Allmußen bewenden: als der Beginen zu der wißen Einigung beym Renngässel, bey Hans Erharts von Rothwyl hüß u. s. w.

Fol. 2334 Samstag post Johannis Baptistae, 26. juni.

4787. Pfarrer zu S. Thomā und S. Claus Besoldung. — Als die Pfarher zu S. Thoman und S. Claus ir underhaltung wuchentlich nit haben. Erkannt: In vom Pfennigthurn wuchentlich ir besoldung geben, vermog des vertrags, darneben bey capitel zu S. Thoman fruntlich reden, h. Zymprian u. s. w.

4788. Census. — Stadtschriber begert in der Recognition zu erlassen und einem andern bevelhen, weil in der opinion des Sacraments und Widertaufs vil hin und wider geschrieben wird.

Fol. 2334 Montag post Magdalenae, 26. juli.

4789. Bucer. — Das Butzer strofliche wort der Rathsherren halb, wie sie hüßhalten, üsgeschlagen.

Item einen verordnen, der allemal, so die Predicanten zusammen kommen und rathschlagen, was sie predigen wollen, zu hören was ir anschlag.

Item, daß man in der wuchen zwen oder drei tag im Rath ein Predicanten hett, die misbrüch und laster anzuzeigen.

Montag post Vincula Petri.

Fol. 232b

4790. Schwarz zerschlägt ein Bild. — Daß herr Diebolt Schwarz, Pfarrer zum Alten S. Peter, ein kunstbild, so zu Predigern im hoff gestanden, eigens gewalts geschlagen. — Cfr. n° 3528.

1529

4791. S. Aurelien. — Pfarrbesoldung. — Der Rentmeister soll dem Pfarrherr zu S. Aurelien sin wuchenzins geben, und all viertel jars wieder erfordern vom Stifft S. Thoman.

Samstag post Vincula Petri, 7. august.

Fol. 233b

Curtisanen und Pfründen. — H. Jacob Rucker supplicirt im die Scolasterey zu lihen zum Jungen S. Peter, darneben was die verordneten II. H., der Curtisanen halb, jüngstem dekret nach bedacht, verhört. Erkannt: Erstlich: ihm, Rückern, die Officiatur dißmal lyhen, und alle notarios zu beschicken und inen sagen, daß m. H. H. gemüt und meynung sey, daß sie hinfürther keinen Curtisanen so vom Papst gratias uff pfründten erlangt, uff sin ansuchen in diser Stadt und deren Oberkeit pfründten annemmen, oder hierinnen dienen sollen, sonder sich deren in solchem fall gentzlich entschlagen, und so Curtisanen zu inen kemen, sie eines solchen berichten und anzeigen, daß inen solches von m. H. H. verbotten sey. Dergleichen den Capiteln uff den 3 Stifften auch sagen, daß sich m. H. H. hinfürther alle pfründen, so ins Pabsts monat gefallen, nutzungen nemmen, und dieselbigen an ire bürgerskinder, so zur leren geschickt, bewenden (Nota in Msc.: Darumb haben hernach die Predicanten in specie gebetten, solche pfründen dahin zu vewenden), und keine Curtisanen zulassen wollen bil ad futurum Concilium: delhalb sie hinfürter den personen, so m. H. H. präsentiren werden, lyhen sollen. Doch so wolle man sie an iren collationen, so sie vigore juris Patronatus oder anderer gestalt zu thun haben, gar nichts hindern oder inen intrag thun.

Montag post Sixti, 9. august.

Fol. 233b

4793. Klöster abgebrochen. — Diwil ein groß fremd volk im land, S. Arbogast und die Carthüser abbrechen. — Cfr. nº 3529.

4794. Bund mit den Schweitzern. — Der nachbarlich verstandt mit den Eidtgenossen wird eyfferig gesucht, und deswegen gerattschlagt und vor Räth und XXI bedacht; da dann ansengklich zum höchsten bey den eydten gebotten solch handlung in der still und geheim zu behalten. Ist den Herren XIII die handlung serner bevolhen worden.

Item die christliche verstandnüs zwischen dem Churfürsten von Sachsen, Brandenburg, Hessen, Nürnberg und Ulm similiter. Nach dem Abschied zu

1529 Rotach so verlesen, und welchen der Stadt Gesandter, Mathis Pfarherr, mitgebracht.

Mittwoch post Assumpt., 18. august.

4795. Sittengebote. — Den tag vorher erkannt: Das Gotslestern, spilen und zudrinken wie herbracht und gebessert, lassen üßgehen, die übrigen angestelten puncten des ebruchs, huren, kuplery. Erkannt: Also uffrichten, doch daß m. H. H. die XV die artikel, so wider einander im ratsbuch, lüt der Ordnung, endern sollen.

Samstag post Assumpt., 21. august.

4796. Ulm. — Stadt Ulm schriben und bitten, sie zu berichten, wie man den gotsdienst hinhalt. Erkannt: H. H. zu den Predicanten verordnen und sie alles berichten, darzu, so die nüw Ordnung in truck kommt, inen auch mittheilen.

Fol. 234 Montag post Bartholomaei, 30. august.

4797. Ordnung des Gotteslästern etc. — Die Ordnung Gotteslestern, spilen, zutrinken, ebruchs, hureri, kupleri und uffenthalten, sampt irem inhalt für die Schöffel bracht und der lenge nach verlesen und die Schöffel umbgefragt, die inen solches lassen gefallen und erkannt daby zu bliben, und darneben anzeigt, daß man den fürkauf und wucher auch bedenken solt. Erkannt: Solches lassen drucken und die verordneten Herren das überig bedenken, wer zu warnen und beschicken und solch gebot uff den cantzeln verkünden lassen.

4798. Conrad Witz, Priester zu Benfeld. — Conrad Witzen, des Priesters zu Benfeld, verzicht verlesen. Erkannt: Ihn üsser gefänknüß mit einer urphed üß und über das lombardisch gebürg schwören lassen: sein leben lang nit mer herüber, bey ertrenken, kommen (sodomiterey halben).

Fol. 234 Montag post Egidii, 6. september.

4799. Klöster. — Closterherren bringen iren bedacht, welcher maßen und wie man die übergebenen clöster ad pias causas bewenden soll, und nemlich S. Marx dem Spital zugehörig; item dem Waisen- und Platerhuß soll man gemeinlich S. Catharinen und Claren uff dem Werd zustendig. Sodann soll das closter uff dem Roßmarkt in der Armen leut Kasten gestoßen werden. Das closter zu den Barfüßern soll zur schulen gehalten und gebrucht werden. Erkannt: Die Herren bedenken wither wie und welcher maß die costen zu bedenken.

4800. Zucht. — Daß man morgen am sonntag gebranten win isset.

4802. Altare und Bilder. — Die altar und tafeln in den kirchen zu handeln. — Cfr. nº 3530.

4803. S. Stephan. — In der handlung mit der Eptissin und Capitel-frauwen zu S. Steffan puncto der pfarr, m. H. H. zuzustellen, und den Pfarherrn zu besolden, hat man unter andern auch begert ire freyheit und fundationen zu sehen.

Donnerstag post Nativitatis Mariae, 9. september.

4804. Zwingli und Oecolompad in Strassburg. — Als H. Ulrich Zwinglin von Zürich und Ecolompadius von Basel hie sind, soll man inen den wein schenken und inen das bollwerk und anders durch herrn Claus Kniebis gezeigt werden, und diwil Kammergericht, im des Kammergerichts zu erlassen und daß er 1 β & geben. (?)

Samstag post Nativitat. Mariae.

4805. J. Sturm's Bericht über seine Verhandlungen mit dem Landgrafen.

Dienstag Crucis Exaltationis, 14. september.

Verhandlung mit Hessen. — H. Jacob Sturm sagt sin abschiedt vom Landgrafen von Hessen: do im Sin Gnad anzeigt, die ursachen warumb der tag, der fürgenommenen bundtnüß zwischen dem Churfürsten von Sachsen, Marggr. von Brandenburg, Nürnberg und Ulm, abgeschriben. Nemlich daß der Churfürst und Brandenburg und villicht andern von Stetten ein beschwerd tragen, mit Straßburg ein bundnüß zu machen, diwil sie in puncten des Sacraments nit mit inen zustimmen. Das dann S. F. Gn. hoch gegen in entschuldigt, daß umb deswillen, daß die Gelerten ein zank unter inen haben, die bundnüß so sie, die Fürsten an die Stett lassen begeren, nit zerschlagen sollt lassen: wie dann deshalb viel hin und wieder schrieben durch die Fürsten bescheen und S. F. Gn. in (Sturm) hören und sehen lassen; auch die abschreibung des tages nit besiegeln oder underschriben wollen, sonder begert, daß zufor ire Ret zusammen geschickt würden, das auch nit wollen statt haben, sonder der tag also in der kürtze abgeschriben worden. Doch darneben sich erbotten, wo ir bundtniß nit fürgang haben sollt und er dann endlich des willens, Gott der Herr laß in dann fallen (anders sterben), bey dem Evangelio zu bliben: wann dann m. H. H. oder jemand anders glicher gestalt daby beston und mit im bundtnis machen wollen, die anzunemen, wo sie auch mittler zit etwas beschwerlichs zutragen sollt, daß m. H. H. sin F. Gn. iren radschlag zuschicken:



so wollt er uff ir begern eigner person mit siner macht erschinen und helfen retten und sich gantz gnedig und guthertzig erbotten etc.

2º So haben ihm S. F. Gn. anzeigt, wie er in der spaltung des Sacraments ein gütlichen verhör und gespräch Tag fürgenommen, do er dann willens m. H. H. um in Sturmen und den Bucerum und noch einen Prädicanten zuschriben, und im auch denselbigen brief geben. Erk.: uff die erst handlung, daß m. H. H. die XIII es bedenken; 1º daß man H. Jacob Sturm fründtlich ansprechen und uff den Tag, desglichen Dr. Hedio und Bucerum abfertigen soll. Samstag p. Nativit. Mar., 12. sept. — Sturms Verhandlung. mit dem Landgrafen. Brant, vol. II. fol. 4b.

Fol. 234b 4807. Jacob Sturm. — II. Jacob Sturm und sein bruder H. Peter kaufen von der Stadt den hof in der Brandgaß, welchen die Stadt vorher von graf Georg von Wirtenberg erkaufft, mit vorbehalt des fürkauffs vor andern, so die Stadt haben soll. — Cfr. n° 3535.

Fol. 234b Montag post Crucis Exalt.

4808. S. Martin. — S. Martinskirch abbrechen, damit die armen lüt disen winter zu arbeiten hetten. — Cfr. nº 3532.

Kirchen abgebrochen etc. - WENCKER, fol. 43°.

Fol. 234b 4809. Zucht. — Die verord. Herrn sollen umb ein platz, do die ebrecher hingestellt werden, bedenkens haben (Samstag post Assumpt. fol. 234b), daß man das hüßle darin die ebrecher sollen gestellt werden, uffrichten solt.

4809 bie. Türkenhilfe. — Straßburg erbeut sich auf die Kaiserl. werbung umb hilf gegen den Türken: wo die häupter und stend der Christenheit hilf zu beweisen sich entschließen werden, sich als ein getreu mitglied der Christenheit zu beweisen, nit als die mindesten, und das mit volk auf iren costen, und nit mit geldt.

Fol. 234b Samstag post Francisci.

4810. Kautz, der Widertäufer. — Des Kutzen halb, so etliche lange zeit allhie (mit sinem weib im Spittel, so im gewartet) enthalten, zeigt Pfitzer an, daß Dr. Capito und Schwenkselder begeren inen den Kutzen vier wochen zu lassen; wollen sie understehen in von sim weg ab zubringen. Wo nit: m. H. H. wider liefern. Erkannt: In, Kutzen, Dr. Capito uff sin begern zu lassen 14 tag, bekert er sich, wohl und gut: wo nit wither bedenken, was man sich mit dem Kutzen halten woll.

Montag post Dionysii.

4811. Türkenhülfe. — Königl. Maj. zu Hungern, auch des Regiments und der Stadt Nürnberg erschröcklich und ernstlich schriben umb ein ilende

rettung und hilf zu ros und fus wider den Dürken, so Wien belagert: zeigen m. H. H. die XIII an, das fünff der von Nürnberg schriben einen ilenden reitenden botten h. Mathisen nachgeschickt, so es möglich den Tag nechst mittwoch zu Nürnberg zu besuchen, sich deshalb zu underreden, beratschlagen und was beschlossen hinter sich schriben ilends. Erkannt: Nachdem der handel wichtig und die höchst not erfordert den handel an die Stat mit allem anhang und was daran gelegen ist, anzeigen und begeren m. H. H. gewalt zu geben, ob etwas costen daruff gen wirdt, das anzukören, und m. H. H. die XIII, wie man es an die Schöffel langen will lassen, ansetzen, und uff morn die Schöffel haben und den handel zum ersten an die handt nemen und fürdern, und nit uff den bedacht zu Nürnberg warten.

(Die Schöffel erkennen ein hilff zu thun. Porro: der landvogt bitt nomine Regis Hungariae bey m. H. H. umb ein eilend hilff. Ist endlich ein fenlin knecht abgefertigt worden, die aber kaum uffgebrochen und auff den weg kommen, da war der Dürck von Wien schon wider abgezogen.) — Résumé de M. Jung.

Donnerstag post Dionysii.

Fol. 2354

1529

Colloquium zu Marburg. — H. Jacob Sturm sagt sin abschied von Marburg des gesprechs halb, Sacrament belangend, daß anfänglich hertzog Ludwig sie erlich und costfrey, dergleichen der Landgrav sie fürstenmässig allda und zu der widerpart gehalten. Des gesprechs halben hab man anfänglich Lutherum, Philippum, Oecolampadium und Zwinglium allein zusamen gelassen. Darnach haben sie ein offentlich gesprech gehalten, und sich verglichen, lüt des Abschieds. Doch ob der wesenlich lib und blut im brot und win sey, uff dise zit nit verglichen; und alle geschrifft, so hin und wieder gangen abgestelt und fürther nym gebrucht sollen werden. Item daß auch der Luther in dem offentlichen gesprech, etlicher puncten halb, so sie gepredigt sollen werden, lauten lassen, daß nun es derglichen Butzerus verantwort; wiewol auch Butzerus den Luther gebetten sich mit ihm in ein gesprech zu lassen, hab er doch das abgeschlagen und nit wollen thun. Doch zuletzt verabscheidet, wie dann der druck in sich haltet. Erkannt: daß man den Prädicanten allhie, auch dem Oecolampadio und Zwinglin sampt den Gesandten sagen, bevolhen und bitten soll der Abscheids sich zu halten, mit predigen, reden und schriben, damit der mangel nit an disem theil erschein.

Samstag post Dionysii.

Fol. 235ª

4813. Todten läuten. — H. Ammeister zeigt an, diwil ein geschrey des lütens halb der todten. Erkannt: Lassen lüten wer es begert.

**1529** 

Dienstag post Lucae.

4814. Klöster. — Closterherren bringen iren bedacht wie man die übergebene clöster ins Almusen, Spital, Waisen und Ploterhus übergeben soll, wie dann der länge nach verlesen. Nemlich, dass die pletz fry bliben und S. Marx in das Allmusen, S. Claren uff dem Werdt ins Waisenhüs, die Fabrica zu S. Martin sampt dem baren geldt, auch der vorständt zu S. Katharinen ins Ploterhüs; S. Clar uff dem Roßmarkt in Spittel, Barfüsser zu den Schulen, und der Schaffner halb zu dem gutbedunken der Pfleger gestalt und verordnet. Daruff erkant wie der ratschlag fürgebracht worden durch die verordneten, doby zu blyben, und dermaßen angenommen werden und gehalten werden soll. — Cfr. n° 3533.

Fol. 235b

Samstag post Simonis et Judae.

4815. Der Bischof wegen S. Martin. — Bischoff zu Straßburg schriben, wie in anlangt, daß m. H. H. S. Martinskirch abbrechen und das in ein zitlichs zu bewenden mit beger davon abzuston, dann wo es, woll man sich protestirt darin nit zu gehellen. Erkannt: Das lassen ein brieff seyn. — Cfr. no 3534.

Fol. 235b

Dienstag post Omnium Sanctorum.

4816. S. Helenen. — Schiltigheim. — It. daß die von Schiltigheim gern S. Helenen in ihren costen abbrechen und ins dorf setzen wollten. — Cfr. no 3538.

4817. Schwabach. — Bündniss. — H. Mathis Pfarherr sagt sin abschidt von Schwobach der cristl. verständtnus halb, wie daß der Churf. und Marggr. Jorg von Brandenburg mit rat irer gelerten etliche artickel stellen lassen und begert diselbigen zu besichtigen, und so man sich deren verglichen, woll man fürther uff die andere artickel handeln. Nachdem sie dann die artikel besichtigt, da hab er von m. H. H. wegen anzeigt, daß er solcher artikel des glaubens halb zu handeln nit abgefertigt und on vorwissen m. H. H. in handlung sich nit begeben würdt. Dergl. der von Ulm auch gesagt. Die von Nürnberg anzeigt, wiewol sie an den artikeln kein beschwerdt hetten, jedoch so hatten sie bevelch diser zit sich von den von Straßburg und Ulm nit zu sondern. Uff das die Landgräfischen sich mit samt den von Nürnberg zwischen den Sächsischen und Marggräv. und inen von Str. und Ulm understanden, ob sie der artikel halb verglichen möchten. Als aber sie bede uff voriger antwortt...

Reliqua desunt (sic Wencker, Brant.)

4818. Kirchen-Ornaten — sind dem Almusen zukommen. Silber und geld aber uff den Pfenigthurn gelüffert worden.

Mittwoch post Florentii XXI.

- 4819. Hedio und Bucer wegen der Armen. Dr. Hedio und Butzerus erschinen; zeigen an, nachdem die groß noth, so itzt vorhanden in thürung, schatzung und anderm, viel arm volks triben von hüs zu wichen und allhar kommen, da wollen sie m. H. H. zum getrüwlichsten ermant haben ob weg zu finden, daß solche disen winter allhie erhalten werden möchten; zeigen darneben an, daß noch etliche Gestiffte almusen, als zu den Wilhelmern, Augustinern, uff den Stifften und sonst, so nit ins allmusen gegeben, vorhanden sin sollen, und harin die handt richlicher (?) inen, dann die ordnung des almusens vermag, diwil die nott so groß forhanden zu reichen.
- 4820. Bilder. 2º Diwil wissentlich daß die abgöttischen bildnüs nit zu lyden, auch in der Geschrifft verbotten götzen und bilder zu haben an den orten do man Gott eren soll, ist ir bitt, die, desglichen die altargerems abzuthun; dazu die schilt auch, die do heidnischer art, und umb einer weltlichen er willen, dohin gehenket.
- 4821. Beguinen. 3° Daß etliche Beginen umblauffen, betteln und sammeln, tragen es pfaffen und münchen heim, dardurch das allmusen großlich geschwächt.
- 4º Dass vil jungs volk allhie, so solten in die predig gehen, und in den wegen des Herrn zu wandeln nit underwisen würdt, do gut wär ein Ordnung zu machen, daß doch dieselbigen im jar zu üblichen ziten zum wenigsten das Gots wort hören sollten.
- 5° Daß etliche allhie so freventlich und unverschämpt üß der Stadt zu dieser und jener Unser Frawen faren, zu großer ergernüß, auch wider die erkenntnüs Schöffel und Amman, und mer üß trotz dann üß gottsforcht geschiht.
- 6° Den bedacht der ehesachen zu fürdern, damit die gefangenen und bekümmerten ehegemeche (sic) auch nach dem götlichen gesatz sich verheuraten mochten.

Uff das der radschlag der bilder halb verlesen. Erkannt: alle aberglaubigen bilder und dafor man vererungen thut, hinweg thun; was aber nit abgöttische bild, sonder ein bedütung des lidens unsers Herren Jesu Christi, lassen stelln. Sodann der altar halb, die noch zu der zit, biß zu einer andern zit lassen bliben; den Allmosenherren bevolhen.

Der schilt und fenle halb erkannt: noch zur zit lassen hangen.

B. XIX. - (M.)

Die übrigen der Prädicanten angezeigt puncten sollen die Allmusenherren bedenken. — Cfr. nº 3539.

Digitized by Google

12

Fol. 2364 1529 Montag post Katherinae.

- 4822. Kautz der Widertäufer. Hans Sturm und Pfitzer sagen, daß sie durch die Predicanten und sich selbs vilfeltig handlung mit dem Kutzen gehabt, aber von sim strittigen kopf nit bringen mögen. Erkannt: Diwil er hinweg begert, im sagen und befragen ob er noch hinweg beger. Darby befragen, woher im sin geclagter schaden herkomm, und demnach in üß der Stadt und ir Oberkeit u. Stadt und land verwisen, und anbieten dem gebrüch noch, ein urphed zu thun. Wo er sich deren sperrt, sinem jo (ja) vertruwen, und also mit sim wib üß der Stadt und der Oberkeit heißen ziehen. Halt er das nit, in strofen und mit nichten im zu lassen, ein oder mer tag in diser Stadt umbgon, und so er sich armut beclagt, im ein zerpfennig geben.
- 4823. Geistliche zu Jung S. Peter von dem Rath ernannt. Item: daß ein priester gestern zum Jungen S. Peter und in des Bapstsmonat gestorben. Erkannt: Diwil zuvor erkannt, die pfründen in des Bapstsmonat zu verlijhen, diwil der monat uff morn am end ist, daß man Heinrich Koppen son ihnen zu dem vicariat parieren, dergleichen uff das Canonicat meister Stoffel Ruchen parieren; das woll man ihnen jetzt ermahnt haben, und ein solchs gentzlich zu ihnen kheins abschlags versehn etc.

# Fol. 236 Montag post Andreae.

4824. Bilder. — Item den Allmusenherren bescheid geben, welche bilder abgöttisch und welche nit abgöttisch sindt, damit sie iren bevelch vollenden können. — Cfr. nº 3540.

Die Allmosenherren berichten dass in diser thürung arme und viele verjagten hier sind.

Montag post Concept.

- 4825. Gottesdienst in den Stiften. Item daß man den übrigen Stiften ein kirchenübung die gottgefällig, uffrichten soll.
- 4826. Städtetag zu Esslingen. H. Daniel Müg sagt seinen Abschied vom Städtetag zu Eslingen gehalten. Darneben etliche kleine Städt sich hören lassen, wie sie von dem von Hildesheim hochlich vertrost, so sie bym alten wesen blieben; das man sie, irer beschwerd halb, ringern wollt, aber inen nit gehalten, sonder ir ufflag geben müssen.

Mittwoch post Luciae.

4827. Pfründen in Jung St. Peter. — Ehesachen. — Item: daß die zween, so m. H. H. auf die pfründen zum Jungen S. Peter noch nit ingesagt; denselbigen handel für die Schöffel bringen.

Montag post Luciae.

Fol. 236<sup>b</sup> 1529

4828. Abschied von Schmalkalden. — H. Jacob Sturm und Mathis Pfarher sagen iren abscheidt von Smalkalden, wie dann in irem register der summarie vergriffen und darbey der gesandten relation von Kais. Maj. pp. und steht in summa der handel auf drei puncten: auf Gottes wolgefallen sich zu verlassen, oder Kais. Maj. gemüth zu mildern oder endern; oder daß uns Kais. Maj. ungnad zu erwarten. Erkannt: m. H. H. den XIII befehlen zu bedenken.

Mittwoch p. Luciae, 16. dec. — Abschied von Schmalkalden. — Ibid.

4829. Allmosen. — Blotzbruderhaus. — Pfleger des Almusens verkaufen das Plotzbruderhüs mit beding ein ewigen zins darauf zu behalten.

Montag post Nativit. Christi.

4830. S. Stephan u. S. Wilhelm. — Daß man S. Stefans pfar abthun solt; damit der cost erspart wird, und zu den Wilhelmern legen solt.

4831. Arme (geflüchtete) bei den Barfüssern. — H. H. bringen iren bedacht, was man umb die Stadt buwen soll. Erkannt: damit die armen zu Barfüßern nit müßig, den verordneten H. H. gewalt geben den grund by S. Clausthor harinfüren, damit die schutten gemacht werden; und die armen, so arbeiten, zu den Wilhelmern essen lassen, damit sie am warmen bliben.

Dienstag post Nativit. Christi.

Fol. 237ª

Fol. 237ª

4832. S. Helenen Pfarrer. — Wolf Schultheiss. — H. Daniel Müg zeigt an, mit h. Hans Man, der pfründen halb zu Helenen gehandelt, der dann anzeigt, daß er persönlich die Pfarr nit wiß zu versehen, sondern sey des willens die pfründ m. H. H. fry zu stellen, und darüber was m. H. H. geliebt ihm herwieder zu thun, erwarten; oder aber er habe ein gratien vom Bapst; wu im m. H. H. vorgewissen wollen, in an denselbigen, wo sie zu fall kompt, hieran zu verhindern, so woll er derselbigen zit erwarten und nit (nichts) von m. H. H. begehren. Erkannt: uff andern tag davon reden.

(Nota: Dieser Hans Man hatte prätendirt, diwil er bessere gerechtigkeit zu der Pfar zu S. Helenen habe, mit h. Wolff Schultheiß zu handeln, sich mit im zu vertagen, oder aber zu lassen, einen andern daruff setzen, der m. H. H. gefällig. Darauf erkannt: mit im zu handeln, ob er die Pfarr selbs versehen will, doch uff die maß und form, wie es in dieser Stadt beschieht; wo nit handeln mit ihm, daß er etwas fur einmal nehme. Und ward sein antwort wie oben.) — Note de M. Jung.

1529

Mittwoch post Luciae.

4833. J. Sturm und Mathis Pfarrer Abschidt von Schmalkalden.

4834. Schweizerbund. — H. Martin Herlin und h. Johann bringen iren Abscheidt von Basel des nachbürlichen Verstands halb, daß die sach dahin nach viel hin und übergehabter unterred uff den Abscheid kommen, wie dann die puncten vergriffen, und darby die gesandten von Zürch und Bern sie zum flissigsten gebeten den handel zu fürdern, und so der verstandt m. H. H. anmuthig, sie das wissen lassen; dann sie der befelch nit heim zu reiten bis der handel an ein end kompt, sondern wollen zu Basel verharren und des bescheids erwarten. Erkannt: diweil die frommen lüt da oben liegen und warten, daß man den handel uff morn für die Schöffel bringen soll.

Fol. 237b Montag post Concept.

4835. Der von Basel schriben verlesen des christlichen burgrechtens halb an m. H. H. die XIII mit ernennung eines tages gen Basel, uff sontag vor Thomae, mit gewalt endlich zu beschlißen, oder uff hindersichschreiben, doch daß die bottschafft alda verhart, bis wider antwort komt. Erkannt: den XIII ferner bevolhen und ihnen gewalt geben zu beschlißen, und zu der bottschafft verordnet H. Martin und Joham.

Mittwoch post Nativitat. Christi: XXI und bei eidt gebotten.

4836. Der vergriff der christl. burgrechten für die Schöffel der leng nach bracht, und haben under inen 184 inen die bundnis und bürgerschafft lassen gefallen, und m. H. H. gewalt geben für zu faren. Sodann haben 30 erkannt, daß m. H. H. es wither bedenken sollen. Item 4, daß man es nit thun soll. Item 4, daß man solchen handel einer gantzen gemeind für bringen soll; und einer, daß man des Kaisers zukunfft erwarten soll.

Vorhero ward uff der verord. Herren anbringen erkannt: den vergriff anhencken: wiewoll nun solcher christlich früntlich verein und burgerschafft durch uns Räth und XXL bedacht und beratschlagt, auch ein mertheil worden ist, daß sie einer St. Straßburg und der gemeinen bürgerschafft nützlich und fürstendig seye; jedoch so haben wir solches on eure wissen nit endlich beschließen, sondern euren willen, und ob auch das gefall harin zuvor auch heren und vernemen wollen. Und so man umbfragt bey unsern Herren, daß sie sagen sollen: es ist wie verlesen und allhie ein mertheil machen, wem das gefalt oder nit, und der Stadtschriber sie eigentlich uffschrieben, als beschehen. Haben 38 inen das lassen gefallen, und 11 ihnen nit lassen gefallen.

#### 1530.

Samstag ipsa Circumcisionis.

Fol. 237<sup>b</sup> 1530

4837. Pfarrer zu S. Helenen. — H. Hans Man, der Pfarren halb zu S. Helenen. Erkannt: Im sagen, m. H. H. haben sin erbiten gehört und wollen in ansehung daß er sich bisher gutwillig bewisen, im die gnad thun, so ein pfründ in der capellen ledig wirdt und er die begert, zustellen und lassen werden, doch daß er sin gerechtigkeit über die Pfründt m. H. Zustellen und überlieffern soll.

Dienstag ipsa Circumcisionis.

Fol. 237b

4838. Christl. Verein. — Stadtschriber zeigt an, daß die von Bern zwey wortt in dem christl. burgrechten im beschluß begeren zu haben, nemlich: Mit Gewalt wider Recht. Erkannt: Inen sagen und bittendiweil es by den Schöffeln vorgehört und beschlossen, dass man es daby loß bliben, wo aber nit, diwil es dann zuvor auch darin gemeldt (d. h. schon in dem vorhergehendt steht), lassen bliben.

Freitag post Circumcisionis.

Fol. 237b

4839. Die bundtnüsbrief der christl. burgrechten in bysin der Gesandten von Zürich, Bern und Basel verlesen, und der von Zürich Herrn Egenolf Roder und Herrn Conrad v. Duntzenheim den eidt gestabt und sie den geschworen. Doruff die Gesandten bewisener ere gedankt. Erkannt: inen sagen, was man gethan, sey üß gutem willen bescheen.

Samstag post Trium Regum.

Fol. 237

4840. Thomas Murner — Der von Zürich und Bern supplication Dr. Thomas Murner pension lassen folgen. Erkannt: den H. H. sagen, welchermaßen sich Dr. Murner um solch pension verschriben habe, sie auch solchen revers hören lassen, und wiewol m. H. H. angelangt, daß er sich deren nit gehalten, und sie wol verursacht der gepür nach, vermöge siner verschribung gegen ihn zu handeln, diweil man aber siner handlung nit gewiß, woll man sich deren ersaren, damit sie, die Gesandten, aber spüren mögen, daß man inen gern willsaren wollt, mochten sie solch pension arrestieren, und darneben ein procuratorem das arrest wie recht zu prosequiren. Doch wolle man ihnen nit vorhalten, wo sich befünde daß Dr. Murner sich einer verschribung zuwider gehalten, daß dann m. H. H. solch pension, inhalt der verschribung, ihnen selbst behalten und ihm hinfürter kein pension mehr geben würden.

Fol. 238ª

1530

Montag post Hilarii.

- 4841. S. Stephan. Das gelt bey der Eptissin zu S. Steffan inbringen der pfarr halb.
- 4842. Dosenheim und Dettweiler Reform. Item daß man die von Dossenheim und Detwiler mit christl. Predicanten versehen solt. Ist mit irem Pfarrer nachgehnds gehandelt worden. Remarque de M. Jung.
- 4843. Christl. Burgrecht. Ward ein vergriff uffzusetzen erkannt den Zünfften uff sontag, so der Ammeister umbgeht, vor oder nach zu verkünden des christl. burgrechts halb. Quod factum et approbatum.
- 4844. Bilder und Altäre. Item die tasel und altar wegthun wie zuvor erkannt porro iterum. Csr. no 3542.
- 4845. Drucker gestraft ad Burgrecht. Ist der Drucker dem Rath zu strafen heimgewisen worden, der die brieff mit den schilten und vereinigung Zürch, Bern, Straßburg und Basel üß hat lossen gehn, und nit zuvor die Exemplar anzeigt.

## Fol. 238 Montag post Vincentii.

4846. S. Stephan. — Bey der Eptissin zu S. Steffan handeln, die Elend herberg zu bezalen, des Pfarhers halb.

Daß man die gült so m. H. H. der Eptissin zu S. Steffan schuldig, inbehalten soll, biß sie bezalt.

# Fol. 238 Samstag p. Conversionis Pauli.

- 4847. Pfarrer zu S. Helenen. Referirt daß Hans Man, Lütpriester zu S. Helenen m. H. H. all sine jus an die pfründ los zuston, gegen 12 gl. lipgeding von der Pflegerey.
- 4848. Christl. Burgrecht. Begert das Regiment bericht wegen der burgrechten und einigung mit den Eidtgenossen uffgericht, ist den Herren XIII zu beantworten befolhen.

Dienstag Vigilia Purificationis.

**4849.** Bilder. — Die Allmusenherrn sollen uff das fürderlichst wie zuvorbefohlen die götzen und altar üß den Kirchen thun.

Montag ipsa Valentini.

Id. — Der götzen und altär halb, ist verlesen was mittwuch nach Florentii nechst 29 erkannt. Erkannt: Diwil die bildnüß zum höchsten wider Gott und sin beselch, daß man die bildnüß und taseln allenthalben, sampt den

altären hinweg thun soll, und im Münster dem Capittel früntlich anzeigen, daß sie ir tafel uff dem chor auch hinweg zu thun. Wo sie das nit thun wollen, daß man den chor beschließen soll, dazu die grems auch hinweg thun, und wem die tafeln zugehören, lassen wieder werden, wann sie es begehren, und daß alle Pfleger, an orten, in den clöstern und kirchen sie Pfleger sindt, das verschaffen, daß es beschee. Wo sie das nit thun wollen, daß die verordn. Almosenherren es thun und den befelch in allen clöstern, kirchen, stifften und pfarren nachkommen: also daß tafel und altär der orten hinweg kommen. — Cfr. nº 3542.

Samstag post Valentini.

Fol. 238b

1530

4850. Ehegericht. — Die ordnung des Ehegerichtes gar bestätigt und vergriffen.

4851. Befestigung der Stadt. — Landgraf von Hessen. — Georg Guntheim wird, der fortification der Stadt wegen, nach Hessen geschickt. Der Landgraf nimmt ihn wohl auf. — Cfr. nº 3544.

Mittwoch post Vigilia Mathiae.

Fol. 238b

4852. Capito und Hedio, wegen der Beneficien. — Dr. Capito und Hedio erschinen, zeigen an: Nachdem man im fürnemen der pfründen, so ins Bapstsmonat gefallen, sich zu underziehen, daß man dann gut fug und recht hat, auch in Concilio zu Costenz und Basel, und volgends von den Bäbsten bestetigt und approbirt, wie dann das ferrn durch ein büchlin, das sie gemacht, anzeigt. Erkannt: Bedenken.

4853. Bilder. — H. H. zum Jungen S. Peter zeigen an, im 25ger jahr seye mit inen gehandelt, und under andern gemeldet was in den kirchen fürter hinweg zu thun, daß man inen das ansagen woll: jedoch seyen verschinen zwen tag etliche in ir kirch gangen, ein tafel so bei 500 gl. kost zerschlagen, darzu etliche steinerne zierd und bild in einer capellen zerschlagen. Ob das m. H. H. befehls, wissen sie nit. Aber wie dem, ist ir underthenig bitt ires chors zu verschonen, dann sie darin ein tafel, so ob 1000 gl. kostet; auch ir brief und cleinott darin haben. Wollen sie den chor beschlossen halten, und ob fenster nit lidlich, wollen sie die zumuren. Sodann bitten die Herren zum Alt S. Peter das chors halb glichengestallt. Erkannt: Ihnen sagen, wiewol sie m. H. H. bitzhar in allem dem, so man an sie begert, ihnen angemuthet und gebotten, wenig willfart, noch gehorsam anzeigt; jedoch so wer ein ers. Rath ihnen dennoch zu willfaren wohl geneigt. Diwil man aber nun üß den vilfaltigen bitzhar gehabten predigen dem hellen und lüttern wort Gottes genugsam bericht, daß solch

bildnüßen appgotterisch, der Schrifft zuwider und ergerlich weren, wißt ein Rath (damit sich fürther niemant daran ärgert) die fürter nit also zu gedulden, und deshalb bevelchs geben, die mit guter ordnung hinweg zu thun. — Cfr. n° 3545.

Fol. 238 Montag post Esto mihi.

Id. — Item daß zum Jungen S. Peter die altär und bildnüß unfüglicher wyß abgeworfen, zerschlagen und zu großer ergernüß gehandelt.

Item daß der Lütpriester in S. Claus uff hüt in die kirch gangen, mit etlichen Söldnern, alle tafel und altar zerschlagen, aber und (obgleich) daß der Schaffner sich gerüßt uff hüt das hinweg zu thun.

Item, daß man die aplaßkist offnen solt, was darin ist besichtigen.

Item, daß die Herren zum Spiegel den Oelberg zu S. Thoman vermuren lassen.

Item, daß man acht haben solt uff die silbernen cleinoter so zu S. Lorentz und uff dem chor sind, ehe sie wandern.

H. Ammeister zeigt, diwil den Thumherrn nechst erkanntnüß des chors halben gesagt, und aber des lettners nicht gedacht worden, daruff denn die altar noch stond, daß dann künstig irrung zu verhüten man die Predicanten beschicken und ihnen sagen solt, was man erkannt, auch was man den Thumherren des orts zur antwort geben, und daß sie es auch dabey wollen lassen blieben, und in iren predigen dester gemäßer halten, und das volk zu withern dem zuwider nit bewegen wolten. Und sonderlich Mster. Mathis sagen, sin predigen mit einer maß und bessern sitten und zucht zu vollbringen. Am andern, daß man ein gebot üß ließ gon, daß niemand eigens gewalt einig bildnüß oder andern gemeld in senster oder sonst hinweg thun, zerschlagen oder zerwersen, oder für sie niederknien, lichter davor brennen, oder man werd sie der gepür nach straffen.

3º Daß man die so uff S. Claus für sich selbs also gewüstet und gestürmt, beschicken und inen das fürhalten, und üß was geheiß oder ursachen sie das gethan, verhören wieder harbringen.

Erkannt: 1º die Prädicanten beschicken.

2º Kein Mandat lassen üßgon, sondern diwil es zuvor verbotten, hüt darüber wachen, und welcher darwider handelt, den für Rat zu red stellen und ihn der gepür nach strafen.

 $3^{\circ}$  Die stürmer zu S. Claus beschicken und sie befragen. — Cfr.  $n^{\circ}$  3546.

Was der Venturinus hi geweißaget, verlesen; sagt h. Ammeister, daß er bey Dr. Capito sey, dem er bevolhen: Man kann Lutherum, als der nit in dieser Oberkeit (= Gebiet) sitz, har nit bringen: sonder er mag zu ihm ziehen. Und ihm (dem Venturinus) 5 β schenken.

1530

4854. Geld der Klöster. — Hat man die Stift und Clöster umb gelt nachgesucht, solches hinter m. H. H. anzulegen und aufzuschreiben, damit sie solchs nit aus der Stadt führen möchten, und man diser geschwinden läuff halben, zu gebruch der gemeinen Stadt, wol geld bedürstig.

Was gehandelt vide alibi.

### Mittwoch post Invocavit. XXI.

Fol. 239\*

4855. Dominikaner. — Die inwohner der Predigerclosters übergeben m. H. H. ir closter und die gefell, doch umb zimliche pension. Erkannt: Daß die Closterherren solchs fürderlich bedenken, und sie pensioniren mögen mit wissen der Pfleger, und das closter ad pia loca geordnet und übergeben werd.

4856. S. Claren auf dem Wörd. — Erkannt: Die Pfleger zu S. Claren uff dem Wörd sollen die gefäll in das Waisenhaus liefern, wie dann hievor auch erkannt. — Cfr. nº 3547, 3548.

Montag post Judica. XXI.

4857. Kath. Gottesdienst. — Item, daß man abstellen sollt, daß nit also etliche hinaus fahren, beichten, meß hören und ablas holen.

4858. Stipendium ad Klöstergüter. — Peter Rotenfeld Sohn, Stud. medicinae, als ein junger geschickter knab, sollen die Schulherren jars 30 fl. geben, zu sim stipendio, und von einem closter verordnen: doch daß er sich verschrieb, daß er sich gegen kein Herren oder Fürsten oder Statt, zu dienst verbinden soll, on vorwissen m. H. H.

Mittwoch post Judica. XXI.

4859. Vicarien des Chors, ausgewanderte Geistlichen. — Begeren etliche Vicarien der hohen Stift, diwil sich die personen des Chors in dem evangelischen geschäfft trennen, etliche Christo und etliche dem Pabst anhangen, und auch der merteil der Deputaten und Sechser ir bürgerrecht uffgeben und hinwegziehn, und aber derselbigen stett nit mit andern personen des Chors erstattet werden, auch bitzhar etliche jar, lüt ihr constitution nit erstattet oder gemacht worden sind. Deßhalb ihr dienstlich bitt: daß m. H. H. als ein christlich Oberkeit ein gnedigs insehen haben wollen, damit andere an ir statt verordnet werden, personen so hie wonen und bürger sind. Erkannt: Die Deputaten und Sechser beschicken und sagen: Nachdem etliche under inen hinweg gezogen und das bürgerrecht uff-

geben, daß da m. H. II. beger, daß sie an derselbigen statt andere so hie wonen und bürger sind, Vicarien des chors ordnen, damit der Stifft verwaltung allhie ordentlich versehen, auch demnach nit verüßert und allhie verwart werd, wie dann zuvor von inen zugesagt ist. Sodann der Deputaten und Sechser namen uffschriben, und so einer kompt und sin burgrecht uffgeben will, in befragen, ob ein anderer an sin statt verordnet üß den blibenden personen des Chors. Spricht er: Ja, lassen faren. Wo nit! das burgrecht nit erlassen, bis daß ein ander an sin statt verordnet und m. H. H. das vergewissert.

Darüber aber sich die andern beschwert, als man es inen fürgehalten, dann ir statuten nit üsdrucken, daß ein Deputat hie bürger syn muß, oder allhie residiren soll.

Fol. 239 Samstag post Judica.

4860. S. Arbogast. — Bedacht referirt uff Propst und Capitels zu S. Arbogast supplication, so sie ingeben, mit beger den Schaffner zu urlauben; der Propst angesucht, ob es auch sin will sey; hab er das bejaht. Am andern, in angesprochen, nachdem, der lauff halben, m. H. H. des willens, das Closter abzubrechen, so wer man dann des geneigten willens, in und das Capitel zu pensioniren, wie man dann auch verstanden (daß) er wol lyden mocht. Uff das er gesagt, er wer siech, läg in Gottes gewalt, könnt jetzt nit handeln; auch wißt er es siner pflicht halb nit wol zu thun; aber so es besser umb in wirt, wollt er wither antwort geben. Erkannt: So man des willens by göttlichem Wort zu bliben, und darüber zu halten, daß man dann das Closter, darüß einer gemeiner Stadt schaden begegnen mocht, abbrechen und hinweg thun sollt.

Fol. 239b Montag post Palmarum.

4861. Bettel. — Schulaufsicht. — Ein besser ordnung mit dem betteln halten, und mit jungen knaben in der schul, die schilt haben, was sie leren oder wie geschickt sie wären, besehen.

4862. Reichstag. — H. Ammeister zeigt an, demnach für m. H. H. die XIII zuwiesen zu bedenken, wen und ob man ein botschafft verordnen woll auf den Rychstag. Daruff sie sich entschlossen, zwey botschafften zu verordnen und jetzo ein geschickten knecht dohin zu schicken, der nottürstig inkaust, sich auch umbsehn, und so man zuritte, das m. H. H. zu verkündigen, domit man auch ussin mag. Erkannt: Wie m. H. H. die XIII es herbracht, daby bliben und dem nachkommen soll werden. Daruff h. J. Sturm für einen verordnet, und erkannt, ihn früntlich bitten, das best

zu thun, man woll ihn in ander weg sparen. Der aber solchs zum flissigsten abgebetten, und zum dritten mal abgeschlagen, und bei seiner conscientz behalten daß er es nit thun kann, wollt lieber 400 gulden mangeln dann den ritt thun, doch zuletzt gesagt, m. H. H. haben ein ordnung, wie man bottschafften welen soll, doby laß er es bliben. Erkannt: Noch einen Herrn ordnen. Daruff h. Mathis Pfarher verordnet und h. Jacob Sturm.

1530

Samstag post Pascae. XXI.

Fol. 239b

4863. Wolfgang Schultheiss. — S. Helenen. — H. Wolffgang Schultheis begert: Diwil das corpus der kirchen zu S. Helenen abgengig, Oberherren verordnen, die dester stattlicher die geväll handhaben möchten. Erkannt: Daß die Pfleger der Guten Lüten sich des corpus underziehn, und inen alt und neue register zustellen, und der pfarr underziehn, und ihrem Schaffner besehlen, die geväll inzubringen, und daß dem Pfarrherr sin competentz geschöpst, und zu vierteljahr ihm sin angebürend lassen werden und solgen.

Fol. 240

4864. Widertäuffer, Melchior Hoffmann. — Melchior Hoffmans supplication, den Widertäuffern eine eigene kirche zu ordnen, dergleichen sin üßlegung der XII cappittel in Apocalypsi, wie er die figur uff den Kaiser ziht, darzu eines weibs visionen verlesen. Erkannt: Die Trucker, so den verlesenen truck, desgl. der so die schilt hievor getruckt, desgl. den autoren diser büchlin alle annehmen, sie verhören und der gebür nach straffen.

Samstag nach Quasimodo. XXI.

Fol. 210

4865. Geistliche. — Domkirche. — Residenz. — Der Vicarien des Hohenstifft gegenbericht uff der Deputaten antwort, darum sie begern, daß die Deputaten hie residiren, auch vermög der statuten dieselbigen gekosen, und daß man ihnen Pfleger geben sollt, verlesen. Erkannt: Die verordneten Herren, die vormals gehandelt harunder, sollen ferner handeln und vernehmen.

4866. Mönche begehren Pensionen. — Wilhelmer, wie auch etliche Conventbrüder der Barfüßer suppliciren umb pension. Erkannt: Den Closterherren befelch geben zu handeln.

Porro: Auch der Prediger halb gewalt geben zu handeln. — Cfr. no 3551. Der contribution halb, so von wegen Kais. Maj. an die klöster hie in der Stadt gelegen, erfordert wird, ward der bedacht durch die verordneten Herren angestellt, samt der beden Abschiden zu Zabern deshalb genommen, der leng nach verlesen. Erkannt: Die ander meynung und daß man nit geben woll, überschicken und ansetzen.

Fol. 240b 1530 Montag post Jubilate. XXI.

4867. Karlstadt. — Als der Carlstatt hie, so in unwillen gegen den Churfürsten zu Sachsen stat, und m. H. H. vil red daruß entstat, hat auch hie gepredigt. Erkannt: Zwen Herrn verordnen, die ihn beschicken und fürhalten, was m. H. H. seinethalb anlang, und daruff an ihn begehren, m. H. H. und ihm zu gut, sich hinweg zu thun, es sei gen Basel oder Zürch, do er sicher sin mag.

Fol. 240b

Freitag post Jubilate. XXI.

4868. Reichstag. — Instruction und anders zum Richstag, was bedacht und angestellt ist, verlesen. Erkannt: Daß die verordneten Herrn üß den ratschlagen, welcher ihnen noch gestalt der sach am füglichsten sin mag, an die hand nehmen, ob auch zu fürderung der sachen, sin gute fründ begrüßen, und mit schenken darzu bringen können, gewalt haben etc.

4869. Schweizerbund. — Bedacht der ilenden und beharrlichen hilf wider den Türcken, des bürgerrechts halb mit den Eidtgenossen, wie man sich dessen verantworten woll; item so Episcopus, oder die Ordenspersonen m. H. H. beclagen werden, wie man sich zu halten? —

Fol. 240\*

Mittwoch post Cantate. XXI.

4870. Münster. — Daß man das Münster ob wie unden darinnen gleich üsstrichen soll. — Cfr. no 3554.

4871. Schulen. — Daß man die lehrhüßer reformiren solt, nemlich den knaben ein sonderes, und den töchtern auch ein sonderes lehrhüß ordnen soll. Ist den Schulherren besohlen und gewalt geben. — Cfr. n° 3553.

Samstag post Vocem, XXI.

4872. Pfarrer in Kehl. — Collegia. — Pfarrer zu Kehl bringt für: für sin person ihm ein satzung bestimmen, so er für das ganze jahr auf der Rheinbrucken haben mag, uff daß er die lectionen hie hören und sim volk desto baß vorsteen mag. Erkannt: Uß erzelter ursach ihm zu lassen, daß er 5  $\beta$  geb, so lang m. H. H. das gefällt: doch daß er by sim glauben (Treue) behalt, daß er es der lectionen halb und nit um anderer ursachen willen beger.

Mittwoch post Pfingsten, XXI.

4873. Reichstag. — Der verordneten H. H. vom Richstag schriben, ob m. H. H. gefällig Capitonem oder Butzerum uff genugsam vergleitung,

so noth wär, gen Augspurg auch zu schicken, diweil andere Fürsten ihre gelerten und Predicanten bey ihnen haben. Erkannt: Ihnen zu schreiben, so fern man andere Predicanten, als Lutherum und andere begleiten wird, daß sie auch umb geleit ansuchen möchten, wolt man sie beide oder einen schicken. 2) Den beden sagen, daß sie sich uff die artikel rüsten, also wann mann ihnen sag, daß sie fertig seyen.

lst hernach uff der H. H. XIII gutbefinden, denselben H. H. XIII gewalt geben worden, einen oder zwen Predicanten abzufertigen.

Donnerstag post Pfingsten.

Fol. 4b

1530

4874. Der Kaiser an Ulm, von der Protestation abzustehen.

1530. Donnerstag p. Pfingsten. Kaiser an Ulm, von der Protestation abzustehn, merkwürdige Aeusserung desselben. — Brant, vol. II, fol. 4<sup>b</sup>.

Montag post Trinitatis, XXI.

Fol. 240°

Fol. 240b

4875. Münster. — Bilder. — H. Ammeister zeigt an, ob man die schilt, fähnle, üß dem Münster thun solt, und es gar wissen woll. Erkannt: Diesmahl also lassen bliben und nitt harüß. — Cfr. no 3554.

4876. Dossenheim, Dettweiler. — Dossenheim mit einem christlichen Pfarrherr versehn; desglichen Dettweiler, alwo man dem alten Pfarrherr angehalten, demjenigen den m. H. H. verordnen wollen, ein competentz und underhaltung zu geben. Weil er sich aber dessen geweigert, haben m. H. H. auß den Pfarrgefällen einen Pfarrher eingesetzt, und das übrige dem alten zu lassen sich erboten.

Montag post Johannis, XXL

Fol. 240b

4877. S. Arbogast. — H. Martin Herlin und Hans von Blumenau sagen, daß ihnen beschlen zu bedenken, wie man das unerbar wesen zu S. Arbogast abkomm, und die Capitularen an einen andern ort verordnen möcht. Daruff haben sie sich bedacht, daß man die Capitularen harin zu den Wilhelmern thun solt, und das kloster abbrechen, und die stein zum gebuw bym Wißen Thurn bruchen. Erkannt: By voriger erkanntnüß, daß man das closter abbrechen soll, bliben; aber zu diser zit nit ansahen, sonder lassen steen, bis uf ein ander zit. — Cfr. no 3555.

Mittwoch post Ulrici. XXI.

4878. Münster, Chor, Tabernakel. — Herr Ammeister zeigt an, wie advocatus Capituli gestern by ihm gesin, und im namen Capituli anzeigt und begert, wie zugesagt, den Chor unbekümmert zu lassen, und sich beschwert, daß man den tabernacul uff dem lettner abbrechen thäte. Erkannt: Daß man es hinweg thun soll, den tabernakel sampt dem altar.

1530 Samstag post Ulrici. XXI.

4879. Augustiner. — Pfleger der Augustiner zeigen an, daß ihr Superior gestorben, und hinter ihm das insiegel (gelassen), begehren bericht, was sie sich halten sollten. Erkannt: Daß die Pfleger hinüß gon und den andern sagen, dieweil der Superior gestorben, daß man das insigel ihnen geb, so wolle man es in die cantzlei legen, zu ihrem gebrüch haben zu halten, und ihnen sagen, einen andern Superior zu erwelen, alsdann demselbigen das insigel vertruwen, oder in der cantzley behalten des erbs halben, sie lassen under ihnen der sachen eins werden.

Fol. 240b Samstag post Jacobi. XXI.

4880. Frohn an das Capitel. — Armuth desselben wegen des Bauern-kriegs. — Der frohn halb referiren die verordneten Herren, was sie wegen Capitel verrichtet. Nämlich sie hätten diese antwort empfangen, daß sie einen großen costen, ihnen vil sither der bürischen embörung uffgangen, auch ein großer schaden zu Erstein begegnet, also daß in ihrem vermögen nit ist, etwas zu geben. Dergleichen so konten sie die ihren meinen Herren nit anhalten zu frohnen, dann sie dieselbigen etwas hoch angesprochen den von Erstein zu frohnen.

Montag post Laurentii. XXI.

4881. Abendmahl. — Wiewol die von Zürch, Bern, Basel und wir hie des Sacraments halb einer opinion seyen, so wird doch das nachtmahl unglich gehalten.

Montag post Assumptionis Mariae. XXI.

4882. Messen. — Lingolsheim. — Karthäuser. — Erkannt wegen meß hören zum Elend und Lingolsheim, auch bey den Carthüsern, die pfaffen so hinüß gehen messen machen, beschicken und ihnen befehlen und gebieten bey peen 5 %, daß sie hierin nit meß machen und auch nit hinüß gehen meß machen; darneben ein gemein gebott anstellen und üßgon lassen, daß niemandt, zu erhalten bürgerlicher einigkeit, des meßhörens ab und müßig stehe.

Montag post Egidii. XXI.

4883. Sittlichkeit. — Daß man die Sch. (penis)gaß reformire und die huren an ein ander heimlich ort setzen soll.

Fol. 241 Montag post Michaelis. XXI.

4884. Schulen. — Daß man der jugend schulen uffrichten sollt. — Cfr. nº 3560.

Daß der groß Storck sampt andern Widertauffern zum Pflug ihr uffsehens haben soll. 1530

Nota: (Nicol. Storck, Pelargus s. Ciconia, Ligneae in Zwiccavia Silesiae natus, orthodoxus primum, postea ad Salam in Saxoniae limitibus turbanum ortarum atque anabaptistarum sectae faber antesignanus, cum Münzero, et aliis.) — Note de M. Jung.

Mittwoch post Michaelis. XXI.

Schulen. — Ratschlag und bedacht der leerhüßer halb verlesen. Erkannt: Den Herren gewalt geben, daß sie fürderlich mit den Schulen fürfahren sollen, doch bedenken, was und wie viel man eim jeden zur besoldung geben; doch daß die Bürgerskinder mit der besoldung zur Fronfasten nit über 18 & beschwert, und wo man solch gelt hin und wider by den clöstern, nach eines jeden vermögen, nämlich uff 200 gulden nehmen, und sollen die leerhüßer üsserthalb den clöstern, an gelegnen ort ordnen; daß auch die leermeister angehalten würden, die kinder zu Gottesforcht und christl. tugent und zucht gezogen werden. Darneben den würdigen Herrn zu S. Arbogast hierunder auch nit vergessen (daß sie bezahlen). — Cfr. n° 3560.

Montag post Francisci. XXI.

Fol. 241ª

4885. S. Arbogast. — Daß man S. Arbogastscloster abbrechen sollt, ehe ein Mandat komm, und daß villicht mit Propsts und Capitels willen erlangen könnt, so man in der Stadt ihnen ein ander wohnung ingeb. — Cfr. n° 3555.

4886. Jung S. Peter. — Erkannt: Den kosten uff das weißen Jung S. Peters Kirch von dem Stifft erfordern.

Montag post Galli. XXI.

Fol. 241\*

4887. Sittlichkeit. — Disciplin. — Daß ein saumark vor dem Münster gehalten am sonntag.

Mittwoch post Ursula. XXI.

Fol. 241\*

4888. Landgraf v. Hessen Schreiben. — Landtgraf Philipp zu Hessen schriben, diweil der Abschied ruhe (zögere) und im vil warnungen zukommen, daß er verursacht sich in rüstung uff ein fürsorg zu schicken mit beger, ob er übereilt wolt werden, ihm zu ziehen, oder lust zu machen, das woll er auch thun.

Erkannt: Diwil der Handel m. H. H. als wol als ihn belangt, und man einander beroten und beholfen syn soll, daß man ihm ein antwort geben,

daß man nit minder geneigt, wo sich etwas zutragen solt, in dem zu bewisen als ob die bundnüß beschlossen wer, den XIII befolen.

Fol. 241<sup>a</sup> Montag post Simonis et Judae. XXI.

4889. Widertäufer. — Gespräch Capito, Butzer. — Daß man Capitonem und Butzerum zuließ, ein gespräch mit den Widertäufern zu haben. Erkannt: Daß man gar kein verhör noch disputation mit ihnen halten lassen, sondern diweil m. H. H. zwei Mandaten ihrenthalb verkündet, dergl. Kais. Maj. auch eines üßgehen lassen, daß man den Mandaten anhangen, wo sie, die Wiedertäufer, allhie betreten, sie und ihre uffhälter in thurn legen, der Stadt verwiesen und ihrer Oberkeit. Welche aber hie befunden, so vormals geschworen, oder sonst der Stadt verwiesen, und das nit gehalten, sie der gebür nach strafen, und darneben ein ernstlich uffsehen uff sie haben, wo sie ihre versammlung und enthalt haben, und ein jeder Herr des Regiments und Rathsherr in siner gassen uffsehens haben, damit man der lüt abkomm.

Fol. 241° Montag post Martini. XXI.

4890. Kutz, Widertäufer. — H. Ammeister zeigt an, daß ihn anlangt, daß der Kutz (Widertäufer) bym Pfaffen zu Husbergen syn soll. Erkannt: Kundschafft uff ihn machen, und so man ihn und andern bey einem befinden mag, sie annehmen und herin führen.

Fol. 241b Donnerstag post Elisabethae. XXI.

4891. Landgraf. — Wann es eins schlägt, die Schöffel, des Landgrafen verstands halb, beschicken. Quod factum hora prima post meridiem. Darauf des Landgrafen Gesandten angesagt worden, daß solcher verstandt bewilligt und zugelassen. Auch gen Basel geschrieben worden.

Montag post Catharinae. XXI.

4892. Läuten. — Das todtenläuten abstellen. — Cfr. nº 3563.

4893. Taufen. — Daß viele allhie ihre kinder nit tauffen lassen, und ursach nehmen ab denen so ihre kinder in hüsern tauffen.

Fol. 241 Montag post Conceptionis. XXI.

4894. Kath. Geistlichen. — Den Pfaffen eine ordnung geben, daß sie nit also müßig gon.

Mittwoch post Conceptionis.

4895. Reichstag. — Mathis Pfarrherr sagt summarie seinen abschied vom Richstag, alsdann in dem buch der täglichen verzeichnung, so h. Mathis geschrieben, zu besinden ist. Dergleichen sagt Wendling von S. Johann, auch was er nach abreiten h. Mathis und solgends h. Jacob Sturmen ab-

reiten gehandelt. Erkannt: H. H. verordnen, die die Confession, so m. H. H. Kais. Maj. übergeben lassen anstellen, mit angehängter entschuldigung.

1530

Samstag post Luciae. XXI.

Fol. 241b

4896. S. Arbogast. — Stirbt der Propst zu S. Arbogast. Erkannt: H. H. verordnen, die sampt den Pflegern handeln, daß sie die vorig übergab ratificiren, auch von neuwem übergeben, und die Arbogaster pensioniren. Und daß man bitz mentag anfahen soll, das kloster abbrechen und den Capitularen sagen, kein Propst zu erwählen.

Nota: (Darwider der Bischof und seine Räthe sich gesetzt, und auch gebeten damit einzuhalten, sed frustra, man ist in der sachen fortgefahren, und es ein geschrift seyn lassen.) — Probablement note de M. Jung.

1531. — Peler Buotz, protonotarius.

Montag post Circumcisionis. XXI.

Fol. 241b

4897. Ave Maria, Caeremonien. — Daß in etlichen clöstern das Ave Maria nach der nachtglocken läuten. — Cfr. nº 3570.

1531

Freitag post Circumcis. XXI.

Fol. 241b

4898. Bischof. — Dem Bischof des neuen Raths (neu erwählte) schriben. Erkannt und H. H. verordnet, die da hinter sich suchen, ob man schuldig ist, ihn also zu beschriben.

4899. Wolfgang Musculus nach Augsburg. — Augsburg schriben umb einen gelehrten prediger; Wolfgang Musculus ist ihnen zugelassen.

Montag post Erhardi.

Fol. 242ª

4900. Heilig Geist Messe. — H. Ammeister zeigt an, daß die Räthe hergewisen, ob man anstatt der messe, so man vom h. Geist gesungen, ein gemein gebet uffrichten wollt. Erkannt: Daß man anstatt der meß uff nächsten mittwuch zu sieben uhren by 1 schilling uff die Pfaltz gebieten, alsdann das Rathsbüchle lesen und mit einer procession in das Münster gehen, und stühle für den Ammeisterstuhl stellen, daß die Herren bey einander do mögen stehen oder knien. Alsdann durch einen Predicanten ein christlich vermanung zum volk und ein gemein gebet umb ein christlich Regierung gehalten werden, und die almußensäckel und Bloderhüßknecht umbgehn; was dann Gott einen ermahnt, mag er geben, und daß solches alles ein stund währen, darnach wieder heruff gehen und der Stadt geschäft handeln; auch ins Münster und davon wieder uff die Pfaltz gehen, wie man uff unsers Herrgottstag gangen ist, und die Rathsbotten dabey seyn.

B. XIX. — (M.)

Digitized by Google

1531 4901. S. Stephan. — Mildthätigkeit. — Der Elendenherberg die underhaltung der Pfarr S. Stephan abhelfen.

4902. Sacra Reform. — Daß man das schwören des Raths nit uff einen sonntag, sondern einen andern tag dazu ordnen soll.

4903. Klöster. — Daß etliche personen in clöstern, gern herüß wären. Erkannt: Sollen die Klosterherren erfahren und herbringen.

4904. Messen vor der Stadt. — Abstellen daß man nit üß der Stadt meß hören, fuhre.

Fol. 242 Mittwoch post Erhardi, Räth u. XXI.

4905. Rathspredigt. — Die Rathspredigt im Münster gehalten.

4906. Eherichter. — H. Mathis Pfarrer, Pet. Sturm und Bastian Erb zu Eerichtern verordnet.

Fol. 242 Montag post Sebastiani, XXL

4907. Schulen. — Daß man die schulen uffrichten und die jugend zur Gottesforcht und der lehre anziehen sollt.

4908. Politik. — Vorsicht. — Daß man nach mittel und wegen gedächt, daß man bei diesem Kaiser nit also ohne gelt entblößt, sondern wieder zu dem wie die eltern herkommen.(?)

Fol. 242b Mittwoch post Convers. Pauli.

4909. Schmalkalden. — H. Jacob Sturm zeigt an, daß durch die Churfürsten, Fürsten und Stadt jüngst zu Schmalkalden sey für gut angesehen ein Protestatio coram Notario cum ratificatione, sich für ein gemein christlich Concilium zu provociren, und reclamiren ihrer uffgelegten beschwerden des h. Evangeliums und derselben widerwärtigen halb. Solchs ist also vor Michael Schwencker und 2 zeugen in forma publica geschehen.

Samstag post Convers. Pauli, XXI.

Hinaus für die Schöffel gegangen und den Schmalkaldischen verstandt ihnen für gelesen. Haben einhelliglich m. H. H. den verstandt mit den Churfürsten, Fürsten, Herren und Grafen so bewilligt, und weiter den zu schreiben werden ohne hindersich bringen zu beschließen gewalt geben.

Fol. 242b Montag post Convers. Pauli, XXI.

4910. Ceremonien. — Daß man die orgel im Münster im tag auch schlagen sollt lassen zu den psalmen. Erkannt zu bedenken. — Cfr. nº 3565.

- 4911. Geistliche, kath. id. Daß man den Pfaffen ein gesang uffrichten soll. Erkannt: Beruhen lassen, bis nach dem künstigen tag, der ceremonien halb angesetzt.
  - 1531
- 4912. Geheime Messen. Daß etliche bürger hie in den hüsern meß lesen machen. Erkannt: Herren verordnen, die es bedenken.

Mittwoch post Purificat. Mariae. XXI.

Fol. 242b

4913. Augsburg Praedicant; Bonif. Wolfhan. — Augsburg bedankt sich, daß man ihnen einen Prädicanten geschickt, und bitten ihnen Bonifacium Wolfhanen zu schicken, ihnen zu predigen. Erkannt: Ihnen den nit abschlagen.

Montag post Blasii. XXI.

Fol. 242b

- 4914. S. Aurelien. Daß man die Pfarr zu S. Aurelien versehe mit einem andern Predicanten, und Herr Zimprian sonst mit pfründte versehn.
- 4915. Pollio. Bibliothek. Item, daß man ein liberi anrichten solt, die gemein wär, daß die armen gelerten sich daran üben möchten. Erkannt: Die Schulherren ein bedenken haben. Cfr. n° 3567.
- 4916. Beginen. Item, daß man üß den wibern in den Sammlungen ordnen solt, die hausarmen zu besuchen.

Donnerstag post Dorothea. XXI.

4917. Jacob Meyer. — H. Jacob Meiger XIII<sup>er</sup> bitt ihm in ansehung seiner dienst das ambt zu Wasselnheim zu leyhen. Erkannt: Wiewohl man ihm in eim solchen und größern zu willfaren geneigt: so sey man doch seiner im Regiment nothdürftig. Ist gen Basel geschickt worden, der christl. burgrechten halb.

Samstag post Esto mihi. XXI.

Fol. 243ª

4918. Bittschrift der Praedicanten. — Gespräch mit den Widertäufern. — Dr. Hedio, h. Martin Butzer und mstr. Mathis zeigen an: Nachdem sich m. H. H. und ein gemeine Stadt an das Gotswort ergeben, bitten sie Herren zu ihnen zu verordnen, damit sie einander hören und was zur fürderung Gottes Ehre dienstlich ist in artikelswise zu setzen, und demnach m. H. H. hören lassen. Darneben zeigen sie an, wie die Widertäufer sich sehr hie sammeln und viel irrung inführen mit ihrem büchlin, so sie hie drucken lassen, und einander zuschriben, darüß das wort Gottes hoch gelestert und viel guthertziger abgeführt. Bitten ihnen zu vergünstigen ein offen gesprech mit ihnen zu haben, wie dann zu Zürch, Bern und Basel beschehen, etc.

- 4919. Schulen. Mit andern puncten als die jugend zu der schul ziehen, daß sie nit also verderb; item, darob sie daß die burgerschaft in disen thüren ziten das ihre nit so unnützlich verschlemm und verpraß; und die armen lassen besohlen seyn.
  - 4920. Polizei. Erkannt: Daß man sich der Widertäuffer büchlin allhie erfahren, und den Drucker hie, lüt der ordnung, straffen. Sodann über der constitution ernstlich halten. 3° Vier H. H. verordnen, die mit den Predikanten ein ratschlag machen und ihn artikelsweise setzen.
  - 4921. Schweizerbund. H. Mathis Pfarrherr und Jacob Meiger sagen ihren Abscheid vom Bürgertag zu Basel, und ein Abschied gemacht, wie verlesen. Erkannt: Daß m. H. H. die XIII. bedenken, besonders auch der von Rottwil halb, ob ihnen zu begegnen, daß man mit der nachbarschaft einen verstandt macht, daß allhie in dieser art ein schleunig recht aufgerichtet, und die Rothweilisch recht (gericht) abgestellt.
- Fol. 243 Mittwoch post Invocavit. XXI.
  - 4922. Abendmahl. Herzogs von Lüneburg Schreiben. Des Herzogen von Lyneburg schreiben des h. Sacraments halb, verlesen. Erkannt: H. Martin Butzer solch schrift hören lassen, und besehlen, daß er seinen bericht schriftlich anstelle, und m. H. H. den XIII. übergebe.

Mittwoch post Oculi. XXI.

- 4923. Schmalkalden. M. H. H. die XIII. entdecken m. H. H. den XXI. was zu Schmalkalden durch den Churfürsten und Fürsten von Cöln, Kais. Maj. auch dem Churfürsten (?) der wahl halb eines Röm. Königs zu schriben, wie sie sich auch protestirt in die wahl nit zu gehellen, auch des willens ihm als eim Röm. König nit zu gehorsamen, und daß auch der Landgraf ihnen geschrieben den Gesandten befehl zu geben, zu underreden, ob man ihm gehorsam woll oder nit. Erkannt: Den Gesandten gewalt geben (auf den Tag gen Schmalkalden) so alle die, so diese bündnüß angenommen, sich entschließen, dem König nit zu gehorsamen, oder dafür ihn zu halten; daß man sich nit von ihnen sondere, sondern in dem fall anhängig mache; doch Kön. Maj. schriben, üß was ursachen etc. mit dem anhang, so er sie by ihren fryheiten, herkommen und glauben blieben, und deshalb weder mit der that, oder fiskalischen processen beleidigen woll; so gedenk man nit minder ihm üsserlich zu gehorchen, dann die vordern gethan.
- 4924. Katharina Zellin. Catharina, mster. Mathis Zellen frau, ist zu den armen sündern, die zum tod verurtheilt, gangen sie zu trösten.

(Es war ein armer ferber aus Kippenheim, der mit seiner schwester blutschande getrieben. Beide wurden ertränkt.) — Probablement de M. Jung. 1531

Samstag post Palmarum. XXI.

Fol. 243b

4925. Kultus. — Als man in den klöstern das Ave Maria, etwa nach dem großen Ave Maria lütet. Erkannt: Ihnen sagen, daß sie am morgen nach dem großen und zu abend vor dem großen Ave Maria lüten sollen, und durch das jahr üß, es sei Charfreitag oder ander tag. — Cfr. no 3570.

Montag post Quasimodo. XXI.

4926. Widertäufer. — Daß ein großer huff widertäufer in Ostwinkel zusammen sollen kommen uff die sonntage.

4927. Schmalkalden. — H. Jacob Sturm und J. Meiger sagen ihren abscheid von Schmalkalden, da dann Herzog Hans Friedrich zu Sachsen, der Landgraf, Herzog von Lyneburg persönlich, sodann Constanz, Ulm, Memmingen, Reutlingen etc. durch ihre botschaften erschienen, und am dornstag post Judica der Fürst von Sachsen sich bedankt, daß man also gehorsamlich erschinen. Dennach ihnen fürgehalten, nachdem sie üß dem schriben, so h. Martin Luther und h. Martin Butzer in dem mißverstandt des Sacraments, verstanden daß sie sich genähert, da wäre ihr bitt by den gelerten zu verfügen, sich dem schriben gemäß zu halten, und daß sie einig wären eintracht zu machen.

Anzeigt, wie Marggraf Jorg von Brandenburg und ein Rot zu Nürnberg, daß sie auch in die verstendnis kommen solten, ersucht, die dann daruff geantwort, daß sie bei ihren gelerten im Rath finden, daß sie mit Gott und gutem gewissen kein bundtnüß wider den Keiser machen können, lüt etlicher übergebener ratschlag; sonst wollen sie bym Gottes wort understan zu bliben. König von Denmark will als ein hertzog zu Holstein zum Evangelio seyn: aber als ein könig wiß er üß viele der Bischöf, so den adel an ihnen hangen haben, darin nit begeben. Sodann des jetzigen erwölten röm. Königs halb, gesagt, daß er ihn nit für ein König achten oder halten, sonder uff ihrer siten bliben will.

Mechelburg persönlich anzeigt, diwil sine Rät den Abscheidt in sim abwesen underschriben, so wiß er sich in die bundtnüß nit zu begeben: aber das wollt er zu sagen, nit wider sie zu handeln.

4928. Archiv. — Die registratur der Canzlei durch Peter Sturm vollendet. — Cfr. n° 3571.

Montag ipsa Philippi et Jacobi. XXI.

Fol. 244\*

4929. Beisteuer für Wien. - Mathis Pfarher und Casp. Hoffmeister



bringen wie man für die Schöffel der von Wien forderungen und daß man sie mit 1000 gl. verehren will, bringen soll, als verlesen. Erk.: Wie herbracht also fürbringen. Schöffel geben m. H. H. gewalt und ist solches dem gesandten von Wien, Christian Reitter, der das schreiben überreicht, angezeyt und zugestellt worden.

Fol. 244 Samstag post Cantate. XXI.

4930. Römischer Königswahl. — Den bedacht der Königl wahl betreffend. Erk.: daß man den bedacht bleiben laß und ja dahin handel, daß man den Künig ein Künig bleiben laß, und was allda des Königs halben gehandelt und beschlossen werd, daß mans üß ursachen nit in den Abschied verleiben, sondern einer jeden botschafft befehl desselben daheim mündlich relation zu thun.

P. S. Auf dem Städttag gen Ulm. Ist auf demselben endlich beschlossen worden, den Rädten nit thunlich seyn, sich der wahl zu widersetzen.

Fol. 244 Montag post Vocem.

4931. Münster, Bilder. — Wappenschilde der Domherren. — Als man jetzt im Münster eben wo die schilt hangen, anstricht, und aber vormals davon geredt, ob man die schilt hinweg thun wollt. Erk.: die säuberlich herab und zusammen thun; der Thumherren ihre hangen lassen, und von jedem geschlecht zwen dazuhenken, die fenlin uff den Zeughof zu thun. — Cfr. n° 3573.

4932. Todtenläuten abgestellt. — Item daß ein groß geläuff ist im Münster, so man einem todten lütet, von den jungen buben. Erk.: Das lüten der todten allerdings abstellen. — Cfr. no 3574.

Montag post Trinitatis. XXI.

4933. Daniel Mieg. — Daniel Mieg wird XIII. an H. Phil. von Otenheims statt.

Fol 244° Samstag post Trinitatis. XXI.

4934. Bettler. — Die starken Bettler lassen sich nicht abwehren. Verordnet sie zum bauen zu verwenden; die übrigen fortschicken und versprechen lassen, daß sie fortbleiben. Brechen sie ihr gelübde, sie strafen, die unter 20 jahren zum erstenmal durch den henker im thurn 10 streich, zum zweitenmal 20 geben lassen und zum drittenmal ans halsysen stellen. Ueber 20 Jahre, zum erstenmal ins halsysen stellen und hinwegschwören lassen, zum 2mal ins halsysen stellen und üßhauen, zum 3mal ergriffen, soll man ihn erdrenken.

Montag post Medhardi. XXI.

Fol. 244b

1531

4935. Karmeliterkirche. — Ludwig Voltsch zeigt an, daß Mathis Beger sins vaters begrebnis zu den Frauwenbrüdern begehr in sin kosten abzubrechen. Erk.: Ihm zulassen. — Cfr. nº 3575. — (Hat man ein Zollschür üß diser kirche gemacht.)

4936. Baldung. — Dr. Casp. Baldung wird vociert an das kais. cammergericht.

Montag post Magd. Räthe u. XXI.

Fol. 244b

4937. Butzer. — St. Stephan. — It. daß h. Martin Butzer von St. Steffan closter gepredigt, daß so ein schendlich wesen da sey. — Nachdem er wider von Ulm und Biberach kommen.

4938. Tetrapolitana. — H. Jacob Sturm zeigt an wie Kais. Maj. die meinung des glaubens übergeben, und Ir. Maj. ein schriftlich antwort hören lassen, darin m. H. H. zugelegt das in worheit nit gewesen, und keine abschrift folgen wollen lassen, so hab man doch schenk (geschenke) dasselb überkommen, und den Predicanten befohlen, ein widerred daruff zu stellen, daß H. Martin (Butzer) in die hand genommen, daß villicht nutz und gut dieselb apologie in truck üßlossen zu gehen. Erkannt: Zu fürdern den mit underschribenen Stetten zuzuschicken, und so es ihnen gefellt, in aller namen, wo nit, allein in der Herren namen lassen üßgehn uff Frankfurter meß.

Mittwoch post Arbogasti. Räth u. XXI.

Fol. 244b

4939. Aligiaubige Pfaffen. — Der gemeinen pfaffen supplicatz umb der abgangenen feiertagimbis. Verlesen. Erk.: Dabei bliben; welcher nit bliben will, mag faren.

Mittwoch post Assumptionis. XXI.

Fol. 244b

- 4940. Schmalkalden. Wegen des Tags zu Schmalkalden zwischen Kais. Maj. und den protestirenden Stenden, ward der Stadt botschafft sonderlich bevolhen sich in diser underhandlung nichts anzunehmen, das dem Wort Gottes zuwider wäre.
- 4941. Apologie der Tetrapolitana. H. Jacob Sturm, Pfarher, Meiger zeigen an, daß sie die Apologie und Antwort so durch Butzern uff die confutation die nechstgehaltenem Reichstag zu Augsburg wider Straßburg, Constantz, Memmingen und Lindau von wegen Kais. Maj. verlesen worden, angestellt ist, besichtigt, die vast lang, und was schmälig darin gewesen, so viel m. H. H. notturft erliden mögen, harüs gethan; ihrs erachtens, es werde m. H. H. und den andern Stetten gefallen. Sie haben aber den prologum oder Vorred in zwen weg anstellen lassen, der erste, daß m. H. H.

und die andern Stette darin reden und benennt werden; die ander ist in einer gemein und in tertia persona angestellt, welcher dann m. H. H. gefällig wäre, möge man annehmen, und solchs den von Constantz überschicken, damit das gefürdert und gedruckt würdt. Erkannt: die erst meinung oder ersten ingang lassen üßen und denselbigen, nit den andern, den von Constantz zuschicken, und also damit fürfahren.

P. S. Daruff Costentz und Memmingen geschriben und ihnen die Apologie, Confession und Confutation des jüngsten Reichstags zu Augsburg gefallen lassen, und dank gesagt. Erkannt: H. Martin Butzer dieselben hören zu lassen, und dabei bleiben.

Fol. 244b Montag post Egidii. Räth u. XXI.

4942. Begraben der Todten. — Daß die todten noch ungeschickt zu grab getragen werden. Erk.: In jede pfarr zwen kasten machen lassen, dem sigristen befehlen einem jeden der's begert mitzutheilen. Die sollen es auch bei 10 β wider liffern, und die Predicanten verkünden lassen.

4943. Domkapitel. — Die handlung mit dem Thumbcapitel, der pfründen halb ins papstmonat gefallen, fürgenommen.

Fol. 245° Mittwoch post Egidii. Räth u. XXI.

4944. St. Stephan. — II. Ammeister zeigt an die Eptissin zu S. Steffan sey tödtlich siech, daß man sich vorsehe, sie werd sterben, und langt ihn an, Mag. Thoman' Vogler werd daruf, wo sie sterb, das Capitel gleich ein ander Eptissin wölen soll etc. Erkannt: zu den Frauen zu schicken, anzeigen, man vernem die Eptissin lieg tödtlich krank, das uns leid sey, mocht ihr ihr leben wol lenger gonnen. So sie aber abgeen sollt, so sey das Closter einer Stadt schuldig, die werd in allweg anhalt wollen seyn. Darneben ob etlich under ihnen, die in ihrer conscientz verstrickt und lieber dem wort Gottes anhengig seyn und sich in die Ee begeben wolt; daß sie aber durch ihre Obern darin gehindert, daß sie dasselb anzeigen; darzu woll man ihr üß des Closters gut berathen und beholfen seyn. So aber jemand nit heraus wollt, der woll man nit zwingen: doch daß sie sich erlich, frommlich und redlich halt. Zu den werd man ihre freund gehn lassen und nichts ehrlichs wehren, sondern berathen und beholffen seyn. Mit begehr so die Eptissin abgieng, keine andere die frembd wäre, sondern eine üß ihnen wölen wollen. So ihnen dann etwas begegnet wär, oder begegnen würdt, das ihnen nach abgang der Eptissin zu schaden reichen mocht, so sie es anzeigen, woll man ihnen auch beholffen seyn.

P. S. Ist die von Schellenburg Eptissin worden, welcher m. H. H. glück

wünschen lassen, die hüt abgethan, das verbot aber uff den verstorbenen hab und narung bleiben lassen, von wegen der Schaffney der Elenden Herberg. 1531

Montag Nativitatis Mariae. Rath u. XXI.

Fol. 245ª

4945. Miethlinge Besoldung. — It. daß sich die Mietling nit ernehren mögen, dieselbigen zu versehen.

Montag p. Mathaei Apostoli. Rath u. XXI.

4946. S. Aurelien. — Die pfarr zu S. Trelzen mit einem pfarrer versehen.

4947. Kirchenpfleger. — H. Mathis Pfarherr bringt seinen weitern bedacht der Kirchenpfleger für. Erkannt: die Pfleger, so in pfarren über die fabrik sitzen, bleiben, und mit den andern Pfleger zu machen, jüngster ordnung nach fürzusaren. Und diweil hievor sieben Pfleger zu S. Aurelien, daß üß denselben drei genommen zu den Pflegern der neuen ordnung. Und ist im Münster üß dem ewigen Regiment verordnet h. Matheus Geiger, zu S. Thoman h. Klaus Kniebs, Ammeister; zum Jungen S. Peter Bernhard Ott Fridrich; zum alten S. Peter Hans Lindenfels;

zu S. Niclaus, Hans Gorger;

zu S. Steffan, Paulus Baltener;

zu S. Aurelien, Lorentz Gemüß;

die sollen erfaren under den Schöffeln und unter dem gemeinen mann;

zu S. Aurelien: Mathis Roth, von den Schöffeln.

Jacob Trentsch, von der gemein.

In andern pfarren soll man bis mittwoch die gemelten Pfleger in Schöffeln und von der gemein geschrieben geben: sind darauff zu Pfleger verordnet:

Im Münster, von den Schöffeln, Frantz Bertsch, von der gemein, Wolff Beck (vel Linck).

Zu S. Thoman: von Schöffeln, Fried. Ingoldt;

von der gemein, Jacob Meiger, München tochtermann.

Zum jung S. Peter, von Schöffeln, Georg Pfitzer, von der gemein Dr. Michel Rot.

Z. Alt S. Peter, von Schöffeln, soll Lindenfels anzeigen von Schöffel und gemein geordnet: von Schöffeln: Veltin Storck, von der gemein, Barthol. Khun. 1531 Zu S. Claus, von Schöffeln, Hans Conrat, you der gemein, Jacob Henricher, wirt zum Lewen.

> Zu S. Steffan von Schöffeln, Ludwig Hient, von der gemeind, Jacob Schütz.

Fol. 245b Samstag post Michaelis. XXI.

4948. S. Aurelien. — Latomus. — Als die pfar zu S. Aurelien jetzt durch abgang h. Hansen Latomus (soll vermuthlich Butzer heißen) ostür steht, ist h. Hans Steinlein zu pfarrherr daselbst eligirt und ernannt.

4949. Schwartz. — H. Diebold Schwartz war zu Augsburg der rel. halb von m. H. H. zugelassen, eine zeitlang zu verbleiben.

Fol. 245b Samstag, 11. november. Räth u. XXI.

4950. Mathis, Pfarrer. — Die H. H. XIII begehren zu ihrer notturfft h. M. Pfarrer zuzuordnen, so man ihn beschick zu kommen; daruff h. Mathis anzeigt, die H. H. XIII haben ein eigen Regiment, und sei er kein XIII, sondern ein lediger XXI<sup>er</sup>; bitt, sich bei selbem alten lassen bleiben, und die XIII<sup>er</sup>, so nit anheimsch. zu beschriben. Erk.: Ihm sagen, es sei nit meinung, daß man ihn beschwer, so aber die läuff, hab man erkannt, so die sachen nöttig, der Meister ihn mag beschicken; doch soll er kein gelt zu geben schuldig seyn. Doch verseh man sich, er werde sich gebürlich halten.

Fol. 245b Mittwoch, 15 november. Räth u. XXI.

4951. Zorn. — Wurmser. — Jacob Zorn, Stettmeister, ist den 13. nov. gestorben. Bernhard Wormser ritter an sein statt erwählt.

Samstag, 9. december. Räth u. XXI.

4952. Widertäuffer. — Pilgrams, ein Widertäuffers, gesprech mit h. Butzern, wird bey verschlossener thür fürgenommen. Ist weitläuffig beschrieben. Daruff erkannt, ihnen zu beiden theilen zu erlauben, und andern tag ein frag haben, ob man sie nach der leng woll hören.

Mittwoch, 13. december.

Id. — Ist dieser Pilgram und noch ein Widertäuffer weiter gegen vier Prädicanten gehört worden. Es haben aber m. H. H. kein öffentlich gespräch zulassen wollen, sondern ihn fortgeschickt, ohnerachtet die Prädicanten hiesige Obrigkeit inständig darum suppliciert und gebeten, des gemeinen manns halben, ein bedenken zu haben, auch besser auf die Ordnung zu halten und die laster zu strafen, und dann 3° daß die burgerschaft vorgiebt, es wär zweiung im Rath, solchs abzustellen und einigkeit zu fördern.

Montag, den 11. december. Räth u. XXI.

Fol. 245b

4953. Bilder. — It. daß der groß Herrgott hinder dem Münster ins Allmusen gehört.

1531

4954. Melch. Hofmann. — It. daß Melchior Hoffmann, kirßner, so Widertäuffer ist, wieder hierumb sey und büchlin und anders drucken ließ. Erk.: Ihn anzunehmen, so man ihn findet, und in thurn legen.

4955. Servetus. — It. daß der Spanier, so das büchlin de Trinitate gemacht, hie ist. Erkannt: So er geständig, ihm sagen, daß er die Stadt meid bei leibsstraff.

Montag, 18. december. Räth u. XXI.

Fol. 246\*

4956. Erasmus Ro. beklagt sich. — It. daß h. Erasmus von Roterdam sich beklag, daß etliche büchlin allhie wider Kais. Maj. getruckt sey, darin er angezogen word. Erkannt: Diweil er nit teutsch kan, ihm wider lateinisch zu antworten, und h. Jacob Sturmen befohlen. Quod factum.

4957. Frank v. Wördt. — Chronik. — Referirt h. Jacob Sturm, wie ihm h. Hans Bock ein cronick anzeigt, so Sebastian Franck von Werd üßgehen lassen, darin er das römisch Reich gantz schmehlich anziehe, darzu den Roterdam in ettlichen büchern darzuzogen, und darnach an einem andern ort zieht er für ein ketzer an. Erkannt: den genannten Sebastian Francken in thurn legen; ihm Eraßmen schreiben fürlesen, ihn darüber verhören, und wers ihm erlaubt drucken zu lassen; dieselb antwort Erasmo zu schicken, und so es ihm nit erlaubt worden zu drucken, die straf einem Rath befehlen, und so er reich, denen, so die bücher kauft, wieder zahlen, und so man ihn gehört, ihm die bücher zu nehmen.

Nota: Seb. Francum Ulmenses in civem receperunt, sed ut Mart. Truhting Theol. ad Bullingerum d. 24. oct. 1535 scribit, magis imprudentes, quam pie. v. Ottii Annales Anab. ad h. ann.

Samstag, 30. december. Räth u. XXI.

Fol. 246ª

Frank von Wörth. — Sebastian Franken von Donauwerd supplication und anders verlesen. Erkannt: Ihm sagen, man find nit allein, daß er wider Kais. Maj. und die Oberkeiten geschrieben, sondern daß er vil in tittel und vorred große ding verheiß, die er in der Chronik nit leist. Und diweil ein Rath in sorgen stehen muß vils verweisens, könnt man ihn nit ungestraft lassen. Denn wiewol er die Chronik zu besichtigen geben, hab doch der titel die Verordneten betrogen: so hab er auch im druck mehr darin geschrieben und zugethan, und seine straf einem Rath befohlen, und verbieten die bücher allhie nit mehr feil zu haben.

Mit dem krieg unter den Schweizern der fünf Ort mit Zürch und Bern haben diese bey den Städte hilfe, sonderlich an geld von Straßburg begehrt — 10 000 kronen, oder von der gemeind allhie uffzunehmen. — Haben aber nichts erhalten: daß sie ohne ursach die briefe des christl. burgrechts desto williger und geschwinder den fünf Orten zugestellt, und beym friedensschluß herausgeben. Würden das geld wohl erhalten haben, wenn nicht die Zürcher erstlich so frühzeitig mit den fünf Orten einen so schändlichen frieden gemacht und die bürgerrechtsbriefe ihnen zugestellt hätten; denen hernach auch die Berner gefolgt. Jene, die Zürcher, haben zwar diese that entschuldigen und damit gegen m. H. H. verantworten wollen: sie wären dahin genöthigt worden, weil sie sich von den Bernern, die sie des bürgerrechts ermahnet, verlassen und ohne einige hilff und beystandt befunden. — Paraüt être une note ou un résumé de M. Jung.

## 1532.

Fol. 246\*

5. januar. Alt und neue Räthe.

1532

4958. Rathspredigt statt der Messe. — Auf des h. Ammeisters befragen beschehen: Ob man anstatt der meß zum glücklichen regiment eine gemeine predig veranstalten soll? Erkannt: Nunfüro alle jar uff mittwoch nechst nach dem Schwörtag in den Rath wie gewönlich leuten lassen, alda die Stadtgeschäft fürnemen und handeln, bis es umb die neun wird; soll man um die halb neunen anfangen zeichen leuten, und hernach so es neun schlägt, das ander und letzt zeichen anfahen, und alsdann die H. H. des Raths mit ihrer ordnung wie man hievor allweg uff unsers Herrngottstag gethan, ins Münster gehen und daselbst die Predicanten ein vermanung zum volk, und darnach mit der gemeind ein christlich gebet thun umb glückselige regierung: das soll ein stund wehren, und nach demselben jeder zu haus gehen, und soll solchs allweg ein sonntag darvor uff den cantzeln in allen pfarren verkündigt werden, und soll man zu diser procession by eim schilling gebieten. Es sollen auch der Rentmeister, Kornmeister und Lonherren allweg fürsehen, daß die Rathsboten die stühl vor des Ammeisters stuhl ordnen und daselbst warten mit ihren stäben, daß niemand darauf oder in die andern stühle darneben sitze.

Fol. 246b

Samstag, 6. januar. Räth u. XXI.

4959. Eid des Raths. — Ammeister zeigt an, ob man ferner die Räth auch schwören lassen woll, zu handeln was der Stifft und der Stadt ehr sey, oder anstatt der Stifft: Gottes ehr zu setzen. Erkannt zu schwörer wie veredt. (d. h. Gottes Ehre.)

Montag, post 8. januar. Räth u. XXI.

1532

4960. Id. Bischof. — Daß man bedächte, ob man schuldig wäre, zum schwören eines neuen Raths, den Bischof und seine Räthe zu beschreiben, und daß man nit uff einen sonntag allweg schwur.

4961. Widertäufer. — Die Predicanten und auch Pilgrim Marpeck, der Widertäuffer, begehren ein gesprech und verhör, sonderlich in puncto des kindertaufs darüber er Butzers etliche artikel überantwortet. Erkannt: H. H. dar zu ordnen, die bei solchem gesprech seyen, und ist im, Pilgrim, zu seiner verantwortung ein länger ziel hier zu bleiben, vergönnt worden. Ist endlich, da er winkelpredig gehalten, abgewiesen worden, in krafft vorigen decrets, und der Stadt und Obrigkeit verbotten.

Montag, post 5. februar. Räth und XXI.

Fol. 246b

4962. Lehre der Prädicanten. — Daß die Predicanten in Stadt und Land einst zusammen berufen werden, verhört, daß sie zu Stadt oder Land gleichförmig lehrten.

Montag, post 4. martii. Rāth u. XXI.

Fol. 247ª

4963. Reichstag zu Regensburg. — Jacob Sturm. — Auf den Reichstag gen Regensburg wird h. Jacob Sturm deputirt, der sich zwar leibsblödigkeit halb entschuldigt und ihn des ritts zu erlassen inständig gebeten, endlich aber, weil m. H. H. an dem Reichstag viel gelegen, hat er sich darzu resolvirt, und m. H. H. gewiesen, wie er sein leib und gut für ein Stadt zu setzen, besonders weil es auch auf dem gestanden die Städt und Fürsten zu trennen, willfährig seyn. Und ist ihm zugeben und vorangeschickt worden Claus Kniebs, nachdem sich auch dieser viel, und vor ihm noch andere, die deßwegen angesprochen worden, zum höchsten entschuldigt, als h. Mathis Pfarrer, h. Jacob Meiger, h. Martin Herlin, h. Martin Betscholdt.

4964. Tag zu Schweinfurt. — Auf den Tag zu Schweinfurt ward verordnet h. Jacob Sturm und h. Jacob Meiger, und gewalt und besehl geben zu thun so viel möglich nit von den Fürsten zu scheiden mit bitt, der Allmechtig wolle ihnen gnad verleihen, zu fried und einigkeit, Amen. Und soll zu ihnen stehen, den Butzer mit sich gen Ulm uff den Städtetag zu nehmen oder nicht. Doch ihn verkleiden, damit ihn Epelen von Geiladen (?) nit an ein baum henkt. (Ulm hat Butzerum auff den Tag verlangt.)

Mittwoch, post nach Judica. XXI.

Fol. 247ª

4965. Ad Bruderschaften. — Erkannt auf der Scherer Handwerk an-



- bringen durch h. Martin Herlin: Erstlich soll man ihnen die begehrten 12 gl. geben von der Stadt wegen, zur bezahlung der instrumente zu den beinbrüchen, die sie aus den ornaten ihrer bruderschaft erkauft und noch zu bezahlen mangelt, und 2° der zeug und die instrumente soll man im namen m. H. H., dem gemeinen handwerk zum gebrauch, in ein kammer in S. Marx legen, und allezeit durch die Scherermeister versehen und in ehren gehalten werden. Item die instrumente so man zu den schwangern frauen brauchen mag.
  - 4966. Barfüsser Kloster abgebrochen. Ist den Bauherren gewalt geben worden das Barfüßerkloster, weil es baufällig, die mauern und den creutzgang abbrechen zu lassen. Cfr. no. 2580.
  - 4967. Pensionnirte Mönche. Bernhard Fabri, weiland Barfüßer Conventual, bittet um pension wie seine mitbrüder versehen seyen. Erkannt: Abschlägig antwort zu geben, denn er hievor 60 fl. empfangen und darauf renuntiert.

Mittwoch, 3. april. Rāth u. XXI.

4968. St. Stephan. — Was des klosters zu Stefan wegen mit der Aebtissin und den klosterpfaffen und Willenbach (dieser kommt in Murners prozeß vor) practicirt gehabt selbiges dem Bischof zu übergeben, und Wangen zu verkaufen. — V. alibi.

Item wie die Aebtissin das burgerrecht angenommen und dem Stift Pfleger geben worden etc. (sic).

Montag post Quasimodo. Räth u. XXI.

4969. Butzer, Schwarz. — Daß S. Thoman und Alt S. Peter mit Predicanten in abwesen Butzers und meister Diebolten nit versehen.

Montag post Misericordias Domini. Räth u. XXI.

4970. Das man das Ave Maria oder die thorglock morgens und abends zu früh geleutet. Porro erkannt: H. Ammeister wie vor alters gewalt haben.

Montag, 6. mai. Rāth u. XXI.

4971. H. Martin Butzer auf der Gesandten zu Schweinfurt schreiben weiterer bericht, daß die unsern im ausschuß die Sächsische Confession bekannt, doch der lehr halb der unsern unbegeben, und bei den ceremonien zu bleiben, des die Sächsischen zufrieden gewesen etc. Solches hernach (samstag, 18. mai) die Verordneten in ihrer relation weitläufig fürgebracht, sonderlich aber die wort. Damit aber bei den unterhändlern kein schein

bracht, wie man zweierlei confession hätte, hab man bewilligt ihre confession zu bekennen, der unsern unbegeben, dieweil sie doch in der lehr eins seyen, und also beide theil zufrieden gewesen. Als man aber declaration der artikel begehrt, hat man darüber nach langem gespräch nicht eins werden können.

Samstag, 18. mai. Räth u. XXI.

Fol. 247

1532

4972. Frank. — Censur. — Bastian Frank, so die Chronik lassen trucken, darum ihm die Stadt verboten, und jetzt eine beschreibung der welt drucken lassen will, und der Cardinal von Maynz jetzt h. Sturmen der Chronik halb angesprochen. Erkannt: Die Drucker durch zween Herren beschicken lassen, ihnen verbieten die Chronik wieder oder dies neu buch bei ihren eiden nit zu drucken, und ihn Bastian Franken, dieweil er zu Kehl ist, annehmen lassen, ob er etwas aufrührerisches darin schrieb, daß er gestraft werd. Porro erkannt: Ihn bei nächstem urtheil der Stadtverweisung bleiben lassen, und daß man ihn das Weltbuch hie nit drucken lassen werde, und dieweilen von einer Stadt Straßburg darin schrieb, das viel anders in der wahrheit sey, daß er solchs hie auslasse.

Montag, 3. junius. Räth u. XXI.

Fol. 247b

4973. Bettler. — Daß man die Bettler die disteln auf der Au ausrenten ließ.

Samstag, 22. juni. Räth u. XXI.

4974. Türkengebet. — Liturgica. — Dr. Capito u. Dr. Hedio bitten um ein gemein gebet des Türken halb anzurichten. Erk.: Zween Herren verordnen den jetzigen fürtrag bedenken, darnach mit den Predicanten deshalb zu handeln, und was sie für gut, deshalb ansicht wieder hieher bringen, doch daß es nach der Meß erst angefangen werd.

Montag, 8. julius. Rāth und XXI.

Fol. 247b

4975. Kapellen ausser der Stadt weg. — Daß die capell auf der Metzgerau wieder gedeckt, oder gar abgebrochen würdt. Erkannt: Die Bauherren gewalt haben sollen, die capell bei der kleinen Rheinbrücken abzubrechen, und etwa sonst ein schöpflin machen, darunter die Leute im trocknen ruhen können.

Mittwoch, 22. august. Räth u. XXI.

Fol. 248\*

4976. Vorlesungen über die Bibel. — Dr. Wolfgang Capito bringt an: Die Kirchspielpsleger mit beysein der Predicanten etliche punkte zu gutem der Kirchen und Gemein: unter andern die lection der Theologen ins Münster zu verändern, aus ursach daß solche lection viel gutes geschafft,

und aber S. Thoman nit so läutlen (unter den Leuten), daß es die fremden die hieher kommen, wissen zu finden; zum andern, daß etliche Grafen und andere, so sich des Evangelii annehmen, sich schämen dahin als in ein winkel zu gehen, Zum dritten, daß sonst die Helfer desto ehe aus der Lection gehen müssen und man keine stete zeit haben könnte; daß die so vom land herein gehen, nit wissen mögen wann die Lection gehalten wird; zum vierten, daß die jugend mit ihren Provision? dahinbracht. So wollten sie in einem jahr aufs längst die ganz Bibel auslesen, daß die jungen möchten in hebräischer oder griechischer ihr sprache (der Bibel) lernen, und ganzen verstand der Bibel überkommen. Und begehrt: Man vergönnen wolle im Münster zu lesen und den Chor unten aufzuthun und oben beschlossen zu lassen; so wäre es nicht wider die erkenntnüß daß der Chor beschlossen bleiben sollte. Erkannt: Dieweil man nicht gedenkt, daß das Capitel beschwerd wegen dieser lection haben soll, daß man nachdem das Generalcapitel vorbei, die lection anfange, doch die beiden nebenthüren und das gitter in der mitte beschlossen bleibe. So aber der Kämmerer und nit m. H. H. die schlüssel zum Chor hätten, und derselbe an das Capitel verweise, so soll man an das Capitel begehren. M. II. H. haben das im besten angesehen, achten sie werden des unbeschwert seyn, den Chor öffnen zu lassen. Allein das Capitel hat sich dessen beschwert gefunden: ist ihnen antwort worden wie zuvor und der Chor geöffnet.

Fol. 248ª

Samstag, 24. august. — Räth u. XXI.

4977. Türkengebet. — Liturgica. — H. Mathis Pfarrer und h. Conrad Joham bringen ihren bedacht wie das gemein gebet solt gehalten werden des fürhabenden Türkenzugs. Erkannt: Daß es bei dem bedacht in allen und jeden stücken bleiben solle; und ist zu diesem gebet verordnet der tag auf den es beschehen soll, nämlich der mittwoch nächstkünstig, daß ist der 28. aug. Ferner umgefragt, ob der halb tag zu feiern und kein arbeit oder handthierung zu treiben bei einer straf verboten werden soll oder nicht. Erkannt: es soll frei und ohne gebott auferlegter strafen bleiben, allein anzeigt und dem volk fürgehalten werden, daß es also m. H. H. will, meinung und besehl sey. Der tag geändert und erstrecket auf den montag nächst darnach.

Fol. 248ª

Samstag, 7. september. Räth u. XXI.

4978. Sachsen. — Mathis Pfarrer. — Herzog Hans Friedrich, Churfürst zu Sachsen schreibt, daß Herzog Hans sein Herr Vater selig freitag vor Assumptionis Virginis tods verschieden. Erkannt: Wann der Kriegsrath (h. Mathis Pfarrer) jetzt gen Schmalkalden reitet, soll er Herzog Hans

Friedrich condoliren und zugleich glückwünschen zu glücklicher Regierung. Wäre aber der Herzog nicht da, so er ihn in einem tag oder zwei erreichen möchte, zu ihm reiten, wo nicht, daß er einen brief daneben haben soll ihm zu überschicken.

**1532** 

Montag, 14. oktober. Räth u. XXI.

Fol 248b

4979. Kautz, der Widertäufer. — Jakob Kutz der Widertäufer bittet wieder ihm in die Stadt erlauben. Erkannt: dem so den brief bracht sagen, daß man nicht aus seiner schrift besinden könnte, daß er des Widertaufs abgestanden, mocht man leiden daß er solches lütter (deutlicher) anzeigt, wes sinnes er sei, und die Predicanten deßhalben befragen, was sie davon wissen oder hielten.

Porro: Auf sein ferner bittschreiben erkannt, ihn draußen lassen und erfahren, wer das Traumbüchlein gedruckt und strafen.

4980. Domkapitel. — Was mit dem Domkapitel gehandelt worden der Pfründen halb in Papsts monat gefallen, vide alibi.

Mittwoch, 23. oktober. Räth u. XXI.

Fol. 248b

Schwäbischer Bund. — Ulm schreibt welcher maßen Kais. Maj **4981.** den Bundeshauptleuten um erstreckung des schwäbischen Bunds geschrieben, daß die auf den . . . . decembris einen Bundestag dieser und anderer sachen halb gen Augsburg ausgeschrieben; bitten die sachen zu beratschlagen, und ein Rathsbotschaft gen Ulm schicken, dieweil in der religionssach harin aufzusehen und den vereinigten Ständen nit wenig daran gelegen. Erkannt: Man wäre wohl geneigt die sachen zu ratschlagen, wo man gelegenheit der Bundeshändel und artikel wissens hätt. Dieweil aber m. H. H. in dieser jetzigen Bundserstreckung nicht gewesen, und derhalben solcher handlung nicht wissens haben, sie nicht könnten ihre botschaft mit etwas stattlichem besehl abzusertigen, sondern achten sie, die von Ulm, denen gelegenheit aller sachen offenbar, werden ihnen für sich selbst in solchen Bundeshändeln zu rathen wissen, mit anzeig, daß sie solches nicht anders dann ganz guter meinung beschehen verstehen wollen. Und das m. H. H. daneben bedächt, das sie in solchem Bund die sachen der religion außchließen und aufschieben wie hievor auf ettlichen Reichstagen und jetzt Kais. Maj. auch beschehen, daß sie auch wo möglich diesen Bundestag dahin handelte, daß nicht endlich beschlossen.

4982. Türkensteuer. — Stifter. — Türkenschatzung wird auf die Bürgerschaft gelegt, auf erkanntnüß Schöffen und Ammann. Dazu die Stifter und geistlichen auch beitragen müssen. Was deswegen mit denselbigen gehandelt worden v. 1533. — Probablement résumé par M. Jung.

B. XIX. -- (M.)

14



Fol. 248b

Montag, 18. november. Räth u. XXL

1532

4983. Schwenkfeld. — Daß der Schwenkfeld viele leut vom predigen abziehe. Porro abermal fürgebracht.

Fol. 248b

Samstag, 30. november. Räth u. XXI.

4984. Kirchen-Verfassung. — Dr. Capito, Dr. Hedio, h. Butzer und mstr. Mathis Zell bringen mängel der Kirchen in ettlich artikel und schrift gestellt, die sie mit den Kirchenpflegern bedacht; haben dieselben erklärt und bitten um Gottes willen die ehr, lieb Gottes und nächsten, auch der gemeinen Kirchen noth zu bedenken. Erkannt: Herren ordnen, die es fürderlich nach gelegenheit diser Stadt thunlich seyn und zu besserung dienen soll, zu bedenken. Desgl. wie und welchergestalt das gespräch gehalten werden mocht, und was aus demselben kommen mocht. h. Jakob Sturm, Herlin, And. Mieg und Sebastian Erb.

Fol. 248b

Montag, 23. december. Räth u. XXI.

4985. Weihnachtseier. — Liturgica. — Daß man den Weihnachtstag als ein lang alt christlich sest hielt zu seiern. Erk.: Daß man auf disen tag an m. H. H. werken nit arbeiten soll, doch soll man keinen seierabend haben.

## 1533.

Fol. 249ª

5. januar.

**153**3

4986. Eid. — Auf der Pfaltzen wie vor altem herkommen geschworen, der Stift ehr und sonderlich der Stadt nutz und ehr, wie solches erkannt worden den 2. januar. Dem Bischof zu schreiben.

Montag, 6. januar. Räth u. XXI.

4987. Almosen. — Hedio. — Zu bedenken, daß man nicht auf einen sonntag jahrs schwür. Dr. Hedio schreibt jedem Rathsherrn ein vertautscht büchlein Vom almusen, zu einem guten jahr. Darauf h. Ammeister anzeigt, daß hievor auch ein ordnung aufgericht, die man den Schöffeln lesen soll. Erk.: Daß man auf den Zünsten, so deshalb aufgerichtet, samt der neuen Constitution lesen und den Schöffeln sagen, m. H. H. meinung sei, daß sie darob halten wollen.

Montag, 27. januar. Räth u. XXI.

4988. Disciplin. — Daß man die armen umbs trinken willen strafe, die reichen und so mehr verschuldet, hingehen ließ.

Mittwoch, 19. februar. Räth u. XXI.

4989. Beginen. — Hans von Blumenau, Bastian Erb und Hans Geiger

bringen ihren bedacht der Beginenhäuser und personen, so den kranken warten sollen (und zwar auf der Prediger bitten und anzeig, wie in der schrift den letzten november eingeben, begriffen). Erkannt: Das werk laut diser ordnung anzufahen mit zwei oder drei häuser, die jetzo sind, darin man in eines nicht über 12, aber weniger nehmen; doch daß man jetzt kein haus kaufe, sondern die alten brauche, und sollte man kein mannshaus machen; aber in der Stadt möchte man sich um etwa acht mannspersonen, die frommen wesens wären, umsehen. Und sind darauf den neuen Beginenhäusern zwei Pfleger verordnet.

1533

Montag, 17. martii. Räth u. XXI.

Fol. 2494

4990. Teutsche Vorlesung über die H. Schrift. — Jacob Wetzel. — Daß man einen bestell der in deutscher sprache über die H. Schrift lese. Herr Jacob Wetzel, noch zweimal geboten, woll sein vermögen darstrecken.

Montag, 22. martii. Rāth u. XXI.

Fol. 2494

4991. Schulen. — Daß man die schulen reformire.

Samstag Osterabend, 12. april. Räth u. XXI.

Fol. 249

4992. Reformation. — Schulwesen. — Gerbel. — H. Jacob Sturm, h. Martin Herlin, Andreas Mieg und Bastian Erb bringen ihren bedacht auf der Predicanten eingegebene artikel, die mängel der kirchen belangend. Nämlich auf den ersten artikel der schul und lehrmeister halb, ist gelesen und erkannt: der ratschlag, wie der angestellt, bleiben und fürzunehmen, und nebendem die verordneten Schulherren um einen der ein geschickter, gelehrter, frommer, redlicher mann wäre, zu sehen, lugen, und den zu einem Superattendenten zu bestellen, und insonderheit ob man D. Nic. Gerbel, den H. Jacob Sturm anzeigt, haben möchte. Zudem sollen dieselben Schulherren den beiden visitatoren D. Hedioni und Bederoten sagen, daß sie im visitiren fleißig seyen, das sei eines Raths befehl, und denselben befehl den Schulmeistern sagen, und daß sie ihnen solch visitiren gefallen lassen wollen. Sie sollen auch nach gedenken, woraus und wie der Superattendens zu unterhalten seyn wird.

4993. Disciplin. — Item ob eine gemeine buß aufgerichtet.

4994. Synodus. — Auf den 5. punkten, belangend den Synodum, auch erkannt wie hergebracht, doch anstatt des zinstag der tag des monats gestellt, und allweg die Amtleut und Schultheißen zeugnis und anzeig geben von der Pfarrer lehr und leben. Dagegen die Pfarrer von der Amtleut leben und daß allweg acht tag zuvor ein Synodum zwischen den Pfarrern

und Kirchspielpslegern in der Stadt hie gehalten werde. Ist den Verordneten besohlen dise beide punkten sammt den Predicanten auszusühren.

Fol. 249b Montag, 14. april. Räth und XXI.

4995. Deutscher Prof. der h. Schrift — Wetzel. — J. Wetzel bitt nochmals um ein deutschen lehrer der h. Schrift. Erkannt: Dieweil man ihn nicht anders dann als einen frommen mann kenne, und solchs also sorgfältig fürbringe, daß man ihm dann vier Herren zuordne, die ihm sagen, daß er ihnen seinen irthum, mangel und gebresten anzeigen mag, und ers gedulden mag und es die Herren für gut anselien will, so mögen sie einen schreiber dazu nehmen und alsdann solchs hieher bringen.

Montag, 28. april. Räth u. XXI.

· 4996. Aberglaube. — Censur. — H. Ammeister zeigt an: Es komme einer, hab die geschicht so mit dem Teufel zu Schiltach begegnet seyn soll; bitt ihm zu erlauben, dieselbige zu drucken. Erkannt: Es bringt kein nutz, soll ihm befohlen werden, daß er gedenk und es hie nit trucken lasse. Man woll mit dem Teufel nit zu schaffen haben. — Cfr. nº 3579.

Samstag, 24. mai. Räth u. XXI.

4997. Synodus. — Bedeutsamkeit der Kirchenpfleger. — H. Jacob Sturm etc. zeigen an, als sie verordnet mit den Predigern den Synodum zu beratschlagen, so befinden sie, daß das werk größer sein will dann es angeschlagen, nämlich: daß große Sekten hie seyen, die man erkundigen, und erfahren und helfen sollt; haben sie für gut angesehen, daß die 21 Kirchspielpfleger mit den Predicanten auf zinstag in den Pfingstfeiertagen zusammenkämen, ein Rath die seinen darzu ordnen, alle Pfarrer berufen, und die Helfer berufen, die artikel, so im Synodo gehandelt werden sollen, setzten; so der Synodus gehalten und jemandts die widerfechten wollt, wie man die sollt hören, damit es mit der Gemeinde beschehe, und nicht gesagt würde, zwen oder drei hätten es allein gethan. Erkannt: also fürzunehmen und hat h. Ammeister die obgemeldten Herren zu solcher zusammenkunft verordnet.

Fol. 249b Mittwoch, 28. mai. Räth u. XXI.

4998. Melchior Hofmann. — Melchior Hoffmann, Widertäufers, verzicht und schreiben gelesen. Erkannt: die schriften den Kirchspielpslegern und Predicanten zu stellen, zu ratschlagen; daneben die in hafftung halten, und zu dem ersten oder andern Synodo die verhören und die Kirchspielpsleger darüber verhören, und die Kirchspielpsleger darüber erkennen, und mögen sie durch Herren auf dem Thurn weiter verhören lassen.

Eodem die, Nachmittag. Räth u. XXI.

Fol. 2504

4999. Synodus. — Angestellt notae, wie der Synodus gehalten werden soll, gelesen: Erk.: Also fürzunehmen, wie es hergebracht; da soll die mahlstatt zu den Reuern seyn, und soll man befehlen bänk zu machen, daß man sitzen könnt; jetzo einen altar in der mitte dannen thun, und darnach die andern altäre auch und die Verord. H. H. des Rathes sollen h. Jacob Sturm, h. Martin Herlin, h. Andres Mueg, Bastian Erb zu präsidenten des Synodus seyn, und versehen, was zu denselben nothdürftig.

Mittwoch, 4. juni. Räth und XXI.

Fol. 250

Synodus. — H. Jacob Sturm, h. M. Herlin, Andr. Mueg und Erb zeigen an: Nachdem sie von m. H. H. zu präsidenten zu dem Synodo verordnet, haben sie gestern die sachen angefangen. Nun wolle die sache etwas ernstlicher und grösser seyn, dann es von m. H. H. überschlagen. Ihnen seyen drei artikel befohlen, nämlich: Sich der lehre zu vergleichen und einen jeden seines lehrens und wesens halber zu erfahren und zu hören; und dann eine beständige lehre den irrungen fürzuhalten, ihrem irthum unterstehen zu für zu kommen etc. Nun haben sie den ersten artikel der lehre halben an die hand genommen, seyen noch nicht mit den halben artikeln gar fertig. Es seyen ihrer etliche, so sich ein wenig irren in etlichen artikeln, widerspännig. Es hat Dr. Anthoni (Firn) seinen ratschlag bracht, und eingeben, warum man nicht einen Synodum halten sollt und die weltlich Obrigkeit sich nicht so viel in diese sachen sich mischen sollt etc., und was unraths allemal aus solchem gefolgt sey. Dieweil er aber mit andern Predicanten den gestellten ratschlag helfen machen und übergeben, haben sie, die Verordneten, ihn und seinen ratschlag, dergleichen der Predicanten einrede gehört, aber nicht desto minder fürgesahren. Es woll sich aber ihres bedünkens die sache etwas lange verziehen. Dr. Anthoni hab etlicher artikel halb, von der weltlichen Obrigkeit, dem sacrament und sonst etwas einred, dergleichen Wolff Schultheiß und der Helfer zum alten S. Peter auch. Also daß sie achten, es werde, so die Predicanten gleich der sache eines werden, bei andern des taufs und anderer stücke halb, länger und mehr weile und arbeit nehmen.

So zeigt h. Jacob (Sturm) an, diweil er verordnet, nach Schmalkalden und aber mit ratschlägen und anderm noch nicht gefaßt, so woll ihn dies werk, wo es für gehen sollt, an demselben irren; rathet daß der große Synodus fürgeschoben, oder bitt ihn entweder des reitens nach Schmalkalden zu erlassen, woll er dem auswarten; oder einen andern an seine statt zum Synodo ordnen; woll er sich mit samt h. Jacob Meigern, seinem

zuverordneten, und h. Dr. Troschen, ratschläg und was zu Schmalkalden zu thun werd, fassen, damit eins das andere nicht irre.

Erkannt: Mit dem angesangenen Synodo fürzusahren, desgleichen mit den andern auch wie der angesetzt, und zum allerersten mit dem Dorfpfaffen, und so dasselbe geschieht, in beiseyn den Dorfpfaffen fürstellen; darnach dem Synodo austhun, männiglich der will, dareinzugehen, wer sich anzeig und verhör begehre, und sollen die zween so im thurn liegen verhört werden, in beiseyn der Pfarrer auf den dörfern mit beschlossener thür hören, und nachdem die andern Winkelprediger auch hören. Weiter umgefragt, wie und welchergestalt es den Stiften, den Zünften und dann auf dem land verkündet solt werden. Ist erkannt: die Herren von Stiften in die Canzlei zu beschicken, ihnen die artikel oder inhalt des Ratschlags fürhalten, und begehren, haben oder wissen sie etwas darzu zu reden. wider solche der Predicanten lehr, daß dieselbe nicht billig seyn soll, daß sie es auf ernennten tag thun. Item den Rathsherren zedel zu geben, daß sie von jeder Zunst vier ehrbare mann, sie seven wes glaubens sie wollen, zu hören. Und daneben ein jeder Schöffel frei hinzugehen möge. Item, denen auf dem land, welche m. H. H. unterthanen seyen, die Amtleut, Schultheißen, und der Gemeind, und der Pfarrher also lüt des Rathschlags erscheinen. Item die bürgersburger, denen man nicht zu gebieten hat, gütlichen zu begehren. Und sollen die Kirchspielpsleger denen Priestern, so geweibet haben, solches auch verkündigen, alda zu erscheinen und zu hören, was gehandelt wird. Die verordneten Prädikanten sollen solches mit den Stiften ausrichten, und daneben in der Canzlei die zedel verfertigt werden.

Fol. 250b Montag, 9. juni.

5000. Schulen. — Melchior Hofmann. — H. Ammeister fragt, dieweil Melchior Hofmann im thurn etliche seiner brüder allhie ernennt, ob man dieselben auch beschicken und verhören woll oder nicht. Darauf Melchior letzte bekanntnüs und verzicht, auch deren, so er angeben, namen gelesen und erkannt, den vier herrn Presidenten die namen und verzicht zuzustellen, und ihnen sagen, wen sie zu beschicken für gut ansehen, und wie und wann es seyn soll, haben sie von m. H. H. befehl und gewalt. Desgleichen bittet einer von Schiltickeim, so ein Widertäuffer, noch nicht geschworen, ihm in Synodo zu verhören. Sollen die Verordneten auch gewalt haben.

Fol. 250 Montag, 16. junius. Räth und XXI.

**5001.** Synodus. — Etliche sind vorhanden, so widersprechen und im Synodo nicht fürstehen wollen.

5002. Kirchen-Disciplin. — Daß man am sonntag im Bruch um gaben laufe. Erk.: daß man den töchtern zu laufen verbieten, und den mannen erlauben, doch daß die nicht übernommen werden und mit zucht zugehen soll. Der tanz halben ist erkannt, wie es vormals mit dem spiel nicht zu tanzen auf der gassen verbotten; und die rundtänze (doch nicht schändliche lieder daran zu singen) zugelassen.

Synodus. - Widertäufer. - Schwenkfeld. - H. Martin Herlin, And. Müeg und Bastian Erb zeigen an, der Synodus sei verhandelt, wie man wissen mag, darin Clemens in Ruprechtsau, Schwenkfeld, Melchior Hoffmann, Claus Frey und Martin Stor gehört; der Silberknecht und Diebold Jüngling, der becker gebeten, sie ruhen zu lassen, sie haben keinen mangel: so hab man doch in gemein zurusen, es sei, wer da wolle der mangel habe, er sei berufen oder nicht berufen, daß er das anzeigen soll. Und aber niemand hervorgetreten. Darauf man dann der versammlung erlaubt und ihr end gegeben. Und ob es vielleicht noch mehr unnütze leute seven, so man nichts auf diesem Synodum fürnehmen, sagen dürften, man hätte aus den verhörten personen so viel vermerkt, daß man sie ihrer reden nicht strafen darf, und füro für ungeschickte reden ausschlagen möchten. So wäre durch die Kirchenpfleger und sie, die Verordneten, beratschlagt, daß man einen jeden, den man wüßt, unnütze reden ausgeschlagen hätte, oder noch ausschlüg, beschickt hat für die Kirchspielpfleger und Predicanten, darüber befragen, was mangel ihnen sei, und diweil man aber niemand befind, der wider diese Artikel bestehen mag, daß mans dann wieder hieher bring, und einsehen in die sache haben könnte. Erk.: die Kirchspielpsleger samt den verordneten Presidenten gewalt haben sollen, alle widersprecher, mann oder frau zu beschicken, dieselben zu den Reuern verhören, darüber rathschlagen, was und wie man die sache fürbas angreifen soll, wieder hieherbringen, und soll ein jeder Rathsherr diejenigen, so widersprechen unter seiner Zunst dem Stadtschreiber anzeigen oder geschrieben geben, und das so fürderlich ihnen es seyn mag, beschehe, und nicht verzogen werde, und so sie jemand beschicken, der nicht kommen wolle, daß sie demselben gebieten.

Mittwoch, 18. juny. Rath u. XXL

Fol. 251ª

5004. Barfüsser-Kirche. — Aus mangel an steinen zu der Stadt gebäu, ward erkannt, die kirch zu Barfüßern abzubrechen, die umgehende mauer und gerner. — Cfr. no 3580.

5005. Holmann. - Als Melchior Holmann an einem ort liegt, da die

Widertäuser, täglich am Schießrain zu ihm reden (nota: Scheint daraus er müsse also vorher in einem andern thurm gelegen seyn) und h. Ammeister anzeigt, daß ihn stattlich anlang etliche viel Widertäuser bei Benseld in einem wald bei einander gewesen, sich vernehmen lassen, sie wollen hieher kommen ein neue ordnung aufrichten. Deshalb ist erkannt, den Melchior Hosmann auf Kram Jacobs thurn zu legen, daß niemand zu ihm reden oder kommen könnte; doch daß er mag ledig in der gefängniß gehen, und soll Schwenkfeld bei den Predicanten und Kirchspielpsiegern ansuchen, so sollen sie jemand aus ihnen, samt dem Stadtschreiber dazu ordnen, ob sie einander berichten mögen der ander.

Montag, 23. juni. Räth u. XXI.

Ibid. — Daß gestern über vierzig personen vor dem thurn gestanden, denen Melchior Hofmann gepredigt. Erk.: Melchior Hofmann aus dem gemach ins käfig schließen, daß niemand mit ihm reden könnte, und er auch mit niemand, weil befunden worden, daß fenster auf den graben gehen.

5006. Ehgericht. — Erkannt die Eherichter sollen in ehesachen niemand in thurn oder zu etwas strafe erkennen, sondern, so sich strafbare sachen hinfür begeben, sollen sie dieselben jederzeit einem Rath oder dem h. Ammeister mit allen umständen, wie die gestättet seyen, anzeigen, der gebühr nach mit der strafe oder sonst zu handeln haben.

Freitag, 27. juni. Räth u. XXI.

5007. Ein Widertäufer. — Martin Hoffmann, messerschmidt von Horb, supplicirt und zeigt an, er sei zu Altenstaig mit ruthen ausgehauen, umbs Widertaufs willen, sei aber, dieweil er allhie bürger gewesen, von Gottes gnaden so viel berichtet, daß er seines irrthums abgestanden, wollen ihm aber die vom handwerk keinen knecht arbeiten lassen, möge sich nicht ernähren. Erk.: Zween Herren vom Rath zuordnen, die die meister und knecht beschicken, ihnen seine supplication und begehr fürzuhalten, und ihnen anzuzeigen, diweil es nicht um ander unerlich sach, sondern allein um irrthum willen des glaubens geschehen, und er sich wider bekehrt, wäre m. H. H. gutbedünken, daß man ihm knechte zuführte und arbeiten liesse; achten m. H. H. es möge niemand schaden. Brächten sie aber etwas dagegen, soll man wieder herbringen.

Fol. 251b Montag, 30. juni. Räth u. XXI.

5008. Lienhart, ein Prophet. — Daß man nach Jobst Lienhardten, dem Propheten stellte, zu sehen was er fürhält und sonst zu den Sekten sehe.

5009. Hofmann et alii. — Als Melchior Hofmann für und für büchlein schreibt, und jetzt widerbegehrt ihm ein buch papier zu schicken; auch viel hie sind, die seiner ketzerei von der menschwerdung Christi seyen. Item, daß die Prophetin in der Kalbsgasse eine versammlung hat, bei der Herrenstall. Item des Schenken Frau im Spital auch eine besondere versammlung bat; Item in des Schustershaus bei dem Reisen über; item in Fridlin Meyers haus auch besondere versammlungen seyn sollen. Ist erkannt: Wo die Widertäufer ihre versammlungen oder aufenthalt haben, dieselben wirthe oder hauptsächer anzunehmen, einzulegen, sonderlich jetzt um der meß willen, damit es ein geschrei bringe, man gedulde nicht gern alle sachen und mißglauben oder Sekten hie.

Item dem Melchior Hofmann soll man kein dinten, feder und papier mehr geben, hab seines irrthums gleich genug geschrieben; soll also bleiben liegen bis nach der meß die Predicanten und Kirchspielpfleger etwas baß ruhig werden, ihm so weit Gott Gnad gebe weiter zu berichten, und soll man Schwenkfeld nicht zu ihm lassen, damit nicht das volk meine, die Predikanten seyen nicht so geschickt ihn zu berichten. Item so sei Schwenkfeld im kindertauf auch schier seiner opinion. Claus Freyen halb beruht die handlung vor dem Rath; Adam der schneider, so gestern nachdem Wolf Schultheiß ab der canzel kommen, er hinauf gestanden, weiter gepredigt, soll auch angenommen werden. Desgleichen alle andern, so fürnehme Widertäufer sind und andere hausen, höfen und enthalten.

Samstag, d. 5. julii. Rāth u. XXI.

Fol. 251b

1533

5010. Turnier. — Zeigt H. Ammeister an, die von der Ritterschaft und dem Adel bitten ihnen zu erlauben bis montag nächstkünstig ein stechen oder turnieren zu halten. Desgleichen, ihnen die bahn zu beschütten etc. Erk.: Ihnen die bahn lassen beschütten und schranken zu machen.

Montag, 7. julii. Rāth u. XXI.

Fol. 251b

5011. Hofmann. — Daß die handlung des Synodi mit Hofmann, ohne wissen m. H. H., im Druck ausgegangen.

5012. Jacob Spiegel. — Dr. Jacob Spiegel schilt in gegenwart Bedrotti und anderer personen, die am buchladen unter der Pfalz gestanden, h. Martin Butzer einen schelmen und proditorem patriae, welche wort er nachgehends anders gedeutet und die geistlichen nicht wollen geschmähet, noch die Prädikanten gemeinet haben, weil auch der Butzer und die Geistlichen mit ihm zufrieden und solches ihm verziehen, hat ein Rat mit seiner verantwortung ein verzeugen gehabt, daß er hinfort solcher wort sich mäßige, und ihm frei gestellt, aus dem gelübd und arrest gelassen.

Fol. 2524 1533 Montag, 11. august. Räth u. XXI.

- 5013. Schulen. Otto. Sapidus. Brunfels. Daß Dr. Ott\* und Sapidus der schulen nicht warten.
- \* Nota: Brunfels, der noch in diesem Jahr Arzt zu Bern geworden, hat Mag. Christophel Ruchen an sein Statt recommandirt.
- 5014. Domkapitel. Handlung mit dem Domkapitel des Rheinzolls, Grafenstadenzolls, der Pfründen ins Papstsmonat, der freiheit des Bruderhofs und dann der contribution halb. Ist weitläufig, v. alibi.
- Fol. 252" Montag, 6. october. Räth u. XXI.
  - 5015. Alle Predicanten, Pfarrer, Helfer, Leser der sprachen und andere zuhörer der theologischen lection suppliciren und lassen es per Capitonem, Hedionem et Bederotum: Dr. Bartolme, den Venediger\*, mit leibs nahrung zu versehen, daß sie den bei der theologischen lection behalten mögen. Erkannt: den Schulherren gewalt geben ihn zu versehen, bei den Augustinern oder sonst.
  - \* Nota: Hat zu Venedig das evangelium gepredigt, als der durch den Papst vertrieben, sich zu Augsburg ein jahr gehalten, und die kausleut, die Remen (?) ihn erhalten.
  - 5016. Hofmann. Melchior Hofmann soll man das stüblein zu tag ziemlich wärmen, und kappen und schuhe auf die nacht geben.
- Fol. 252<sup>a</sup> Samstag, 11. october. Räth u. XXI.
  - 5017. Brunfels. H. Ammeister zeigt an Dr. Ott soll von denen von Bern zu Doctor angenommen seyn. Ist den Schulherren befohlen die schul wieder zu versehen; weiter umgefragt, ob es die Schulherren (die sich beschweren diesen last allein auf sich zu nehmen) oder m. H. H. die XXI versehen sollen. Erk.: Dieweil Sapidus auch durch Räth und XXI angenommen, werden die Schulherren sich umbsehen, sich eines, zweien oder dreien zu befragen, die mit ihrem gutbedünken hieher bringen, und durch Räth und XXI gemacht werden, doch daß die Schulherren einen, der also angenommen wird, wieder urlauben mögen.

Fol. 252<sup>a</sup> Montag, 23. october. Räth u. XXI. (Donnerstag.)

- 5018. Synodus. Synodum zu end machen, dann die bürger treiben seltsame reden. Ist vorher etliche mal fürgebracht und erinnert worden. Erk.: soll die künftig woche fürgenommen werden.
- Fol. 252<sup>a</sup> Mittwoch, 15. october. Räth u. XXI.
  - 5019. Schulen. Dasypodius. Meister Christophel Rauhe, bürgers-

sohn allhie, supplicirt und bittet an das schulmeisteramt zu Frauenbrüdern. Daneben habe er h. Jacob Sturm und h. Kniebis anzeigt, nachdem ihnen als Schulherren befohlen nach einem zu gedenken, seien ihnen vier anzeigt der allerhalben sie erfahrung und nachfrag gehabt; sei der eine, Petrus Hasenfus, schulmeister zu Frauenfeld bei Costenz, der ander mstr. Michael Hilspach, weiland schulmeister zu Pforzheim, jetzt zu Zweienbrücken; der dritte, Johannes Swäblin, Sapidi helfer, und der viert dieser mster. Rauch. Nun befinden sie, daß der von Frauenfeld von etlichen von Constentz aufs höchst gerühmt werd, lüt der lateinischen Missive, so zum theil verdeutscht vorhanden sei. Hilspach achten sie, sei nunmehr bey Herzog Ruprecht dermaßen versehen, daß er des nicht begehre; Schwäblins sei man in Sapidi schul hoch vonnöthen, man könne sein daselbst nicht wohl entrathen. Dieser Rauch (sic anne), als sie hören, sei gelehrt genug, aber zu seiner jugend ziemlich frech und eines stolzen geistlins, also daß sie eine sorg haben, zur erbauung der jugend solt er nicht zum geschicktesten seyn; sonst wollten sie ihm als einem bürgers sohn gern gönnen, daß er anderwärts gebraucht würde. Und in summa ihres verstandts nehmen sie den von Frauenfeld an, setzens aber zu m. H. H. Erkannt: den von Frauenfeld, mster. Petrum Dasypodium oder Hasenfus anzunehmen, und dem Rauchen sagen, es sei einem andern, als Dr. Ott zu Bern angenommen worden, etwas vertröstung geschehen (d. h. ihm schon versprochen worden).

## Mittwoch, 22. october. Räth u. XXI.

Fol. 252b

5020. Synodus. — Betschold. — Heinrich von Wymphen. — Kirchenordnung. — Die Geordneten des Synodi bringen, wie die Predicanten achten den Synodum zu beschließen sei. Darauf haben sie, die Geordneten, bedacht, das die Prediger auch für gut angesehen, nicht einen jeden zu beschicken, dem die lehre nicht gefalle, denn es stände der Oberkeit nicht zu, sondern müssen es Gott befehlen. Aber haben die öffentlichen widersprecher beschickt, ob sie mangel an der Prediger lehre haben, und deshalb verhör begehren oder weitere rechenschaft geben wollten, und befinden bei Storen, daß er sich in keine disputaz geben wolle, hab einen glauben, den er werd er behalten; so m. H. H. wollten, könne er schweigen. Betscholk, so erzählt man, predige nicht mehr; zum ersten, sei nicht das frei Evangelium, denn sie wollen der Gemein das urtheil nehmen und das Evangelium einzähmen, wolle sich auch nicht in disputaz geben, wollen m. H. H. so mögen sie ihn fordern, wollt er seinen glauben bekennen. Heinrich von Wymphen habe keinen fehl an der lehre, sondern am leben, nämlich daß

sie die leute zum nachtmahl und tauf zwingen wollten, lugten nach pfründen und reichthum, darum hat er sie selbst angesprochen, und hätten die bürger viel red davon; woll auch nicht disputiren. Stoffel Maller hat kein mangel, dann des Sacraments halben; sei er des Luthers meinung und sehe daß durch öffentliche gespräche nichts ausgerichtet würde; begehrt einen Predicanten und Kirchspielpsleger zu ordnen, wollt er bescheid und bericht geben und nehmen; das haben sie angenommen an m. H. H. zu bringen, und achten sie die Geordneten, niemand mehr öffentlich zu hören, sondern so jemand sich nicht geschickt hielte, möchte man den beschicken: könnte ers verantworten, wäre gut; wo nicht, möcht man den strafen; denn so viel sie merken, steckts allein da, daß man jetzt mehr auf die frumbkeit dring, dann vor, da ein jeder frei seyn wollen und sich vor offnen gesprächen mäßigen, dann neue dinge gewöhnlich gern eingebildet. Der lehr halben, weil auch die Prediger nicht eins, daß man die jetzt ermahnt sich zu vergleichen: dann wo sie das nicht thäten, würde mans wieder an m. H. H. bringen. Und welcher von zweien oder dreyen gespräch begehrt, dieselben also zu hören. Der Kirchenordnung ist ein bedacht, soll man in Synodo hören, des lebens halb habe man nicht, sondern mangel in der inquisition gefunden, und sollt die sache also im Synodo fürther gehandelt werden, was des Orts für gut angesehen, wieder hieher bringen. Erk.: wie herbracht für zu fahren.

Fol. 2534

Montag, 10. november. Rāth u. XXI.

5021. Hofmann. — Erkannt: Mster. Mathis (Zell) zu Melchior Hofmann lassen, der ganz schwach seyn soll, daß man besorge daß er nicht aufkomme. Auch andere Predicanten zu ihm lassen und mster. Mathisen frau (hat den rothen fluß gehabt, darum er auch öl und licht begehrt, sich damit zu schmieren; ist ihm alles vergönnet).

Fol. 253\*

Dienstag, 11. november. Räth u. XXI.

5022. Widertäufer in Münster. — H. Jacob Sturm bringt an, was ihm Dr. Wick von Münster geschrieben, sich zwischen ihren Predicanten zutragen, des kindertaufs halben, andern inhalt des gesprächs, so in langem libell dabey geschickt und daß zu Münster erschollen: Melchior Hofmann hab hie gesiegt und die ganze Stadt halte seine opinion. Dadurch groß unrath zu Münster entstehen möchte, dem nicht füglicher möchte fürkommen werden, dann daß ein Rath neben den Predicanten schriebe, daß es nicht die meinung sei. Damit mocht das volk gestillt werden. Erkannt: Die schriften den Predikanten zustellen, ihrs möglichen fleißes auf den advocaten von Münster begehren, ihre ratschläge zu stellen, und neben denselben den von

Münster zu schreiben im namen eines Rathes, wie ein Rath durch H. Jacob Sturmen angelangt, daß bei ihnen erschollen, als sollte Melchior Hoffmann die Predikanten überläumden haben, und E. E. Rath desselben irrthum angenommen haben, das nun nicht sei und vielleicht zur bewegung ihrer Gemeinde mit unwahrheit ausgegeben, wie sie darneben ab der Predikanten schreiben und vorausgegangen büchlein nach längs vernehmen werden; daß man auch Melchior Hoffmann, als einen der schädlich irthumb einführ vor und nach dem Synodo und bis auf diesen tag, irthumb zu verhüten, in gefängnüs gehabt und habe.

H. Sturm etc. Als sie zu Presidenten des Synodi geordnet dann in drei punkten gestellt, nämlich der lehr, leben und kirchenordnung gewesen, darum der erst Synodus vorhand zu nehmen zu erkundigung ob die Predikanten hie der lehr halb eins wären, und so man wüßt, wie sie unter einander hielten; die offentlich widersprecher zu hören; demnach die censur der diener der Kirchen leben belangend, und auf dasselbe ein einhellige kirchenordnung fürzunehmen, darauf die artikel der lehre gestellt, alle Prediger in Stadt und Land darauf gehört, und niemand befunden so widersprochen, dann allein die letzten 4 artikel, die Obrigkeit belangend, daß die eine dienerin Gottes etc. sey durch D. Anthoni Engelbrecht, erstlich in gemein, daß kein Synodus gut, daß dadurch alle päpstliche gesatz daraus gefolgt, widersprochen, mit anziehung der schristen Erasmi Roterd. und Hilarii, und darauf vermeint nicht zuzusehen daß nicht durch solche Synodos die Pfaffen wieder das weltlich schwert ihrer oberkeit wieder überkommen; das nun obgeleit (läugnet) daß darum nicht die Synodi und ordnungen bös wären, darum daß der Papst seine tyrannei dadurch erhalten, dann Christus auch vermöge des gesetzes getödtet, und darum das gesetz nicht bös gewesen, sondern so man ordnungen zu gutem brauchte, wären sie gut. Als das abgleint, hat derselb Dr. nicht wollen in die 4 artikel die Obrigkeit belangend, willigen dieselben zu lehren, denn sein fundament stände darauf, so dieselben blieben, wer dann wider die Prediger redete, daß eine Obrigkeit im schein des Evangelium das strafen und daraus ein Papsthum folgen würde, wo nicht jetzt bei uns, doch künstig. Gestünd wohl daß ein Christ möcht ein Obrigkeit seyn, eine Obrigkeit möchte aber des Reichs Christi sich nicht annehmen, sondern wann einer öffentlich aufruhr macht, die möcht eine Obrigkeit als eine äusserliche aufruhr strafen; sie könnte ins herz nicht kommen. Daß ihm die andern Predicanten gestanden, daß die Obrigkeit keine Christen im herzen macht, es ständ allein Christo zu, es möcht aber eine Oberkeit durch äußerliche strafe, hurerei, ehebruch und anders fürkommen, daß die nicht fürgiengen, das

Reich Christi fördern, und nicht darum, daß der oder jener das predige; sondern daß die Obrigkeit als eine dienerin in ihrem herzen erkennt, daß sie die wahrheit und wort Gottes predige.

5023. Sapidus. — Also habe man dieselben 4 punkten der Oberkeit halben etwas geändert und Sapidus, der hievor auch die widersprochen, sich hören lassen, er wäre deren also gesättigt: aber er förcht es möcht ein neu Papsthum bringen.

5024. Clemens Ziegler. — Darauf sei Clemens Ziegler, der die teufel geläugnet, gehört.

Nota: Ollius in historia Anabapt. Daemoniaci salutem Daemonibus post finem mundi aburibunt. Misericordes inde dicti! Denkiani i. g. Origenistae qui diabolo et danmatis salutem aburibebant.

5025. Melch. Hofmann. — Sei gehört demnach Melchior Hofmann, der geläugnet daß Christus Mariae fleisch angenommen; item, daß wie alle zur seligkeit geschaffen, und wer verdammt, der wird aus seinem freien willen verdammt, darum daß sie die warheit erkannt und wieder verlassen, und welche das thun sei nicht mehr für sie zu bitten, und daß der Kindertauf ein gräuel vor Gott sei.

5026. Frey. — Claus Frey sei gehört dem sei es allein an der Pferßfelderin gelegen; woll eine geistliche ehe halten. Schwenkfeld habe sich gar nicht mit den Predicanten verglichen, ohne des Kindertauß halb, und seyen von Hofmann und Schwenkfeld büchlein eingegeben, die seyen dem ausschuß befohlen, ihren ratschlag darauf zu machen.

Und sei demnach die censur fürgenommen, durch sie, die Predikanten, in beysein der kirchspielpsleger, jeden Predikanten und Helser in Stadt und land gehört, was jeder am andern mangel hätt, und nichts sonders besunden worden.

## (Beigelegt ist folgendes Blatt.)

Censur in Synodo allhie vorgenommen zu den Reuern, da jeder geistliche nach dem andern vor die Presidenten in die sacristei berufen worden, unter andern ward gesagt:

Von Dr. Anthoni, daß er übel haushalte, zeche, zehre, spatzierengehe, die predigt ihm nicht ließ angelegen seyn, in die convent nie kame, darnach was beschlossen, sage, es geschehe ohn sein wissen.

Von Dr. Capito, daß er schulden halb in die druckerei gebe, übel haushalte, sollt behutsamer seyn.

Von Bucero, daß er nicht einen jeden gleich in seinem anliegen hören

woll, in seinen predigten zu viel *personalia* brauche; daß er sage, man sei in hauptpunkten mit dem Luther eins.

Von M. Mathis, daß er zu lang predige, predige nicht so bescheiden.

Von Nigri, zu viel gesellig, dardurch er verkleinert.

Vom land waren damals aus folgenden gemeinden und dörfern die schultheißen und einige von den gerichten und gemeinden berufen und erschienen: als Benfeld, Wasselnheim, Ilkirch, Ilwickersheim, Dorolsheim, Detweiler, Dossenheim, Rumersweiler, Ittenheim, Schiltigheim, Ruprechtsau, Ober-, Mittel-, Niederhausbergen, Bischheim, Honau, Keul, Eckbolsheim, Wolfzheim, Mundelsheim, pfarrer, Lamperthen und Suffelwihersheim pfarrer.

Clemens Ziegler in der Ruprechtsau pfarrer.

Der artikel der Kirchenordnung sei auch durch den Ausschuß zu beratschlagen befohlen.

Jetzt im letzten Synodo als wieder bei einander gewesen die Predicanten, Kirchenpsleger und Presidenten, und der Ausschuß so über die büchlin geordnet gehört, die nur angezeigt, aus den büchlein viel irthums und schwes (scheues) mit propheceiungen angezeigt, sich aber beschwert, ihr noth nit in abwesenheit des gegentheils zu stellen; also sei ihnen von dem Presidenten befohlen, daß sie die Predicanten sich mit einander gütlich vergleichen, oder wo sie sich nicht könnten vergleichen, jeder seine meinung fürther in schriften in 14 tagen übergeben sollte, demnach soll der Ausschuß sein urtheil über Hofmanns und Schwenkfelds bücher u. schriften begreifen.

Der Ausschuß über die Kirchenordnung hah denselben bedacht auch in schriften bracht und über jeden artikel Predicanten und Kirchspielpsleger gesragt, welcher ihnen das gesallen lassen und welcher nicht, und was ein jeder für einrede gehabt durch den Stadtschreiber ausschreiben lassen; das alles für m. H. H. weiter zu bringen.

Und des lebens halb, sei noch nichts für zu nehmen, sondern wollen sie, die Presidenten, weiter befehls m. H. H. warten. Erkannt: die ganze handlung Herren befehlen in eine Ordnung zu bringen, wie sie achten für m. H. L. zu bringen sey, und m. H. H. bescheid zu gewarten.

Montag, 8. december. Räth u. XXI.

5027. Cornelius Boldermann u. M. Hoffmann. — Cornelius Boldermann von Middelburg aus dem Niederland, Melchior Hoffmans jünger, vergicht gelesen. Item den brief der üß dem thurn an m. H. H. geschrieben.

Digitized by Google

1533

Erkannt: Dieweil er um die lüge, so er einem Rath zugelegt, als ob man wider die Gotteskinder handelte, daß man ihm dann anzeig daß er einem Rath unrecht, und ihn auslassen, daß er diese Stadt Straßburg verschwören soll, sein lebenlang nicht mehr darein zu kommen, und denen von Münster schreiben, wie und warum man Melchior Hoffman im gefängnüß halt, und Melchior Hoffmans fürhalten lassen, wie es ein gestalt der testament halben hab, die er drucken lassen, und auch den von Münster zuschreiben. Erk.: dabei bleiben lassen und H. Jacob Sturmen befehlen Dr. Wicken eigentlich zu schreiben, wie er sich halte mit essen und trinken, und wie er im warmen liegt, daß man ihm auch gern essen gebe, so woll ers nicht.

Hoffmann hat hernach auf die 3 punkten, Corneli Boldermans, seiner hausfrauen, die XIII<sup>c</sup> (1300) testament und des büchleins halb, übergeben lassen (sic).

Fol. 255 Freitag, 28. december. Räth u. XXI.

5028. H. Ammeister zeigt an, nachdem der Synodus etwas langsam für sich gangen aus geschäfft vielleicht der Herren, so lang ihn an. daß ein niederländer von Cölln hie sey, der viel geschickter, dann Melchior Hoffmann sey, und auch Melch. Hoffmans meinung, der sei nun ein gut zeit hie gewesen, und viel leute an sich ziehe; da hab er nit können bisher bekommen, wiewohl er Veltin den Goldschmied, und den jungen Wilhelm Blawen beschickt, die haben ihn nicht wollen, können anzeigen; sie wissen nicht wo er sei, etc., begehrt, wie man sich gegen den und andern bürgern so Hoffmans Sekt seyen, halten wolle; dann es sei je schwerlich (beschwerlich) daß also spaltungen an allen orten in der Stadt, so frei ungestraft in der Stadt fürgehen sollen. Erk.: daß unangesehen, dieweil die Herren geschafft halb den Synodum nicht fertigen; den Niederländer und alle andern bürger, oder nichtbürger, die Hoffmann'scher Sekt seyen, beschicken, ihnen sagen soll, daß wo sie von dem irthumb abstehen und nicht wieder daruf fallen, woll man sie hie lassen; wo sie sich nicht wollen lassen weisen und abstohn, ihnen in einer benannten zeit die Stadt und Oberkeit zu räumen, darein nicht mehr zu kommen, alle dieweil sie dieser Sekt seven, bei einer leibsstraf, und sollen die Herren des Synodi nicht destweniger mit fertigung desselben fürfahren, und darnach Herren ordnen, wo sich jemand mit neuen Sekten hören ließ, die beschicken und hören. Befinden sie etwas neues und das sie achten von nöthen, für einen Rath zu bringen: findet man aber daß es solche punkte wären, die vor entschlossen nicht zu gedulden, ihnen die gründ anzeigen. Wollen sich dann nicht abweisen lassen, auch die Stadt und Oberkeit zu verweisen und soll man den Predikanten sagen, wann sie mehr also predigen wollen, daß sie nicht allein acht nehmen, wie sie der Oberkeit die sporn geben, sondern auch was es bei dem zuhörenden gemeinen mann, fremd und heimisch, für gedanken bringen mag.

1533

Samstag, 27. december. Räth u. XXI.

Fol. 256\*

St. Stephan. — Engelbrecht. — Elende Herberg. — Dr. Anthoni Engelbrecht supplication gelesen. Erk.: Dieweil hievor mehr dann eines von erledigung der Elenden Herberg, und daß nicht so viel an dieser pfarr gelegen, so soll man Dr. Anthoni sagen: allein daß die Elende Herberg geledigt werd und keiner andern ursach halben erlaube man ihm und seinem Helfer, und soll ihnen damit urlaub geben: doch so woll man sie alles ihres ausstandes bis auf diesen tag entrichten, demnoch soll man alles korn und früchten zusammen rechnen an ein gelt, wie es gemeinlich die jahre golten hat; der Aebtissin der rechnung eine gleichlautende abschrift zuschicken, und ihr sagen lassen, woll sie, mög sie die frucht nehmen, und die Ellenherberg mit barem gelt zahlen; wo nicht, so wolle man der Ellendherberg das korn geben, an dem gelt abziehen, das übrig rest soll sie in gelt herausgeben, oder die Herberg die frücht nießen lassen, damit die Herberg bezahlt werde. Und dieweil sie die pfarr nicht underhalten woll, so soll sie m. H. H. die gefäll der pfarr zustellen, damit man bedenken mag, wie man fürter mit der pfarr halten woll, und soll man jetzt die pfarr zu schließen, doch mittler zeit man sich bedenkt, was man sich mit diser pfarrei halten woll, soll man die in Krutenau mit einem Helfer versehen, zu den Wilhelmern, und denselben Helfer mag man bei mster. Mathisen suchen und nehmen. Und in summa die Ellend Herberg soll der dreier gulden ledig seyn, und nit mehr geben. H. Daniel Mieg und Martin Betscholt.

5080. S. Wilhelm. — Sind deswegen die altär und anders so in der kirchen zu den Wilhelmer irren mögen, abweg gethan; die Kirchspielpfleger dazu genommen, und dannen denen abgekündet, gemeldet worden und was ursach und wo man das volk hiefür versehen lassen woll. Hat sich Dr. Anthoni offeriert vergebens zu predigen; ist ihm zugelassen worden, bis man bescheid und antwort von der Aebtissin haben wird, der pfarr besoldung halb. Welche antwort schriftlich erfolgt und dienstag den 27. januari bei Räth und XXI verlesen. Darauf erkannt: damit der Elendherberg geholfen werd, wie hievor auch erkannt, daß man Dr. Anthoni und seinem Helfer nichts mehr geben und ihm jetzt sagen seyns predigtampts der pfarr ruhig zu stehen, und soll man die pfarr zu St. Stephan

Digitized by Google

zuschließen, und jetzt sonntag im Münster vor und nachmittag verkünden, daß man bis sonntag hernach die in Krautenau mit einem Predikanten zu den Wilhelmern versehen werd, und soll H. Mathis solches mit seinem Helfer einem versehen, bis man sich entschließ ob man eine schul zu den Wilhelmern haben woll, scil. schulmeister u. helfer, der die schul und pfarr mit lehr und predigen in einer besoldung versiehet. — Cfr. no 3582.

## 1534.

Fol. 255b 1534 Donnerstag, 1. januar. Räth u. XXL

5031. Krankenwärter. — Beguinen. — Verord. Herren bringen ihren bedacht der personen halb so zu wartung der kranken angenommen werden möchten. Erk.: Zu einem anfang also zu versuchen und an die hand zu nehmen, wie es die verordnung herbracht. Doch nicht mehr dann vier mann und zwölf frauen zu verordnen.

Mittwoch, d. 7. januar. Räth u. XXI.

5032. Melchior Hoffmann. — Die Prädicanten schreiben und zeigen an, was Dr. Caspar Hedio und mster. Mathis Zell bei Melch. Hoffmann gehandelt, mit bitt daß man ihn allwo in ein spital oder anders wo gehalten werden möcht, ob Gott gnad geb, daß er vom irrthumb abstund, das möcht bei vielen auch viel gutes bringen. Erk.: Ihn in die stub in selben thurn, da die fenster in den hof gehen zu legen um der Predikanten bitt willen, damit er gleich warm hab, und den boten bei ihm lassen, bei seinem eid zu bewahren, bis es besser oder böser mit ihm werd. Seynd hernach zween Herren geordnet, die für und für mit den Predigern zu ihm giengen, die seines wesens gelegenheit wahrnehmen.

(Nota: Dann man fleißig außehen auf ihn gehabt, daß er nicht durchbreche, oder auskomme, auch sich selbst nicht schaden thue; doch hat man winters zeit und so ihm etwas bresten zugestoßen, gepflegt, ihn ins warme gelegt, mit kleidern, essen und gelieger nach nothdurft versehen, ihn außein begehren zum östern säubern lassen durch die scherer, und sein gemach lassen ausputzen, dabei zwar allezeit, so oft es geschehen, zwei Herren des Raths gegenwärtig gewesen, denen auf ihn zu sehen anbesohlen worden.)

— Note de M. Jung.

5033. Stände. — Recusation. — H. Sturm und Mieg bringen, daß der Doctor und sie für gut ansehn, den punkten der recusation üsserhalb der Religionssachen fürderlich Ulm und Costnitz durch zwen boten verkünden, damit sie nicht gedenken, man hab sie verkürzt. Erk.: Also boten gen Eßlingen schicken, ihnen das zu schreiben, mit begehr, solchs den von

Reutlingen auch zu vermelden, und bot für auch gen Ulm gehn, denselben solchs auch zu schreiben, mit begehr den andern Städten zu verkünden.

Porro: H. M. Daniel Mieg sammt Michael Hirnen gen Speyer in hac causa geschickt.

Montag, 2. februar. Räth u. XXI.

Fol. 257ª

1534

5034. Ehegericht. — Der Prädicanten Supplication an die Eherichter beschehen, das ausrufen und einführen der Eheleut belangend, verlesen. Erk.: daß man ein jedes am sonntag ausrufen, und sollen vor dem andern sonntag darnach nicht zu kirchen gehen. Es sollen auch hinfürter die Pfarrherrn alle vierteljahrs uf ihren kanzeln das Volk der Ordnung erinnern, daß sich das jung volk ohn wissen und willen ihrer eltern oder vogte, oder früntschaft nicht verheirathen oder vermählen sollen.

Freitag, 6. februar. Räth u. XXI.

Tag zu Speier. — H. Daniel Mieg und Michel Hauen, sagen samstag vor Anthoni sei er hie ausgeritten, und sonntag hernach zu Speier vorkommen, eine Lüneburgische botschaft funden, darnach seien kommen Brandenburg, Ulm, Ellingen und Memmingen, vor deren von Nürnberg wegen habe Michel von Kaden gewalt gehabt, demnach seien die Hessischne und Madenburgischen (Magdeb.) auch ankommen, daß also alle botschaften bis ohne die Sächsischen da gewesen, also haben die Hessischen Gesandten, noch ihm h. Daniel und dem Ulmischen Gesandten insonderheit geschickt, mit anzeig, der Herr ihnen befohlen, ihm h. Daniel fürzuhalten, ihr gnäd. Herrn bedacht, das Kammergericht in allen sachen zu recusiren, damit man der leut einmal abkäme, aber sonst kein ursach anzeigen konnten. Denen er h. Daniel angezeigt: M. H. H. hätten h. Landgrafen zu schrieben, mit ursachen, daß dem Handel viel schädlich dann fürderlich wäre, dann zu gedenken seyn wird, als ob man nirgends recht leiden mocht. So hab dann der Ulmisch Bote anzeigt, daß er befehl habe, statt bei dem Schmalkaldischen abschied zu bleiben, dem nach hab man red gehabt die sachen zu specifizieren, und was für schiedrichter fürschlagen sollt und die Hessischen angezeigt: daß sie keinen andern befehl hätten, achten sie würden auch nichts erhalten, mit begehr er h. Daniel und der von Ulm sollten sich mit ihnen in diesem vergleichen, achten sie wollten es bei den andern auch erhalten. Als aber h. Daniel, und der Ulmisch nicht ab der bahn gewollt, hätten sie sie ruhen lassen, und hinter sich an ihren Herrn der Landgrafen geschrieben, darauf er h. Daniel ihnen seinen ratschlag dieser dreier punkten halb so er gehabt, mitgetheilt, den sie ihrem Herren von Hessen mit zugeschickt. Auf den donnerstag zu abend sei der

Sächsisch gekommen, sie freitag nachmittags beschickt, seines ausbleibens sich entschuldigt, dann er mit einem pferd gefallen, daß er drei tage still liegen müssen, demnach anzeigt, es wäre seinem Gnädigsten zugeschrieben worden von h. Landgrasen, das Kammergericht in allen sachen zu recusiren, daß ließ ihm sein gestrenger Herr gefallen, doch sich nicht hören lassen, daß er so satten befehl hätte, als der Hessisch. Demnach hatte er anzeigt, sein gestr. Herr achtet den Kurfürsten von Mainz für einen schiedmann fürzuschlagen wäre, der Brandenburgisch zeigt an, daß er befehl auf den Schmalkaldischen abschied habe. Doch daß er sich Sachsen und Hessen vergleichen soll. Der Lüneburgischhätt gleichen befehl anzeigt. Der Hessisch hätt hart auf seinen befehl gedrungen, da hätte er h. Daniel sein befehl auch erzehlt, mit erbieten seinen ratschlag ihnen mitzutheilen. Hofft er wieder ihnen gefallen. Ulm war bei h. Daniel blieben, hatt befehl sich Sachsen und Hessen vergleichen; Eßlingen und Memmingen wären in sachen der religion abgefertigt, doch sich mit niemand zu zweven, darauf der Sächsisch bedacht genommen und einen vergrif gemacht, den er ihnen zugestellt zu besehen. Dazwischen er h. Daniel sich zu den Städten verfügt, sie ermahnt den Abschied zu Schmalkalden und was es bringen wird zu bedenken, nicht daß man allwey thun müßt was die Fürsten sich entschließen; derhalben die Städt zu andern Tagen, auch desto baß angehalten. Also hätte denn Sächsischen die recusation lassen gefallen, damit etlichen besserungen und zu gefallen daß man allein in religionssachen recusiren und die sache nicht spezificiren soll; hat ein punkten der pfründen halb hineinbracht, die er nicht heraus lassen wollen, sondern gesagt, so er das bei den Städten nicht erhalten würde es seinem gndsten. Herrn anzeigen müsse, daruf die Städte auch einen punkten der pfründen halben hineingesetzt; damit sich niemand dem andern verglichen. Der Hessisch hätte aber anzeigt, sie könnten von ihrem befehl nicht weichen. Also da man subscribiren wollen, hat man bei den Procuratoren befunden, daß ihr gewalt sich nicht weiter erstreckt, dann in religionssachen. Da sie das befunden, da hat man geschlossen, daß man allein in religions sachen recusiren soll. Daneben sie das religionlibell stellen lassen, wie es verlesen ist. Als man sich nun verglichen die nottel einzugeben, haben sie sich der artikel halb erst verglichen wollen; hab der Sächsisch auf den Bischof von Mentz beharren wollen, und der Hessisch den Pfalzgrafen mit gewalt. Haben sich die Städt entschlossen, dieweil man Kammerrichter und Beisitzer um deswillen daß sie söhn hatten, die geistlich, und eins theils beisitzer den Bischöfen mit diensten verwandt wären, recusierte, und da ein Cardinal fürschlug, wer der Sächsich auch vom Bischof von Mentz gestanden, und die Arbitros ein-

hellig erwählt inhalt des libells. Darauf der Hessisch zuletzt auch bewilligt. Also heut achttag wären sie für Kammerrichter und Beisitzer getreten und daselb gehandelt, inhalt des protokolls, so übergeben. Und als sie die gesandten abtreten und die notarii inhallt des protokolls die zeugen requirirt, wäre der Fiscal üßgestanden, wolle sinen fürtrag thun. Als aber die Notarien fürgefahren, hätte Dr. Ilo (?) und Mor mit ungestümm dem Fiscal gedeutet und gesagt, fahrt für, fahrt für! Als aber die Notarien aber furtgefahrt, haben zwen Niderländer, nämlich Dr. Hans von Hanis und Dr. Mathis Schertz auch üßgewischt, und Dr. weiter gesagt: von weßwegen sitzen wir da? repraesentiren wir nicht den Kaiser? oder seven sie die Gesandten alle hinweg gangen mit allen ihren dienern, und der Fiscal und ander furtgefahren, inhalt der protokoll und sei ein groß geschrei im Volk: es muß etwas großes seyn, daß mans nicht hab wollen lassen lesen, man acht, wie der Luther der pfaffen buberei an den tag bracht, also werden die Fürsten, Herren und Städt, Cammerrichter und Beisitzer buberei an tag bringen werden; haben darauf die von Speier durch den Wirth zur Kronen suchen lassen, ob sie nicht abschrift des Libells gehaben möchten. Deßhalb der Lüneburgisch ihnen das seine geben, abzuschreiben und seien sie, die Gesandten, eins worden, der Procurator diener befohlen desgleichen der Notarien, wer es begehr, da sollten sie gelt nehmen und es abschreiben, damit es unter die Leut käme, und seynd also abgeschieden, inhalt des Abschieds.

Mittwoch, den 11. februar.

Fol. 258\*

5036. H. Dr. Ludwig Hirter, gemeiner protestirender Ständ procurator am Cammergericht, erscheint anzuzeigen, was seither beschehener recusation vor dem Cammergericht und sonderlich m. H. H. halb, in causa S. Arbogasti gehandelt, und nämlich wie Dr. Ziegler der bischößlisch anwalt sein, Dr. Ludwigs und Licentiats Helffmans, beschehene substitution angestastet, mit viel schimpfliche, unnütze worten; dardurch sie, die gemeinen Anwält, verursacht worden, sich selbst und beschehene substitution zu defendiren. Haben auch solchs gethan, nemlich hab Ziegler offentlich in der Audientz geredet, uf mittwoch heut achttage, er hab ein supplication ein Rath übergeben das thue er damit, und abermalen die substitution als nichtig, unrechtmäßig und mit viel schimpfredens angeregt dardurch er und Helffmann ursach genommen zu defendiren, und zum ersten begehrt sie mündtlich zu verhören, hab H. Cammerrichter öffentlich umgefragt, seien der Assessores 8 gewesen; die vier haben ihn wollen hören; habe der Cammerrichter den zufall gethan, man soll sie hören; habe er zum ersten defendirt den

actum recusationis dieweil derselbig zugelassen, sei die substitution von rechtswegen auch zuläßlich, und hab damit 5 exempla gegeben, welchermaßen Kaiser Fridrich, Kaiser Maximilian, die Churfürsten, item sie damaln Cammerrichter und Beisitzer recusirt worden, haben doch allemal die recusierten die Anwäld solcher handlung nicht entgelten lassen. Derhalben wollen sie in hofnung, sie Cammerrichter und Beisitzer als verständige, werden sie dieser substitution, so sie aus kraft ihrer pflicht, damit sie gemeinen Ständen verwandt thun müssen, auch nicht entgelten lassen. Und hab damit der Kurf. zu Sachsen und Landgr. von Hessen schreiben der substitution halb beschehen, auch was sie an beiden Kurfürsten und Fürsten wieder geschrieben, fürgelegt und gebeten zu verlesen. Item der exceptionsschrift Zieglers contra sustitutionem, auch seiner supplication, für ihre, der Anwäld personen, und nicht im namen der Stände, abschrift begehrt, hab aber das bisher nicht erhalten mögen. Wisse noch den inhalt nicht, hoffe aber es werde m. H. H. nachgehender zeit zu kommen. Von wegen der Stände haben sie sich nicht einlassen wollen (wie sie den befehl empfangen), sondern allein vor ihre personen, haben wie obgemeldet, allein den actum recusationis defendirt, das sie damit inferiren, sei derselbig actus im rechten zuläßlich, sei auch die substitution nicht verboten, erbieten sich diese substitution jure communi zu erhalten, und ihr leib und gut daran zu setzen.

Und standen, er und Helfmann, in der gefahr, daß Cammerrichter und Beisitzer unterstanden von Kais. und Kön. Maj. befehl zu erhalten, daß sie nach ihnen greifen, sie einlegen möchten; das wär ihnen beschwerlich. Wo es an das gut und privierung ihrer Stände gieng, sollt es nicht mangel haben, aber die gefängnis entsitzen (?) sie, haben sich darum beide eine zeit lang heraus thun wollen, er gen Reutlingen zu seiner lieben hausfrau und kinder, so nunmehr ein vierteljahr daselbst in seiner behausung seyen; und Helfmann gon Darmstadt, in sein vaterland. Haben ihre kundschaft so gut gemacht, daß sie ungezweifelt so fere menschlich als möglich, sie wollen jeder zeit erfahren, was für befehl vom Kaiser oder König komme, sich darnach zu halten, wo es nicht gefangenschaft belange, wollen sie jedesmal wieder hinein.

Porro: Berichten Licent. Helfmann und Dr. Reifsteck daß die recusation der religionsachen halb nicht angenommen sei, und daß sich Helfmann aus forcht nicht mehr am Cammergericht einlassen darf. Haben darauf m. H. H. in ihrem namen einen appellationszedel angestellt, der urtheil halb um verwerfung der protestierenden Stände recusation ergangen.

Montag, 2. martii. Rāth u. XXI.

Fol. 258<sup>b</sup> 1534

- 5037. Ziegler. Das Zieglers Synodus Julio Pflug zugeschickt sei.
- 5038. Widertäufer. Die Widertäufer überhand nehmen, daß die Badermägd sagen, sie m. H. H. seien narren, daß sie solches nicht merken.
- 5039. Lehre. Daß man auf übergebene Confession nochmals schließe, was man wollt für das wort Gottes predigen lassen.
- 5040. St. Stephan. Die Kirchspielkinder v. S. Stephan um einen Pfarrer schreien und die meßgewand so noch zu den Wilhelmern liegen, um Gottes willen gegeben würden (verschenkt). Cfr. n° 3584.

Mittwoch, 4. martii. Räth u. XXI.

5041. Lehre. — Der bedacht (auf der Prädicanten inständig suppliciren) der geordneten Presidenten des Synodi, so montag 16. febr. auch fürbracht, gelesen, zu vernehmen, was sich ein jeder auf übergeben Augsburgisch Confession bedacht, und zu entschließen was man wegen E. E. Raths hie für das h. Evangelium Christi predigen lassen wolle? Erk.: Bei der Confession und dem gelesenen artikel des Synodi zu bleiben und die Präsidenten befohlen wie und welchergestalt man den Secten begegnen soll und woll, und ernstlich darob zu halten und diejenigen so im Rath gewesen soll man hören und sprechen lassen.

Freitag, 20. martii bei Räth u. XXI.

5042. Quod factum. — H. Carl Mieg, Jacob Meyer, Hans von Blumenau, Philipp v. Kageneck, Peter Sturm etc. Sagt h. Jacob Meyer, wie er ihm hievor mehr die habe gefallen lassen, das thue er noch. Carl Mieg will dem, so m. H. H. erkennen nicht zuwider seyn, hoff aber doch nicht daß er gefangen sei als ein lai, was er nicht verstände daß ers eben also glauben und bekennen muss. Blumenau: man soll nicht so erschrecklich vom teufel predigen, sollts bei dem bleiben lassen, das wort teufel ein widerspännig natur sei; er woll nicht dawider seyn; was m. H. H. gefall, das gefalle ihm auch: wer das mül nit zuhab, der soll sein entgelten. Kageneck laßts ihm gefallen. Peter Sturm kann seinem werk halb, so er bei ihm selbst befind, nicht wissen was er glaube, aber in diese sach wisse er nichts zu reden, dann daß ihm die zertrennung nicht gefallen, und daß man etwas hestig predigen thue.

Montag, 23. marttii. Rāth u. XXI.

Fol. 258b

5043. Wolf Schultheis. — Daß Wolf Schultheiß zu Schilckheim so er nichts von der Oberkeit hält, abgestellt werde.

Asylrecht. — H. Ammeister zeigt an, als man nun hie änderungen fürgenommen der evang, lehre, dadurch die ceremonien abgethan, viele Kirche und Kirchhöfe geöffnet, darvor gewesen, so jemand einen zu tod geschlagen geblutrunstet, daß er in derselben Stätte eine geslohen-Nun tragen sich solche händel jetzt auch zu und stehet man noch mit dem Capitel Helden (des Helden) handlung halb, wiewohl sich nun der Dr. des Capitels hören lassen, als sollte nicht viel daran gelegen seyn, dieweil m. H. H. die nicht gebrochen halten wollen, so sei doch seither Fuchs Andresen, der fürsitzen wollen, freiheit durch den Schaffner im Bruderhofe abgeschlagen, mit anzeige, ihre freiheit sei gebrochen. Nun acht er, man hält die Kirchen nicht darum frei, das das weihwasser des orts geworfen, und man hievor S. Johann, das Deutsch Haus und einen jeden Domherrenhof, der hie verpfründet, für freiheit gehalten: aber er nicht wisse ob mans fürhalten wolle, damit dann er und ein jeder Ammeister bescheid wiß, weß er sich halten soll und den Bürgerschaften freiheiten von nöthen; ob man S. Johann, Deutsch Haus und Unser Frauen Haus, Spital und Elendherberge für freiheit ernennte, und sie auch frei ließ. Erk.: Herren ordnen zu besehen sammt dem Doktor, wie das Alt Testament und Kaiserl. rechte freiheiten geben, einen ratschlag also machen, wie und wen man freien woll, und was man für mahlstätt und plätz nehmen soll. H Kniebis, Betscholdt, samt dem Doktor, und fürfahren.

Fol. 259\*

Mittwoch, 25. märz. Räth u. XXI.

5045. Henninger, ad arme Gelehrte. — Dr. Hieronymus Henninger supplicirt und bittet, ihn um seiner großen armut in Spital zu einem Doctor anzunehmen, oder ihm die lectur Institutionem juris und je was m. H. H. für billig deucht, er. Erk.: Den Pfleger in Spital die supplication befohlen zu bedenken und ratschlagen, und ihm mittlerweil zu hilf kommen. Porro erk.: Ihn in Spital zu nehmen, doch daß er sich der Alchimey entschlage und müssige; und weiter ihn in ein häuslein thun und aus dem Spital den zins und wochentlich einen Gulden geben.

Samstag, 28. martii. Rāth u. XXI.

5046. S. Stephan. — Steinbach Pfr. — H. Paulus Baltner mit beistand der Kirchspielkinder zu S. Stephan suppliciren um einen Pfarrer, nämlich Caspar Steinbach, Helfer im Münster; daneben sei Ludwig Hun, ein Pfleger der Pfarr abgegangen, so es m. H. H. gefäll, begehren sie Lamprecht Orteln an seine statt. Erk.: Den begehrten Pfarrer ihnen zu geben, und ihm befehlen daß er das nachtmahl und tauf und anders halte, und

Herren fürderlich bedenken, wie man ihm besoldung verschaffe und im Kloster zu Wilhelmen zu ätzen sei, und Lamprecht Orteln zu einem Kirchspielpsieger von den Schöffeln erkannt, der auch die Ordnung geschworen. 1534

Montag, 13. aprilis. Räth u. XXI.

Fol. 259\*

5047. Daß sich die Widertäufer so bürger sind trotzlicher worte hören lassen, darob andere bürger beschwerde haben. Nemlich, sagen sie, es muß anders zugehen, es muß ein anderes daraus werden. Ward hernach erkannt, diejenigen so von dieser Sect nicht abstehen, sich des christl. glaubens mit der Kirche allhie nicht vergleichen wollten, in acht tag mit weib und kind die Stadt räumen sollen.

5048. Hessen. — Dem Landgrafen zu Hessen hat Eine Stadt Straßburg zu verschiedenen malen gute assistenz besonders mit geld verliehen, gethan; aber sonderlich als derselbe dahin sich bearbeitet, wie er das Herzogthum Wirtemberg wider recuperiren möchte, da er seine Gesandten, Graf Wilhelm von Fürstenberg, Eberhard von Bischofsrede, und Rudolph Schenken, mit credentz und einer schristlichen instruction hieher gesandt, und durch dieselbigen anbringen lassen, wie Herzog Ulrich und H. Landgraf in rüstung und zug stünden, das Land Wirtemberg zu erobern, zu was würden, wolfahrt und handhabung frid und rechtens Deutscher Nation es reichen würde, daß er nicht allein des orts das Evangelium pflanzen lassen, sondern eine Stadt Straßburg, Ulm und andere oberländische Städte einen treuen nachbarn, schützer und handhaber haben würden. Begehrt ihnen 30 000 fl. zu leihen. Darauf die XIII bei Räth und XXI angezeigt samstag, den 25. april, daß diese werbung an einen Rath gelangt werden müßte, derselbe hätte nun keine gewalt, der Stadt gut hinweg zu leihen, sondern müßt man das für Schöffel und Ammann bringen, dessen aber sie bedenkens tragen, und eine abschlägige antwort besorgten, aus ursachen, man wohl wüßte; welchergestalt eine Stadt dem Reich und Kais. Maj. zugethan, und dann das Kais. Mandat m. H. H. zukommen und verkündet. Weil aber die botschaften mit dem Mandat sich nicht abweisen lassen, sondern gesagt, sie thäten als diener, und diweil ihre werbung an einen Rath stehe, so begehren sie daß mans an einen Rath bringen sollte, und hofften also, man würde doch etwas thun, damit sie das Volk von der Stadt bringen möchten. Darauf die XIII endlich bedacht, wie ihnen zu den vorigen 4 000 fl. noch 6 000 fl. fürzustrecken, damit doch das Volk aus dem Land gebracht würde. Ist erkannt, ihnen solches anzuzeigen etc. doch so die in jahresfrist bezahlt würden, den zins nachzulassen (welches König Ferdinand, wie auch anderes, sonderlich daß man des Landgrafen kriegsvolk

den paß über die Rheinbruck gegeben haben soll, übel aufgenommen und empfunden. Die Stadt excüsirt sich: es sei nicht dem also).

Fol. 259b Montag, 27. april. Räth u. XXI.

5049. Id. ad Bauernkriegs Anfang. — Martin Hug soll sagen daß H. Landgraf und Herzog Ulrich sich sollen haben vernehmen lassen, so ihnen die Schanz nicht geräth, wollen sie etwas anderes im sinn haben, und soll ein fähnlein haben, daran ein stiefel oder bundschuh stehe: habe ihm jemand gesagt der das fähnlein gesehen.

Mittwoch, 29. april. Rāth u. XXI.

5050. Schulwesen. — Bedrotus. — Predigerkloster. — Die Schulherren bringen zwei schreiben von denen von Costnitz von wegen ihr und der 3 Städt Lindau, Biberach und Isny auch von wegen der 2 Bühler geschrieben, eins an Dr. Capitonem und H. Martin Butzer, das andere an Mag. Jacob Bederot, bittend wie jede Stadt zwen zeugen für und für unter einem Præceptore halten sollte, allein in biblischen büchern zu unterrichten, und in christlicher lehr und zucht aufzuziehen; daran jeder 30 fl. für kostgeld, kleider und bücher haben sollte. Dazu sei dem Schulmeister 50 fl. geordnet für seine mühe, und derselbe des ein leidliches tischgeld nehme, und darauf begehrt daß Bedrot sich derselben unternehmen sollte. Und zeigen die Schulherren darneben an, daß Bederot tags zwo lectionen thue, darum er dann das Canonicat zu S. Thoma von m. H. H. hab, solches nicht thun könnte: haben die Prediger ihnen hievor auch einen bedacht gegeben, dieweil jetzt die jungen allein in der artznei und im recht studiren wollen, dieweil die Theologie verächtlich, daß m. H. H. auch vier Jungen hielten, damit man mit der zeit wider Prediger habe. Und hätten gedacht, so man in den Schulherren gewalt gebe, so hätten sie auf das Predigerkloster gedacht, und den Hersilin (?) der Dr. Ambrosii von Augsburg zwen Jungen sonderlich wohl erziehe; so darf man allein dem Schulmeister oben ein stüblein bauen, und hätten die Jungen die zwo stuben, eine darin sie wären, und die eine darin man liest. Erk.: Und ist den Schulherren vollkommner gewalt geben.

Mittwoch, 6. mai. Räth u. XXI.

- **5051.** Frauenbrüderkloster. Ist das Kloster zu den Frauen Brüdern zu einer Schul gemacht worden, und der Schulmeister in die Schaffenei; der Schaffner aber in des Schulmeisters haus transferirt.
- 5052. Hessen. H. Ulrich von Wirtemberg und Landgraf von Hessen begehren ist dieser gefährlicher läufe halb, Graf Jörg von Wirtemberg

begehren würde eine zeit lang hie zu seyn; ihm darzu gönnen, und zoll und bürgerl. beschwerde frei zu lassen. Erk.: Lassen ruhen, so er kommt und begehrt, soll mans hie hören.

1534

Mittwoch, 13. mai. Räth u. XXI.

5053. Waisenhaus. — Die Waisenpfleger zeigen an, sie haben aus ursachen ihrem Schaffner urlaub geben, ob man einen andern hie (vor Rath) oder sie machen sollen. Erk.: Den Waisenschaffner auch hie machen, doch daß sich die Pfleger um einen umsehen, da das weib auch taugentlich zu den waisen sei; soll man sich auf die Zunst geschrieben geben.

Montag, 1. juni. Räth u. XXI.

Fol. 260ª

5054. Münster. — Die zelten im Münster hangen die Zünften herab, thäten zusammen. Erk.: Sollen jede Zunft ihr zelt herabthun, uffschlagen, mit neuen säubern und anderer nothdurft versehn. — Cfr. n° 3585.

Mittwoch, 10. juni. Räth u. XXI.

5055. Schulen. — Augustinerkloster. — Den Schulherren ist zugelassen das haus neben den Augustinern zu einem lehrhaus zu ordnen, damit der Lehrmeister aus dem Kloster komme. Haben gewalt.

Dargegen bitten H. Bock und Pfarher als Pfleger der Elenden Herberg aus vielen dazu bewegenden ursachen, ihnen das Augustinerkloster zu einer Elendherberg zu gönnen, dann diese jetzige etwas zu eng und ungelegen. Zudem so haben sie einen hof im Bruch, müssen sie mit schweren kosten halten, wollten sie dahin zusammenordnen, möchte mit mindern kosten erhalten werden. Erk.: Ihnen das ganze Kloster, den begrif gar so weit es ist zuzulassen, und gewalt zu geben zu einer Elenden Herberge zu machen, doch also daß sie es bei einander behalten, nichts davon verkaufen, oder hingeben, noch erbsweise verleihen. Und sollen m. H. H. das Kloster empfahen, ihnen zustellen, und dagegen die alte Herberg zu der Stadt nutzen annehmen.

Freitag, 19. juni. Räth u. XXI.

Fol. 260ª

5056. Synodus. — H. Jacob Sturm, h. Pfarrer, h. Andres Müeg und Sebastian Erb, die verordneten H. H. Präsidenten des Synodi haben ihren bedacht des Synodi und gemeiner kirchen sachen halb bracht, in schriften verfaßt.

1º Auf den ersten artikel der Prediger begriffenen rathschlags anfangend:

Zum fünsten, wann uns, reg. Hh. etc. ist derselbig artikel und der darauf begriffene bedacht der verordn. Herren gelesen, umgesragt und Erkannt: Also wie es die Verordneten bedacht, dabei soll es bleiben, und welcher er sei, im Regiment und außerhalb, über kurz oder lang etwas beschwerde und mangel an den Predigern habe, und das vermöge des bedachtes anzeigen wolle, soll solches zu thun macht haben, und jederzeit bei dem reg. Ammeister thun, es zu bringen dahin es gehöre.

2º Sodann ist der 6 artikel predighörenshalben, anfangend: zum sechsten, so man dann auch etc. samt der Verordneten bedacht darauf gestellt, gelesen. Erk.: den artikel und den bedacht darauf mit allen punkten und clauseln, wie es die Verord. für gut angesehen, an die hand zu nehmen, zu versuchen, ob Gott gnad geben wolle, daß das volk desto fleißiger an die predigt gehn, und eine bessere lust gewinne von seinem Gott zu hören.

3° der 7 artikel der Secten halben, ansehend: Zum siebenden, wann man nun sich der lehre etc. samt der Verord. bedacht darauf auch gelesen. Erk.: Wie von den Verord. bedacht in allweg also an die hand zu nehmen und zu vollbringen. Allein so viel zu ändern, diweil es der Täufer halb von m. H. H. allbereit an die hand genommen und im gang ist, soll es bei denselben, wie man jetzt mit ihnen handelt, bleiben. Clemens Zieglers halben, soll man ihn der straf aus bewegenden ursachen erlassen, und ihm sonst sagen, daß er deß hinfür müssig gehe. Und daneben soll man Schwenkfelder durch mittelpersonen warnen lassen, daß er draußen bleib, nicht mehr allher komme, diweil er dieser seiner irrigen und unruhigen opinion und lehre sei. Sollen die verord. H. H. Präsidenten bestellen (einrichten), ihm durch seine jünger kund gethan werde.

Fol. 260b Samstag, 20. juni. Räth und XXI.

5057. Sitten. — Etliche bürger so um die Schwanzgasse beim Roßmarkt sitzen, bitten ihnen die hurenhäuser daselbst abzuhelfen, damit sich ihre frommen weib und kind nicht so gräulich ärgern. Erk.: Um der frommen leute erbar begehren willen, soll man diese häuser an dem ort abschaffen und keines mehr dahin machen. Daneben soll man bedenken, wo an einen andern gelegenen ort, da man am wenigsten ärgert, ein haus gemacht werde der nothdurft und böserm zu begegnen. Dann es an dem neuen, so man jetzt mache, nicht genug werde. Man muß dennoch die welt ein wenig noch welt sein lassen. So man dann einen andern platz austreten hab, soll man wider hieher bringen zu bedenken, wie es bauen werd, und alsdann denen in obgemeldter gassen befohlen zu räumen.

Montag, 22. juni. Räth u. XXI.

Fol. 260b 1534

5058. Butzer. — Ordnung. — H. Martin Butzer, hat gestern sehr geschrien an der predig über die müllerkarch so für und für unter der predig für sein pfarr fahren, dermaßen rasseln, daß niemand hören mag, was er predig. Erk.: Zu suchen ob ein Mandat oder ein gebot vorhanden und publicirt worden, so befehle mans weiter zu halten; wo nicht, sag man ihnen ernstlich daß sie von 7 uhr bis zu 9, desgleichen im winter von 8 bis 10, die zwo stunden, darunter man predige, nicht fahrn, oder man wolle sie darunter strafen; sollen die meister zur kanzlei berufen und ihnen befehlen. H. Daniel Müg und Bietenheim.

Mittwoch post Joh. Bapt., 24. juni hora 6.

5059. Synodus. — Der acht artikel von Predicanten gestellt, anfahend: «Zum achten wo in gemein etc.» gelesen, und diweil die verord. H. H. Präsidenten kein bedacht oder gutbedünken darauf begriffen, sondern jetzt erst ein jeder seine gute meinung selber erzählt. Ist umgefragt und erkannt: Diesmals anstehen zu lassen, des almosens her nach bedenken zu haben.

Der IX, X, XI und XII artikel sind diesmal, diweil sie zum theil in den vorgehenden begriffen, zum theil auf weiter bedacht gestellt, fürgangen worden.

Der XIII artikel, Synodi halb, anfangend: zum XIII seitenmal der mehrertheil des etc., ist samt dem ersten artikel des verordneten Ausschusses des Synodi, so auf solchen artikel gestellt, samt der H. H. Präsidenten bedacht gelesen und gehört. Erk.: Also bleiben zu lassen wie herbracht und bedacht ist, und nur flugs darüber zu halten.

Der ander punkt Synodi Ausschusses, nach länge auch gelesen, der H. H. Präsidenten bedacht darauf gehört. Wie die Pfarrherren und Helfer zu wählen und zu ordnen seyen etc. auch gehört. Erk.: Also wie bedacht der Pfarrherrn halb die 3 Kirchspielpfleger, deren Pfarr so eines Pfarrers bedarf, sollen jedesmal von derselben Pfarrverwandten 12 erbare Männer zu ihnen nehmen, einer oder mehr Pfarrer, so man die wahl haben mag, so sie tauglich achten für m. H. H., einen ersamen Rath bringen; dieselben sollen alsdann annehmen, den sie am nützlichsten bedenken die herde Christi zu weiden.

Der Helfer halb bleibts auch wie es bedacht ist.

Auf den andern punkten dieses artikels Synodi, daß allemal ettliche von den Kirchspielpsiegern bei der Prediger convocation seyn sollten etc. haben die H. H. Präsidenten bedacht, daß allemal drei Kirchspielpsieger von dreien Kirchen dabei seyen und alle convocation einer ab und ein anderer

angehn; bleiben allemal zween alt, hat allweg jeder drei convocationes zu besuchen, und soll zu 14 tagen, es fall dann nothwendigeres für, convocation gehalten werden. Erk.: Also wie jetzt erzählt in die hand zu nehmen, und zu versuchen. Gott geb daß es alles wohl gerathe. Amen.

Der dritte punkt dises artikels, daß man unter der Predigzeit nicht also an Buch und andern läden stände etc ist zu ende des Synodi beschrieben (Buchläden, schon früher ebenso; für zeit wichtig: Leser, die nicht kaufen konnten.) — Note de M. Jung.

Der 4 punkt, der lection halb im Münster zu lesen, ist zu m. H. H. gutbedünken gestellt. Erk.: Noch zur zeit also ruhen lassen.

Der 5. punkt dieses artikels halben, daß man junge zur lehre ziehen solle, im künftigen Lehrer und Fürsteher zu haben; ist allbereit im werk; die schule zu Predigern angerichtet, Gott gebe gnade daß es wohl gerathe-

Der dritt artikel des Ausschusses Synodi; des Taufs, der stund taufens, der gevatterschaft halb; auch daß man nach ausgang der kindbett fürderlich taufen lassen solle, samt der H. H. Präsidenten bedacht darüber, verhört und gelesen. Erk.: Also zu bleiben wie es der Ausschuß Synodi bedacht, also in allmaß an die hand zu nehmen und dabei zu gebieten, daß keiner, Bürger oder Hintersaß, sein kind nach ausgang der 6 wochen der kinderbette nicht mehr ungetauft lasse; das ist über die 6 wochen soll es nicht ungetauft bleiben, ehe mag mans wohl taufen. Welcher das verbrech, den soll ein Rath darum strafen und seines burgrechten verweisen. Zudem so soll man bei solcher straf gebieten, welche noch ungetauft und über diese zeit von 6 wochen seyen, auch getauft werden; welcher aber, seines gewissen halben, beschwert wäre, es ja nicht thun könnt oder wollt, solltens m. H. H. verordnen zu taufen; welcher es nicht gestatten wollt, warte jetzt gemelter strafen.

Fol. 261 Freitag, 26. juni. Räth u. XXI.

Fortsetzung. — Der artikel des Nachtmals halber, anfahend «zum vierten des h. Nachtmal u. s. w.» Ist gelesen und haben die verordn. H. H. Präsidenten nichts weiters darauf bedacht, sondern es, wie der artikel angestellt, bleiben lassen. Ist erk. und vom mehrentheil zu gefallen angenommen worden; wie es vom Ausschuss Synodi angestellt und bedacht worden.

Der viert hauptartikel des Synodi Ausschusses der Jugend halben gestellt, ansahend: «Zum ersten, daß in christl. zucht der Jugend etc.» samt der H. H. Präsidenten bedacht auch gelesen und dann nach geschehener umfrag. Erkannt: Gesallen lassen, wie herbracht von der fünst hauptart. Synodi Ausschusses, für die ganze Gemeint gestellt, ansahend: «Diweil

der glaub aus dem gehör komt, etc. ist samt allem anhang durch außen und darauf der verordn. H. H. Präsidenten bedacht gelesen. Erk. also wie herbracht, von den Verordneten bedacht worden, allein daß man kein gebot mache des ungevärlichen durchgangs durch das Münster oder andere Kirchen, sonst das spacieren und gevärlich gehen hin und wieder in Kirchen, schnützen, soll wie jetzt und hievor auch bedacht, abgestellt werden, aber so fremde oder heimische ungevärlich durch gehen, könne man nicht so enge stricken.

Der 6. hauptartikel des Synodi Ausschusses, von der ehe, anfahend: «Zum ersten, nachdem die ehe bezeugung etc.» gelesen; haben die Verord. H. H. Präsidenten ihnen gefallen lassen. Ist allhie erkannt, also zu gefallen angenommen, soll dabei bleiben, wie es herbracht.

Samstag, 27. juni. Rāth u. XXL

Fol. 261b

1534

Fortsetzung. — Der 7 und letzt hauptpunkten des Ausschusses Synodi, der Kirchen halben, auf dem Land, gelesen: «Zum ersten, es haben die Pfarrer uf dem Land» bis auf den andern theil desselben artikels, samt der Verord. H. H. Präsidenten darauf gestellten bedacht, und erkannt: der Visitation halben der Pfarren auf dem Land zu versuchen, wie herbracht; wolle Gott daß es dapfer von Statten gehe, und sollt jeder Flecken sein lassen, so bei ihm aufgehet selb erleiden; das übrig möcht man hie laut des bedachts suchen.

Den andern punkten der Kirchenrechnung halb, auch daß man aus den Kirchengefällen dem Pfarrer bücher kaufen sollt, damit es so ein jeder Pfarrer vermöcht, ers bei der Kirchen finde; dabei zu bleiben. Erk.: Also wie angestellt und von den Verordneten bedacht anzufahen, doch daß die bücher so also kauft, aufgeschrieben inventirt und nicht von der Pfarr verändert werden.

Auf den dritten punkten, des gebots halben, daß man unter den predigen nicht auf den Kirchhöfen und anderswo stände zu schwätzen, andere Leute zu irren und zu ärgern. Item Gemeindgerähte, Tänze, Wirtschaften und anders zu zeiten der predigen nicht zu halten. Erk.: Wie der Ausschuss und dann die Herren Präsidenten bedacht, mandate und gebott zu machen, ziemlich zu strafen daran hängen, hinaus verkünden. Gebieten daß man; zusamt christenliche liebe und furcht, sie dahin weisen solle, predig hören; doch auf dasselbe keine strafen setzen. Aber darnach auf die andern punkten, zu diesen zeiten der predig nicht zu tanzen, zechen, spielen, Gericht und Gemeind zu halten, ziemlich buße zu setzen, und diselben stracks abzunehmen, und sonderlich daß die Amtleut dem vor allen dingen nachkommen, wie der brauch ist.

Den 4 punkten Tanzens und Zechens halben auf den Kirchweihen, Meßtagen und andern zeiten auch nach gebürlicher zeit — etwa bis um Weihnachten — samt der H. H. Präsidenten bedacht auch gelesen. Erk.: also wie herbracht zu verordnen, damit die Jugend dennoch nicht gar in sack gestoßen, und aber zucht und maaß bei ihrer freud und kurzweil gehalten werden.

Der 5, 6 und 7 punkt dieses hauptpunktes, einander nach folgend, nicht anders wohin gehen, meß hören, item reichung halben des h. nachtmales, und dann abthuung der bilder halben, auf ein ander, samt der Verord. H. H. Präsidenten bedacht abgelesen. Erk.: Also zu bleiben wie angestellt ist, den Visitatoribus zu befehlen. Gott geb sein gnad zu dem allem, daß es wohl gerathe. Amen.

Fol. 261 Montag, 6. juli. Räth u. XXI.

5060. Oeffentliche Zucht. — Die Spielleut und Himmelreichleut offentlich umgangen.

5061. Juden. — Die Juden hausenweis ohne ringeln gehen.

Fol. 262 Mittwoch, 15. juli. Räth u. XXI.

Schwenkfeld. — H. Caspar Schwenkfeldt hat ein supplication eingelegt, daß er auf kein trutz oder muthwillen herkommen, sondern allein seine unschuld zu verantworten, damit er hie wie anderswo, einen ehrlichen abschied haben mag; dann ihm kein Land noch Stadt verbotten; bitt ihn seiner ehren halben zu bedenken daß ihm nichts unehrliches begegne. Zum andern geb ihm der Kindertauf nichts zu schaffen, was im Synodo deshalb disputirt sei vor den Präsidenten, frei geredt, daß es niemand nicht schaden soll; hoff er es soll ihm auch nicht schaden. So hab er wider m. H. H. gebot nie gethan; so seven viel frevenlicher Leut, die auf den Kindertauf nichts halten; ob er auch schon darauf nichts hielt, bei ihm selbst hoff er es, soll ihm auch nichts schaden, und man werd ihm Kais. Maj. abschied, der hie angenommen und aufgeschlagen, daß ein jeder bei ihm selbst glauben mag, was er getrau gegen Gott zu verantworten, bleiben lassen. So weiß er daß man ihn sonst keines artikels dann allein des Kindertaufs beschuldigen mag. Es sei ihm allein daran gelegen, daß er sein gut herkommen mit ehren fortbringen mag; doch woll er wider m. H. H. willen hie nicht seyn, befiehlt sich hiemit Gott und m. H. H. Erk.: Diese supplication vor die Präsidenten zu weisen, ferner zu bedenken, fürderlich wieder hieher zu bringen.

Fol. 262 Montag, 20. juli. Räth u. XXI.

5063. Geistlichen. — Daß die (kathol.) Pfassen hie nichts thun und schier ungeschickter gand (gehn) dann die Laien.

Mittwoch, 22. juli. Räth u. XXI.

Schwenkfeld. — Dr. Capito und Hedio von wegen aller Prädicanten bitten ihnen gegen Herrn Casparn Schwenkfeld zu verhör zu verhelfen. Dann ihnen werde von Brüdern allenthalben im land zugeschrieben, daß er sie ausgieße man habe mit verlumpten Leuten ihn allhie im Synodo fürgestellt. Item, er hab seines glaubens bekannt und begehrt, wer an ihn zu sprechen vor ganzem Synodo antwort zu geben, niemand hab sich gegen das dürfen hören lassen. Jetzt aber in seinem abwesen, so schreiben die Prädikanten von ihm und bringen ihn dahin daß er leibs und lebens in gefahr stände, und das beschehe allein darum, daß er sich mit ihnen, den Prädikanten in schweren irthumben unterschreiben wolle (?) (soll heissen nicht). Item, er sage sie die Prädikanten unterständen eine einigung im Sacrament mit dem Luther zu suchen, da doch keine seyn könnte, und beschehe allein daß man sleischlichen behelf suche. Nun wissen alle m. H. H. wie und was im Synodo mit ihm gehandelt, daß sie die Prädicanten ihn weder gegen niemand aufzustellen, sondern hab er sich selbst erboten mit Hoffmann zu handeln. Nun sei wohl wahr sie haben nach gehaltem Synodo schriftlich mit ihm gehandelt, dann als sie im Synodo gefunden, daß sie mit ihm in hauptpunkten eins, und dasselb darum, daß sie ihn für einen menschen eines ehrlichen lebens und hohen herkommens gehalten, und gemeint, so er begehrt aufzubauen, der Kirche nützlich seyn werd, und daß sich der arm gemein mann, so hoch als er sich darnach trachte, nicht trüge, so nehm er, Schwenkfeld, an, daß sie, die Prädicanten bekennet, sie seyen in hauptartikeln mit ihm eins, sie haben aber ihn dahin nie können bringen, das er bekennen wollt, so es anders bei also stand, das sie die Prädicanten, auch einen wahren glauben predigen. Wiewohl sie sich um aufbauung willen der Kirchen, gedulden haben wollen seine sondere meinung des Sacraments, und daß er wolle das recht Evangelium sei noch gepredigt. Item, er hab auch die irthumb daß Christus im fleisch, und nach der Gotheit gelitten, item daß Christus nach dem fleisch keine creatur mehr, daß also, wo es also seyn sollt, wiewohl ers so deutlich nicht redet, aller trost der erlösung hingenommen. Item, er hätte zu Kempten den ratschlag so die Prädikanten, aus befehl m. H. H. gestellt, aus dem viel nutz, und daß die Gemeind zu Kempten einträchtig worden und christliche ordnung halb entsprungen, heftig widerfochten, also daß ihnen die beiden schreiben und begehren, ihn darum zu rede zu stellen. Das hab sie zu der ehr Gottes geursacht dies verhör zu begehren, wie sie noch gehen. Erk.: Ihnen sagen daß Schwenkfeld hievor auch supplicirt; aus dem und in jetzigen fürtrag verstände man daß sie spännig wären, in sachen des glau-16 B. XIX. - (M.)

Digitized by Google

bens: darum zu verhütung unruhe so zwischen m. H. H. und ihnen und dann zwischen ihnen entstehen möcht, so sehe m. H. H. nicht für gut an sie zu verhören. Dann man hätte sie im Synodo verhört und entschlossen wobei man bleiben wollt. Darum sollten sie ruhig seyn, dann man würde es Schwenkfeld auch sagen, und dann Schwenkfeld anzeigen, man hab sein supplikation gehört, und daß die Prädikanten auch verhör begehren, so hab man ihn und andere im Synodo gehört, und im Rath sich entschlossen was man thun woll, weil er sich dann in selbem fall mit der Kirchen nicht könnte vergleichen, so mag er sich hinweg thun, und m. H. H. unbekümmert lassen, und sollen die Präsidenten ihm solches freundlich untersagen, daß m. H. H. ihm da mit nichts unehrlichs wollen zumessen; lassen ihm darum desto freundlicher sagen.

Fol. 262b Samstag, 25. juli. Räth u. XXI.

Des Landgrafen v. Hessen Schreiben. — Landgraf Philipps zu Hessen schreibt: daß die sachen der Königs wahl in person König Ferdinandi und des Lands Wirtenberg, als er acht, dem h. Reich nützlich und ehrlich sey; item, die religionsach auch vertragen, darum man Gott loben soll, daß wir in der sachen der religion friede haben sollen, und wiewohl ein wörtlein Sacramentieren darein geflickt, das etliche für beschwerlich achten möchten, so wisse er doch wohl daß wir uns nicht dafür, sondern für rechte Christen und von dem nachtmahl unsers Herrn J. Ch. ehrlich und wohl halten; so aber m. H. H. deshalb von jemand angefochten, so wissen sie wie sie einander benandt, daß woll er ob Gott will, unverrückt halten, und in ehrlichen sachen sich von m. H. H. nicht sondern lassen. Hoffe Herzog Ulrich werde das auch thun; begehrt, solches den andern Städten auch zuzuschicken. Erkannt: dies schreiben mit dem eingeschlossenen artikel denen von Ulm zuzuschicken, den andern oberländischen Städten zuzustellen und Herrn Landgrafen schreiben, man hab S. F. Gn. schreiben samt zugeschickten artikel vernommen und hätten wohl gehoft, es wäre bei dem frieden wie der zu Nürnberg abgeredet, dem wir auch unsers theils gedenkem anzuhangen, blieben seyn, aber nicht de weniger wolle man solches S. F. Gn. schreiben den andern Städten zuschicken, und hoffen S. F. Gn. werde ihrem gnäd. erbieten, das man zu unterthänigem dank annehme statt thun etc.

Item hat hernach geschrieben, er wisse nicht was das wort Sacramentieren sey, und daß es die meinung nicht sei daß man m. H. H. und andere oberländische Städt damit meine, und daß er sich von denselben trennen lassen wolle, sondern wollte er zu denen treulich setzen.

Montag, 3. augusti. Rāth u. XXI.

Fol. 263\* 1534

- 5066. S. Gallen ad Kirchen. Ob man S. Gallenkirche, weil sie baufällig, wollte abbrechen lassen? Erk.: Den Bauherren gewalt geben abzubrechen.
- 5067. Frauenklöster. Die Pfleger zu S. Margarethen zeigen an, die Frauen daselbst haben an sie begehrt zu vergönnen, Jacobs von Schauenburg tochter, von H. Peter Echarts sel. tochter gebohren, und vielleicht andere mehr aufzunehmen. Erk.: den Pfleger sagen m. H. H. haben hievor aberkannt niemand anzunehmen; das werde man nicht ändern, darum sollen sie nicht mehr darum fragen.
- 5068. S. Ulrichs Kapell. Als angezeigt daß man in S. Ulrichs Kapellen bei S. Arbogast aufhalten solle. Erk.: abzubrechen, und den Bauherren befohlen. Cfr. no 3586.

## Montag, 17. august. Räth u. XXL

5069. Kirchlicher Gebrauch bei Hinrichtungen. — Jetzt freitag der artikel als man den Armen gerichtet, nicht gelesen, und das gemein gebet nicht geschehen. Erk.: der Thurnhüter, Stockboten, Rathsboten und Herrenknecht ordnung gesehen, was sie des orts zu thun, und daß man hinfort niemand, es sei kind, jung oder alt, auf den Hängbuhel kommen lassen sollt, und desgleichen soll es mit der Schindbrücken auch gehalten werden, so man jemand ertrenken will.

Montag, 5. september. Räth u. XXI.

5070. Bibliothek. — Die Schulherren fragen, ob sie den chor zu den Predigern ihrem empfangenen befehl nach, zu einer liberey machen sollen daß man den werkleuten befehle den altar und das gestühl dannen zu thun. — Cfr. n° 3587.

Mittwoch, 7. oktober. Räth u. XXI.

Fol. 263b

5071. Ehegericht. — Die Eherichter lassen lesen eine Supplication, darin sie bescheid begehren der sipp- und magschaft halben, ob sie die so geschwistert kind seyen, zusammen lassen sollen oder nicht; zeigen dabei auch an daß man ein ordnung machen sollt, wie man die Ehen abreden, und daß viel leute dabei seyn sollten. Daneben ist auch gelesen der Prädikanten bedacht, die zeigen selber an, es sei solcher gradus weder in kais. noch in göttlichen satzungen verboten; jedoch bedenken sie, es sei nicht zu gestatten. Erk.: Dieweil von Gott nicht verboten, und aber seltsam und abscheulich sey, soll man gleichwohl bedenken, Herren ordnen, samt den

1534 Gelehrten darüber sitzen, einen ratschlag machen, wieder allher, und darnach erst für die Schöffen bringen, mit derselben rath beschließen. H. Bernhart und andere, samt den Prädikanten.

Montag, 19. october. Räth u. XXI.

5072. Aberglaube. — Dr. Capito und Hedio erscheinen, beschweren und beklagen sich über das viel zulaufen zu den Wahrsagern, als gen Weihersheim und Hagenau, darwider sie predigen müßten etc. Erk.: die Präsidenten Synodi etwas anstellen für die Bürger zu bringen, sich das wahrsagen und bei demselben rath zu suchen, zu entschlagen, und den Prädikanten sagen, sie mögen von den sachen predigen, wie unrecht und was es sey, doch nicht dahin richten daß man die Hexen nicht sollt annehmen (d. h. darauf nichts halten), damit sich die bösen weiber nicht darauf verlassen, und daß man diese gefangenen weiber (darüber viel redens unter der Gemeind), allein auf der Wahrsagerin angeben, nicht fragen, es seyen dann andere ursachen da.

Samstag, 24. october. Räth u. XXI.

5073. Concilium. — Anstellung des Concilii durch den Bischof zu Worms und Herzog von Simmern zugeschickt. Erk: Nichts.

Mittwoch, 9. november. Räth u. XXI.

5074. Prädikanten-Anstellung. — Dr. Capito, Dr. Hedio, m. Mathis und Schwarz Diebolt suppliciren aus rath der Kirchenpfleger; diweil ihnen der lectionen und leibskrankheit, auch altershalben nicht möglich die wochentlichen predigten im Münster zu versehen, daß ihnen gegönnt werde, m. Caspar dem Pfarrer zu S. Stephan, Johann Lenglin, Helser im Münster und mag. Melchior zu S. Aurelien, in der wochen zu zeiten mögen aufzustellen.

Item dieweil die Leute abgehen, daß man unterhaltung auf zwei personen ordnete, damit an der abgehenden Statt andere gehalten würden.

- 5075. Synod. 3. bitten sie den Synodum zu expediren, oder durch den Kirchspielpslegern, so viel denen im Synodo besohlen, besehl geben mit ihnen zu handeln. Erk.: Wie herbracht zu thun und den Kirchspielpslegern gewalt geben.
- 5076. Bischof. Streit mit dem bischöfl. Official, wegen kundschaft legen und zeugenverhör: will der Official zeugen, so vor ihm sagen auch vor ihm schwören, läßt ihm die Stadt bedeuten den alten brauch, daß man zwar hab geschehen lassen, welcher Bürger bei ihnen geschworen; welcher

es aber nicht thun wollen, der hab in der kanzlei geschworen, und dort gesagt: dabei es auch m. H. H. werden bleiben lassen.

1534

5077. Bund. — Brief vom Landgrafen und Melanchton an h. Jacob Sturm, besagend, daß sie nicht für gut ansehn zusammen zu kommen, des zwispalts halb des Sacraments, welches ihnen die Städte auf dem tag zu Eßlingen dann auch gefallen lassen; und denen von Ulm befehl geben an h. Landgrafen zu schreiben, inhalt des Abschieds, laut h. Mathis Pfarrers relation.

Fol. 2644

5078. Pfarrei Ensisheim. — Patronat. — Die Pfarr zu Ensisheim hat dem Thumkapitel zu verliehen gehört, die gefälle aber und der zehent gehört denen zu S. Lienhardt, dem großen Spital allhie, Junker Philippsen von Rumstein, Wolff Heullon (?) und Dietrichen Kremer. Junker Philippsagt er trage seinen theil zehnten von dem Thumpropst zu Lehen. Streit zwischen ihm und Wolf Fuuller (?) von Geispolsheim an einer und Junker Wolf Zorn von Plobsheim dem das Dorf gehört. — Ist von der sach auch mit dem Thumkapitel gehandelt worden.

Mittwoch, 9. december. Räth u. XXL

5079. Synodus. — Die geordneten Synodenherren bringen die angestellt Rotel so für die Zunst zu bringen, so gelesen und erstlich die eingangs halben, in demgemeldet, was einen Rath verursacht die punkten vor die Zünste zu bringen und Erk.: also bleiben lassen, und daß die alten Stättmeister die Edlen auf ihre Stuben berusen und ihnen gleichergestalt fürhalten sollen.

Auf den 1 art. der ermahnung bei erkannter wahrheit, wie man die aus göttl. Schrist bisher gelehrt und anno 30 vor Kais. Maj. bekannt ist, zu bleiben. Erk.: Also zu bleiben.

Den 2 art. Secten zu vermeiden, gelesen. Erk.: Wie herbracht zu bleiben-Der 3 art. Mit den sieben geordneten verhören so jemand etwas neues und anderes dann bisher für christlich gelehrt, einbringen wollt, verhören sollen, bliebe.

Der 4 art. Jeder Bürger und Einwohner in dieser Stadt sein kind nicht über die zeit der kindbett ungetauft lassen solle, welche auch kinder über die zeit der kindbett ungetauft haben, daß sie die sollen in monatsfrist taufen lassen, denn sonst werde ein Rath taufen lassen, und die ungehorsamen der gebühr nach strafen. Erk.: Auch bleiben zu lassen wie herbracht.

Mittwoch, 16. dezember. Räth u. XXI.

Fol. 264ª

Fortsetzung. — Der 5 punkt der schrift, so vor die Zünste gebracht

Digitized by Google

werden soll, und mehrmals nicht gehört, gelesen, vermögend, daß die Bürger die predigen suchen, die kinder dahin ziehen sollen etc. Erk.: Und soll auch also bleiben, wie darherbracht.

Der 6 punkt die constitution und die ordnung zuvorkommen des lüderlichen haushaltes halb, belangend. Erk.: Auch wie herbracht.

Demnach gefragt, vor die fünf Mann verordnen, man die sachen des glaubens fürtragen soll, ernennen und fürnehmen sollen. Erk.: Damit die beiden so vom Rath seyen, allhie geordnet, und die Kirchspielpfleger von den Kirchspielpflegern erkosen werden sollen, und von dem Konstoffler aus dem ewigen Regiment geordnet, H. Jacob Sturm, und von den Zünften h. Mathis.

Montag, 21. december. Räth u. XXI.

5080. Aberglaube. — Daß etliche die den fallenden siechtigen haben in Spital kommen und S. Veltins Hof ledig stand. Erk.: S. Veltins Hof ruhen lassen; S. Antoniens hof halb soll man nach dem Schaffner des Hofes schicken, ihm sagen daß man nicht konnt bedenken (daß) die krankheit vom heiligen sei, darum wolle man ihm hinfürter niemand mehr schicken, und darum werde man ihm die saue nicht mehr gehen lassen, sondern soll ers abstellen, und soll der Spital gewalt haben nachzudenken, wohin man die leut mit solchen plagen, die S. Veltin und Anthoni zu rechen, hinkäme und thue.

Fol. 264b Montag, 28. december. Räth u. XXI.

5081. Disciplin. — Das mandat, sonntags arbeiten, schwätzen, spatzieren, auf den plätzen zu stehen, inhalt des Synodi gelesen. Erk.: Auf den ersten punkt erkannt wie herbracht; der ander artikel, doch Fischer und Grempen frei lassen, essendspeiß zu verkaufen bis man morgens zur predigt läutet; dann soll es aus seyn, doch sollen nicht die Fischer darein gesatzt worden, und allein in der Fasten. Der 3 art. auch wie herbracht. Der 4, 5, 6, 7 bleiben wie herbracht; den 8 soll man aus dem mandat thun, doch in begriff der Zünfte stellen; der 9 bleibt auch wie er stoht; und weiter erkannt: das mandat drucken, jeder Zunft eines geben lassen und es anschlagen, und auf der kanzel verkünden lassen, und mögen es die Drucker auch verkaufen.

1535.

1535 Montag, 4. januar. Räth u. XXI.

5082. Hoffmann. — Zu Melchior Hoffmann im thurm zu seben, daß er nicht ausgrabe.

5083. Disciplin. — Den Ammeistertanz abstellen.

1535

5084. Widertäufer. - Im Thomenloch viel Widertäufer seyn.

Freitag, 8. januar. Räth u. XXI.

5085. Gebet. — Bis mittwoch ist der tag gemeines Gebets: soll man bis montag verkündigen auf den kantzeln, daß die menig wissen möcht.

Montag, 11. januar. Räth u. XXI.

Fol. 264b

5086. Disciplin. — Daß man das schwören der Räthe vom sonntag auf den montag hernach verändert hätt, daß nicht eben auf den sonntag mit solchen geschäften umgangen wird. Erk.: So man hinfür des Bischofs Räth beschrieben will, den neuen Rath sehen zu schwören, soll es auf den heutigen montag beschehen. Sollen zween Herren suchen ob man schuldig sei sie zu beschreiben und wieder hieher bringen. Joham und Batt von Dunzenheim.

Mittwoch, 20. januar. Räth u. XXL

Fol. 265\*

5087. Allmosen. — St. Marx. — H. Daniel Mieg klagt daß er zwei Pflegereyen habe, in S. Marx und Unser Frauen Haus; bitt ihn der erstern zu entlassen; man solle stehende Almosenpfleger machen, des Klosters pensionen seyen abgestorben, und er habe des Klosters gefälle dahin gerichtet daß man nichts verkaufen dürfe. Es wird ihm die Pflegerei abgenommen und drei stete Pfleger ernannt vom stehenden Regiment die gefälle und handlungen des almosens zu verwalten wie die im Spital. Den 25. januar werden 3 stete Pfleger verordnet: Peter Sturm, Mathis Pfarrer und Hans Jörger, und aus dem Rath Peter Knarrer. Jedem Jahrs zwei Pfund geben.

Montag, 1. februar. Räth und XXL

5088. Synodus. — Bedachte und beschlossene punkten Synodi zu publiciren. Erk.: Zu öffnen bis sonntag 7. februar. Porro: Ist der Herr Ammeister mit den alten Herren umgangen, sollen die Zünste bei einander in der Stuben bleiben, und darf man nicht zu trinken geben. Item die Constoffler auf eine Stub zu beschicken und auch zu ihnen gehen.

Montag, 8. februar. Räth u. XXI.

5089. Meistergesang. — Daß etliche eine Meistergesangschule aufrichten wollen. Erk.: Will einer auf den stuben etwas gutes singen, so mag er es thun, das Meistergesang nicht zu verbieten.

Mittwoch, 10. februar. Räth u. XXI.

5090. Antonier, v. 21. December 1534. - Der Schaffner klagt weil

ihm verboten worden die Antonierschwein auf den straßen laufen zu lassen. Erk.: Bei dem verbot bleiben, die Bürger klagen über schaden, und an den Heiligen glaube man nicht mehr.

Fol. 265b Mittwoch, 10. martii. Rāth u. XXI.

5091. Kirchendisciplin. — Als von den Räthen für die XXI gewiesen, so jemand vermög des begriffs nächster fürhaltung nach ihr kind in monatsfrist nicht taufe, daß ein Rath taufen lasse, und gegen ihnen mit gebührender strafe fürsahren wolle; wie man sich mit denselben soll halten? dann etliche werden befunden die sagen, sie könnten ihre gewissen damit nit beschweren, es sei nicht im Evangelio, wollen sonst m. H. H. thun was sie wollen. Erk.: Bei der Ordnung so fürgehalten zu bleiben; welcher sein kind nicht taufen will, dem solls ein Rath taufen lassen, und soll die strafe laut der Ordnung einem Rath befohlen seyn, derjenigen so es nicht thun wollen. Man soll die Predicanten sammthast beschicken sagen, das hab man beschlossen den Schöffeln für zu tragen, daß sie es ihnen lassen gefallen, dawider nicht predigen oder schreien, sondern die Confession aufs christlichst und sleißigst vortragen; komme jemand, der sich beklage, daß man ihn mit ungebührlichem eid beschwere, daß sie demselben nicht glauben, sondern das gegentheil auch hören: wo sie aber meinen daß jemand beschwert, mögen sie es wohl bei den Kirchenpslegern anzeigen, und sie den Artikel hören lassen, damit sie wissen was er inhalte.

Fol. 265 Freitag, 12. martii. Räth u. XXI.

5092. Widertäufer. — H. Ammeister zeigt an, die Widertäufer wollen den artikel so ihnen vorgelesen wird zu schwören, unrecht verstehen, nämlich geben sie aus, sie sollten schwören zu glauben wie die Prädicanten lehren, und doch die meinung nicht sey; ob der artikel nicht zu ändern wäre? Erk.: Herrn zu bedenken geben, ob er zu ändern sey? Ist hernach gebessert hergebracht der Widertäufer artikel und also erkannt.

Fol. 265 Montag, 22. märz. Räth u. XXI.

5093. Censur. — H. Jacob Sturm zeigt an, nachdem befohlen worden nicht zu drucken, es werde dann vorhin besichtigt, so sey aber der mangel auch daran, daß sie die Drucker anderswo bücher kaufen und hier wieder verkaufen, so schädlich seyen. Erk.: Einen zettel in der Canzlei auf die Zunft zur Stelz zu machen, daß sie nicht allein nicht drucken, sondern auch nichts neues, so anderswo gedruckt sey, allhie verkaufen, es sei dem durch die verord. Herren vorhin besehen und zugelassen.

Montag, 29. märz. Räth u. XXI.

5094. Paedagogium. — Rathsbuch und Gerichtsbücher reformirt.

H. Mathis Geiger, Nicolaus Capitonis Dris, und Mathis Obrechts supplikation, ihre kinder auch zu den Predigern zu nehmen, wieder gelesen und als hievor den Schulherren darin gewalt geben; zeigen dieselbigen an, daß andere mehr an sie supplicirt, sage m. Melchior daß ihm zu viel, und nicht wohl schicken werde, mehr und sonderlich die nicht vor etwas erhaben (sic). Item so sie ungleich gehalten sollten werden, darum haben sie bedacht, daß besser wäre dies Collegium den jungen zu lassen, die eines instituti, ziehen und wesens seyn, halten, und daß sich m. H. H. entschlossen einer genannten zahl, die man allein ad theologiam zu ziehen und sonst ein Pädagogium aufrichte, einen geschickten mann zu bestellen, dem man etwas von dem schulgefäll und behausung geb, und daß er nichts dann Bürgerskinder nehme, und nicht über 1 \( \beta \) umb ihr ziemblich besoldung etc. (?) Erk.: Wie herbracht und den Schulherren gewalt geben.

Montag, 5. april. Räth u. XXI.

Fol. 266\*

5095. Liturgica. — Röm. König. — Daß man an den Predigen auch für den röm. König bete. Erk.: den König mit dem namen nennen.

5096. Hessen. — Münster. — Landgraf zu Hessen schreibt aus Wien und rathet, daß die Stadt ihren Gesandten daselbst befehlen soll, in die hilf zu erhaltung der Blochhäuser vor Münster zu bewilligen, und die andern Städt auch zu thun ermahnen. Denn sonst sei der bei kais und kön. Maj. Churf., Fürsten und Herren, diweil die Städt nichts wollen geben und zusammen reiten, daß sie meuterei und aufruhr anrichten wollen; und sei schon auf dem weg gewesen daß man Reuter und Volk hab annehmen wollen, die aufruhr zuvor zu kommen, da er die Städt versprochen; und zu disem mal abgestellt. Erk.: Sich schleunig in die sach zu schicken, die Gesandten anderer Städte dieses schreiben anzeigen, daß man spüren mag, daß man gern das unrecht strafen wolle.

Samstag, 8. mai. Räth u. XXI.

Fol. 266\*

5097. Der Bischof. — Widertäufer. — M. gn. Herr, der Bischof zu Straßburg, schreibt und begehrt auf mittwoch nach pfingsten zu nacht zu Molsheim an der Herberg zu seyn, morntags am donnerstag samt ihm und andern umsässen zu rathschlagen, was man sich gegen den Widertäufern halten wolle. Erk.: Den tag mit einer botschaft, nicht aus schuldiger gehorsam, sondern der sachen zu gut lassen besuchen, hören wie mans fürnehmen wolle und wider herbringen.

Porro: haben auf den Abschied m. H. H. gewilligt, was sich für aufruhr zutrage, daß man mag nach gelegenheit zuziehen, sonst sich nicht lassen einziehen in maß wie man strafen soll, und sich gegen den beiden obern und niedern Landvögten nicht begeben oder zuschreiben lassen, weiters dann des Reichs Abschiedt vorbinden.

Porro: die instruction gelesen und ferner erkannt: den eingang zu ändern, nicht m. gn. H. v. Straßburg, sondern allein gemeiner landschaft zu gefallen und gutem, wolle man denn auf nächst genommenen Abschied von artikeln zu artikeln handeln, soll h. Mathis (Pfarrer) auf den ersten den unterschied davor so man Widertäuser nenne als verführer, verführte, muthwillige und von art unnütze kunden, und dann einfältige, unschalkhaftige Leute zu unterscheiden, und anzeigen von nöthen seyn.

Zum andern art, daß ein Ers. Rath straf halben ihm kein maas machen lasse, sondern bei ihren privilegien und regalien bleiben, zu richten, zu urtheilen und zu strafen, nachdem ihnen Gott gnade und verstand verleihe, diweil doch die Ständ zu Worms, 1521, als das rel. Edict ausgangen, nicht vollen maß geben lassen, soll sich jeder der gebühr selbst halten etc.

Fol. 266\*

Montag, 24. mai. Räth u. XXI.

5098. M. Hofmann. — Was Melchior Hoffmann da liegen soll (i. e. warum man ihn länger im gefängnis halten will.)

5099. Sitten. — Daß man die scheublechten, oder abendtänz nicht sogar abstrickte. Porro: Die schändlichen lieder so dabei gesungen, aber verboten, wie vor.

5100. Kirchen-Visitation. — Landvisitation vermög des Synodi gehalten, in der Stadt 13 Dörfer, item zu Benfeld. Dr. Caspar Hedio, Hans Görger, Georgius Pfitzer u. mag. Lue Hackfurt die relation abgelegt bei Räth u. XXI. Mittwoch, d. 18. juni.

Erstlich zu Dettweiler, Dossenheim, ferner Wasselnheim, Dorlisheim, Ittenheim und Handschuhheim, Schiltigheim, Benfeldt, Illkirch, Grafenstaden und S. Oßwald, Ruprechtsau und Keull (Kehl) hätten der Pfarrer halb allenthalben gute zeugniß gefunden an Iehr und leben, ausgenommen zu Benfeld und Schiltigheim. Item: Diweil das die erste visitation, dieselbe jährlich zu halten zu beschließen; zu welcher zeit es im jahr gehalten werden solle. Erk.: Ihnen freundlich danken, und ihrer jedem soviel als das reitgeld thät, geben, von dem Ort da man die zehrung genommen, und drei Herren ordnen, die mit ihnen rathen wie die mängel zu ändern und bessern wären; denselben rathschlag wieder hieher bringen.

Factum 15. juli und darauf erkannt: wie zu sehen (ubi?) vom mittwoch 28. juli ferner der bedacht vor hand genommen.

1535

5101. Widertäufer. — Auf dem tag zu Molsheim auf Donnerstag post Corp. Christi, der Widertäufer halb, ward in summa nichts entschlossen; dann daß jeder sein best kundschaft und aufsehen haben soll; ob sich rottungen zutrügen, dieselben möglichen fleißes zu fürkommen, und die von adel den Wormsischen Abschied deshalben auch verkünden sollen. Sonst und über denselben Abschied hab sich niemand verbunden. Erk.: bei dem Abschied bleiben lassen.

Montag, 26. juli. Rāth u. XXI.

Fol. 266

5102. Schulwesen. — Die Lehrmeister nicht platz zu ihren Kindern haben. Ist den Schulherren befohlen solchs nach notdurft zu versehen.

Mittwoch, 28. juli. Räth u. XXI.

5103. Visitation. — Auf die übrigen punkten der Visitation und leichenpredigen halben. Erk.: Jährlich zu visitiren zu gelegener zeit, und von einer pflegerei ihnen fuhr geben, und auf der Dörfer kosten thun. Ist dann ein Burger des Burger (?) in seinem Dorf zu visitiren, uff desselben kosten zu thun: Und damit den verord. Herren befohlen diesen bedacht, wie der hie erkannt zu vollstrecken.

Samstag, 7. august. Räth u. XXI.

5104. Sitten- und Kirchenwesen. - Dr. Wolffgang Kapito, D. Hedio, h. Martin Butzer und mster Mathis Zell, die vier Predicanten erscheinen mit anzeig, daß zu dieser zeit der zorn Gottes sich höchlich erscheint, daß man in allen lastern leb; und für und für die sachen je ärger worden: man hab gehabt die Bauernaufruhr, den Türkenkrieg und schwere aufruhr; so sei großer sterben zu besorgen; die dann den zorn Gottes anzeigen, dann sich niemand darob bessere, schier böser dann man vor nie gewesen, daraus erschein, daß es zu keinem guten, sondern aus dem zorn Gottes komm. Münster sei auch ein groß exempel geseyn, so daß etwas gestillt werd, man meine es sei schon über. Darum kommen sie m. H. H. anzusprechen; bitten um Gottes willen m. H. H. wollen sich zu Gott kehren, buße wirken, und damit den zorn Gottes abzuwenden; man sehe die von der Oberkeit nicht alle zur predigt giengen, wenige das Nachtmal brauchen; dann man werde zu keiner kirche nicht mehr kommen, man hab dann das Nachtmahl und brauche den schlüssel. Zum andern daß gehalten würde, ob den Ordnungen: nun sei jetzt schwere Gotteslästerung hie als nirgend anderswo von Täufern und andern: über daß Mandaten deshalben ausgegangen, niemand den andern schmähen soll. Zum dritten sollte man bedenken, wie die Jugend in die predigt gebracht würde, obschon etwa vater und mutter nicht gestatten wollte werden: sollts man dazu handeln. Und ob das das mittel wäre, daß man ließe ein Mandat ausgehen. Ein jeder Bürger bei einer pen, die desto kleiner benennt und gewißlich von ihnen genommen würde, schuldig wäre an die predigt, sonderlich den 4 quatember, so man den catechismus predigt, sein kind und gesinde, so über 7 jahr alt sind, zur predigt bringen und besuchen müßt.

Zum vierten daß die schulen durch ihre Lehrmeister würden in die kirche geführt.

Zum fünsten, damit ob den ordnungen und satzungen und werk gebracht würde, daß man hätte etliche tapfere eisrige Herren geordnet, die darob hielten: man breche ehe, saufe, spiele freventlich dann in 16 jahren nie.

Das almosen der Carthaus durch lüderliche leut empfangen werd, dasselbe in bessern weg zu wenden.

Daß man kein Hurhaus sollte bauen. Erk.: Ihnen zu erlauben daß sie die punkten in schriften stellen und soll man 4 oder 5 Herren ordnen, die sobald sie übergeben werden, darüber sitzen bedenken, einen ratschlag machen, hieher bringen, und nach länge davon reden, vom 19. august.

Fol. 267<sup>a</sup> Montag, 9. august. Rāth u. XXI.

5105. Theolog. Studien. — Einen teutschen Theologum zu haben.

5106. Widertäufer. — Im Oßwalder Wäldel und anderswo sich die Widertäufer häufig versammeln. Zu Dorlisheim.

Donnerstag, 19. august. Räth u. XXI.

5107. Sitten ad 7. August. — Ward der bedacht der Verord. gelesen. Erk.: den 1 punkten, wie herbracht, bleiben laßen. Den 2 der Constitution halb auch also lassen wie herbracht. Des catechismen halb soll man den sonntag davor von der kanzel verkünden. Der knaben halb zur predigt zu führen, bei dem bedacht Synodi zu bleiben; alle wochen ihnen eine ermahnung in der schule zu thun. 3. des spielens, ehebrechens halb ist erk.: wie herbracht. Und der übrigen punkten auch also.

Fol. 267<sup>a</sup> Montag, 20. september. Räth u. XXI.

5108. Sitten. — Großes spiel von den jungen knaben, die dennoch groß sind auf S. Martins platz. Erk: Den knechten befehlen, wo man große knaben finde, die spielen, ketten legen (?) und wo jemand der dawider

murrt, auch zu greisen und ihm ordnen, die bedenken, wo man zwei Narrenhäuslein, eines für Mann und Buben, eines für die Frauen zu machen. 1535

5109. Begrābniss. — Einer hätte von einem todten müssen 8 β zu S. Gallen zu tragen geben. Erk.: Die Almosenherren sollen es bedenken, was man hinfür geben soll; wen tragen soll, und so es die Allmosenknecht nicht zu thun hätten, ob man jemand anderen dazu ordnete.

Montag, 29. september. Räth u. XXI.

5110. All S. Peter. — Wiederbau alter baufälliger häuser. Die alten häuser zum alten S. Peter beschicken, sagen daß sie bauen, und ihnen ein ziel setzen, denn wo sie nicht bauen, werden es m. H. H. zu ihren handen nehmen und bauen. So auch bei einigen privatleuten.

Montag, 25. october. Räth u. XXL

Fol. 267b

5111. Betttag etc. — Bei diesem schwerlichen wetter betttag zu halten. Erk.: den Predicanten zu befehlen, diweil sie allen sonntag und sunst predigen, daß sie das volk zu ermahnen, daß er gnad verleih das wetter zu bessern, und das für und für treiben an allen Predigen, und soll man zween Herren beschicken, dem Volk ein frühgebett fürzuhalten, um gut wetter zu bitten, und daß man am sonntag in allen Pfarren verkünde, daß man montag eine gemein halten woll, unsern Herrn Gott um gnad bitten; doch kein zwang sei; und zu neun uhr soll man hie aufstehen und mag einer an die predigt gehen oder nicht; doch nicht mit der process gehen oder stühle stellen wie zuvor.

Samstag, 30. october. Räth u. XXI.

Fol. 267b

5112. Begräbniss. — Bedacht des todtentragens halb gelesen und erk.: also wie hergebracht fürzunehmen, und soll andern um lohn zu tragen bei 10 β verboten seyn, und soll man über die kistlein der 12 jährigen kinder deckel machen. Porro: Eine Ordnung publicirt.

Montag, 15. november. Räth und XXI.

5113. Seb. Meyer. — Dr. Sebastian Meyer, ein alter Prediger, der von Augsburg wieder hieher kommen, wird auf Dr. Hedions gutes testimonium mit einer pension versehen, damit er sich mit weib und kind ernähren möge.

Montag, 22. november. Räth u. XXI.

Fol. 268\*

5114. Begraben. — Daß sie die Bürger beklagen, daß man den todtenträgern tässein mit namen für das haus hänge.

Mittwoch, 24. november. Räth u. XXI.

5115. Heil. Freistätten. — H. Ammeister zeigt an: Gestern haben zwei Blatner (?) in einem stall zum Ochsen geschlagen, daß einer zu tod geschlagen, und der thäter im Bruderhof gekommen; dem habe er etliche zugelegt (scil. Wächter) bis man erfahre, obs ein mord oder ungefährlich todschlag sei. Des beschweren sich die Herren der hohen Stift; bitt ihm zu bescheiden, wes er sich halten soll. Erk.: Diweil es ein ungefährlicher todschlag ist, die freiheit nicht zu brechen, und sonst hut wohl zu machen, ob er zu greifen sein mocht, und diese hut aus dem hofe zu thun.

Fol. 268ª

Montag, 13. dezember. Rāth u. XXI.

5116. Sitten. — Ein himmelreich halten (i. e. seiltanzen etc.), item puppenspiel und dergl. spiel, so in der meßzeit pslegen gehalten werden und herkommen.

## 1536.

Fol. 268\* 1536

Donnerstag, 6. januar. Räth u. XXI.

5117. Bischof. — Ammeisterwahl. Umgefragt und erk.: Des Bischofs Räthen wie von alters her zu beschreiben; doch den tag bis montag zu ändern; und die Herren sollen nochmals suchen, ob man ihm schuldig sey zu schreiben oder nicht. And. Mieg und Batt von Dunzenheim.

Freitag, 7. januar. Neu u. alt Rāth und die XXI.

5118. Oeffentl. Gebet. — Mittwoch das gemein gebet zu halten; sollen es die Predicanten verkünden, daß Dr. Caspar Hedio die predigt thun soll.

5119. Politik. — M. H. H. die XIII. bringen, da käuf geschwind, und in den Zünstbüchern ein artikel, den man alle jahre auf dem Schwörtag ließt, daß niemand in krieg ziehen soll etc. den soll man jetzt besonders halten.

Kaiser schreibt und dankt, daß man sich erboten fremden pratiken nicht anhängig zu machen. Erk.: Dabei bleiben lassen.

Samstag, 15. januar. Räth u. XXL

5120. Französ. Botschaft. — Die französische Botschaft zu den protestierenden Ständen gen Schmalkalden ausgesandt, ist in ihrem wiederkehren hieherkommen und gegen den Deputirten im namen m. H. II. erstlich entschuldigt, so sein König verunglimpft, nicht zu glauben, erzählt, daß durch dieselben die Deutschen von ihrer freiheit derhalben sein König ihn gen Schmalkalden geschickt; diweil aber die Städte nicht bei solcher handlung gewesen, hatte er die Artikel angestellt, die gebe er in schriften; so es den Städten gelegen, darauf mit dem König zu schließen; wo es zu

wenig oder viel, möchten sie ihre meinung, wie sie die meinten zustellen, seinem König überschicken: demnach habe er seinen guten willen und sonderlich gegen dieser Stadt erzählt und daß er die freundschaft angeboten, daß wäre er vor treflichen personen dazu bewegt, sonderlich dem Landgrafen etc.

1356

Montag, 6. märz. Räth u. XXI.

Fol. 269\*

5121. Bern. — Sebastian Mayer. — Ein Rath zu Bern begehrt an die hiesigen Prädicanten, diweil ihnen ihr Prädicant h. Bechtold Haller todes abgangen, ihnen einen Prädicanten, der ihr und ihrer Stadt und Landschaft nutz wäre, zuzuweisen, und ihnen Dr. Sebastian Mayer lassen gefallen, als der so vor auch droben gepredigt. Der sagt unter andern zu entschuldigung und beschwerniß: daß er seine frau nicht wisse hinauf zu bringen; es sei ein gut thorecht weib, hab zu Augsburg nicht bleiben wollen; woll nur allhie bei der mutter seyn.

## Montag, 13. märz. Räth u. XXI.

Fol. 269b

5122. Frauenklöster. — Predigten. — Auf den punkt so vor zeiten angezeigt, daß die Klosterfrauen zu S. Margarethen, Reuern, Claus in Undis, nicht an die Predigt giengen, die man ihnen geordnet. Erk.: Herren ordnen zu den Klöstern da noch Frauen in seind, ihnen sagen, man habe ihnen Prädicanten geordnet, da lange sie an, da sie an dieselben predigen nicht kämen, das dem wort Gottes schmächlich und ihnen als geistlichen Personen nicht zuständig, darum hab man geordnet ihnen einen beschlossenen stuhl zu machen und den Chor in undis abheben, daß man sehen könnte, daß sie drin sitzen, und daß sie am sonntag, mittwoch und freitag an die predig giengen: welche es nicht thäte, es wäre dann leibs halb, daran würd an m. H. H. kein gefallen haben, und sie ohne pension aus dem Kloster thun. Zu den Reuern, da nun drei Frauen in sind, dieselbe Kirche austhun, und auch lugen, wo man ihnen einen platz mache, daß man sehe, daß sie an der predig seyen. — Cfr. n° 3588.

Montag, 10. april. Räth u. XXL

Fol. 269b

5123. Schweiz. — Tag zu Basel. — II. Mathis Pfarherr sagt seinen Abschied von Basel und was er da geworben, den gemeinen Städten der Eidgenossenschaft, die sich daselbst versammelt, fürzutragen. Er und der von Constanz, h. Conrad Zwick, erschienen, haben derselben beider Städte dienst und nachbarlich erbieten und dann darbei angezeigt, diweil sie von Basel mit andern ihren Städten der Eidgenossenschaft ihrer vergleichung halb in sachen und artikeln des glaubens berührend, sich dieses tages

verglichen; und dann zuvor m. H. H. gelehrte, Capito und Butzer auch bei ihnen auf einem tag gewesen, m. H. H. demselbigen abschied vernommen, hätten sie der sache zu gutem ihn, und Costenz, Zwicken verordnet, sin guter freundlicher meinung zu besprechen, daß dennoch die beiden Städte für gut ansehn, dieweil Churfürst, Fürsten und andere Stände auf dem Reichstag zu Augsburg Kais. Maj. eine Confession übergeben, sodann die Städte auch eine, daran man sich nachgehend hinc inde verglichen: diweil nun sie, die erbaren Städte der Eidgenossenschaft auch darum zusammenkommen sich zu vergleichen, und diese bei den Städten Straßburg und Costentz dazu berufen hätten, sehn dieselben Städte nicht für gut an, daß sie darbei wären, hätten auch gar keinen befehl sich in etwas artikel mit einander einzulassen, dann so man so viel Confessiones machen sollt, würde es bei den widerwärtigen ein ansehen haben als ob man im glauben nichts eins wäre, deshalb der näher weg daß sie von Eidgenossen sich den hivor geschehene Confessionen verglichen, damit man offentlich sehe daß man der sachen ganz einig wäre. So hätte er, h. Mathis, aus m. H. H. befehl, Dr. Capito auch zu ihm genommen, ob er darin was helfen oder rathen könnte, der sachen zu gut, sollt er thun.

Solches haben sie zu dank angenommen, zu dem auch freundlich geantwortet, das sie ihnen m. H. H. bedenken gefallen lassen, hätt anfangs auch gern gesehen, das sie zween von Straßburg und von Costenz mit und bei ihnen und den aidgenossischen Städten in den versammlungen und tageleistungen wären, hätten sie ihnen vermög empfangener instruction abgeschlagen. Also haben sie die aidgenossischen Städt denselben montag nachmittag mit einander gehandelt und seyen dann die von Basel wiederum zu ihnen, Straßburg und Costnitz, uff S. Peters platz, dahin sie sie bescheiden, kommen, hätten in summa endlich gebeten und begehrt, morgen, am zinstag zu ihnen in die versammlung zu kommen; haben sie zwar sich zuletzt entschlossen, diweils die instruction ihnen zulasse, bewilligt, morgen zu ihnen zu kommen. Haben die eidgenossischen Städt per h. Zunftmeister zu Basel an sie begehrt, sie wollen vor den gemeinen Städten ihren befehl und abfertigung anzeigen, haben sie durch ihn h. Mathisen gethan, in summa doch in sich streckend, daß sie mit ihren gestellten artikeln dieselben zu drucken oder zu publiciren noch zur zeit in ruhe stehen; der vier Städte gestellte und übergebene Confession mit ihnen heim nehmen, ihre Herren und Obern, auch derselben Gelehrten sich daran ersehen, und diweil man in punkten eins, dieselben anzunehmen, damit man nicht viel Confessiones hätte: Haben sie nach gehabtem bedank, der eben lang gewähret ihnen und den zweien Städten Straßburg und Costenz freundlich

gedankt und in summa bewilligt mit ihrer publication der angestellten Confession still zu stehen, der 4 Städte Confession genommen an ihre Herren und Obern zu bringen, in hoffnung sie werden derselben sich vergleichen und niederschreiben; haben auch darauf von m. H. H. allhie 6 oder 8 confessiones begehrt; seyen ihnen allbereit überschickt; haben 8 auch gebeten, sich bey den vereinigten Churf., Fürsten und Ständen zu commendiren.

Ibid.

5124. Politica. — Baiern. — England. — Der credenz halben an Baiern, handlung halben des Königs von England betreffend, additur in Memoriale: hic jacet anguis in herba. Ist den Geordneten den sachen nach gelegenheit nach zu handeln gewalt gegeben. Occasione der instruction auf den Bundestag gen Frankfort. Ulm war nicht der meinung eine botschaft zu schicken, prout apparet e literis an Straßburg derwegen abgelassen, darum ein Städttag zu Ulm gehalten; aber Ulm ist auch seiner meinung geblieben, und achten, man hätte sich mit dem Schreiben an Kais. Maj. zu viel vertieft. Endlich habe sie doch tacite darein gewilligt, wie auch die übrigen schwäbischen Städte, wann zuvor mit der englischen botschaft außen man würde gehandelt haben.

Samstag, 24. juni. Räth u. XXI.

5125. Concordia. — Der Herren Predicanten angestellte schrift, was auf allen canzeln dem Volk fürgehalten sollt werden, der Concordi des Sacraments des Nachtmals Christi und anderer punkten halben, jetzt durch gemein fürsteher so zu Wittenberg bei einander gewesen, gemacht, gelesen. Erk.: Diweil mit den oberländischen Predicanten noch mehr derhalben zu handeln, und dieselben erst zuschreiben sollen; soll mans noch zur zeit lassen anstehen, noch nicht publiciren bis man der oberländischen zuschreiben auch habe, um minder irrung und anstoß willen, soll es bis nach der messe beruhen; beschehe darnach was gut sey. Und daß zu gelegener zeit die Herren Predicanten dieweil sie vor m. H. H. XIII und den Kirchspielpslegern relation gethan auch allhie vor Räth u. XXI referiren sollten, damit die Räth auch hören was sie gehandelt, und wie man sie verehrt und gehalten hätte.

Montag, 10. juli. Räth u. XXI.

5126. Ell, Pfarrei. — Der Prior zu den Wilhelmern die donation wie ihnen die Pfarr zu Ell von einem Landgrafen geschenkt, herusgeben. Porro: solche ihnnehmen.

B. XIX. -- (M.)

17



(19. juni, diweil Ell denen von Benfeld, und der Kirchsatz m. H. H.: ob m. H. H. Ell ganz an sich brächten, daß kein irrung brächt, wann Ell gelöst wird.)

Fol. 270 Samstag, 15. juli. Rāth u. XXI.

Concordia. — Dr. Wolfgang Capito u. h. Martin Butzer anzuzeigen, was jüngst durch die versammlung zu Wittenberg gehandelt, sei auf vielerlei handlung, seither dem Reichstag zu Augsburg eine wahre Concordia zwischen den Kirchen so das Evangelium bekennen aufzurichten, begeben, habe zuletzt Dr. Martin Luther des halben tag auf den 4th sonntag nach Ostern gen Isenach ernennt, aber Luthers krankheit halben, haben sie vollends gen Wittenberg reiten müssen; seyen von Augsburg, Ulm, Costnitz, Memmingen, Kempten, Reutlingen, Eslingen, Frankfurt und vom Kreichgau bei den 12 Predigern da erschienen, und die handlung auf die nothwendigsten punkten der Concordia gestellt, der lehr halben habe sich befunden, das sie laut der Confession einhellig gewesen; der Sacramente und haushaltung halben habe ein jeder theil dem andern, wie es bei ihnen gehalten würde, angezeigt, und wäre der Würtembergischen fürgeben gesin, ihre lehre stände des Sacraments halben, daß nicht allein bloße zeichen, brot und wein, sondern auch dei wahre gegenwärtigkeit des Herrn; da sie von den oberländischen Städten anders nicht verstehen könnten, dann als ob sie allein bloße zeichen hätten und hielten. Dagegen hätten sie angezeigt, daß sie nie dargeben, daß allein bloße zeichen da wären, diweil aber sie geschrieben, daß wer das Sacrament empfieng, der empfieng den (Leib) mit dem brot in die hände hätten sie nicht anders verstehen können, dann als ob sie eine natürliche einigkeit mit dem brot und wein und dem Leib Christi machen. Da aber Dr. Luther in seiner Confession geschrieben, daß allein eine sacramentische einigkeit da wäre, hätten sie auf diese Concordia gleich gehandelt, dieweil dann Dr. Luther ihm das büchlein, an die von Münster gestellt, gefallen lassen hätte. So hätts er verstanden, daß man bekennete, daß zwei ding im Sacrament wären, ein irdisch, brot und wein, ein himmlisch, nämlich die wahre gegenwärtigkeit des Herrn. Und hätte sich befunden, daß sie im grunde eins gewesen. Sie hätten auch bekannt, daß die so den bruch und einsetzung des Herrn im nachtmal nicht hielten, die hätteu den Herrn nicht, und möchte dannoch wohl seyn, daß ein Christ der den befehl und die worte des Herren haltet, aber nicht so mit ernst handelt, daß sie an des Herrn leib schuldig worden: haben sich darauf entschlossen, die Artikel gestellt, und diweil aber wenig bei einander gewesen, soll mans an die übrigen bringen, und wider einander zu schreiben. Item sie, Dr. Wolff (Capito) und h. Martin (Butzer) seyen gebeten bei den Eidgenossen zu handeln, diweil die zu Wittenberg, ihrer, der Eidgenossen Confession, für christlich erkennen, daß sie diese angestellten artikel auch für christlich unterschrieben. Darneben bitten sie, daß man denen von Basel so schrieb: Diweil m. H. H. befunden und erkennen daß es unser vorüßgangen Confession und Apologia gemäß, daß sie für gut ansehen bei den Eidgenossen zu fürdern, dieselben artikel der Concordien auch anzunehmen und zu unterschreiben. Desgleichen denen von Costnitz, diweil Dr. Hans Zwick ihm die Concordia habe lassen gefallen, aber allein um ihres befehles willen nicht unterschrieben, das etwas verdacht möchte bringen, daß sie zur fürderung der sache sich unterschreiben wollen. Darauf ist Dr. Luthers schreiben an m. H. H. gethan, gelesen und erk.: Diweil die Prediger nicht aus geheis, daß sie also sollen und müssen thun, sondern sich williglich seines glaubens erklärt, und der Confession gleichförmig zu tragen und befunden, so nehme mans an. Dann die schreiben Basel und Costnitz belangend, diweil das zur fürderung des Handels mag reichen, so man befind daß m. H. H. mit ihnen, den Predicanten, einmündig, soll man also schreiben, und soll man noch zur zeit mit verkündung anf der kanzel still stehen, bis man möcht hören, weß die in den Eidgenossen gesinnet. Und so es dieselben auch annehmen, ist es desto tröstlicher und nutzbarlicher zu verkünden, und die schrift, so sie solcher verkündung angestellt, der gemein mit satten, verständigen worten fürtragen.

Montag, 17. juli. Räth u. XXI.

5128. Disciplin. — Die jungen Edelleut, wegen wüsten lebens, zur ordnung verwiesen.

Samstag, 5. august. Räth u. XXI.

5129. Raths-Veränderung. — Als Jacob Wetzel von Marsilien, an Junker Hansen von Blumenau statt, zu einem XV kosen, und die Ordnung vermag das 32 einundzwanziger seyn sollen (10 von Constoffler und 22 von Untwerkern), da dieser zeit 23 von den Handwerken sind, und etliche Herren gemeint, diweil der artikel vermag daß nicht mehr dann 32 seyn sollen, daß man kein mehr machen soll, diweil die zahl voll; der ander theil aber gewollt, diweil die ordnung lüter vermag, daß 10 von Constofflern seyn sollen. Da nun 9 von Constofflern da seyn, und daß man einen machen sollt, und darüber umgefragt ist. Erk.: zu diesem mal bei der zahl der 32 zu bleiben und keinen mehr zu machen.

(d. h., keinen Constoffler, also einen bürgerlichen mehr; gewiß folge der Revolution.)

Fol. 271• 1536 Montag, 14. august. Räth u. XXI.

Eid des Ammeisters, ad verfassung.

5130. Andr. Keller, Prādicant. — Andreas Keller, Pfarrer zu Wasselnheim, wird ins land Wirtemberg vocirt und geurlaubt.

Druckschriften. — Der König Ferdinand. — Am königl. hof hatte man übel aufgenommen, daß ein büchlein hier sei gedruckt worden, in welchem die reduktion, so der Kaiser mit den Lutherischen an die kirchen stand (?) und habe der König dem Kaiser eines zugeschickt, solchs der Marschalk zwar daß es ein offenbar unwahrheit sey, verantwortet, welcher unter der protestirenden Ständen botschaft einer gewesen, die an kön und kais. Hof abgefertigt werden, doch aber besorget, die Stadt möchte wohl ungelegenheit deswegen mit dem Fiskal bekommen, prout apparet e literis, seit Wolff Reichlinger Bürgermeisters zu Augsburg an H. Jacob Sturm. Es war aber die wahrheit, hat solches Wendling Riehl, der Buchdrucker allhie gedruckt, sei ihm vom Dr. Ulrich, der Münchin tochtermann zukommen, der das original von einem von Solothurn als eine neue Zeitung bekommen, habe ihn berichtet Bedrottus habe es gesehen, und also nicht gedacht unrecht zu thun, noch etwas inhaltsschädliches. Erk.: Gegen den Bürgermeister die sache zu entschuldigen und die botschaft verantworten wolle, man habe selbige confiscirt, sobald man gehört, daß es Kais. Maj. zuwider sei, und wolle den Drucker strafen.

Fol. 271 Samstag, 26. august. Räth u. XXL

5132. Concordia. — Als hievor die relation von den Predigern der Concordien halb allhie gehört, und damals die Concordia angenommen, aber erkannt, die verkündigung anzustellen bis man hören mag, was die andern auch thun wollten. Nun hab man ein schreiben von Dr. Luther und sei der verstand gewesen, daß eine jede Oberkeit ihren willen Dr. Luther zuschreiben sollt, derhalben von H. Sturm und Pfarrer hefohlen, ein form anzustellen, wie mans Dr. Luther zuschreiben sollt. So sie aber der brief Dr. Luthers besehen, befind sich daß Dr. Luthers verstand sei, daß die andern Oberkeiten meinen Herren und m. H. H. darnach ihm, dem Luther und der Luther dawider, was die ihren gesinnt hieher schreiben sollten. So sie nun dasselbig erst in Luthers schreiben befunden, haben sie bedacht, daß mit dem zuschreiben noch still gestanden, bis man höre, was die andern Oberkeiten allhie schreiben wollen. Dann sonst wo man schrieb an die andern, so würde Luther sagen: Was wollen die andern thun?

Finis.

# LES ÉPHÉMÉRIDES

DE

# JACQUES DE GOTTESHEIM,

DOCTEUR EN DROIT, PRÉBENDIER DU GRAND-CHŒUR DE LA CATHÉDRALE

(1524 - 1543).

FRAGMENTS PUBLIÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS ET ANNOTÉS

PAR

## RODOLPHE REUSS.

Le manuscrit que nous publions ici s'est trouvé parmi les papiers que la famille de feu de M. le professeur Reussner a généreusement offerts en 1895 à la Bibliothèque municipale. Ces papiers, provenant du beau-père du défunt, de M. André Jung, le savant conservateur de la Bibliothèque, ont apporté déjà et apporteront encore à notre histoire locale plus d'un renseignement précieux. Nous en avons tiré déjà les Annales des Frères mineurs de Strasbourg (1507—1510); bientôt, je l'espère, M. le chanoine Dacheux pourra mettre au jour les nouveaux et volumineux extraits des procès-verbaux du Conseil des XXI, connus sous le nom des Annales de Brant, dont il avait déjà recueilli d'autres débris dans un fascicule précédent du Bulletin des Monuments historiques. En attendant ces documents si précieux pour l'histoire politique et religieuse de Strasbourg, de 1518 à 1538, seuls restes des registres officiels des Conseils secrets de la république, depuis longtemps disparus pour cette époque, nous offrons aux amis du passé les pages qui suivent, et qui, pour être d'une nature plus intime, ne laisseront pas de les intéresser, j'en suis sûr.

Ce sont des extraits tirés du journal d'un contemporain de la grande crise religieuse d'alors, témoin oculaire de ce qui se passe dans nos murs durant le second quart du seizième siècle. Ce qui fait précisément l'intérêt majeur de ces notes, c'est qu'elles sont d'un narrateur qui ne suivit

pas le mouvement général des esprits à Strasbourg, mais resta fidèle à l'ancienne foi et à l'Église catholique. Elles reslètent par conséquent les impressions des sphères contraires à la Réforme et permettraient à l'historien, désireux d'être impartial, de contrôler dans une certaine mesure le récit traditionnel des vainqueurs, si elles nous étaient parvenues intactes.

Malheureusement nous ne possédons plus des Éphémérides que de courts extraits, des analyses parfois très fugitives; le manuscrit original, qui se trouvait aux archives de la ville libre impériale il y a trois siècles, et que personne ne semble y avoir consulté, ni même connu, paraît décidément perdu. Nous devons donc nous réjouir de ce que, vers la fin du seizième siècle ou dans les premières années du siècle suivant, il se soit trouvé un copiste ou épitomateur anonyme pour prendre les quelques extraits retrouvés dans les papiers de M. Jung. Il est difficile de deviner qui cela a pu être; un archiviste sans doute, un membre du Magistrat, car d'autres ne pénétraient point alors dans les archives secrètes de la république; un fervent protestant, à coup sûr, si nous en jugeons par la façon dont il a pris ses notes au courant de ses lectures. Dans quel but s'est-il livré à ce travail? C'est ce qu'il est plus malaisé encore de deviner; il a bien plutôt, à notre avis, l'intention de donner une esquisse de Gottesheim lui-même, et de produire par ses extraits une impression désagréable à son égard, qu'à fournir des matériaux sur l'histoire générale de la Réforme à Strasbourg. Peut-être aussi cette manière de voir est-elle trop subjective et le copiste anonyme a-t-il seulement extrait, bona fide, les renseignements personnels au narrateur, négligeant le reste, comme ne rentrant point dans le but de son travail, lequel devait fournir, par exemple, des renseignements authentiques sur un membre de leur famille à quelqu'un des Gottesheim, devenus bons protestants et membres du Magistrat perpétuel de Strasbourg. Mais ce sont là des hypothèses qu'il est inutile de poursuivre plus loin.

Au lieu du «cahier oblong in-80», mentionné par le compilateur, nous n'avons donc plus aujourd'hui que les huit feuillets grand in-folio qui suivent, couverts d'une écriture par moments presque illisible. Mais quelque modeste que puisse être cette contribution nouvelle à l'historiographie strasbourgeoise, nous ne pensons pas qu'elle soit indigne de voir le jour. Après toutes les pertes irréparables que nous avons faites sous ce rapport, il n'est pas permis d'exposer à la chance d'une destruction nouvelle et peut-être définitive les rares débris de nos historiens locaux qu'un heureux hasard ramène à la lumière.

Pour ce qui regarde l'auteur de nos Éphémérides, nous savons fort peu de chose en définitive sur sa personne, bien que le rôle joué par lui à Strasbourg, au moment du passage de la ville libre à la foi nouvelle, n'ait pas été sans importance. Il se rattachait à la famille, fort nombreuse alors, des Gottesheim, originaires de Haguenau¹, et dont plusieurs branches étaient venues s'établir à Strasbourg au quinzième siècle. Mais comme son nom ne figure ni dans le chapitre afférent de Hertzog², ni dans les notices fort incomplètes de MM. Ernest Lehr² et Kindler de Knobloch⁴, il nous est impossible d'établir exactement sa situation généalogique et d'indiquer par exemple son degré de parenté avec Frédéric de Gottesheim, qui, le premier de la famille, figure au Magistrat perpétuel de Strasbourg, fut membre de la Chambre des XV en 1548, de celle des XIII en 1551, et mourut trente ans plus tard².

Il nous raconte lui-même qu'il est né dans la ville libre, et la notice du copiste à la fin du manuscrit conservé par M. Jung, nous apprend qu'il était docteur en droit, qu'il reçut au moins les ordres mineurs et devint prébendier du Grand-Chœur en 1517. L'instrument légal qui lui conférait cette prébende existait encore dans un recueil de pièces fait par le notaire épiscopal Michel Schwencker, de Gernsbach, au moment où le compilateur faisait ses extraits.

Jacques de Gottesheim doit être né vers 1490 environ pour avoir pu occuper au début déjà du mouvement réformiste à Strasbourg un poste de confiance dans l'administration épiscopale. Il jouissait d'une situation de fortune très satisfaisante — il le dit lui-même en parlant des services que lui a rendus le chevalier Gaspard d'Urendorff à cet égard — possédait, en dehors de sa résidence officielle, une maison au Vieux-Marché-aux-Vins, une belle bibliothèque, et nous le voyons fréquenter les chefs de la cité et les recevoir chez lui sur un pied d'égalité complète. Il n'est pas jusqu'aux

<sup>1.</sup> D'autres Gottesheim restèrent à Haguenau. Hertzog nomme un Jacques de Gottesheim, qui y fut échevin en 1544, puis devint conseiller de la Régence (*Landvogteyrath*) et mourut en 1574.

<sup>2.</sup> Edelsasser Chronik, Livre IX, p. 167.

<sup>3.</sup> E. LEHR, L'Alsace noble, II, p. 218.

<sup>4.</sup> KINDLER VON KNOBLOCH, Das goldene Buch von Strassburg, p. 96.

<sup>5.</sup> On peut supposer toutesois qu'il fut l'oncle de ce personnage, à moins qu'il n'ait appartenu à une branche plus éloignée déjà.

<sup>6. «</sup> Clericus factus est ».

<sup>7.</sup> Summissarius Ecclesiæ Argentinensis,

alliances matrimoniales que ses adversaires l'accusaient — à tort ou à raison — de rechercher, qui ne démontrent ce fait. Pour que l'on pût croire plus tard à la possibilité de son union avec la supérieure d'un chapitre de chanoinesses nobles, avec la sœur d'un stettmeistre de la république, il fallait que sa situation pécuniaire et sa situation sociale fussent nettement établies dans la cité.

Il occupait dans l'administration de la justice épiscopale un rang assez élevé et portait déjà le titre de vicaire épiscopal quand le chevalier Mathias Wurm de Geudertheim fit paraître en 1522 son pamphlet, L'Anesse de Balaam, contre les excommunications frappant les fidèles récalcitrants en matières financières. C'est à lui qu'est adressé cette pièce curieuse, écho des brochures contemporaines de Hutten et d'Eberlin de Gunzbourg. C'est encore Gottesheim que l'évêque Guillaume de Honstein chargea d'instruire, en décembre 1522, le procès en hérésie contre le curé de Saint-Laurent, Matthias Zell<sup>2</sup>. C'est notre auteur qui fait, en vertu de ce mandat, dresser par le procureur fiscal Gervais Sopher les vingt-quatre articles contre Zell et propose contre lui la sentence d'excommunication qui aboutit au mandement épiscopal du 14 mars 1524. C'est à sa porte également que les protestations anonymes en faveur de Zell, mêlées de menaces, furent affichées<sup>3</sup>.

Mais le prébendier du Grand-Chœur ne suivit pas jusqu'à l'exode le mouvement croissant d'opposition du clergé catholique; il se soumit au décret du Magistrat prescrivant à ce dernier d'acquérir le droit de bourgeoisie ou de quitter la ville, et dès janvier 1525 nous le voyons déduire, devant la Chambre des XV, les motifs qui le poussent à postuler les franchises de la cité. Cela ne change pas, bien entendu, ses sentiments intimes. Il surveille de près les «prédicants» et l'on voit qu'il prend bonne note des hérésies qu'ils répandent, soit qu'il les recueille lui-même, soit qu'il se les fasse raconter par ses amis. Aussi s'est-il vu dénoncer plus d'une fois comme un espion de l'évêque et, à en juger d'après ce qu'il rapporte lui-même, il aurait été criblé de sarcasmes plus ou moins directs par ses adversaires religieux. Il reste néanmoins en assez bons termes — exté-

<sup>1.</sup> Bileam's Eselin, von dem Banne u. s. w. Sine loco et anno (Strassburg, 1522, in-4°.)

<sup>2.</sup> Rœhrich (Geschichte der Reformation im Elsass, I, p. 144) appelle Jacques de Gottesheim le vicaricus in spiritualibus de l'évêque; je doute que cette expression rende bien, au moins au sens moderne du mot, l'activité de notre docteur en droit.

<sup>3.</sup> ADOLF BAUM, Magistrat und Reformation in Strassburg, p. 191.

<sup>4.</sup> C'est le 1er février 1525 qu'on inscrit au Bürgerbuch «Jacob von Gottesheim, advocatus.»

rieurement tout au moins — avec les chefs de la doctrine nouvelle, avec Zell et Capiton, comme avec les chefs politiques de l'État, Mathias Pfarrer, Pierre Butz, etc. Il dîne avec eux à l'Ammeisterstub, au poêle de la Lanterne; il les invite même chez lui et c'est un spectacle assez curieux de voir cet homme de confiance de l'Evêché recevoir à sa table Hédion et Bucer, Jacques Sturm et Kniebss, les délégués de la république protestante de Bâle et les prédicateurs de Nuremberg. En 1527 la femme de Matthias Zell, l'excellente et fougueuse Catherine Schütz, le prie de venir dîner chez eux, afin d'avoir le plaisir d'une bonne dispute théologique avec le docteur; en 1538 nous voyons ce dernier visiter le père de Bucer, le vieux baquetier de Schlestadt, dans sa chambrette à l'hospice, pour l'inviter à un repas dans sa demeure officielle, à la Râpe.

C'est donc au moins dans sa conduite, sinon dans ses principes, un esprit des plus modérés et des moins enclins aux violences. Néanmoins il sait se maintenir en faveur pendant tout l'épiscopat de Guillaume de Honstein et au début de celui d'Erasme de Limbourg. Il a bien une fois une altercation sérieuse avec un des receveurs du Grand-Chapitre et il donne sa démission d'avocat du Chapitre en 1528, mais on semble l'avoir refusée, et si, en 1535, il obtient la clientèle de la Ville, il est appelé en 1539 à sièger à la Cour ecclésiastique de l'archidoyenné, en remplacement du Dr Joachim<sup>4</sup>. Protégé spécialement par deux des chanoines du Grand-Chapitre, le duc de Brunswick et Érasme de Limbourg, il offre à ce dernier, bientôt après son accession au siège épiscopal, sa belle bibliothèque, contre une petite rente viagère3; il fait en même temps des cours libres de droit aux étudiants de la Haute-École fondée par Jean Sturm<sup>a</sup> et il est avec le savant recteur dans des termes assez amicaux pour lui promettre, un soir qu'ils se délassent ensemble à la taverne du Bœuf, un legs de quatre cents écus pour la future Académie de Strasbourg.

Nous ne savons plus rien de Jacques de Gottesheim après la date de 1543, à laquelle s'arrêtaient ses Éphémérides, d'après le témoignage de notre

<sup>1.</sup> Ce qui prouve qu'on tenait à lui, c'est qu'on lui permit de stipuler qu'il n'aurait point à se mêler des affaires pendantes entre la Ville et l'Évêché.

<sup>2.</sup> Il l'avait d'abord offerte à la Ville à cette même condition, puis, sur le refus du Magistrat, avait voulu la joindre à celle de la Cathédrale ou mieux de l'Archidoyenné. Puis il songea à la réserver à son neveu, mais ce jeune vaurien l'ayant abandonné, il s'adressa à l'évêque, ne voulant pas que ses chers livres allassent « au Marché aux Guenilles ».

<sup>3.</sup> Il aurait droit par suite à figurer dans les Annales des professeurs de M. Oscar Berger-Levrault.

copiste; c'est en vain que nous avons cherché son nom dans les documents d'archives et les chroniques de sa ville natale. Il n'était pas très vieux à cette date, il aurait pu avoir vécu encore parfaitement une vingtaine d'années, mais on ne s'expliquerait point alors qu'il n'eût pas continué son journal. Comme c'est aux Archives de la Ville que celui-ci se trouvait un demi-siècle plus tard, on peut admettre également que l'auteur est mort à Strasbourg même; le Magistrat aura fait saisir, après sa mort, et verser à son fonds d'archives tous les papiers, mémoires, etc., du défunt, opération très fréquente à cette époque et qu'on appliquait à des personnages marquants comme à des personnages fort obscurs.

Le temps de transition que représente Gottesheim allait d'ailleurs finir bientôt, au moment où il dépose la plume; l'ère des conférences, des colloques, des compromis recherchés en commun, allait être close. Pendant un âge d'homme presque les pacifiques et les politiques avaient cherché des atermoiements à Nuremberg, à Haguenau, à Ratisbonne; la génération vieillissante attendait toujours encore une entente qu'elle se refusait à croire impossible. Mais la génération nouvelle avait grandi au bruit de la lutte; de part et d'autre les doctrines s'accentuaient, contradictoires, et tandis que le Concile de Trente allait s'ouvrir pour raffermir l'unité catholique, les confessions de foi s'élaboraient et se précisaient dans les camps opposés. Évidemment il ne pourrait plus y avoir bientôt de place possible pour les esprits latitudinaires et conciliateurs; Gottesheim, lui aussi, aurait été obligé de quitter, bientôt peut-être, le milieu dans lequel il était né et avait vécu. Après les terribles revers de la guerre de Smalkalde, les revanches de Passau et de la paix d'Augsbourg, l'intransigeance luthérienne alla s'accentuant non seulement vis-à-vis de l'Église catholique, mais encore à l'encontre de toute autre dissidence religieuse. Mais précisément parce que la tolérance disparaît alors de part et d'autre et pour longtemps de l'ordre du jour, nous nous intéressons particulièrement au contraste que présente la situation d'un fonctionnaire de l'Église vivant pendant vingt ans dans une ville de plus en plus protestante, entretenant des rapports courtois avec ses adversaires, tout en prenant sur eux ces notes quotidiennes qu'on désirerait plus complètes. Elles présentent un intérêt véritable, même dans leur état fragmentaire, pour tous ceux qui tiennent



Ce ne sont pas seulement les membres du Magistrat, les fonctionnaires publics auxquels s'appliquent pareilles mesures, comme par exemple Sleidan, mais encore d'inoffensifs artisans, comme le relieur Michel Kleinlawel, l'auteur de la Chronique rimée de Strasbourg.

à étudier les questions historiques sous toutes les faces, à comparer les témoignages, à les contrôler les uns par les autres et à s'approcher ainsi, dans la mesure du possible, de cette vérité historique, si difficile à saisir, surtout quand les passions religieuses ou politiques viennent obscurcir encore notre vue, déjà si peu pénétrante, qu'il s'agisse de l'avenir, du présent ou du passé<sup>1</sup>.

Digitized by Google

<sup>1.</sup> On peut voir d'intéressants renseignements sur la biographie de G. dans la Chronique de Zimmern, 2° édit., III, p. 112 et 115. (Note de la Réd.)

# Diarium seu Ephemerides

Doctoris Jacobi Gottesheim, die beym Archiv oblong in-8° manuscript befindlich, partim Latine partim Germanice geschriben, ab anno 1524 biss 1543 inclusive.

(Er hatt darinn fleißig auffgezeichnet die Prediger so die evangelischen Predigten damals gehalten und dieselben auch fleißig besucht, allein nur gantz kurtz, also: Anno 24, Dominica, 22. Julii, D. Casparus Hedio per totam septimanam serotinam concionem fecit. Dominica 29. Julii D. Capito concionem fecit serotinam. Item Dominica 5 Augusti Zimpryanus Altbießer. Item Dominica post Laurentii, 12. Augusti, Martinus Butzer habuit serotinam concionem. Item Dominica ante Bartholomaei, 19. Augusti, D. Sebastianus Minorita predicavit. Item Dominica post Bartholomaei, 26. Augusti, Mag. Mathaeus Zell predicavit, etc.)

#### Anno 1524.

- Item Lunae 5. Septembris, inconsultis fratribus (?) per plebejos in cenobio Augustinensium Praedicatorum atque (per) plebanum S. Andreae.
- Item sambstag Martis ante Mathaei, 20 Septembris, rogavi D. Capitonem per Heinricum familiarem ante meridiem ut veniret ad me; famulo roganti pollicitus est Capito se post meridiem venturum, sed non venit. Id factum inter legendum epistolam Lutheri ad Capitonem scriptam, occurrerunt quaedam dubia de quibus per Capitonem certior fieri volui.

<sup>1.</sup> Le manuscrit qui nous 'a conservé les fragments des *Ephémérides* de Jacques de Gottesheim est écrit d'une main de la fin du seizième siècle ou tout au plus des premières années du dix-septième. Il se compose de quatre feuillets grand in-folio, et paraît avoir fait partie à un moment donné d'un fascicule de pièces diverses, puisqu'il porte, de la même écriture, au bas de la première page le n° 2, changé plus tard, sur le bord du papier, en n° 16.

<sup>2.</sup> Cette phrase est absolument incompréhensible, telle qu'on la déchiffre dans le mamuscrit; au lieu de inconsultis fratribus on lit insultus tribus; j'ai aussi ajouté per entre parenthèses.

<sup>3.</sup> Lutheri Epistola ad Vuolffgangium Fabritium Capitonem theologum utilissima. 8. loc., 1522, 4°.

— Anno 1524, die Lunae post Martini, 14. Novembris, hora tertia, post vesperas sind erschienen vor den vicariis chori deputirte herren Eines Ehrs. Raths der Stadt Straßburg und fürtragen lassen wegen abkündung des gemeinen schirmb und priestern. Ist weitlaeufig eingetragen, aber wieder cancellirt.

#### Anno 1525.

- Anno 1525, Lunae post Circumcisionis secundae Januarii, fui coram Senatu Quindecim virorum Urbis Argentinensis mane, hora septima, et recitavi quatuor causas, darumb ich einem Rath geneigt sey und das victalitium (leibgeding uffem Pfennigthurm) erkauffen will: primo daß ich ein geborner Straßburger bin; 2. daß Herr Caspar von Urendorff¹ umb mein vaetterlich erb mir gut geholffen, waere sunst ein münch; 3. daß Gebhart von Nuwenstein, meiner großmutter bruder, einer stadt Straßburg viel zeiten zu Fürsteneck hat gedient; 4. daß mir ammeister und staettmeister in meinen anliegenden sachen allwegen geneigten willen bezeugt, mit ihren pferden vnd soldnern². Die hant sie mir zugesagt libgeding.
- Prima Aprilis Saturni post Letare hat man Unser frawen bild uß der cappellen gethon. (Hat ein und anders vom Baurenuffstand, vulgaria.)

  Wollen über die geistlichen, edellen und burger zu Straßburg.)
- 22 Aprilis, Saturni post Paschae, haben die Werckleuth an dem Herrenwerck am Weißenthurn den Carteußern ein faß mit wein genommen, herrn Daniel Muegen und andern des Raths verordneten unnütze wort geben<sup>4</sup>.
- Saturni ante Jubilate, 6 Maii, haben deputirte herren der stadt den prebendariis des chors angezeigt, sie sollen nit mehr singen und lesen in dissen zeiten, sonder allein ein fruemes.
  - Item Mercurii, 11. Julii, cenatus cum scriba consulari. Dixit Jacob

<sup>1.</sup> Un chevalier Gaspard d'Urendorff tenait en 1471 comme fief épiscopal la cour comtale (Burggraffengericht) de Strasbourg; un autre Gaspard d'Urendorff était inscrit à la Curie de la Haute-Montée en 1501; c'est sans doute ce dernier qui était le protecteur du jeune Gottesheim. C'était une famille originaire de Haguenau, comme les Gottesheim aussi. (Voy. Hertzoe, Rdelsasser Chronick, livre VI, p. 274).

<sup>2.</sup> Il ne peut guère être question ici de services personnels rendus à Gottesheim par les cavaliers de la ville libre, mais plutôt de politesses faites au fonctionnaire épiscopal.

<sup>3.</sup> L'épitomateur a voulu dire sans doute que Gottesheim ne racontait que des faits qu'on retrouvait partout ailleurs.

<sup>4.</sup> Voy. la Chronique d'Imlin, publiée par moi dans l'Alsatia de 1875, p. 44.

Zorn', ich sey ein Mameluck. Alius, nempe Sartor', ihm gesagt, er hoere predigen und schreibe Domino Episcopo waß die predicanten predigen. Homines dicunt'. Dixit Mag. Matthiae Zell plebano, wann die mauren sind ußgemacht, so wird man die predicanten und unß Lutherische darüber heruß hencken'.

- Festo Nativitatis Mariae, 8. Septembris anno XXV, hab ich Dominum Praepositum Capitonem gebetten daß er mir monitorium generale wolte verkünden apud S. Petrum Juniorem contra cives an der Steinstraß; respondit: es wer nit bey inen der brauch, zimbt sich nit daß die apostel des Evangelii solten schulden einziehen.
- 26. Septembris fui cum deputatis Chori in Dachstein. Rusticis in Wantzenau fecimus concordiam cum reverendissimo Domino Episcopo Argentinensi propter damna Episcopo illata per rusticos quod rustici dicunt praestare mille florenos.
- Dominica prima Adventus, tertia Decembris, Doctor Caspar Hedio fecit concionem serotinam, dixit daß man nit so vil trachten, costen und lang sitzen sollte uff der hochzeiten. Item wie man solte schwoeren eydt, waere genug so man sag: daß uns Gott helff und Jhesus Christus.
- Dominica ante Thomae, 17. Decembris, hat man das erst nachtmal uff dem höltzern tisch gehalten vor dem stattaltar, und ist der tisch sambstags zuvor, den 15 decembris, uffgeschlagen worden. Dominica ante Nativitatis Christi, 22 Decembris, ist des herren nachtmal abermal celebrirt worden, hab ich Jacob Gottesheim solches gesehen.

#### Anno 1526.

— (Anno 1526, groß gewaesser in der stadt, beschreibts umstaendlich.) Doctor Caspar Hedio, concionator, hat Dominica Misericordia Domini, 15 Aprilis, in siner predig hora undecima gesagt, ein oberkeit solle auch die geistliche hurerey, das ist die meß abstellen. (NB. Dergleichen und

<sup>1.</sup> Il est sans doute ici question de Jacques Zorn zum Riedt, stettmeistre en régence cette année.

<sup>2.</sup> Il est ici question d'un individu nommé Schneider plutôt que d'un tailleur. Tout ce récit est un peu embrouillé, puisque notre copiste cite tantôt une parole directe du texte, puis parle de nouveau de l'auteur. Er hoere predigen s'applique évidemment à Gottesheim.

<sup>3.</sup> C'est ce qu'on raconte en ville.

<sup>4.</sup> Ici encore on ne sait trop qui a dit ce mot; c'est peut-être Zorn, à moins que ce ne soit le scriba consularis ou Stadtschreiber, qui était alors le D' Pierre Butz. Gottes-heim n'a pas pu écrire « Unss Lutherische ».

andere odiosa mehr hat der auctor Gottesheim fleißig angemerckt vnd dem bischoff zugeschriben.)

- Martis 24 Julii, hora quarta post meridiem, Doctor Caspar dixit so mehr ich D. Kaisersperg lesse, ie mer er mir gesaellt, dann ich leß etwan sein geschrifft, so sind ich daß ers wol hat verstanden und gemerckt, aber es ist die zeit noch nit geweßen.
- Die Lunae post Andreae, tertia Decembris, haben die hiesigen prediger das groß crucifix hinder dem fron altar hinweg gethan.
- Jovis Luciae, 13. Decembris, Mag. Gervasius mecum pransus, retulit quomodo audierit Hedionis concionem quarta Dominica et quo modo pro concione fuerit sermo ornatus (?): Daß ettlich hoerten predig mit großem pracht und wann sie oben säßen in Herodes hoff, sagten sie daß sie nit nur in predig giengen zu hoeren waß die schelmen und boßwicht sagten, und er haett über sich nach mir gesehen, meint sollich predig waere mich Jacoben betreffend.

#### Anno 1527.

- Anno 1527, Saturni, Apoloniae, 9. Februarii, seind die schoeffel uff der Pfaltz beysammen geweßen, gehandelt von wegen der begraebnußen, de aliis negotiis et (?) fratrum filiis.
- Dominica post Valentini, 17. Februarii, D. Caspar Hedio fecit concionem meridianam, praedicavit de cadaveribus sepeliendis extra urbem, extulit Dominum Joannem Keyserspergium, sey nit not daß selbig, etc., sollichs sey erst in hundert iaren erdacht, etc. (Meynolff von Andlaw sagte ihm beym nachtessen allerhand nova, als: Ferdinandus waere nit lutherisch, thaet ob er lutherisch wer<sup>3</sup>, etc. Item: Ich glaube nicht daß Hanß Jacob Schütz allein die sach gefürt haette, und solte ich ihn haben gefragt antequam fuerit condemnatus, ich wolt mehr von im sine tortura bracht haben. Alius dixit: Man solt auch doctores, die iuristen alle, in ein sack thun und under die Schindtbruck werffen.
  - Matheo Zell transmisi tractatum Aeneae Silvii Thaboritarum. Lunae,



<sup>1.</sup> Me Gervais Sopher, fiscal de l'Évêché.

<sup>2.</sup> L'épitomateur indique seulement en passant l'argumentation du prédicateur.

<sup>3.</sup> Il s'agit de Ferdinand, le frère de Charles-Quint, qui venait d'être nommé roi de Bohême et de Hongrie.

<sup>4.</sup> Jean Jacques Schütz fut écartelé pour avoir voulu trahir Schlestadt aux paysans. Chron. d'Imlin, p. 40.

<sup>5.</sup> Il s'agit probablement de l'ouvrage d'Énée Silvio Piccolomini, plus tard Pie II, intitulé Historia bohemica.

- 18 Martii, Senatus urbis Argentoratensis decreto dictum est sacerdotibus Ecclesiae collegiatae Omnium Sanctorum<sup>1</sup>, quod ecclesiam debeant claudere et nullam anno in eadem missam celebrare.
- Ultima Martii Martinus Butzer Dominica Letare incepit concionem vespertinam et acerrime invexit contra missam. Es seye kein groeßer greuel noch gottslesterung dann die meß; es hab E. E. Rath etwan beschrieben sie alle und begert anzuzeigen was sie darwider koennen sagen, dabey auch die geweßen, welche dannoch sagen, sie wollen die meß erhalten, und wann sie daß thun, so begere ich auch daß man mich under die Schindtbrucken wersten wolt, daß meine brüder auch sollichs willens seind, aber sie moegens nit erhalten.
- (Uxor Mathis Zell hahe ihm entbotten, sie wolt gern mit ihm disputiren, daß er einmal mit inen esse. Hat mit Mathis Zellen viel conversation und gespraech gehabt, item cum aliis.)
- Concepi me non velle anno audire sermones quia dicunt me adversari Evangelio et conciones scribere Domino Episcopo Argentinensi. (NB. Hats nicht gehalten, dann viel notanda auß predigen hernach folgen, alß: daß die waißenkinder in dem casten, so man inen etwas gibt, wann sie die ostereyer sammeln, allein sagen sollen: Daß euch Gott lon, und die Liebe fraw außlassen, und der geschweigen. Hedio<sup>2</sup>. Idem wieder die frawenhaeußer und ihr hurerey, etc.).
- Dominica, 23 Junii D. Sebastianus praedicavit apud S. Thoman, alle die meß hoeren seind huren und buben. Non audivi, sed ita fuit celebratum et famatum per urbem Argentinam.
  - Die Martis, nona Julii, in dicessu Ensysheim quemdam monachum

<sup>1.</sup> La collégiale de la Toussaint.

<sup>2.</sup> Ce nom propre doit indiquer sans doute que le sermon était de Hédion.

<sup>3.</sup> L'Ammeisterstube au poêle de la Lanterne.

<sup>4.</sup> Mot illisible dans le manuscrit.

<sup>5.</sup> Sébastien Meyer, prédicateur à Saint-Thomas, † 1531.

apostatam ultimo ignis supplicio afficerunt; ist geweßen ein Hundtpyß von Ravenspurg, ein ehelicher; ita audivi a domino Philippo Jacobo de Andlo.

- Die Mercurii pro festo S. Jacobi apostoli 24. Julii anno 27 soror Joannis de Utenheim, Otilia nuncupata, in facie Ecclesie Argentinae in parochia S. Laurentii matrimonium contraxerunt et solennizarunt.
- -- Lunae, 29 Julii, coenatus in stuba Consulis et ibi Egenolfus Roederer, stettmeister, affecit me iniuria, volebat enim abire. (Es war umb Egenolffen schwester, Anna Roederin, die proebstin zu S. Marx vorher geweßen, zu thun, die Gottesheim von dem evangelio treiben wollen und sie gesucht zu heurathen?)
- Conciones contra missam Hedionis et Buceri. Item deß lütpriesters zu S. Clauß, nennet ihn Joannes Latomus plebanus S. Nicolai. Bucerus gesagt festo Mathaei apostoli: Orate pro Caesare, man soll betten für die oberkeit, daß heißen betten für den Keiser, alle fürsten, E. E. Rath zu Straßburg und für alle underthanen, quod populus, flexis genibus, fecit. Und folgends dergleichen predigten mehr gehalten. Item Zell, Hedio, et Simphorianus. Hedio gepredigt wie die meß cum protestatione abzustellen, daß man mit der meß still stehe, bitz man bewißen mag daß sie gut sey und die predicanten nit recht haben.
- (Jacobus Gottesheim hatt im hauß zum Rybißen<sup>3</sup> gewohnt, waren ihm viel pfaffen gehaessig, auch die Deputaten<sup>4</sup>.)
- Veneris ante Thomae, 20 Decembris, ist ein burger genandt Scheydenmacher gekoepsit worden umb seinen boeßen glauben.
- Hedio hat Mercurii Nativitatis Christi, 25 Decembris, gepredigt ein kindtsmeydlin so die windel waescht und dem kindt den hindern wüscht, also uff sinen pfleg achtet, thut me guts dann so tusend pfaffen hüt jeder drey messen gehabt haetten.

18

<sup>1.</sup> Les verbes étant au pluriel, le copiste a oublié de transcrire le nom d'une seconde religieuse.

<sup>2.</sup> Il sera encore souvent question de ces deux demoiselles Ræder de Dierspurg, Anne, ancienne prieure de St.-Marc, Madeleine, abbesse de St.-Ktienne (voy. les années 1528 et 1529). A-t-il voulu réellement épouser l'une d'elles, ou, comme il le prétend, a-t-on voulu les lui faire épouser? Question difficile à résoudre, que nous n'examinerons pas.

<sup>3.</sup> La maison Zum Reibeisen se trouvait au coin de la rue de la Râpe; c'était évidemment un logement officiel, puisque Gottesheim possédait une maison à lui, rue du Vieux-Marché-aux-Vins.

<sup>4.</sup> Les délégués du Grand-Chœur.

<sup>5.</sup> Il fut condamné comme antitrinitaire. Voy. Chronique d'Imlin, p. 46.

B. XIX. -- (M.)

#### Anno 1528.

- Die handlung mit Egenolff Roeder vor hiesiger oberkeit. Die Veneris post Jacobi apostoli, ultimo Julii, pariter Mag. Jacobus Barbitonsor dixit de duabus sororibus quibus me ipsum matrimonio voluerim collocare. Dixi id esse falsissimum, et illa fuerunt de me dicta. (Die aebtissin Magdalena Roederin zu Steffan und die proebstin zu S. Marx<sup>1</sup>.)
- Legati urbis Basiliensis. Jacob Meyer, zunsttmeyster und Caspar Schaller, zu gast gehabt, sambt herrn Jacob Sturm, stettmeister, Clauß Kniebß, altammeister, und Dr. Caspar Hedio, Dr. Martin Butzer und juncker Petermann Truchseß von Rinselden.

(Jacob Gotteßheims sach coram capitulo mit Wendlin dem schaffner im Gürtlerhoff, wegen ettlicher außgeschlagener boeßer wortt. Erat advocatus capituli. Resignatio officii advocationis gethan. Auch ist von ihm gesagt worden, er solle einige vicarien verhindert haben, daß sie die burgerschafft allhier nicht angenommen. Ist geschehen den 23. Novembris im Bischoffshoff, vor Dr. Ittel Hanßen Rechburger cantzlern, und zugleich seine apologiam übergeben wegen Wendelini reden (?) vnd die meß betreffend die Gottesheim bestellen wollen 2; hat man sein resignation nicht annehmen wollen.)

#### Anno 1529.

- Die Saturni post S. Sebastiani, 23. Januarii, post meridiem hora tertia, mir gesagt in Ecclesia cathedrali Argentinensi, scheffel seyen uff den zünfsten bey einander geweßen, einer sachen halben so Gott betreffe. Dixi es ist ein recht (sic).
- Saturni post Invocavit, 20 Februarii, haben Unsre Herren, Meister Raeth und XXI, sampt den schoeffeln, die vier messen so man bißher in den vier stifften in der statt Straßburg hat gehalten, mit ihrer erkanntnuß abgethan, biß man bewyß uß der goettlichen geschrifft daß die meß ein gut werck seye. Den obbestimmbten sambstag, nach imbiß, den vicarien uff dem reventach (?) im münster sollichs durch herr Jacob Sturm und herr Mathis Pfarrer fürgehalten worden.
- (Von Anna Roederin, herrn Egenolffs Roederer, stettmeisters, fraw schwester, ist viel in diessem buch eingezeichnet, wie sie ihm nachgestellt

<sup>1.</sup> Il s'agit évidemment d'une plainte portée par le stettmeistre Rœder de Dierspurg contre Gottesheim, soit pour propos médisants, soit pour poursuites matrimoniales non autorisées.

<sup>2.</sup> Il semblerait que la querelle entre Gottesheim et le receveur du Guertlerhof aurait commencé à propos d'une messe que l'auteur des Éphémérides voulait faire dire.

und sie mit einander geredet, niemand solches auffgehalten als ihr bruder und die freundtschafft. Dem bruder war es allein umb vogt und ir conscientz zu thun, wolte sonst sein willen darein geben '.)

— Dominica Jubilate, 18. Aprilis, hora quinta, post concionem hat Dr. M. Knybs mit mir geredt, wie Egenolff Roederer im hab geclagt ich sey auff dem gesterigen sambstag gewessen zu S. Stephan und hab mit deren von Rosenfeld geredt<sup>2</sup>, mir zu werben umb die eptissin. Negavit. Seye eine fabell und ein schertz mit der Rosenfelderin. Sie, die eptissin, hat ein schlechts lob, verfresse viel.

#### Anno 1530.

- Nova altaria destructa. Die Mathiae apostoli, 24. Februarii, incoepta destructio altarium et derutum (sic) per ceteros dies praedicti mensis nec non per dies Martii in ecclesia cathedrali per lapidicidas jussu Senatus et in reliquis templis et cenobiis urbis Argentoratensis.
- (Offerirt seine juristische bücher der stadt uff ein lipgeding<sup>3</sup>, wird nicht angenommen.)
- Theobaldus Nigri habuit concionem hora octava mane die Veneris post Andreae, 2. Decembris, sindt etlich die sich des evangeliums annemen, die ee der pfaffen und nunnen und münch vor gut achten, sind juristen und advocaten, und wann sie am richter stehen, sagen sie: «der vermeint eemann, die vermeint eefrau», sind buben und halten den spruch nit: oportet mendacem esse memorem, haben præsentz uff dem chor und gefelt inen sonst deß chors wessen nit, man solt inen das maul beseilen, etc.
- Lunae post Luciae, 19. Decembris, hat man S. Arbogast angefangen abbrechen.

#### Anno 1531.

— (Erzehlt der Schweitzer haendel und die schlacht darin Zwingli, Pellicenus und sunst ein predicant bliben.)



<sup>1. «</sup>Umb vogt und ir conscientz»; on aurait plutôt attendu «als vogt umb ir conscientz»; ce doit être là le sens de cette phrase obscure. Mais peut-être cette dernière phrase n'est-elle que l'esquisse de la pensée de l'épitomateur et ne répond nullement à celle de l'auteur lui-même.

<sup>2.</sup> Une des religieuses du monastère de St.-Étienne. Madeleine Ræder de Dierspurg resta abbesse jusqu'à sa mort en 1531, à la tête de son chapitre de chanoinesses nobles, dorénavant luthériennes.

<sup>3.</sup> Contre une rente viagère.

<sup>4.</sup> Nous avons à peine besoin de rappeler que c'est là une erreur; Pellican n'assistait pas à la bataille de Cappel et est mort à Zurich en 1556.

#### Anno 1582.

Die Mercurii post Purificationem, 7. Februarii, hat man einen uß der freyheit deß Bruderhoffs zu Straßburg durch der stadt knecht genommen, ist vormals zwey iar und neun monat im gesengknuß gelegen und daruß brochen, von wegen Hieronymus des kaussmans tochter.

- -- Dominica Vocem, quinto die Maii, hat man angefangen die stunden zu schlagen nach der rechten uren, das vormals nit ist der bruch gewessen in der statt Straßburg, und hat solches Dr. Caspar Hedio hac die Dominica an der predig verkündet.
- Dominica post Mathaei, Dr. Hedio gepredigt, es waere zeit daß man die Türckisch sprach in der stadt Straßburg lerne, dann soll man den Türcken bringen dißen unsern glauben, müßte das geschehen durch das wort Gottes.

#### Anno 1588.

- Jovis ante Esto mihi, 20. Februarii, tempore noctis, ist ein ungestümer wind in der stadt Straßburg entstanden, die zeitglock und das thürmlin darinnen sie gehangen, umbgeworffen.
- Die Veneris post Egidii, 5. Septembris, hat man Dressly', des baders und burgers zu Basel son, ein pfassen genannt Hans Heinrich Schoen (hat aber sich genannt von Schoenberg, ußgeben für ein edelmann), mit dem wasser gericht und ertrencket, hat zwo eefrawen genommen.

#### Anno 1535.

(Begert das buch zu lesen so die widertaeuffer zu Münster außgehen lassen, ist ihm solches auß der XV. stub worden. Beuth der stadt seine dienst ahn, wurde gebraucht in privat sachen (?), baute das camin in seinem hauß auf dem Weinmarckt das er aber nicht selber bewohnet.)

#### Anno 1536.

- Erasmus Roterodamus hac luce decessit in urbe Basileensi 11 die mensis Julii, circiter horam duodecimam noctis.

<sup>1.</sup> Sans doute André, prénom du père de Schoon.

J'ignore quel peut avoir été cet écrit publié par les anahaptistes de Munster; le fait qu'en prétait à Gottesheim des pièces officielles, montre en quels bons termes il était afors avec le Magistrat.

<sup>3.</sup> Je ne suis pas absolument sûr de ces deux mots in prival aachen ajoutés satre deux lignes, qu'on devine plutôt qu'on ne les lit; le Magistrat ne voulait pas employer dans les affaires d'état un catholique et l'employait à débrouiller des litiges avec des particuliers.

- Jung Hans Schneller von Waltzhut ist bey Ensisheim an einem baum gebenckt worden, die Martis post Margarethae, 18. Julii, aus ursach bat kriegsknecht wider den Keyser wollen uffwickeln. War ein bendit us Walshutt.
- Dr. Caspar Hedio ist ua seinem haus neben dem Rybeißen gezogen, sambstags S. Catharinae, 25. Novembris, und bey S. Thoman brunnen in ein hauß gezogen.

#### Anno 1537.

- (Dr. Caspar Grebler curiae Episcopi Argentinensis officialis et Dr. Joachimus officialis curiae archidiaconatus Argentinensis<sup>1</sup>.) Dr. Ittel Han Rechburger, cancellarius domini Episcopi Argentinensis, ist gestorben anno 37, die Veneris, 12. Januarii.
- Sturmius professor bonarum literarum. Lectionen Sturmii primama audivi ego Jacobus Gottesheim doctor, in enarratione quaestionum Tusculanarum Ciceronis, die Lunae 25. Junii, in coenobio ordinis Praedicatorum post meridiem hora secunda, anno 1537.
- Doctor Wendelinus Buettelbrunn profitens Institutiones Imperiales in mense Octobri, Saturni 13. eod. (sic) mensis profitendus Institutiones in cenobio Praedicatorum Argentinensi dixit publice: «Das Cammergericht ist allwegen gesyn; Gott welle daß es nit lang waere?!»

#### Anno 1538.

- Graff Philipp von Hanau ist mit tod verscheiden uff mitwoch post Dominica Jubilate, 15. Maii.
- Schultheiß zu Altdorff under der oberkeit deß graffen von Hanau ist hie zu Straßburg mit dem schwert gericht worden, Veneris post Dominica Jubilate, 17. Maii, hat ein tochter per vim stupriert, bey im drey andere gesellen gehabt.



<sup>1.</sup> Ces deux fonctionnaires, dont Gottesheim fut plus tard le successeur, furent-ils nommés seulement en 1537, ou le copiste a-t-il placé seulement leurs noms en cet endroit, où ils étaient mentionnés, pour les retrouver plus tard?

Le copiste a repris deux sois ici la même phrase de son texte; bien qu'il ait écrit assez lisiblement, il saut retrancher profitendus Institutiones.

<sup>3.</sup> Cela pourrait signifier sans doute: « La Chambre impériale de Spire a vécu; puisset-elle ressusciter bientôt! » Mais cela pourrait vouloir dire aussi: « La Chambre impériale a existé de tout temps; Dieu veuille qu'elle ne dure plus longtemps! » Paroles explicables de la part d'un juriste protestant, le Kammergericht étant peu favorable aux partisans des doctrines nouvelles. Ignorant l'opinion personnelle du professeur, il faut renoncer à expliquer l'allusion.

- Dr. Jacobus Stürtzel de Bucheim obivit mortem die Saturni post Dominicam Misericordia Domini, 11. Maii. (Graff Ludwig von Hohenlohe dixit beym imbiß in stuba parva Archidiaconati noviter aedificata, es seye ietzund boeß ein jurist seyn und ein prediger. Ego dixi: «Es ist gut, sie sagen «Unsere gnedige herren» quod non fecit Dr. Keysersperg<sup>1</sup>.»
- Dominum Bernhardum Ryethler, sacerdotem, münsterherr zu Andlau hat man zu Straßburg mit ruten ußgehawen, ist am halßyßen gestanden, hat ein maegdtlin zu Andlau understanden zu verfellen, doch nit vollbracht, mittwoch post Assumptionen Mariae, 21. Augusti. Dominus Wilhelmus Episcopus Argentinensis hat hernach diessen priester zu Benfelden gefaenglich angenommen und in thurn gelegt.
- Die Mercurii, 15. Octobris, bin ich Jacob Gottesheim, Dr., im großen spital zu Straßburg gewessen, Clauß Butzer von Schlettstadt, Martini Butzeri concionatoris patrem naturalem et legitimum und sin ehegemahel Margaretha Windeckerin, deß Martini stieffmutter, bede angesprochen, jedem einen newen Straßburger plappert geschenkt, auch den vatter zu imbiß in min wonung zum Ribyßen geladen; ist erschienen.

#### Anno 1539.

- Consilium Domini Doctoris Florentii Vennyngers hertzog Ludwigs Pfaltzgraffen, churfürstlichen cantzler, in sachen die widertaeuffer betreffend gemacht, gelesen. (Hatts herr Philips von Flerscheim, Bischoff zu Speyr ihm geliehen.)
- Herr Bernhart Wurmser, ritter, stettmeister zu Straßburg, herr Martin Herlin, alter ammeister, Dr. Bonifacius Ammerbach legum ordinarius Studii Basiliensis, sind Lunae post Dominicam Jubilate, 28. Aprilis, gegen Speyer geritten uß Straßburg, anno 38, die assessoren deß keyserlichen Cammergerichts zu syndicieren; die Saturni post dominicam Cantate, 10. Maii anno 39 kamen sie wieder hiehero.

<sup>1.</sup> Il faut voir là une impertinence de Gottesheim à l'adresse du comte-chanoine qui venait de se moquer des hommes de loi. Ces grands seigneurs sont devenus bien plus souples depuis que le Magistrat peut mettre la main sur leurs revenus; ils appellent maintenant Messieurs du Sénat « Nos Seigneurs », ce qu'ils n'auraient jamais fait auparavant.

<sup>2.</sup> Trait aimable de Gottesheim, à moins qu'il n'ait eu quelque arrière-pensée en invitant à diner le père de l'héréslarque strasbourgeois. Il ne faut point s'étonner de voir les parents de Bucer loger à l'hôpital. Il y avait alors beaucoup de pensionnaires (*Pfründner*) à l'hospice qui n'étaient nullement des pauvres ou des malades.

<sup>3.</sup> Le mot Studium, un peu plus ancien, équivaut au terme d'Universitas.

- Die Jovis post dominica Vocem (Ascensio Domini), 15. Maii, Mag. Melchior Cur¹ hat gespielet comediam Lazari, in quo ludo medici urbis Argentinensis carpti per Joannem Sapidum, ludimagistrum, quam invectivam medici iniquo tulerunt animo et Joanni Sapido scripserunt et ad Philergum, sub cujus Philergi persona summatim in medicos joculabat². Medicorum epistolam Dr. Nicolaus Capito, medicinarum professor², per exemplum mihi tradidit, Lunae post dominicam Exaudi.
- Ein Wettung: Die Lunae post Petri et Pauli Apostolorum Junii, hab ich Jacobus Gottesheim Dr., mit meister Hans Huttich dem Chorkunig gewett, sub cena uff der hinderschriberstub zu Straßburg, wegen des Keysers bildnuß am münster, ob der münsterthieren (sic) gegen dem Fronhoffe, darüber steht Carolus rex, judex justus, do will meister Hans Huttich, es seye imago Caroli Caesaris Quarti, und do will ich, es seye eins andern Caesaris Caroli, Magni, und gilt ein gulden, 10½, schilling, 10 heller. Dabey waren verschiedene personen, geist- und weltlichen standts, Dr. Jacob Spiegel, etc.
- Doct Jacobus Gottesheym praesedit curiae archidiaconali, die Mercurii post Bartholomaei, 27. Augusti anno 39. Wurde ad interim zu vicariren angenommen von dem Thumbcapitel hoher Stifft Straßburg und in specie von hertzog Georg von Braunschweig, canonico et scholastico Cathedralis Ecclesiae und Erasmo von Limpurg. Hats endlich angenommen, doch daß man ihn in sachen die statt betreffend verschonen solle.

#### Anno 1540.

- (Er erinnert hertzog Georg von Braunschweig, Canonicus, als er mit graff Wilhelm von Fürstenberg speißen sollen, sich nit lassen von seinem glauben zu bringen.)
- (Verspricht der schulen allhier 400 gulden zu legieren, bey einem nachtessen zum Ochsen, praesente Sturmio.)

Ce magister a dû jouer l'un des rôles principaux de la pièce dont l'auteur était Jean Sapidus ou Witz, de Schlestadt.

<sup>2.</sup> Philergus est le serviteur de Lazare dans la pièce; il raconte à Marthe, et d'une façon fort comique, la consultation des médecins appelés pour guérir son frère. On comprend la colère du corps médical strasbourgeois, tourné en ridicule devant ses clients.

<sup>3.</sup> C'est encore un nom qui pourrait figurer dans les Annales de M. Berger-Levrault; ce «professeur de médecine» était-il frère ou parent du théologien Capiton? J'avoue l'ignorer.

<sup>4.</sup> Le futur évêque de Strasbourg.

<sup>5.</sup> Le comte Guillaume de Fürstemberg, très lié avec le Magistrat de Strasbourg, était un zélé partisan de la Réforme.

- Die Predicanten von Nürnberg, Osiandrum und Lincken, im münster hoeren predigen, auch in seinem hauß zum Ribyßen freundtlich gehalten.
- (Die Cronica uff Unser Frawen Hauß wurde ihm per herrn Conrad Joham geliehen '.)
- (Hat seine bücher durch ein testament seinen gnaedigen herren den fünff archidiaconis uff ire stifftsliberey verordnen wollen, wo fern Hans Erhart Voy, seiner schwester sohn, nach seinem todt der lehre nit wolte anhangen, dardurch seine bücher nit uff dem gümpelmarck würden verkaufft, und anstatt der bücher, so Hans Erhart wolte der lere auch anhangen, 200 gulden den archidiaconis oder dem capitel verordnen<sup>2</sup>. Solches er dem herrn Decano capituli, graffen Friedrich von Büchlingen gesagt. Dießer Hans Erhart Voy ist hernach von ihme gewichen und verlassen, in vier iahren nit wieder zu kommen. —)
- (Wegen obiger wettung, visis historiis et Chronica, fol. 1418 (sic), hat Dr. Jacobus Gottesheym ihm die sach verloren gelon und den gulden guetlichen bezahlt, die Jovis, 5. Augusti, sub cena, uff der hinderschreiberstuben. Dr. Joannes Huttich schenkt ihm die Chronica Abbatis Urspergensis.

#### Anno 1541.

— Doctor Wendelinus Buettelbrum ex Offenburgo obiit peste, Saturni post dominicam Oculi, 26 Martii.

#### Anno 1542.

- Die Jovis post dominica Cantate, 11 Maii, redet Jac. Gottesheim zu Oberkirch mit dem neuen herrn Bischoff Erasmo<sup>3</sup> und zeigt ihm an, er wolle seine volumina voluntate ultima ihm verordnen umb ein jaehrliches geld, 24 gulden, entgegen woll er das hofegericht helfen besitzen<sup>4</sup>.
- Martinus Bucerus die dominica, 3 Septembris, mane gepredigt, es kemen ettlich in die predig etwas zu erfaren, so sonst nit in die predig giengen.

  Anno 1543.
- Lectiones et enarrationes in iure civili quas fecit Dr. Jacobus Gottesheim einigen jungen studenten in seiner behaußung.

<sup>1.</sup> Sur ce texte quasi officiel de Konligshoven, conservé à l'Œuvre Notre-Dame, voy. le mémoire de M. le chanoine Dacheux, Bulletin des Monuments historiques, vol. XII, p. 90.

<sup>2.</sup> Je suppose que par les mots de der ler anhangen il faut simplement entendre pour le cas où il se déciderait à faire des études.

<sup>3.</sup> Erasme de Limbourg avait succédé à Guillaume de Honstein le 11 août 1541.

<sup>4.</sup> Sièger à la Cour épiscopale comme juge, probablement sans réclamer d'émoluments.

- Die Veneris, 22. Junii, hat man zu Straßburg einen genannt Joseph Goetz den kopff abgeschlagen, hat in der stadt die eymer ab den brunnen gethon<sup>4</sup>.
- Anno 1517 Jacobus Gottesheim Legum Doctor et clericus Argentinensis factus est et investitur summissarius Ecclesiae Argentoratensis. Refert Michael Schwencker de Gernspach, curiae praepositurae Argentinensis notarius collateralis in registro seu prothocollo quodam . . . . . . publicas litteras seu instrumentum investiturae eius?
- 1. On supposa vraisemblablement qu'il avait opéré en vue d'une tentative incendiaire, et cela explique la sévérité du jugement.
- 2. Il y a là un mot surchargé absolument illisible. Cette note a été évidemment ajoutée par le copiste quand il eut terminé ses extraits des *Ephémérides*, et elle laisse l'impression que l'auteur devait être mort depuis assez longtemps, puisqu'on tire d'un recueil d'anciens titres notariés un renseignement relatif à sa personne.



# Akten

znm

# Schisma im Strassburger Domkapitel 1583-1592.

Mitgeteilt von Dr. AL. MEISTER.

Im Strassburger Domkapitel haben im 16. Jahrhundert mehrfach Protestanten gesessen. Sie fügten sich äusserlich den althergebrachten katholischen Formen und die Katholiken drückten dafür ein Auge zu, notgedrungen, um das Kapitel nicht ganz zu verlieren. Da ward im Jahre 1583 in Köln der Kirchenbann gegen den zum Protestantismus übergetretenen Kurfürsten Gebhard Truchsess und seine Anhänger verkündigt und Gebhard selbst war Domdekan in Strassburg und von seinen Anhängern waren Georg von Witgenstein, Herrmann Adolf von Solms und Johann von Winnenberg in Strassburg Domkapitulare. Das hielt der Bischof Johann für den geeigneten Moment im Domkapitel mit der Gegenreformation zu beginnen; am 3. Dezember 15831 erfolgte der Ausschluss der Gebannten aus dem Kapitel; und da sie dennoch nach Strassburg kamen, so wurden die Kölner Wirren auch auf das Strassburger Stift übertragen?. Die Gebannten bemächtigten sich des Bruderhofes, konstituierten sich darin als Domkapitel und verstärkten ihre Reihen durch Kooptation von protestantischen Fürstensöhnen. Die katholischen Kapitulare tagten eine Zeitlang im Hofe des Domprobstes und wanderten dann, als ihre Lage durch eine verdeckte Parteinahme des Magistrats zu Gunsten der protestantischen Kapitulare immer gefährdeter wurde, aus nach Molsheim und nach Zabern. So gab es zwei getrennte Domkapitel, die sich im Herbste und zur Erntezeit die Weingefälle und Fruchtlieferungen auf dem Lande gegenseitig abfingen und die übrige Zeit durch allerhand Proteste, Appellationen, Streitschriften, Anklagen und Kapitelsdekrete ihr Recht vor dem Strassburger Magistrate, vor den Nachbarn und vor der Oeffentlichkeit überhaupt darzuthun und zu erhärten suchten. Dann warben sie um Bundesgenossen. Und die schismatischen Kapitulare fanden sie bei den protestantischen Reichsfürsten

<sup>1.</sup> Siehe unter Nr. 1.

<sup>2.</sup> Abhandlungen der bayr. Akad., hist. Classe, Bd. 18, Abt. 3, 1888, S. 745 ff.

vor allem bei Johann Kasimir, dem Verwalter der Kurpfalz, bei Herzog Johann von Pfalz-Zweibrücken, beim Administrator Joachim Friedrich von Magdeburg, beim König von Dänemark, bei den braunschweiger Herzögen und, wenn auch mit zeitweiser Zurückhaltung, bei Kurfürst Christian von Sachsen, Kurfürst Johann Georg von Brandenburg und Wilhelm von Hessen4. Die katholische Partei hatte von Anfang an Papst4 und Kaiser auf ihrer Seite. Wenn aber Kaiser Rudolf zuerst mit einer Raschheit und Entschiedenheit, wie man es sonst nicht an ihm gewohnt ist, durch Mandate und kaiserliche Kommissare dreinfuhr, so wurden seine Massregeln durch die Interzessionen der protestantischen Fürsten immer krastloser, seine Schreiben und Erlasse ersetzten durch drohende Worte die mangelnde That. Die beiden geistlichen Kurfürsten von Trier und Köln konnten gegen ihren Mainzer Kollegen keine warme Parteinahme durchsetzen und so ist ihr Eintreten für das katholische Kapitel, im Schlepptau der Mainzer Politik, schwankend und lau3. Erzherzog Ferdinand von Tirol fürchtet für seine vorderöstreichischen Lande im Elsass und ist ängstlich bemüht aus dem deckenden Schatten der Neutralität sich nicht in das helle Licht einer prononcierten Stellung drängen zu lassen. Und nur Wilhelm von Bayern ist der einzige katholische Reichsfürst, der neben dem Kaiser für die katholische Kapitelspartei eine Anteilnahme zeigt<sup>i</sup>, die sich mit derjenigen der protestantischen Reichsfürsten messen kann. Nachdem es anfangs nicht an Vermittlungsversuchen besonders seitens der elsässischen Landstände gefehlt hatte, teilt sich immer mehr das Land in zwei grosse Lager, besonders seit 1587 die unterelsässische Ritterschaft sich für das protestantische Kapitel erklärt hatte. Die wiederholt durch das Elsass ziehenden Truppen, seien es protestantische Truppensendungen an Heinrich von Navarra — man denke an den Diebskrieg<sup>7</sup> — oder seien es Verfolgungsmärsche der Lothringer, wurden stets den Besitzungen der andersgläubigen Partei verderblich. Die protestantischen Domkapitulare erstarkten

<sup>1.</sup> Ihre Interzessionen zu gunsten der protestantischen Kapitulare vergl. Ensus-Meister Nuntiaturberichte: I Die Kölner Nuntiatur, Anhang III, S. 320 ff.

<sup>2.</sup> Die päpstliche Politik in der Strassburger Streitfrage, bei KHSES-MEISTER, a. a. O., Kinleitung V, Dokumente, Teil III.

<sup>3.</sup> Vergl. meinen Aufsatz: Die Haltung der drei geistlichen Kurfürsten in der Strassburger Stiftsfehde in den Annalen f. Gesch. des Niederrheins, H. 61, 1895, S. 95 ff.

<sup>4.</sup> J. HIRN, Ferdinand II von Tirol. Bd. II. S. 203, 206 f.

<sup>5.</sup> F. STIEVE, Die Politik Baierns 1591-1607, Bd. I, S. 46 ff. (Briefe und Akten IV.)

<sup>6.</sup> H. MÜLLER, Die Restauration des Katholizismus in Strassburg (Hallesche Abh. z. neuern Gesch. H. XIV), S. 24.

<sup>7.</sup> Vergl. R. Reuss, Zwei Lieder über den Diebskrieg.

durch ihre Kühnheit; 1588 besetzten sie den Gürtlerhofund rissen dadurch die pekuniär höchst erträgliche Verwaltung des Hohen Chores an sich, dann nahmen sie einen Domherrnhof in Strassburg nach dem andern ein und schlossen endlich mit dem Magistrate der Stadt, nachdem diese 1588 sich mit Zürich und Bern verbündet hatte', im Dezember 1591 ein Schutz- und Trutzbündnis. Anfangs resignierten die protestantischen Domherrn, wenn sie sich verheirateten, dann aber 1588 fassten sie den förmlichen Beschluss auch verheiratete Domherrn zuzulassen, worauf auch im Jahre 1589 Gebhard Truchsess nach Strassburg zu dauerndem Aufenthalt gekommen war; und obgleich er nicht gerade zur Heldenfigur geschaffen ist, so datierte seit seiner Ankunst doch eine lebhastere dramatische Bewegung in der zuletzt etwas stagnierenden Stistsfehde. Schon spitzt sich alles zu einer Entscheidung durch die Waffen zu, da stirbt der Bischof Johann; jedes Kapitel wählt für sich einen besonderen Bischof, nachdem sie seit dem Tode des Domprobstes Ladislaus von Thengen auch zwei Dompröbste\* hatten - und über die weiteren Interessen des Bistums, die jetzt im bischöflichen Kriege ausgefochten werden, treten vorläufig die engeren des Domkapitels zurück.

Dies ist in ein paar grossen Strichen im allgemeinen der Verlauf des Schismas im Domkapitel bis zur Doppelwahl des Bischofs. Nachdem ich seit mehreren Jahren das archivalische Material zu dieser für die elsässische Geschichte nicht nur, sondern auch für die Reichsgeschichte bezüglich der Frage der sogenannten «Freistellung» der Religion hochwichtigen und bisher noch kaum gestreiften und wenig beachteten Episode, dem Nachspiele der Kölner Wirren, in allen einschlägigen Archiven aufge-

<sup>1.</sup> Vergl. meinen Aussatz: Versuch der Stadt Strassburg um Aufnahme in den eidgenössischen Bund 1584—1586. Das Bündnis Strassburgs mit Zürich und Bern in der Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins N. F. IX, S. 638 ff.

<sup>2.</sup> Die Katholiken den Kardinal Karl von Lothringen, die schismatischen Domherrn den Markgrafen und protestantischen Domherrn Georg von Brandenburg.

Die katholische Partei den Herzog Ferdinand von Bayern, die protestantische den Herzog Joachim Karl von Braunschweig.

<sup>4.</sup> Eine grössere darstellende Arbeit darüber von mir gelangt demnächst zum Abschluss.

<sup>5.</sup> Lossen hat in seiner vortrefflichen Arbeit: Der Anfang des Strassburger Kapitelstreites, zuerst auf diese Vernachlässigung hingewiesen. Am besten noch sind die Grundzüge des Kapitelstreites von M. Ritten in seiner deutschen Geschichte verwertet.

<sup>6.</sup> In Strassburg Bezirksarchiv und Stadtarchiv, in Rom Vatikanisches Geheimarchiv, in Wien Staatsarchiv, in Innsbruck Statthaltereiarchiv, in München Reichsarchiv und Staatsarchiv, sowie Staatsbibliothek, in Düsseldorf Staatsarchiv, in Coblenz Staatsarchiv, in Dresden Hauptstaatsarchiv.

arbeitet habe, möchte ich hier die wichtigsten unbekannten Akten, die neben den in den «Nuntiaturberichten» publizierten Interzessionsschreiben protestantischer Fürsten in Betracht kommen, veröffentlichen. Es sind lauter in der einen oder anderen Hinsicht charakteristische Stücke. Zunächst alle noch ungedruckten kaiserlichen Erlasse<sup>4</sup>, in welchen Rudolf II. erst mit der Acht droht, dann aber zur Erklärung des Sequesters übergeht. Mehrere Nummern kennzeichnen die Haltung des Strassburger Magistrates<sup>2</sup>, dessen Bündnis mit dem protestantischen Kapitel ebenfalls hier zum erstenmale gedruckt wird. Das Domkapitel ist durch das Ausschliessungsdekret vertreten, der Bischof durch Bittschriften an den Papst, an Wilhelm von Bayern und an den Kaiser, der bayerische Herzog\* durch ein sehr bemekenswertes Gutachten, die elsässische Ritterschaft durch ihre Beitrittserklärung zur protestantischen Partei, die schismatischen Domherrn<sup>7</sup> durch mehrere charakteristische Schreiben. Besonders interessant sind auch die Bedenken, die der brandenburgische Markgraf Joachim Friedrich, Administrator von Magdeburg, äussert gegen die Absicht des Gebhard Truchsess, in Strassburg dauernd seine Residenz wählen zu wollen. Dazu kommt ein Brief des Kardinals Como<sup>o</sup>, eine Entscheidung des Reichskammergerichts<sup>10</sup>, ein mattes Angstprodukt der drei geistlichen Kurfürsten", die Ablehnung der kaiserlichen Sequesterkommission durch Markgraf Ernst Friedrich von Baden " und einige anonyme Zeitungen und Berichte".

Die Grundsätze, die bei der Drucklegung der folgenden Aktenstücke befolgt wurden, sind im allgemeinen die von dem dritten deutschen Historikertage zu Frankfurt a/M. nach den Vorschlägen F. Stieves genehmigten Begeln"; nur bei eigenhändigen Originalschreiben wurde die Orthographie beibehalten, sonst wurde sie thunlichst vereinfacht.

```
1. Nr. 3, 8, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32.
```

<sup>14.</sup> Vergl. Histor. Jahrbuch 1895 S. 708 ff



<sup>2.</sup> Nr. 5, 17.

<sup>3.</sup> Nr. 1.

<sup>4.</sup> Nr. 2, 20, 33.

<sup>5.</sup> Nr. 10, 24.

<sup>6.</sup> Nr. 9.

<sup>7.</sup> Nr. 7, 12, 18, dazu Nr. 11 ein Bericht ihres Agenten am Kaiserhofe.

<sup>8.</sup> Nr. 22.

<sup>9.</sup> Nr. 4.

<sup>10.</sup> Nr. 19.

<sup>11.</sup> Nr. 21. Eine von den geistlichen Kurfürsten entworfene Interzession beim Kaiser für die katholischen Kapitulare habe ich in den Annalen f. Gesch. des Niederrheins veroffentlicht, H. 61, 1895, S. 116.

<sup>12.</sup> Nr. 28.

<sup>13.</sup> Nr. 23.

1.

Ausschliessungsdekret des Strassburger Domkapitels gegen die exkommunizierten Grafen und Herrn Gebhard Truchsess, Georg von Sein-Wittgenstein, Hermann Adolf zu Solms und Johann von Winnenberg.

1583, Dez. 3. Strassburg.

Strassb. Bez. Arch. G. 2746. O. mit erhaltenem Domkapitelsiegel und den eigenhändigen Unterschriften. Von mir zitiert nach einer andern Aussertigung, Rom. Quartalschrift, VI, S. 242.

Zu wissen als sich verschiner zeit zugetragen und begeben, daß etliche us unsern mitkapitularn mit namen herr Gebhard freiherr zu Waldburg des heilröm. reichs Erbtruchsäß etc., Georg von Sein grafe zu Witgenstein etc., Herman Adolf grafe zu Solms etc., Johans freiherr zu Wynnenburg in der päpstlichen Heilichkeit censuren gefallen und durch offenen sentenz nit allein in des kürchen bann kommen, sonder auch aller irer beneficien, digniteten, titul und ämtern priviert worden und also durch ein solliches alles, sowol vermög der rechten als auch unsers kapituls loblichen statuten, ordnungen und gewohnheiten, wie auch der höchsten obrigkeiten befelch nach bemelte personen des allhieigen kapitularplatzes wie auch der residenz und verdiensts etc. gleichfals unfähig und allerdings tam quoad communicationem quam perceptionem fructuum allerdings inhabiles worden. Das hierauf zu sicherung unserer gewissen, sodann handhabung geschworenen statuten, loblichen gewohnheiten und herkommen auch unserer vorfahren exempel nach wür uns in mehrer anzaal und erforderten einhelligen stimmen nachfolgenden decrets verglichen, wie uns dann auch ein solches zu thun erstlichs unseres conscients und gewissen halber gegen Gott den allmechtigen, sodann us schuldiger gehorsame gegen den hochsten obrigkeiten notwendig und ganz unvermeidenlich ob- und anligt, bestendiglichen hiermit entschlossen: Was namlichen und uf den fal do in kunftigem einer oder mehr us obbenanten excommunicierten und privierten personen sich alher begeben zu kapitul sitzen, residieren, verdienen und dergleichen sachen zu begehren sich untersteen würde, das hiermit sollicher oder dieselbige weder zu kapitul noch zur residenz verdienst und was dergleichen eines ehrwürdigen dumkapituls freiheiten, beneficien und gnaden sein möchten, mit nichten zugelassen, sonder usgeschlossen und abgewisen werden sollen, so lang und so vil sie oder deren jeder insonderheit sich der angemelten censuren erledigt und gebürend widerum habilitiert und restituiert erzeiget. Wie dann wir auch hiemit unsern amtleuten, schaffnern und officianten albereit den befelch geben, bei ihren gethonden aiden und pflichten obgesagten excommunicierten personen weder samtlichen noch sonders einige gefell us eines ehrwürdigen dumkapituls einkommen nit folgen zu lassen oder zuzestellen, auch sonsten in kapitular oder des stifts gescheften und sachen einigen gehorsam

nit leisten noch dienst erweisen. Und damit nun dises unsers entschluß und decrets gungsamer schein verhanden sein möchte, so haben wür ein solliches alles in disen schriftlichen vergriff bringen mit unsers dumkapituls insigel ad causas bewahren lassen und dann mit unser selbseigenen handen und namen zu mehrer gezeugnus unsers einhelligen gemüets unterschriben.

Geschehen und geben zu Straßburg samstags den dritten monats tag decembris im funfzehenhundert drei und achtzigsten jar!.

Christoff Ladislaus, graf von Nellenburg, herr zu Thengen, domprobst zu Straßburg.

Philips, freyherr zu Waldpurg, Erbtruchses.

Hans Gerhard, grave zu Manderscheit.

L. s. Johann, graf zu Salm, domcamerer.

Franz, freiher zu Crichingen. Philipp,

graf zu Manderscheidt.

Bernhard, grafzu Waldeck.

Eberhard, graff zu Manderscheidt und Blankenheim, domcustor.

Fridericus, dux Saxonie. Arnold g. v. Manderschait, domscholaster.

Jo. Theobald, Freih. von d. Hohensax, herr zu Sax und Westerburg, domherr.

2.

## Bischof Johann von Manderscheid an Papst Gregor XIII.

Der Papst möge durch seinen Nuntius in Prag auf den Kaiser zu gunsten der katholischen Kapitulare einwirken.

1584, Januar 2. Zabern.

Strassburger Bezirksarchiv, G. 160. Kopie.

..... Si quidem non solum Truchsessius ipse sed reliqui etiam exautorati capitulares paucis abhinc diebus memoratum ecclesiae meae capitulum impudenter scripto certium fecerunt, si libere et tuto ad solitam capitularem residentiam non admittantur, quod se de facto in possessione eiusdem tueri et mantenere constituerint. Quod quidem ad terrendum potius quam alia ratione factum esse multis visum fuisset, si eos paulatim non solum huc adventare sed etiam cum quibusdam ea de re pacisci, pertractare et iis quae ad ipsorum intentionem perficiendam conducere existimant, persuadere non animadverteretur. Cum itaque precipue capitulares memoratae ecclesiae meae huiusmodi scripta mihi fideliter communicarunt, imprimis mei muneris esse putavi, quod huic gliscenti malo

<sup>1.</sup> Die Unterschriften wurden, wie ich in meiner grösseren Arbeit nachweisen werde, zum Teil erst nachträglich hinzugefügt, so dass der eigentliche Beschluss am 3. Dezember nur von vier anwesenden Kapitularen gefasst worden war. Vergl. auch Hæberlin, Neuste teutsche Reichsgeschichte, XVI, 532 f.

<sup>2.</sup> Witgenstein, Solms, Winnenberg und Mansfeld schrieben am 31. Juli (10. August) und Truchsess selbst am 6. (16. August) an das Domkapitel. Vgl. Ausschreiben und gründlicher wahrhafter Bericht, 1585, Beilage I und II.

opportunis remediis occurreretur ea Sanctitati Vestrae, cuius opem, consilium et auxilium in similibus casibus implorare debeo, humillime significare.

Inde hac vice pro mei ingenii tenuitate, modo Sanctibati Vestrae paternae ita visum fuerit, inprimis non abs re esse arbitrer, si nuncio suo apostolico, cuius opera alioquin in aliis negotiis expediendo apud imperatoriam maiestatem utitur, de hoc etiam casu quasi motu proprio et non ad instantiam alicuius scribi et informari curari dignaretur, ut ille deinde pro sua prudentia consilioque nacta ad hoc opportunitate S. M<sup>ti</sup> statum huius negotii et instantis periculi mali (quod tamen Deus optimus maximus pro sua bonitate longe avertere velit) exponere ac demum humillime petere posset, quod S. M. pro sua, qua valet auctoritate cesarea, ea quae ius ratioque in his dictat, cernat ac statuas et ante omnia tam senatui civitatis Argentinensis sub virtute fidelitatis, quam etiam capitulo soepe memoratae ecclesiae meae sedulo serioque mandat et iubeat, ne exautoratis et excommunicatis in aliquo opitulentur, vel cum iis commercium habeant. Quae admonitio mea sententia, re adhuc integra, magni posset postmodum esse momenti et effectus, interea non dubitans quin Sanctita Vestra, quae sua est paterna solicitudo et clementia, etiam quod reliquum est paterne providebit. Ad me quantum attinet, non minus sum paratus, quam me teneri fateor brevi apostolico, per Sanctitatem Vestram nuper mihi hac de causa gratiose transmisso, in omnibus et siugulis quantum fieri potest parere. . .

3.

## Kaiserliches Mandat unter Poen der Acht gegen die Bruderhöfischen Kapitulare.

1584, Okt. 14. Prag.

Wien, k. k. Staatsarchiv. Strassburger Stiftssachen 1883/84. Konzept von der Hand Jak. Kurz'. Ebenda eine Kopie mit dem Vermerk 3 Exemplar und 5 Kopieen und der wichtigen Notiz: Nota dise mandata seind nit ausgangen.

Wir Rudolf der ander etc.

Fuegen Ruch nachbenannten Georgen, grafen zu Witgenstein, Herman Adolfen, grafen zu Solms und Hansen, freiherrn zu Winnenberg hiemit zu wissen weßmaßen uns glaubwierdig anlanget, wie Ir über die höchschedlich unruhe verwirrung, landsverderben und bluetvergießen, so Ir nechst verflossens jahrs wider Eure pflicht und danebens wider geistlich und weltlich recht auch reichsordnung und constitutiones in den erzstift Coln vermessentlich anrichten und stiften helfen, nit unlängst unterstanden habet, dergleichen unrat auch im stift Straßburg zu erwecken, indeme Ir nemlich erstlich durch bedroliche schreiben, dann auch da dieselben nit verfangen wöllen in der person ein ersam domkapitel zu Straßburg dahin vermainet, zu müeßigen und zu zwingen, daß sie ungeachtet ir obangeregtes cölnischen unwesens und pflichtvergessenheit halben nit allein eurer geistlich beneficien digniteten und desselben einkommen entsetzet, sondern auch offentlich in geistlichen bann erklert worden, dennoch Euch wider die canones

und ires stifts geschworne statuta und herkommen für ire mitglieder erkennen, zu den kapitularversammlungen verstatten und die einkommen von gehabten beneficien folgen lassen sollen. Inmassen Ir dann zu demselben ende und da Euch Euren begerns nit willfahret worden, erstlich Ir der von Witgenstein und Winnenberg nechtverflossens achtundzwanzigsten Aprilis und hernachen im nechsten Augusto Ir samentlich mit hilf Peter Scheren und anderer unruhiger personen die Ir an Euch gehenket nit allein des stifts Bruderhof und fruchtkasten in unser und des reichs stadt Straßburg frevenlicher muetwilliger und gewaltthetiger weis aufgeschlagen und daraus ein gute anzal habern genommen, sondern auch neben demselben mit der kapitelsstuben und der sakristei gleichergestalt gehauset und dieselbig nochmals mit der that trutzenlich inhaben und dabei Euch allerhand mehr muetwillens unterstehn und gegen dem kapitl wie auch irem ordinario dem bischof zu Straßburg vernemen lassen sollet.

Dieweil dann dises ain solche und bisher unerhörte handlung, welche sowol Bueren aiden und pflichten als auch allen geistlichen und weltlichen rechten bevorab aber dem hochbeteurten religion- und prophanfriden gestracks zuwider und darumben im heiligen römischen reich kaineswegs zuzustehen noch zu gedulden ist, hierum befelchen wir Buch samt und sonder, von rom. Kais. macht bei straf und poen unser und des heiligen reichs acht, hiemit ernstlich gebietend und wöllen, daß Jr als gleich nach ueberantwortung dises unsers kaiserlichen briefs obberüerte kapitelstuben, sakristei, bruderhof und fruchtkasten, samt allem deme, was Ir daraus genommen und entfüeret, wie das namen haben mag, ermeltem domkapiti one alle ein- und widerred vollkommenlich abtretet restituieret und widergebet, Euch auch fürdershin dergleichen ungebür, gewalts und thetlichkeit gegen bemelten bischof, kapitl und stift und desselben unterthanen, dienern, guetern, gefellen und einkommen für Euch und Eure mitverwandte und helfer gänzlich enthaltet und ferner keineswegs gelusten lasset, so lieb Euch und Rurer jedem ist unser schwere ungnad und obberuerte poen zu vermeiden, und wir meinen das ernstlich. Datum Prag, den 14. october anno 1584.

A

## Der Kardinal von Como an das Domkapitel zu Strassburg.

Auf das Schreiben des Domkapitels vom 23. Dezember 1583 hat der Papst den Erzbischof von Mainz unter Beistand desjenigen von Trier mit der Untersuchung der Angelegenheit betraut. Er, Kardinal Como ist bereit als Prokurator dem Domkapitel an der Kurie beizustehen.

1585, Februar 1. [Rom].

Original mit eigenhändiger Unterschrift und Papiersiegel im Strassburger Stadtarchiv A A 756 f. 100. Der Umstand, dass das Original unter den Akten der Bruderhöfischen sich befindet, macht es wahrscheinlich, dass es nie an seine eigentliche Adresse, das katholische Kapitel, gelangt ist, sondern da sich die

B. XIX. — (M.)

Digitized by Google

Bruderhöfischen auch für das richtige Domkapitel hielten, von ihnen abgefangen wurde. Es werden wohl noch andere Schreiben, die einfach an das Domkapitel gerichtet waren und dem alten Gebrauch gemäss im Bruderhof abgegeben wurden, auf diese Weise während des Streites an die falsche Adresse gelangt sein.

Illustres ac admodum RR. DD. Cum sanctissimus D. N. nunc primum exaudiverit, quae DD. VV. litteris ad eum XXIII decembris proxime praeteriti scriptis significarunt, graviter tulit tantum comites illos ausos, ut praeter damna per vim capitulo illata sacra etiam loca invaderent, quodque deterius est, omnia illis pro cuiusque arbitrio impune agere licerent. Quare quae est Stis S. erga DD. VV . ecclesiamque Argentinensem paterna charitas optatis ac votis vestris Stas S. benigne annuit atque huius caussae cognitionem uti DD. VV. postularunt archiepiscopo Moguntino metropolitano commisit, cui archiepiscopum Treverensem eo consilio socium adiunxit, quod illmum et revmum cardinalem Madrutium satis superque ecclesiae sibi creditae curis nunc detentum intelligat ac brevi Romam, quo magna illum negocia vocant, reversurum sciat. Quoniam vero necesse est, ut litterarum quae confici super huiusmodi negocio debent expeditionem aliquis hic in curia romana procuret, idcirco, si quis me DD. VVram nomine ac mandato adibit praesto illi ero easque primo quoque tempore pro mea ergo DD. VV benevolentia expediri curabo. Interea DD. YV™ bene in Domino valere rebusque corum optime prospici cupio.

5.

## Die Stadt Strassburg an Kaiser Rudolf.

Rechtsertigung der mit den Eidgenossen begonnenen Bündnisverhandlungen. 1585, Sept. 1. (= 10. Sept. n. st.)

Düsseldorfer Staatsarchiv. Reichssachen a. Nr. 89, vol. III, f. 156-59. Kopie.

Allerdurchleuchtigister etc.

Allergnedigister Herr E. Röm. k. Mt. ferner schreiben unsere mit gemeiner Aidgenoßschaft fürgenommene handlung betreffend haben wir mit gebürender reverenz allerunterthenigist empfangen und aus ablesung dessen mit höchster bekümmernus vernommen, das was wir bishero keiner andern ursach dann zu unserer mehrern versicherung bey disen, ohne sich selbs ganz sorglichen und gefärlichen laufen fürgenommen, bei E. k. Mt. von etlichen und sonder zweifel unsern mißgünstigen dergestalt dargegeben und angebracht worden, daß bei desselben wir in den verdacht gezogen, als sollten wir ungeacht unserer pflichten, damit wir E. Mt. als unserm rechten, natürlichen, einigen herrn und hochster ordentlicher Obrigkeit und dem heiligen reich zugethan iemands änderem uns verwandt zu machen unterstanden haben. Dann wir uns in unsere sinn und gedanken dergleichen nie kommen E. Mt. als dem höchsten haupt oder auch dem heiligen reich etwas zu nachteil oder verkleinerung, oder auch unseren pflichten ungemäß fürzunemen. Also bekümmert uns nicht unbillig zum höchsten bei E. k. Mt. dessen so schwerlich angeben und verdacht zu werden.

Daß wir aber bei gemeiner Aidgenoßschaf um erneuerung hievor miteinander gehabter nachbarlichen correspondenz durch die unsern ansuechen und handeln lassen, dessen haben wir kein abscheu vor E. k. Mt. und allen stenden des reichs wahrhaften bestendigen grund und bericht zu thun, darum uns von denen desto ungüetlicher geschicht, die uns anders bei E. k. Mt. eintragen und sie damit zu so schweren verdacht gegen uns bewegen.

Welches uns um so viel mehr beschwerlicher furfellt, dieweil E. k. Mt. wir in unserm hirvorigen schreiben allerunterthenigst mit wahrheit fürgebracht, was uns formemlich, daß nicht allein unser vorfarn vor langer dann 200 jahre und inmittels wie wir es hinder uns befinden zu mehrmaln sich wol dabei befunden und nichts destoweniger den iederzeit regierenden römischen kaisern und künigen und dem heiligen reich alle schuldige gebür gelaistet, sonder daß auch gemeiner aidgenoßschaft naigung, so si gegen disem ganzen land haben in vorgemeltem 52 jahr diser stadt, ja dem ganzen reich zu merklichem vorteil und nutz gereicht, da nach Gottes gnedigen willen durch niemand anders dann gemeiner löblichen Aidgenoßschaft ansehenliche schickung nicht allein diese stadt vor der mechtigen belagerung kunig Heinrichs in Frankreich des andern ist erledigt, sonder der ganze oberelsässische bezürk aller einlegerung uberhebt und durch das einzige mittel ir der Aidgenossen intercession und unterhandlung dise stadt und land bei irem wesen und zugleich bei dem heiligen reich in gueten friden erhalten, daher wir dann fürnemlich verursacht worden wider angeregte französische praktiken der Aidgnoßschaft verstandnus und freundschaft zu suechen, dieweil si mit Frankreich auch verbunden und verwandt und wir durch die vereinigung, die wir si wollen besetzen und sterken, unversehenlich sich zusammenschlagen, nacher dann in einem tag und nacht uns unverhindert bis gar für die stattporten kommen können und also die kraishülfen, wie auch die in diser landsart damaln angestellte landsrettung, wo die gleich in bester beraitschaft anzuschreien und zuerwarten, vil zu lang und schwer sein und fallen wurd, und wir uns weder des ainen noch des andern in etwas zuverlassen oder zu erfreuen wissen.

So haben wir es darfür gehalten, daß auch naturlichen rechten nach uns niemands ainiger ungebur werde verdenken, da wir uns bei gueter zeit mit unsern nechstgenachbaurten um sovil begern zu vergleichen, daß wir wissen, daß wir uns in unversehenen gewaltthätigen überfellen und gegen unrechtmeßigen gewalt trosts, rettung und beistands haben zu getresten, und daß wir uns lieber bei rechter zeit sovil an uns für künstiger gesähr begern surzusehen, denn desselben bis si uns gar auf den hals kumme mit schedlicher nachlessigkeit oder sicherheit zuerwarten.

Wir haben auch solche nachbaurschaft bei gemainer Aidgenoßschaft um sovil sicherer und besser zuerlangen, solche nachbaurliche zuerfrischen verursacht; nemlich, daß unsere liebe vorfahren und wir von anno der wenigere zahl 52 anno, so bald die drei bistumb und stedt Metz, Toul und Verdun vom reich in den stand

kommen, darin si noch seind, vilfaltig erfahren, mit was geschwinden unaufhörlichen praktiken disen ganzen land ist zuegesetzt worden und noch täglich zuegesetzt wurd, daß wir nicht allein zu besserer befestigung diser stadt merkliche schwere gebeu fürnemen, sondern auch eine beharliche besatzung in der stadt halten und uns vor unfürsehenem überfall täglich besorgen müessen.

Und daß solche gefahr nit vergebenlich oder ringschätzig, das hat der geschwinde ausfall aus den französischen grenzen in dise landsart des verschinenen 79 jahrs, allermenniglich genuegsam zuerkennen geben, welcher geschwinde und gewaltige ausfall mit solchem aufsatz fürnemlich auf dise stadt gerichtet, daß hernacher, als es ihnen (Gott lob) fehl geschlagen etliche der fürnemsten häupter unter denselben sich hin und wider ane ansehenlichen Orten ohngescheucht vernehmen lassen, welchermaßen si allberait die austheilung der städt, wann ine ir anschlag gerathen, gemacht. Und ob es gleich für dasselbmal gefehlet, daß si doch solchem irem vorhaben solang nachzusetzen endlich bedacht, bis si einmal dise statt Straßburg zu irem besten haben möchten, welches inen auch letzlich gerathen müeste.

Da wir nit allein im selbigen ganzen wesen einige kraishülf oder rettung im reich nit vermerkt, sonder da wir nach Gottes gnedigen schutz unserer sachen nicht selbst wahrgenommen, die kraishülfen anzuschreien und deren zu erwarten uns nit allein für uns selbsten, sonder vilmehr dem ganzen heiligen reich zum höchsten, unwiderbringlichen nachteil, hon und schimpf vil zu spat und zu schwer wurde gewesen sein. Zudem daß die tegliche erfahrung mehr dann überfüssig zu erkennen gibt, daß im ganzen westphalischen krais wenig stend, die sich von den niderlendischen nun lang gewertem kriegswesen nit insonderheit zum höchsten bedrangt, beschwert, an land und leuten verderbt und aufs äußerst erschöpft, bei allen reichs kreis und deputation tagen beklagt, die kraishülf auf das siehenlich ist angeruesen, aber desselben kainer ainigen rettung, entsetzung oder zuesprungs vermög der reichsconstitutionen und kraisversasungen bisher zu erfreuen gehabt.

Dieweil wir nun laider mit höchstem unserm und gemainer diser commun unstatten und beschwerden erfarn und sehen müeßen, daß die obangezogne geferliche nachbaurschaft ie mehr und mehr sich zu uns nehert, also daß si aus etlichen festungen, die si ires gefallens, so oft mit inen haben können, um des ansehens willen, darin si bei der kron Frankreich seind, aller französischer anschleg und aufsatz besser und sicherer dann durch alle kraishülfen oder landsrettungen geubrigt und gesichert sein mögen.

Welche unserer vorfahren mit oftgedachter Aidgenoßschaft gepflogene handlungen, weiland damaln regierenden römischen kaisern und künigen christlicher und mildseligster gedechtnus, so gar zu keinen ungnaden gereicht, daß si eben selbiger zeit gemeine dise statt mit ansehenlichen freihaiten allergnedigst begabt, fürnemlich weiland kaiser Carol der fünft löblichster und christseligster gedechtnus in zuvorgemeltem 52. jahr gegen unsern nechsten vorfaren dises regiments allergnedigst dessen in aigener person allhie sich erklert (dessen unser etlich noch eingedenk sein können), daß wir in der eüßersten gefahr bei irer Mt. und dem heiligen reich, so gehorsam und standhaftig uns erzaigt, das wollten ire Mt. nit allein für sich in allen kaiserlichen gnaden nimmer vergessen, sonder ire nachkommende zu glaicher gnedigsten erkentnus und gedachtnus verursachen.

Damit dann B. k. Mt. ein satten warhaften grund dessen haben mögen, was wir ein zeither mit oft angeregter Aidgenoßschaft practiciert, so sagen derselben wir allerunterthenigist, daß wir anders nichts an si geworben gesuecht oder begert, dann daß wir nach erinnerung vorangeregter vor vielen jahren gehabter verwandtnussen zu vernemen begert, ob und mit was condition dieselbigen nach ietziger lauf gelegenheit zuerneuern, und was wir uns zu inen in obangezogenen oder andern dergleichen uberfällen und bedrangnussen hilf und beistands hetten zu getrösten, damit wir vor fremden auslendischen unrechtmeßigem gewalt in besserer Sicherhait uns selbs unser weib und kind und gemeines wesen beim heiligen reich erhalten werden und ie einer des andern getreuen nachbarlichen willens und beistands desto besser sich gebrauchen möchte.

Das wir aber in solchem unterstanden haben sollten uns gebürenden gehorsams gegen B. k. Mt. oder von dem heiligen reich zu entziehen, das können wir mit guetem gewissen betheuren, das es in unsere gedanken nie kommen, die auch bei B. Mt. uns dessen oder dergleichen beschuldigen oder verdächtig zu machen understehen, die thun uns gewalt wider alle recht und beschuldigen uns, sie seien gleich was stands si wöllen mit höchstem ungrund, dann si auf uns nimmer wie sich gebüert, werden war machen können.

Dann wir lieber unser außerstes daransetzen und verlieren wollten, dann, daß wir das wenigst wider B. k. Mt. und das heitige reich oder zu dessen nachteil fürzunemen uns sollten bewegen lassen. Wir haben (dem Allmechtigen zu lob gemeldet) ein bessern namen im heiligen reich herbracht, und von unsern lieben voreltern empfangen, gedenken auch denselben mit aller unterthenigsten gueten gemütet und herzen, so vil immer an uns zu continuiren und auf unsere posteritet kommen zu lassen, welches uns für alles ander zum hochsten angelegen.

Das aber B. k. Mt. wir irem allergnedigsten begern nach fernere communication getroffener handlung nit zukommen lassen, das geschicht aus der ursach allein, das auserhalb irer der Aidgenosschaft guetherzigen nachbarlichen vertröstung auf den notfall sich aller nachbarlichen gebür zu verhalten, die handlung weiter nicht kommen und man noch zu ainiger capitulation nit geschritten, in deren, das es darzu kommen, wir uns gebürenden allerunterthenigsten respects gegen B. Mt. und dem heiligen reich uns dergestalt zu verhalten iederzeit gedacht, das wir es vor E. k. Mt. und allen stenden des reichs wol und gebürlich hetten zu verantworten.

Dieweil wir dann in solchem allem auf nichts anders zu sehen begert oder noch begeren, dann wie wir uns und dises ganze wesen vor augenscheinlicher täglich zunemender gefahr, unversehener überfäll mit unsern nechstgenachbarten etwas

besser verwahren, uns deste sicherer bei unserm geringem herkommen erhalten, E. Mt. und dem heiligen reich alle schuldige gebür deste unverhindert raichen mögen.

Dieweil wir, wie auch in unserm jungsten an B. Mt. diser sachen wegen ausgangenen allerunterthenigsten schreiben vermeldet, in solchen nichts neues fürnemen, sonder das allain zu continuiern begeren und hochgedrungen werden, was unsre liebe vorfahren vor vilen jahren angefangen, die doch nicht weniger, als wir auch zuthun begirig, bereit seind dem heiligen reich und dessen iederzeit vorgesetzten heuptern romischen kaisern etc. alle gebür allerunterthenigist geleistet und dabei ohne einichen verwiß bezüchtigung ungebürlicher handlung oder dergleichen verdacht in guetem, ruehwigen wesen gelassen und gehandhabt worden.

Dieweil auch nicht allein dise stadt solche nachbaurschaft, ir zum besten, one meniglichs nachteil gesucht sondern im ganzen heiligen reich ohnverborgen, daß hohe ansehnliche und auch andere fürsten, graven und herrn stands bei gemeiner Aidgenoßschaft oder auch sonderbaren derselben Orten ire besonderen nachbarlichen verstendnissen, burgerrechten und dergleichen verwandtnussen gehabt, thails auch noch haben, denen allen doch solches zu keiner ungebür, da si sich sonst gegen E. k. Mt. und dem heiligen reich schuldiger gebür erzaigt, ist gedeutet, wie auch noch in neulichkeit der bischof zu Basel von gemainen stenden des raichs bei gleicher erklerung ist gelassen, desgleichen die stadt Rottweil ungeachtet si in ewiger bündnus mit der Aidgenoßschaft verwandt, dannoch für ein glid des reichs bei irer session in allen versamlungen one einig nachdenken oder verwiß ist gelassen worden.

So seind wir allerunterthenigster hoffnung, was andern höhern und gleichen stenden, die sich doch vielleicht dergestalt, wie dise stadt nicht zu befahren gehabt, zu gueten und zu irer mehrern sicherheit gegönt, zugelassen und nicht abgestrickt worden, das werde uns von diser statt wegen, da doch notori und offenbar, welcher gestalt mit unnachlessigen praktiken derselben zugesetzt wurd, was auch disem lande und dem ganzen rheinstrom an erhaltung und verwahrung derselben gelegen, nicht unzimlich unzuelessig, vil weniger unsern pflichten zuwider oder ungemäß angesehen oder geachtet, sonder nit weniger diser stadt, was ir zu guetem nicht allein ohne nachtheil des heilig reichs, sondern zu verhüetung und abwendung dessen unwiderbringlichen schadens und schimpfs gedeien und erlangt werden mag, nit weniger als andere höhern und gleichen stenden bis dahero geschehen, allergnedigst auch gegönnt guet gehalßen, und wir von gemainer diser stadt als eines gehorsamen und E. Mt. und dem heiligen reich nit undienstlichen oder ohnnötigen glids wegen dabei gehandhabt werden.

Darum auch E. k. Mt. wir hiemit allerunterthenigst bitten uns allergnedigst zuvertrauen, daß oberzieltes alles der rechte grund und warheit diser ganzen uns zu nachteil und unglimpf so gar ernstlich angebrachten handlung, aus welchem anbringen wir auch derjenigen, die wir deßhalb verdenken, wolmeinende nachbar-

liche zuneigung gegen diser stadt und derselben wolfart unterhaltung, leichtlich und genuegsam abnemen können.

Daß aber E. k. Mt. in allergnedigster erwegung alles umstand und in solchem solang derselben wir allen gebürenden schuldigen, unterthenigsten gehorsam im werk leisten uns allergnedigst entschuldigt haben, zu keinen ungnaden sich gegen uns unser ohnerhört wölle bewegen, sonder allergnedigst uns dabei bleiben lassen, daß wir allen denen, si seien auch was stands si wöllen, um der sachen willen si bei E. Mt. uns ungebürlich einzutragen und darzugeben vermeinen vor E. Mt. und allen stenden des reichs iederzeit gebürende rechenschaft und antwort zu geben auch all unser thun also zu richten begirig seien, daß wir solches mit fugen und wol thun mögen, uns in kaiserlichen gnaden ir iederzeit befohlen sein lassen, unser allergnedigster kaiser und herr sein und bleiben. Datum Mitwoch der ersten sebtembris a° 85.

B. rom. k. Mt.

allerunterthenigste willige

Gabriel zum Trewel der maister und der rat zu Straßburg.

6.

# Kaiser Rudolf II. an die kaiserlichen Kommissare Frh. Rudolf v. Helfenstein, Frh. Nicolaus v. Poliweller und Dr. Ciriacus Ruland.

Ablehnung der Appellation der Bruderhöfischen gegen das ksrl. Mandat. 1585, November 17. Prag.

Strassburger Bez.-Arch., G. 161. 2 Kopien.

Rudolf etc.

Wolgeborner, edler auch ersamer gelerter und liebe getreuen. Ir tragt guet wissen, was wir Euch unlangst von wegen der Straßburgischen kommission zugeschriben und auferlegt haben'. Dieweil dann die unrüewigen kanoniken auf unser an si ausgangen kaiserlich mandat nit allein bei unserm nesen und chursürsten, dem erzbischosen zu Mainz, ungebürlicher weis protestiert und appelliert, sondern sich auch frevenlich unterstanden uns solche ihr nichtige appellation auf der post zuzeschiken und zu insinuiren (welche wir inen aber, als wir solches vermorkt uneröffnet widerum zurückzusenden verordnet), da zweisels one si nit unterlassen werden, sich in künstiger Eur handlung darauf zu beruesen und darmit der schuldigen parition und gehorsam zu entschütten; so haben wir ein notturst geachtet Euch desselben zum wissen und nachrichtung gnediglich zu erinnern, mit dem angehösten beselch, im sall obermelte excommunicierte canonici sich bei Euch oder jemands anderm, auf vorangeregte nichtige appellation reserieren wurden, daß Ir ungeachtet desselben mit habendem beselch vermög

<sup>1.</sup> Vgl. Acta und Handlungen der kais. naher Strassburg verordneter commissarien, 1586, 4°.

<sup>2.</sup> Sie ist gedruckt: Appellations-Instrumente.

unser kaiserlichen instruktion fortfaren und Kuch daran nichts hindern noch irren lassen wöllet. Daran thuet Ir unsern gnedigen endlichen willen und meinung, denen wir mit gnaden wol geneigt. Geben auf unserm königlichen schloß zu Prag den 17. November 1585 etc.

Rudolf etc. Ad mandatum sacrae caesareae maiestatis proprium.

S. Vieheuser D.

A. Erstenberger.

7.

# Der evangelische Kapitular Johann Freiherr von Winnenberg und Beilstein an die protestantischen Kapitulare.

Er resigniert seinen Kapitelsitz wegen seiner bevorstehenden Verheiratung mit der verwittweten Gräfin Barbara zu Ysenburg-Büdingen geb. Gräfin zu Wertheim und empfiehlt den Grafen Christof Ludwig von Löwenstein zu seinem Nachfolger.

1586, Mai 25. Alzei.

Strassburger Stadt-Arch., A A 763. Orig. eigenhändig.

Ehrwürdige wollgeborne etc.

E. L. kann ich freundtlichen nicht verhalten, daß auß schickung und ewiger versehung des allmechtig Gottes wie dan auch midt rhat wisen und willen beyderseyts unser lieben hern freundt und bluetsverwanten ich midt der wollgebornen frawen Barbara geborne Gräfin zu Wertheim, frawen zu Eysenburgh Budingen wittwen in ehelicher tractation und handlung stehe, trostlicher zuversicht, es werdt der allmechtige Gott ferner seine gnadt zu follenziehung unsers christlichen vorhabens verleihen, daß wir nunmehr midt Gottes hilf vorhabens, aufs furderlichst unsern hochzeitlichen tag zu halten. Nachdem ich nun solcher veränderung wegen, und geleichfals dieweil ich vermög der statuten und gethaner pflicht, deß sifts 'gescheften (wie biß anhero beschehen) hinforter nicht abwarten kan und demnach entschloßen, damit dem stift nichts verabsaumet werdt, ich mich meines uf dem hohen stift Straßburgh gehabten beneficii zu begeben, so thue daßelbige hiemidt B. L. ich wie von alters preuchlich zu deß capituls handen resingniren und aufkhunden. Dieweil es aber bey dem hochlobligen stift herkommen und gewonlich, daß der resingnans (!) vor eine andere fürstliche, gräfliche oder herliche perschon eine vorbitt zu thun macht hat, so gelanget an B. L. mein dienst und freundtlichs bitten, sie wollen dem wollgebornen Christoff Ludwig graven zu Lewenstein' gedachte meine hiemit aufgekunte prebendt gunstiglich und freundtlich zu conferieren unbeschwerdt sein. Solchs da es beschicht wird wollgedachter neben seiner loblichen freundtschaft gegen E. L. hinwiederums midt



Die protestantischen Domherrn gingen auf diesen Vorschlag nicht ein, weil ihnen der Name des Löwensteiners nicht glänzend genug war, und ernannten an Winnenbergs Stelle den Thronerben von Anhalt, den jungen Fürsten Hans Georg.

allen moglichen dinsten und freundtschaften zu beschulden jederzeit willig sein und erfunden werden, wie dann umb B. L. ich mich solchs hinwiederumb nach meiner vermogenheit zu verdienen, gantz dinst und freundtlich ahnerbotten will haben, thue mich auch darueben gantz dinst und freundtlich bedancken, daß in hoeh und wollgemeltes chur., fürstlich, gräf. und herlich stift und gedachtem beneficio ich hirbevorn gunstlich und freundtwillig aufgenommen worden und daß in desselben meiner wehrenden beywohnung mir villfeltige freundtscheftenliebs und guets wiedersharen, soll auch daßeibige alles umb B. L. zu beschulden jederzeit bestes sleißes und vermogens, dinst und freundtwillig gefunden werden, hicmit B. L. und unß alle dem lieben allmechtigen Gott zu aller gluckselig wollfhardt empfelendt. Datum Altzey den 25 Maij anno 86°.

8.

### Kaiser Rudolf II. an die Bruderhöfischen Kapitulare in Strassburg.

Kaiserliches Mandat Alles, was sie sich im Strassburger Stift angeeignet, zurück, zugeben unter Androhung der Reichsacht. Vorladung an den Kaiserhof binnen 4 Monaten.

1587, Mai 20. Prag.

Strassburger Bez.-Arch., G. 162. Kopie. Zitiert bei Hæberlin, loc. cit., XVII, 2.

Wir Rudolf der ander etc.

Fuegen Euch den nachbenanten georgen grafen zu Witigstein, herren Adolfen grafen zu Solms und Ernsten grafen zu Mansfeldt und andern neuen Adhaerenten und mitverwandten in nachfolgenden handlungen zu wissen, wasmaßen uns glaublich angelangt, wie Ir über die hochschädliche unruehe, verwirrung, landsverderben und empörung, so Euer eins teils hievorn im erzstift Cölln, hernacher aber Ir semtlich im stift Straßburg wider Euer pflicht und danebens wider alle geistliche und weltliche recht, so wol auch des heiligen reichs heilsame ordnung und constitutiones vermessentlichen stiften und anrichten helfen, auch ungeachtet nnser und unser kaiserlichen kommissarien hiebevor beschehener ermanung. befelch, gebot und verbot, nachmals in deren ungebür, die Ir mit selbe eigenthädtlicher gewaltsamen innemung des bruderhofs zu Straßburg eröffnung der sakristei, capitulheuser canzlei, dormenterei, pfisterei, kellerei und anderer gemeiner und sonderbarer einem ersamen dumcapitul zustendige heuser und höfe mutwilliger zerschlagung verwuestung und verderbung der schloß, thüren, und kasten, setzung und entsetzung der beamten und diener, auch verkeufung und verschwendung des stifts ansehenlichen vorrat an wein, früchten und anderm einkomen angefangen, nit allein noch immerdar halsstärriglich fortfahret und in Eurem gefasten ungehorsam verhartet, sonder auch von tag zu tag weiter



<sup>1.</sup> In einer Nachschrift nicht von seiner Hand lässt er ihnen mitteilen, dass der Hochzeitstag noch nicht bestimmt sei, dass er aber ihre Anwesenheit erwartet.

fortschreitet und Euch auch des dumkapittels dörfer, güeter, gefell und einkommen auf dem land zu samt irer leut und diener anmaßen, dieselbige gleicher gestalt, mit unzimlichem gewalt zu Eurem willen zu zwingen und also die ganz administration des stifts und kapituls genzlich in Euren gewalt zu bringen und hingegen davon so wol Euer forgesetzte ordenliche oberkeit, den bischof und prelaten als andere kapitulares genzlich auszuschließen, inmaßen Ir dann unerhörter, vermessenlicher weis nit scheuet Euch das kapitul selbst zu nennen und zu schreiben unter deselben namen und angemasten sondern sigel befelch und patente ausgehn zu lassen, und über das auch Euer selbs privateigenen gefallens zu den vacierenden prebend andere personen zu nominieren und zue beruefen und sonsten vil andere mehr ungereumter sachen zu understehn, welche auch ein erwöhlter und bestätigter bischof zu samt dem rechten ordenlichen dumkapitul selbs nit fürnehmen noch handlen könten. Sintemaln dann solcher Euer mutwill und eigenthätlich fürnehmen und handlung zu gewisser und endlicher zerrittung und untergang dises uralten herrlichen stifts gereichet, zu deme Euren pflichten und des stifts alten statutis auch allen rechten ordnungen und abschid zu samt dem hochbeteurten religon und prophan friden gestraks zuwider und derwegen ferners keinswegs zuzusehen noch zu gedulden ist, hierum befehlen wir auch samt und sonder, von römischen kaiserlichen macht bei unserer schweren ungnad auch straf und poen unser und des heilichen reichs acht hiemit ernstlich gebietend und wollen, daß Ir alles gleich nach überantwortung dises unser kaiserlichen briefs obbernerten bruderhof, sakristei, kapitulstuben, kanzlei, dormenterei, pistorei, kellerei, domherren höf und heuser zu samt den früchten, wein, getraid, zins, gulten, briefe, siglen, registern, brieflichen urkunden, kleinodien und gemeinlich allem andern, wes Ir darin wie auch des kapituls guetern höfen, dörfern, kellereien und schäffneien in der stadt und auf dem land funden, hinweg gefüert und verkauft. vergeben oder sunst entwendet und verzogen habet, vilbemeltem dumkapitul ohn einige widerred und aufzug widerum vollkommenlich restituiert, abtretet, erstattet und alles wie auch die beamten und diener in vorigen stand, ordnung und wesen, darin es vor Eurem zugriff gewesen, stellet, Euch auch hinfüro samt und sonder dergleichen ungebür gewalthätlicheit und ungehorsams gegen Eurem bischof und kapitul, dässelben zugewandten und leut, dienern, underthanen, guetern, gefällen und einkommen für Euch und Eurer mitverwandten und helfer genzlich enthaltet und ferners keinswegs gelüsten lasset, so lieb Euch und Euer jedem ist unser kaiserlich ungnad und obberüerte straf zuvermeiden; darom thuet Ir unser ernstliche meinung. Wür heischen und laden Euch nichts desto münder von beruerter unser kaiserlichen macht, daß Ir innerhalb vier monat, den nechsten nach überantwortung und verkündigung dises unsers kaiserlichen briefs an unserm kaiserlichen hof, welcher örter derselbig derzeit sein wurd, erscheint, glaubwurdig anzeig und beweis thuen, daß Ir angeregtem unserm kaiserlichen mandat alles seines inhalts, gehorsame vollenziehung gethan babt, oder aber zugewarten Euch in bestimte peen gefallen zu sein, zuerkennen und zuerklären. Dann Ir kommet

und erscheint also oder nit, so würd doch auf Euer ungehorsame und außenbleiben, nichts destomünder geschehen, was dißfalls unser und des heiligen reichs ordnung und abschid vermogen. Darnach Ir Euch samt und sonder wissen zu richten, und wir meinen das ernstlich. Geben auf unserm königlichen schloß zu Prag den zwenzigsten tag des monats mai anno im siben und achtzigsten, unserer reiche des römischen im zwelften, des hungarischen im fünfzehenden, und des behaimbischen auch im zwelften.

Rudolf etc.

Ad Mandatum sacrae caes. Maj. proprium.

Jacob Kurtz von Senftenau.

A. ERSTENBERGER.

9.

# Erklärung der Vertreter des Adels und der Ritterschaft des Untereisass.

Sie sind entschlossen ungeachtet des Streites die Zinsen und Gülten an die gewohnten Orte wie Bruderhof, Probsteihof, Dechanei, Erstein etc. zu entrichten.

1587, Juni 7/17. Strassburg.

Strassb. Stadt-Arch., A A 765, Nr. 104, Kopie. An Loefenius gegeben am 8/18. Juni 1587 (Rev.).

Den ehrwürdigen und wolgebornen grafen und herrn, herrn Georgen von Sein, grafe zu Wittgenstein, herrn zu Homburg, dumprobst zu Cöln etc., herrn Ernst, grafe und herr zu Manßfeldt, herr zu Häldrungen und Schrapflauw etc. und herrn Johann Albrecht, grafe zu Solms, herr zu Müntzenberg und Sonnenwaldte etc., der ertz- und hoher stift Cöln und Straßburg respective dumherrn, haben von wegen auch us befelch und in namen eines gemeinen ritterstands des bezirks im undern Elsas, durch ihre darzu abgeordnete underthänig mündlich für und anbringen lassen: daß obgleich wol bis anhero der ritterstand für sich selbst, auch von wegen ihrer underthanen die zins und gülten einem ehrwürdigen dumkapitul hoher stift Straßburg zustendig, dergestalten von wegen der laidigen zweiung zwüschen den herrn kapitulare, einem jeden zu seinem rechten hinterhalten und verhofft, daß zwüschen ihren fürstlichen gnaden und gnaden ein güetliche entschaidung erfolgen, aber dises sich zu lang verwailen, und inen den vom adel nicht desto weniger samt ihren underthanen beschwerlich, angeregte zins und gülten langer mit gefaer hinder sich zu behalten, haben sie der ritterstand, nach vilfaltigem gehabtem rat und allerhand motiven wegen, sich all dahin entschlossen, wie auch gegen ihren gnaden si sich hiermit erklärt haben wöllen: daß sie, die adelspersonen und ihre underthanen, als die so ohne das mit der hauptsachen nichts zu schaffen, die zins und gülten, wie von alters hero, die an ein jeden Ort, es sei in den bruderhof, dumprobstei, dechanei, gen Erstein oder andere örter, und das herkommen, mit dem anhang, daß die einem ehrwürdigen dumkapitul hoher stift Straßburg zu und angehörig, liffern lassen wöllen.

Wann dann hieruf ihre gnaden begert, ihnen dise erklerung schriftlich zu

nbergeben, haben sich der ritterstand dessen underthänig nicht verwaigern sollen, mit dem anerbieten, wo si einem ehrwürdigen domkapitul dienst zu erzaigen wißten, daß an ihrem äußersten vermögen dasselbig nicht erwinden, mit gleichergestalten underthäniger bitte, dise lange ufgehaltene resolution (so user hochbewegenden ursachen bescheen) nicht in ungnaden ufzunemen und was also ire gnaden gegen den ritterstand daruf erklärt, solches auch in schriften zu communicieren gebeten. Actum Straßburg den 7. Junii anno etc. achtzig siben.

10.

### Herzog Wilhelm von Bayern an Kaiser Rudolf II.

Das von ihm erbetene eingehende Gutachten über die zu Gunsten der protestantischen Domherrn erfolgte Interzession der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, des Landgrafen Wilhelm von Hessen und des Königs von Dänemark.

1587, Oktober 7. München.

Original in: Wien Haus-Hof- u. Staatsarchiv, Reichshofratsacten, Strassburger Stiftssachen 1587. Konzept von der Hand Elsenheimers korrigiert in München, Staatsarchiv Kasten schwarz 537. 28, f. 309.

Allerdurchlauchtigster etc.

Buer k. Mt. schreiben, darin sie mir genedigst uferlegen und befolen, nachdem bei E. k. Mt. sich beede churfürsten Sachsen und Brandenburg neben dem landgraf Wilhelm zu Hessen des Mandats', so dieselben uf anruefen des erwirdigen in Gott vettern unsern besonder lieben freunds herrn Johann bischofen zu Straßburg und desselben domkapitel wider etliche deponirte und rebellische kapitularn daselb ausgeen lassen, durch ein langes schreiben davon Sie uns abschrift übersendet beschwert', dass ich der sachen nachdenken und was E. k. Mt. sich daranf erkleren auch sonst verhalten mechte, unterthenig eröffnen solle hab ich mit gebürender eherbietung in schuldiger unterthenigkeit empfangen, thun mich der genedigsten communication gehorsamlich bedanken. Und dieweil ich iederzeit dafür gehalten und noch, daß an dieser sachen der katholischen religion E. k. Mt. dero reputation und hoheit halb, dem heil. reich und allen desselben stenden, sonderlich aber den katholischen und ganzem geistlichen stand hoch und vil gelegen, wenn mir nit allein ein sondern hohe und große freid, da ich hierin ichtes nutzliches und ersprießlichs ersinnen und raten kunde, sonder erkannte mich auch eines solchen und so wol in dem als anderen E. k. Mt. ehr, die katholisch religion und sonst gemainen wolstand des heil. Reichs eußeristen meinen vermögens, retten und verthedigen zu helfen schuldig, als ich dann zu thun urbietig.

Daß aber obermelte chur- und fürsten sich zu disem widerwertigen schreiben

<sup>1.</sup> S. o. Nr. 8.

<sup>2.</sup> Vom 15/25. Juli 1587, gedruckt bei Enses-Meisten, Kolner Nuntialur, Nr. 256.

und den excommunicierten dumherrn in einer so uprechtmeßigen sachen beifal zuthun, bereden und bewegen lassen, ist mir nit wenig fremd und verwunderlich, seitemal der religionfriden nit allein lauter vermag und mitbringt, daß die stend Augsburgischer confession, churfürsten, fürsten und stende der alten religion anhengig, geist- und weltlichen standes, sammt iren kapiteln bei ihrer religion, hab, güetern, ligenden und farenden, zünsen und gülten unbeschwert beleiben und dero fridlich und ruebig genießen lassen solln, sonder darin auch weiter versehen, do iemand geistlichs stands, was würden der auch sei, von der alten religion abtreten wurde, deshalb seine beneficia, so er ingehabt und besessen, sammt allen früchten und einkommen, so er davon gehabt, alsbald on einige verhinderung und verzug verlassen und dero abtreten soll, derowegen dann den excommunicirten, als die sich zu der Augsburgischen confession beruefen, das dumkapitel zu Straßburg bruederhof einzunemen, die sakristei, kapitelheuser, kanzlei, dorementorei, pisterei, kellerei und andere gemeine und sonderbare, ernanntem dumkapitel zustendige heuser und höf zu eröffnen, muetwillig zerschlagen, zu verwüesten, zu verderben, in namen eines ganzen kapitls die verledigten canonicat ihres gefallens zu verlassen und anders, so daselb fürgangen und durch sie gewalthediger weis geiebt worden kaineswegs gebürt hat. Und kann die rebellischen grafen, daß sie, wie fürgeben wird, nit krast obangezogenen religion fridens und dorin verleibtem vorbehalt von den geistlichen sonder ergangener excommunication von dem kapitl und nutzung ifer gehabten pfründen ausgeschlossen werden, von deme, so sie dem religionfrieden zuwider gehandlet, nit entschuldigen, sonder seien so wol der excommunication als enderung der katholischen religion halb, irer gehabten beneficien unfehig und derselben von der pepstlischen Heiligkeit billig privirt worden, seitemal unvermeinlich, daß dise grafen zue zeit als die excommunication und privation wider sie ergangen, sich für geistliche personen ausgeben, zu dem geistlichen stand bekennt, beruefen, und dorfar von menniglich erkennt und gehalten worden, der pepstlichen Heiligkeit und irem ordinario, dem bischofen zu Straßburg, sovil ire beneficia anlangt unterworfen auch demselben verlibt und geschworen gewesen und demnach, wie sie befunden, geurteilt worden.

Do sie aber vermeinen sich durch beruefung zu der Augsburgischen confession den pepstischen excommunication, iurisdiction und subiection eximirt und entschüttet zu haben und in disem Fall des religionfridens genießen wellen, mueßen sie inen disen religionfriden auch in dem, daß sie vermög desselben, ire gehabte beneficia zuverlassen schuldig, gefallen lassen, ist also wenig daran gelegen, ob die ausschließung der rebellischen kapitularn wegen ergangener excommunication oder religionfridens, sonder allein, ob solche mit fueg und rechtmeßig beschehen. Zu dem ist B. k. Mt. mandat, dorin die restitution des bruederhofs und andern geboten wird, nit uf die excommunication, sonder den religionfriden gegründet; es wirdet aber dennoch einem so wenig als den andern gehorsamet, aus welchem auch die unterschid zwischen deme, so mit ausschließung der ex-

communicirten dumherrn und gewalsthetiger occupirung des bruderhofs und anderm fürgangen genuegsam erscheint, denn das erst ist aus zuelassung und gehaiß der geschribnen recht, das ander aber verbotner weis, wider recht, religion und landfriden beschehen, derowegen es dann auch für kein rechtmeßig defension zu halten noch zu nemen, also wird hierin die excommunicirten nit fürtragen können daß uf dem stift Straßburg lang vor dem religionfriden baider religionpersonen nicht allain geduldet, sonder noch wissentlich ufgenommen und sich vor der zeit miteinander iedesmals wol verainigt. Dann gesetzt, daß dem also, were doch solches wider recht, allain aus guetem willen und vileicht unwissenheit, das dieselben von der katholischen religion abgewichen, beschehen, dann sonst hetten sie ie von rechtenswegen ainich geistlich beneficium, dorzue sie aller ding inhabiles weder besitzen, vil weniger præscribirn können. Es ist nit on, das uf die stift etwo leut angenommen und geduldet werden, die der beneficien oder pfrunden weder wirdig noch fahig, folgt aber darum nit, daß man die auch, aus rechtmeßigen ursachen, nit wider abschaffen könne, neben dem ist auch unvermainlich, das an vilen orten in Deutschland von welten her katholische priester und gotsdienst gehalten worden, die aber ietzo abgeschafft und nit mehr wellen geduldet werden. Also seien uf etlichen vilen erz- und stiften im heil. reich von zeit derselben fundationen allain katholische dumherrn gewesen, dorzue aber jetzo kainer mehr sonder allain der Augsburgischen confession verwante gelassen werden, dannenher die noch überigen erz- und bistum katholischer religion wol ursach haben, irer sachen besser vorzenemen, damit die stift nit alle prophanirt und sie durch die andere widriger religion von denselben auch ausgeschlossen werden, inmaßen die excommunicirten und ir anhang sich kurzverschinen mit dem erzstift Cöln unterstanden.

Gleiche mainung hat es mit iren angemasten und vermainten rechterbieten vor B. k. Mt. und den stenden des reichs, dieweil daselb muetwillig allain zu ufzug und thails für unbequeme richter beschehen, die soch in facto et iure notario und reichsköndig, auch E. k. Mt. beede parteien, durch dero ansehliche commissarios alberait notturstig verhört und darauf durch jungst erkennt und den excommunicirten ordentlicher weis insinuirt mandat entschaiden, mit deme die reichsstend nicht zu thun noch in derglaichen einiche iurisdiction oder gerichtszwang haben.

Derowegen ich dann noch der unterthenigsten mainung, daß E. k. Mt. nit allain wol berechtigt und befuegt do die excommunicierten grafen uf irer ungehorsam über die in E. k. Mt. mandat bestimte zeit verharren werden, gegen denselben mit erklerung der acht zu verfaren, sonder sie seien auch ein solches irer kaiserlichen tragenden amts und christlichen gewissens halben schuldig. Dann was können heilsame gesetz, ordnung und constitutiones, auch wolbedachte urtel und erkenntnus fruchten und nutzen, wann die nit prosequirt und zu ende gebracht werden, geschweigens, daß E. k. Mt. hoheit und kaiserliche macht nun teglich dordurch gemindert wird. Daran sich E. k. Mt. meinen erachtens nit haben hindern

zu lassen, do gleich gesagt werden wollt, daß die execution der acht schwerlich und on großen tumult in dem heiligen reich nit geschehen konnte, und do dieselb verbleiben soll, E. k. Mt. und dem heil. reich verklienerlich sein würde, dann do E. k. Mt. allain, was ir obligt thun, sein sie des überigen halb vor Gott und der Welt entschuldigt. So sein mer als ain exempel vorhanden, daß dergleichen acht erklerungen bei E. k. Mt. vorfordern am reich, auch weiland kaiser Carol den funften, so doch ein grosmechtiger kaiser gewesen ein zeitlang unvolzogen und unexequiert beliben, und die achter sich dennoch letstlich um absolution beworben, als vileicht mit der zeit dise auch thun mechten, bevorab do die von Straßburg, wie vermuetlich, nach ergangener achterklerung sie bei inen lenger nit gedulden, noch sich und ire burger derohalb in gefar setzen oder die grafen selb in immerwerenden sorgen in und außer der stadt werden stehen wellen, sonder mit der zeit derselben orten wegtrachten und zu anderer herrn dienst begeben.

Do aber gleich deren kains beschehe, wurde doch E. k. Mt. und dem heilreich, do disen leuten ir muetwill also gestattet und dagegen gar nicht furgenommen nit weniger, sonder noch mer schimpflich und verkleinerlich sein,
andern ein boses exempel und eingang geberen, do entgegen die erklerung, wann
sie gleich nit so bald exequirt, dannocht den unruebigen ein forcht, den friedliebenden aber trost und herz machen wurde. Jedoch will meinen gedunkens in
allweg von nöten sein, daß E. k. Mt. ehe und zuvor sie mit der erklerung verforen
von merern glimpfens wegen, die drei chur- und fürsten durch ein ausfüerlich
schreiben beantworten, sich irer k. authoritet on allen scheuch gebrauchen und
dieselben ungeferlich nachfolgender gestalt erindern.

[1] Erstlich, daß B. k. Mt. iren von Gott befohlnen k. amts auch gewissens halben schuldig meniglich, sowol den katholischen, als Augsburgischer confession verwonten on allen respect und ansehen der personen, iustitiam zu administriren, derselben iren stracken lauf und niemand rechtlos zu lassen. Derhalben dann R. k. Mt. auch in disem fall tails uf anruefen des bischofs und kapitels zu Straßburg, tails tragenden amts halben tamquam pater patrie und conservator publicæ pacis den rebellischen grafen die restitution zu mandiren lenger nit hetten einstellen noch umgehen können noch sollen; jedoch zuvor die excommunicirten mit allen iren behelfen und verantwortung notdurftig gehört durch dero ansehliche commissarios, zu der gebür genedigst erinnern und vermanen lassen und mechten E. k. Mt. noch nicht liebers sehen, denn daß sich dise grafen der gebür selbs erinnerten und von iren unzimlichen begünnen abstäenden. Do aber solches nit beschehe, wurde E. k. Mt. gedrungen die acht genzlich ergeen zu lassen, damit gedachter bischof und kapitel sich versagten rechtens zu beschweren und dieweil inen dise ding in die leng also allain auszustehen unmüglich und unerschwinglich, anderer orten schutz und hilf zu suechen, wie sie sich denn etlichermaßen alberait verlauten lassen, nit ursach gewünnen, davon dann nit wol anders dann zertrennung und schwechung des heil. reichs folgen kunde.

[2] Am andern, daß E. k. Mt. mandats und was darauf weiter notwendig folgen

mueste, sich mit fuegen niemand zu beklagen, dieweil dasselb nit allein den gemainen geschribnen rechten, sonder auch dem klaren buchstaben des religionfridens bei dem geistlichen vorbehalt gemes, seitemal die excommunicirten
grafen nit allain von der katholischen religion abgetreten sich zu der Augsburgischen confession, sonder, wie menniglich bewust, des calvinischen sect offentlich
bekennen, welchen artikul und vorbehalt des religion fridens B. k. Mt., alles auch
beede churfürsten selb, sowol als den uberigen inhalt desselben samtlich zu
halten, geschworen, wie er dann auch dem kais. Kammergericht insinuirt und
demselben in allen fürfallenden handlungen darauf zu urteiln und nachzugen,
bei den pflichten, damit sie E. k. Mt. und dem heil. reich zuegethan eingebunden
worden.

- [3] Für dritt, obwol auf etlichen gehaltnen reichstagen dises vorbehalt von den stenden der Augsburgischen confession hoch angefochten und denselben in den religionfriden abzuthun begert worden, daß doch solches nie mögen erhalten und nit allain von den katholischen stenden und E. k. Mt. loblichen voreltern und vorfordern im heil. reich weiland kaiser Ferdinanden und kaiser Maximilian iederzeit ausdrücklich gewaigert und abgeschlagen worden, sonder der religionfriden allermaßen deshalb anno 55 ufgericht in vilen nachfolgenden reichsabschiden confirmirt und bestett, derhalben E. k. Mt. und den katholischen stenden davon zu schreiben nit gezimen noch demselben konstig nachgeben kunden, do sie auch das euserist darob aussten müesten.
- [4] Am vierten stüende haubtsechlich uf disen vorbehalt der katholischen halb der ganz religionfriden, do derselbe durch widrige erkantnus oder mithalten ufgegeben werden solt, sie weder irer güeter noch religion weiter gesichert sein auch weder bei iren güetern noch glauben beleiben kunten, dordurch dieselben, so sie spürten, daß sie von dem reich kain hilf oder rettung zugewarten, des religionfridens und anderer reichsconstitutionen nit zugenießen wider iren willen genotigt und gedrungen werden mechten, eußerliche und dem reich merere schedliche, dann ersprießliche hilf zu suechen. Was nun hieraus guets zugewarten und ob ratsam, die sach von diser weniger unruebiger grafen wegen zu solcher weiterung kommen ze lassen und des ganzen romischen reichs wolfahrt und B. k. Mt. hoheit, derohalb in solch gefar zu setzen, wie leichtlich zu ermessen und B. k. Mt. dessen so sie bisher gehandlet und etwo konftig handlen müesen, desto weniger zu verdenken.
- [5] Zum fünften, daß die grafen ir vermaint rechterbieten vor B. k. Mt. und des heil. reichs stenden nit fürtragen oder helfen kunde, dieweil desselb muetwillig allain zu verzug der sachen angesehen, damit sie entzwischen den stift gor unter sich bringen, die andern kapitulare vertreiben und ausschließen mögen, denn die ganz handlung beruete hauptsachlich *in facto* an dem, ob nemlich die excommunicirten grafen von der alten katholischen religion gewichen, welches nit allain notari, sonder sie selb weren dessen nit in abred und bekenntlich, wann nun des rechtenshalb in dem religionfriden lauter versehen, daß dieienigen

geistlichen, so von der alten religion weichen, ire prebendas und beneficia alsbald on einiche verwiderung und verzug verlassen sollen, were dißorts kain ferrern oder sonsten proces von noten, sonder die sach in jure et facto lauter und hetten E. k. Mt. vermog gemainer geschribnen rechten und der kammergerichtsordnung dises mandats absque clausala mit fueg und recht wol erkennen und also a procepto anfangen mögen welches sie eben dennocht nit gethan, sonder wie oben angeregt, die parteien durch dero ansehnliche commissarios zuvor mermals nodurftig angehert und letstlich durch der excommunicirten vilfeltigen geiebten ungehorsam, trutz und muetwillen, auch der beleidigten unaufherlich klagen bewegt und gedrungen worden, denselben ir k. hilf mitzuteilen und oftangezogen mandatum wider die excommunicirten abgen ze lassen. Sonst do es die mainung haben sollt, das in dergleichen notorischen und offenbaren sachen, dorin ohne das, nach sag der rechten ordo iuditii nit requirirt wird und vermög kammergerichts ordnung mandata sine clausula erkennt werden mögen, allererst lange proces und rechtfertigung angestellt werden sollen, were die constitution des religionfridens vergebens, one frucht und umsonst, dieweil hierdurch alle sachen nach gelegenheit itzigen wesens eines itzlichen menschen lebzeit leichtlich verzogen werden kunden, die religionfridbrecher irer beneficien nicht weniger genießen und solcher gestalt die constitution desselben fridens kraft dessen den geistlichen, so von der katholischen religion abtreten, ire beneficia zu verlassen, alle verwaigerung und verzug abgestrickt, allerding eludirt, die belaidigten letstlich zur ungeduld und andere mittl zu suechen gedrungen wurden, davon ebenfals nit wol anders dann zerrittung verderben und untergang des heil. römischen reichs folgen kunde. Derohalben dann B. k. Mt. in disen fellen langwirige proces und rechtfertigung vil mer abzuschneiden, dann zu verursachen, sich schuldig wüsten, ne inde occasiones iniuriarum oriantur unde iura nesci debeant.

[6] Zum sechsten wer die beruefung zum rechten von den excommunicirten grafen vor B. k. Mt. und den stenden des reichs also beschaffen, daß die eintweders kain wirkung haben kunnte und demnach nit zu attendiren, oder aber uberflissig und unnötig, dann offenbar und am tag, daß die stende baider religion sich des vorbehalts halben, dorauf diese handlungen fürnemlich gegründet, schwerlich eines andern dann der buechstab mitbringt, vergleichen werden, welches nit allein die constitution des religionfridens in dem versikel, welches sich aber baider religion stende nit haben vergleichen können, sonder auch viler nachfolgenden reichsversammlungen acta genuegsam zeugen und zuerkennen geben, also daß gehörter ursachen willen dise und dergleichen sachen unentschaiden beleiben müessen, auch die rechtsberuefung kain wurklicheit haben und dennoch nit zu attendirn oder anzusehen, cum frustra queratur de eo quod nullum operatur effectum. Sollte aber E. k. Mt., da die stende sich hierüber nit vergleichen können der sach einen ausschlag zu geben haben, als an ime selb recht, billig und notwendig geschehen müeste, ist die rechtberuefung für die

Digitized by Google

stende uberflissig, dieweil die erkanntnus dannoch bei R. k. Mt. allain stehn wurde, derohalb dises umschwaif billig zu vermeiden, quod enim fieri potest per pauciora, non debent fieri per plura, sonderlich dieweil wissentlich, das die stende in dergleichen handlungen kain jurisdiction oder gerichtszwang, sonder dieselbe alle in imperatorem transferirt. Derohalben dann solche rechtsberuefung für die stende anders nit dann zu veracht kaiserlichen hoheit und schmelrung dero reputation verstanden werden kunde, welches beedes chur- und fürsten, sonder zweifel vil mehr zue retten und zu mehren gesünnet sein werden, dieweil an erhaltung des romischen reichshaubt und desselben reputation, hoheit und wirde, der ganzen christlichen gemain allen stenden, sonderlich aber den churfursten zum hechsten gelegen. Dann do einem römischen kaiser sein macht und scepter dermaßen und aus den henden gerissen werden, daß derselb außer der stende im heil. reich weder zu gebieten noch zu verbieten haben und iederzeit in der parteien willen und gefallen stehen solle, eines romischen kaisers rechtmesige handlung durch dergleichen rechtsberuefung und provocationes zu entsliehen, wurde auch die electoralis dignitas und præminentia, ja auch die ganz verfassung des heil. reichs, hierdurch nit wenig, sonder zum hechsten geschmelert und gemindert, die iustitia gar zu grund geen und fallen, die bedrangten hilf- und rechtlos gelassen und den unruebigen die thur zu allem übel geöffnet, welches erhoffenlich ire liebden und alle rechtliebende beherzigen und dorzue nimmermer wurden kommen lassen.

[7] Zum sibenden were dis kain gemaine, wie in dem schreiben angezogen, sunder lauter privat sachen, dero sich andere chur und fürsten der Augsburgischen confession mit billicheit gar nit anzunehmen, dieweil sie sich nit allain in einer supplication, E. k. Mt. anherrn verschinen 55. jar, den 20 septembris uf gehaltnem reichstag zu Augsburg ubergeben, lauter erboten, sich der geistlichen chur- und fürsten ordnung, so sie dero güeter stand, wesen, ämter, beneficien und officien halb anrichten werden, nicht anzumaßen, noch anfechten zelassen und daselb alles uf ir der geistlichen chur- und fürsten gegen Gott dem allmechtigen verantwortung zu stellen, sonder auch mit dem erkennten mandat anders nicht geschehen, dann was der religionfriden in dergleichen fellen lauter vermag und ausweiset, welches E. k. Mt. nit endern können, sonder demselben strack nachgen müesten. Sonst, do alles was wider ain oder andern vermög religionfridens erkennt wird für gemain angezogen werden wollt, müeste doraus letstlich notwendig große zerrittung, verbitterung der stende und verhinderung der iustitien erfolgen.

Gleicherweis konte oftangeregt kaiserlich mandat, so sie wider die excommunicirten grafen erkennt und ausgen lassen, dieweil dasselb anders nicht inhellt, dann was der religionfriden mit sich bringt, den stenden der Augsburgischen confession nit präiudicirlich sein, so wenig als der religionfriden selb und dannoch vil mehr iustitis, als die einem itzlichen, was sein ist, gibt und aignet, das unrecht aber abstellt, dann præiuditium genannt werden. Uber daß dieweil beede

churfürsten Sachsen und Brandenburg, sich des Truchseßischen handels mit dem erzstift Cölln, das denn disem allerding gleicht, nit beladen, sonder uf des dum-kapitels zu Cölln wahl, ietziger churfürsten in ire verbrüederung genommen, deren sie dann ganz loblich und wol gehandlet, hetten sie um so vil weniger ursach disen grafen in irem unbefugten religionfridbrüchigem werk beifall zu thun.

Im fall aber dis alles bei obernannten chur- und fürsten nit angesehen werden wollt, sonder dieselben noch weiter in E. k. Mt. dringen warden, were zu bedenken, ob nit ein weg sein kunt, das B. k. Mt. sich gegen disen chur- und fürsten dahin erklerten, das sie beede tail nochmaln und zu allem uberflus für sich an dero kaiserlichen hofe citiren, notdurftig verhören und folgends der billicheit nach verabschiden lassen wollten, auch leiden mechten, daß die sechs churfürsten zu solchem ire ansehliche rete verordneten jedoch dergestalt, daß E. k. Mt. der sachen einen ausschlag genzlich zu geben hetten, auch solches konftig E. k. Mt. hoheit und iurisdiction einich præiuditium oder abbruch nit geberen sollt, allermaßen verschiner jaren in der Trierischen handlung beschehen. Dann obwol nit zu vermueten, das die sechs churfürsten sich eines solchen unterfangen werden, hetten doch E. k. Mt. alsdann mit der acht zu verfaren und sich dergleichen privatschreiben weiter nit irren zu lassen desto mer ursach. Jedoch dem werk selbs als zuvorderist B. Mt. zu guetem sollen sie dis gar nit in die leng verschieben, sonder fürderlich sich genedigst auf ain oder den andere weg resolviren und der sach ainen ausschlag geben. Dann da es verschoben, wirdet arg nur böser, wie es bisher das werk zu erkennen geben.

Welches alles von nur allain andeutungsweis und E. k. Mt. befelch ein genuegen zuthun und gar nit der mainung gemelt wird, E. k. Mt., die dann one mein ringschetzige und klainfüegige anweisung der sachen für sich selbs irem hocherleuchten verstand nach wol recht zu thun wissen, damit furzugreisen oder maßzegeben, gehorsamlich bittend, E. k. Mt. wellen solches anders nit versten oder ufnemen und mich und die meinigen iederzeit in genedigstem kaiserlichen befelch haben.

Datum in meiner Stadt München den 7. octobris anno etc. 87. Euer röm. kais. Mt. gehorsamster fürst und vetter

#### WILHELM.

#### Postscripta.

Allergnedigster herr. gleich als ich dise mein gehorsame antwort hinfertigen wellen, komt von R. k. Mt. mir ein ander schreiben samt ingeschlossener copei, was die königliche Mt. zu Denemark i eben diser sachen halb an E. k. Mt. gelangen lassen, darin allerhand scharfe und tails bedrohliche anzüg. Und will mich bedunken, daß zwischen disen fürsten ein mehrere correspondenz und verstendnus, dann villeicht offenlich fürgeben wirdet, auch dises des königs schreiben für-

<sup>1.</sup> Interzession des Königs Friedrich II. von Dänemark vom 9/19. August 1587. S. Enses-Meister, Kolner Nuntiatur, Nr. 257.

nemlich dahin angesehen, dieweil den dreien fürsten gegen E. k. Mt. reverentize ergo etwas gemacher zu geen gebürt, das uberig durch des königs erstatt werde.

Aber wie dem, vermein ich nit ratsam noch zu erhaltung E. k. Mt. reputation dienlich sein, daß dieselbe sich gegen disen könig in weitlaufige verantwortung und wortkrieg einlassen sonder allain copie dessen, so sie beeden churfürsten und landgrafen in diser sachen geschriben überschicken, sich dabei uf dasselb hauptsechlich lenten, jedoch nachdem in des königs schreiben unter anderm E. k. Mt. zu gemuet gesiert wirdet, do dieselbe über der evangelischen kapitulare erklerung, bitten und rechtmeßig erbieten, gegen solchen mit erklerung der acht, den katholischen zu sondern kaiserlichen genaden verfahren wurden, zu was großer unruehe empörung und treffendlichen mißverstand solches im heilichen reich geraten kunte, dieweil solche execution nit allain die benannten Straßburgische grafen sonder auch alle andere evangelische kapitularn, daselb deren ain ziemliche anzal, aus fürnemen chur- und fürstlichen heusern ordenlicher weis an demselben ort nominirt und aufgenommen sein, mit angeen und berüeren wurd, die sich nit so leichtlich degradieren, entsetzen und ausschließen lassen, sonder ohn zweifel ein jeder bei seinen blutsverwohnten herrn und freunden schutz und handhabung suechen, die sie auch bei solcher gelegenhait, so weit als recht und billich, nicht gern verlassen wurden; wirdet solches, meinen unterthenigsten erachtens, in alleweg etlichermaßen in specie zu verantworten und zu melden sein, das B. k. Mt. bisher in diser und anderen dergleichen iustitiisachen den katholischen zu sonderen gnaden oder sonst einicher unzimlichen affection nicht sonder allain des gehandlet hetten, was ir tragenden kaiserlichen amtshalb obgelegen und sich dem gemainen geschribnen rechten des reichs constitutionen und sonderlich dem ufgerichten religionfriden nach gebürte, weren auch inkonftig anders zu thuen nit gesinnet. Dieweil aber nit allein die gemeinen recht und reichsabschid, sonderlich aber der religionfriden, welcher alle chur- und fürsten zu halten, mit geschwornem aid beteuert, hierin also klar und lauter, das darin einicher zweifel nit statt haben kunt und ausdruckenlich vermöchte, do ein gaistlicher von der katholischen religion abtreten wurde, derselb alle seine gehabte beneficia alsbald ohne alle verwiderung und verzug zu verlassen schuldig. wollten E. k. Mt. nit besorgen oder vermueten, das ainicher churfurst oder stand des reichs disem zuwider und zugegen, jetzigen oder anderen kapitularn hierin beifall thuen und disen geistlichen vorbehalt dem religionfriden eingeleibt mit gewalt zu widertreiben sich untersteen werde, seitemal solches wie ir k. Mt. unschwer zu erachten hette ohne große weiterung und gefahr nicht abgeen sonder der bischof und kapitl zu Straßburg sich, do sie solchermaßen von dem religionfriden gedrungen werden wollten, um allerhand hülf und villeicht auch außer des heiligen reichs zu bewerben nit unterlassen wurden, davon dann nichts gewissers als trennung und untergang des heilichen reichs zugewarten, welches alle guetherzige, eißerstem irem vermügen nach zuverhieten und abzuwenden schuldig,

dann dise leit wie die teglich erfahrung gibt also geartet, do inen nit solchermaßen begegnet, ires drohens kain ende; jedoch wirdet solches abermal in E. k. Mt. hochvernunftigem guetachten gestellt. Datum ut in litteris.

11.

Die Bruderhöfischen an den König von Dänemark, an Johann Casimir, Verweser der Kurpfaiz, an den Kurfürsten von Sachsen, den Kurfürsten von Brandenburg, den Administrator Joachim Friedrich von Magdeburg, den Bischof ven Halberstadt, die Herzöge und Pfalzgrafen Reichard, Johann und Philipp-Ludwig, an Herzog Friedrich Wilhelm von Sachsen-Weimar, an den Markgrafen Georg Friedrich von Ansbach, die Landgrafen Wilhelm, Ludwig und Georg zu Hessen, Herzog Ludwig zu Würtemberg, die Herzöge Julius und Wilhelm zu Braunschweig, Fürst Hans Georg zu Anhalt, Herzog Uirich von Mecklenburg, die Herzöge Hans Friedrich, Ernst Ludwig und Bogislav zu Stettin und Pommern und an die Herzöge Philipp und Johann von Holstein.

Sie schildern die Gefahren vor der Liga, die es neben Gefährdung des Elsass überhaupt, diesmal darauf abgesehen habe, die evangelischen Domherrn aus dem Bruderhof zu vertreiben; sie bitten um beschleunigte Hilfe.

1588, Jan. 21/31. Strassburg.

Strassb. Stadt-Arch. A. A. 767, f. 58-63. Konzept.

Buer [Kurfürstliche Königl.] fürstliche gnaden können wir unterthenig nit verhalten, das in dieser stunden herren, meister und rat dieser des hl. reichs stadt Straßburg unsere besonders gönstige liebe nachbarn und gute freund durch deren abgeordnete uns vertraulich zu erkennen geben, was maßen dieselben vorgestern, gestern und noch heutigen tags von etlichen unterschidlichen örtern hero (darunter teils benachbarte fürsten) warnungsweis angelangt, daß nit allein allerhand geschwinde gefarliche und sorgliche praktiken und anschläge von der verdamten Liga uf die allhieige stadt, derselben bürgerschaft auch land und leut gemacht sondern das auch (wie wir ohne das zuvor in guter nachrichtung hatten) albereit zu solchem effect und dessen fortsetzung uf der einen seiten disseits der Ill und gebirgs die lotringische deutsche renter, so dann uf der andern seiten des gebirgs sich die Huisische, lotringische, italianische, albanesische und dergleichen fremde nationes mit großer meng und anzahl dieses lands bezirk ie lenger ie mehr näherten, darum dan ein ehrbarer rat gedrunglich verursacht worden, soviel ime in schneller eil möglich, kriegsvolk zu werben und sich damit gefaßt zu machen. Dieweil aber unter anderem auch die gemaine sag, das nit allein berürte stadt Straßburg und derselben bürgerschaft und unterthone damit gemaint, sonder und principaliter auch, das angeregte Liga den prätext habe, das unser und unser mitherrn bruderhof, die braut seie, darum man (gemainem sprichwort nach) tanzte und also neben ihnen auch unser und allgemeiner Augsburgischen confession verwandter fürsten und grafen uf diesem fürst und grafenlichen stift herbracht gemaines wesen und interesse antreffen thete, so were ir nachbarlichs gesinnen und bitten, solchen unverhofften und beschwerlichen zustand mit gutem eifer und furderlichst an allgemaine chur- fürsten und stende Augspurgischer confession also auch an E. [königl. Mt. -churfürstl.] f. Gn. gelangen zu lassen, dieselbe unterthenig [-nigst] zu ersuchen uf die weg und mittel zu gedenken, wie solchem der Ligae gewalt und andrauenden unheil fürderlichst und möglichst zu begegnen, damit nit einem ehrbarn rat (als der bishero bei gemeinem religionswesen sein best gethan auch furters das eußerst und möglichst zu thun gesinnet) den last und bürden alleinig zu tragen letstlich zumal schwer sein und fallen möcht, wie sie solches mit mehreren und gewohnlichem erbieten uns anbracht, deßgleichen auch den benachbarten chur und fürsten selbst allbereit zugeschriben haben, sich vernemen lassen.

Wann wir uns dann vernünftig zu berichten, daß der verdamten Ligae gemaines intent soviel an derselben Gottes wort und desselben bekennen zuverfolgen und wo möglich uszurotten und zu unterdrucken, darzu sie dann allbereit in Frankreich den anfang gemacht haben, vermainen, daruf auch folgends im heilichen römischen reich neulicher tagen in die grafeschaft Mumpelgart feiendlich eingefallen, uber funfzig dörfer geplündert, demnach verbrent, verschleift, menner, weiber und jungfrauen gefangen hingeführt und mit denselben ihres unchristlichen tückischen mutwillens verfahren, die mompelgartisch statt Elicort', so sie erstlich in des herzogen von Lotringen, demnach in des könig zu Hispanien namen ufgefordert, eingenommen, darin albereit ihre abgöttische meß wider angeordnet, folgends eins teils herunter ins Unterelsaß geruckt, in solchem gegen die oberelsässischen Abgeordneten usdrucklich erklert, daß es bei ihnen nit gebreuchig, daß der sterkste bei dem schwachsten um den paß ansuchen soll, wie dann gemelte regierung, in dero schreiben an die stadt Straßburg vom 19. Januar dieses jairs solches dergestalt berichtet hat, auch unter den hierum benachbarten papstlichen die gemaine sag, daß die Liga ebenmeßig allhie zu verfahren furhabens sei und auch albereit gleichfalls in der nassauischen grafschaft Sarbrucken einfall gethan haben solle; darzu die aviso und gewisse zeitungen einkommen, daß der von Reitenau, österreichischer obrister, volk bestellen und der markgrafe zu Borga auch in starker werbung zu roß und fuß sein sollen, dabei auch dieser stadt gelegenheit nach uns zu berichten, daß zu der Ligae intent an dieser rheinischen vormaur merklich viel gelegen. Und wie jetz darus merklicher abbruch und verhinderung ir der Ligae bösen fürhaben widerfahren kann, also hingegen uf den fall hin (das gott väterlich und gnedig verhüten wolle) deren mächtig zu ferner nachsetzung ires furhabens sie unsäglichen vorteil heben und sonderlich den ganzen rheinstrom darus bezwingen würde.

<sup>1.</sup> Jetzt Héricourt.

Und dann E. [churfürstl.] f. Gn. wir zum besten gewogen wissen, die durch dero hochlobliche vorfahren wolerhaltene gottliches worts bekantnus und übung und die christliche deutsche freiheit ferners zu handhaben, furzupflanzen und uf die liebe posteritet fürzusetzen und was auch sonsten der chur-, fürstlichen und grafenlichen heuser evangelischer religion interesse uf dem hohen stift Straßburg anlangt, wir nit allein zu ordenlichem rechten für uns und unsere mitinteressirte uns jederzeit urbietig erklert, wie noch, sonder uns auch unterthänig zu erinnern wissen, was unvorlengst solcher gemeinen sachen zum besten die kgl. Mt. zu Dänemarken, item Pfalz, Sachsen und Brandenburg auch andere fürsten, unsere gnedigste und gnaden chur fürsten und herren sowohl an die kaiserliche Mt. 1 unsern allergnädigsten herren als auch sowohl an einen ehrbaren rat der stadt Straßburg als auch an andere egeschrieben und erinnert, und was inmittels also mit gewaltthatigkeiten und papstlich geschwinden praktiken teils albereit ins werk gerichtet, teils auch ferners unterstanden wurd, abzuwenden und also bei zeiten fernerm unheil und gefahrlichkeiten mit christlichem rumlichem eifer und deutscher ernst zu steuern, zu wehren und zu begegnen gnedigst gewogen, damit auch die kirche Christi in ganzem deutschen land und römischen reich besser sicherheit und ru dann ein zeithero durch langmütige geduld erlangt und loblicher rum (so auch alles uf die lieben nachkommen erwachst) erhalten werden kann.

Als gelangt an E. [churfürstl.] f. Gn. unser unterthänigst bitten, dieselben wollen gemeiner dieser stadt getreue standhaftigkeit und eifer in ir und der irigen die orts herbrachten christlichen religion, als auch dieses fürst und grafenlichen hohen stifts und bischtums gerechtigkeit erhaltung bis dahero angewendt gnedig beherzigen und zu gemüt führen, daruf mit rat oder sonsten ihnen und gemeinem wesen und christlichen gerechten sachen wider obangeregte Ligische furnemen gnedige hülf und beistand zu erweisen und weilen die praktiken mannigfaltig und geschwind auch die feiend albereit in der nähe und sich ansehenlich mehren, dero gnedige hülf zu befürderen.

Solches neben dem es zu ehren des allmechtigen Gottes und unsers einigen heilands Jesu Christi und erhaltung seines worts gereicht und dardurch künftige dergleichen fürnemen einmal abgeschnitten werden können, und ein ehrbarer rat zu beschulden urbütig sein auch um E. [churfürstl.] f. Gn. wir mit eußerstem unserm vermögen unterthenig zu verdienen jederzeit gutwillig und berait, B. [churfürstl.] f. Gn. hiemit dem allmechtigen Gott zu langwürendem glückseligen regirung und aller wohlfahrt und uns zu gnaden unterthenig empfehlend. Datum Straßburg, den 21 januar anno 88.

<sup>1.</sup> S. die Interzessionschreiben protestantischer Fürsten an den Kaiser bei Enses-Meisten, Kolner Nuntiatur, Anhang III.

<sup>2.</sup> Insbesondere an die Grafen von Hanau und an die unterelsässische Ritterschaft.

# Joachim von Holz, Agent der protestantischen Domherrn am Kalserhof, an Graf Georg von Witgenstein als Dekanatsstatthalter.

Betrifft den Gesandten der bruderhöfischen Domherrn, Notar Leonhard Seitz, eine bischöfliche Gesandtschaft nach Prag, eine Erbeinigung zwischen Brandenburg, Sachsen und Hessen, die Gefangenschaft des Erzherzog Maximilian in Polen und den Tod des Königs von Dänemark.

1588, Juni 30.

Stbg. Stadt-Archiv A. A. 767 f. 287-89 Orig. Rev.: eingangen den 2. Aug. 88.

Erwürdiger und wolgeborer graf, Euer gnaden sind meine unterthenige dienste, bestes fleißes bevor, gnediger herr. Wiewohl E. Gn. aus negstem kaiserlichen antwortschreiben an einen erbaren hochweisen rat der stadt Straßburgk zweifels ohne vernomen, welcher gestalt ir Mt. mainung dahin gerichtet, daß der von E. Gn. und ihren consorten jungst anhero gesandter notarius Lonhard Seitz' sich allhie am kaiserhofe personlich widerum einstellen sollte, so ist es doch dabei nit geblieben besondern es ist auch neben solchem schreiben aine kaiserliche citation anderweit an ermelten notarium ausgangen, welche gleichfalls wie die vorige von hinnen auf der post dem kaiserlichen fiscal zu Speir, ferner in Straßburgk berurtem Leonhardo zue insinuirn, uberschickt worden, auch ihme villeicht ehe zukommen sein mag, dann das kaiserliche antwortschreiben bei nechstem boten wolgedachtem rat uberantwortet worden. Wie aber nun demselben, so will man nunmehr ermelts notari ankunft allhie erwarten und soll sich der herr secretari Erstenberger haben verlauten lassen, wie ich glaubwirdig berichtet, daß wann er notarius sein leiblicher bruder were, so wolte er ihme rathen, daß er sich auf die letzt ausgangne kaiserliche ladung personlich allhie wieder einstellen und die k. Mt. um gnad bitten solte, so wurde ihme, ob Gott will nichts böses widerfahren, sintemal die k. Mt. und die löbliche herrn von Österreich keine tyrannen sondern fromme gnedige herrn weren, inmaßen dann solches mit vielen exempeln darzuethnen. Im fall man aber die sache viel disputirn oder mit vorschriften ir Mt. begegnen wolte, so were zu besorgen, das man die sache damit nur erger machete und ir Mt. destomehr exacerbirte, auch endlich also der notarius infamis declarirt werden möchte, dann ain mal gewisse, daß berurter Leonhardus in dem wider ir Mt. willen gethan, das er ohne rechten beschaid von hinnen verruckt. Haec ille, hab es deswegen obiter E. Gn. also untertheniglich nit unangefuegt lassen wöllen, die neben wolermeltem rath ihrem hochbegabten verstande nach diesen sachen nunmehr mit göttlicher hülf wol werden zu thuen wissen. Dr. Bilonius' ist für 8 tagen von

Der von den Bruderhößschen nach Prag geschickte Notar Seitz war am Kaiserhofe hingehalten worden und schliesslich, ohne Urlaub zu erhalten, abgereist. Darauf erfolgte eine Zitation des Notars mit der Androhung der Cassation.

<sup>2.</sup> Dr. Joseph Bilonius war Kanzler des Bischofs und wiederholt als dessen Gesandter in Prag.

Straßburgk allhie ankommen, halt an, wie ich vermerke, wegen moderation der türkensteur, insonderheit weil das teutsche kriegsvolk, so jüngst in Frankreich gezogen<sup>1</sup>, dem bischof solchen großen schaden gethan. In den streitigen capitularsachen aber hat der bischof selbst allhie lestmals ebensowenig resolution, als ob ermelter notarius, bekommen, allain daß er gleichwol mit wissen und willen ir Mt. verruckt; ob nun aber der Bilonius jetziger zeit ainigen beschaid diesfalls bekommen werde, solches will die zeit geben.

Die chur- und fürstliche abgesandte, deren ich in meinem nechsten schreiben vom 29. mai unter andern aine verzaichnus uberschickt, haben bei ir Mt., als ich berichtet um eine kaiserliche confirmation über ein ain erbainigung und confoederation, so Sachsen, Brandenburg und Hessen mit ainander aufgerichtet, angehalten, es soll aber gleich wohl die confirmation nit erfolget, besondern den gesandten alleine ain dekret mitgetailt sein, dahin gerichtet, daß ir Mt. die ainmutigkait zwischen bochgedachten chur- und fürstlichen heusern gern vernomen, weil aber sachen in angeregter verainigung weren, so altioris indaginis bedurftig, derwegen so wollen ir Mt. denselbigen weiter nachdenken und sich alsdann der gebuer darauf entschließen und resolviren. Für 12 tagen ist dieser krone Behaimb obrister Burgraf herr Wilhelm von Rosenberg von der k. Mt. von hinnen an den churfürsten zue Sachsen gen Dresden mit 60 raisigen geschickt, welches dann vermuetlich wegen des polnischen wesens beschehen, dann, wie man höret, so soll in kurzem ain ansehenliche botschaft von hinnen in Polen wegen der k. Mt. kunigs zue Hispanien und ganzen hauses Österreich geschickt werden, mit dem begern, daß man archiducem Maximilianum an das ort in Schlesien, als nemlich zu Pitschin<sup>2</sup>, alda er gefangen und ferner weg geführet, wiederum stellen und liefern solle, neben alle demjenigen, so man ir durchlaucht spoliert und genommen. Im fal aber solch billichs begern bei den Polacken nit stattfinden sollte, so wurde man alsdan mit gewalt darzuethuen, wie dann auch insonderheit rex catholicus diese dem hause Österreich zuegefuegte iniuriam auf den fal nit wölle ungerochen lassen und viel lieber friede in Belgico machen, damit das kriegswesen von dannen in Polen transferiert und gebracht werden möchte. Sonsten soll höchstgedachter Maximilian in die 70 personen ungesehr bei sich haben und alles um sein bahres gelt einkaufen lassen; ihr Durchlaucht sei allain ain polnischer herr ungefehr mit 30 dienern zu guardia verordnet und sollen auf ain halb meil bei 200 Tartern liegen, so die nacht wacht halten, also daß ir Dt. wann sie wöllen wol weg kommen könnten, inmassen dann ir Mt. vicecanzleramtsverwalters brueder herr Engelhard Kurz von Senftenau röm. k. Mt. rat und quardihauptmann der kaiserlichen hauptstatt Wien, auch höchstgedachter erwölter kuniglichen Mt. in Polen Maximiliani erzherzogen zu Österreich gewesner leibquardihauptmann und obrister über ein



<sup>1. 1587,</sup> s. M. RITTER, Deutsche Geschichte, II, S. 25; R. REUSS, Zwei Lieder über den Diebskrieg.

<sup>2.</sup> Gefangennahme Maximilians im Treffen bei der Stadt Pitschen, 24. Jan. 1588, M. Ritten, Deutsche Geschichte, II, S. 85.

regiment hochdeutsches kriegsvolks zue fueß und dann ain secretarius N. Hannival, so fur wenig tagen aus Polen von ir Dt. allhie aukommen und in 4 wochen sich widerum einstellen sollen, berichten.

Die königliche wittib zue Dennemark, so wol auch N. statthalterkanzler und räte der kron Denemark, haben der k. Mt. neulicher tage den tödlichen fal könig Friedrichs zue Dennemark hochlöblicher gedechtnus kund gethan, darauf ir Mt. auch höchstgedachter wittib und räten sonderlich geantwortet, wie dann solchs ainem koniglichen dennemarkischen trabanten zuegestelt worden, welcher allhie für 8 tagen aus Ungern mit 9 schönen rossen ankommen, so weiland könig Friedrich noch bei leben in Ungern und Siebenburgen also erkaufen lassen, mit denen auch ein freiherr aus Österreich in Dennemark wegen erzherzog Matthias ziehen soll, in massen dann nur mit den pferden auf dessen ankunft allhie erwartet wird.

Und hab solchs B. Gn., der ich jederzeit willig und geflissen für die mal also untertheniglich nit unangefuegt lassen wollen. Datum, Prag den 30 junii anno 88.

Rben unter verschließung dieses werde ich glaubwirdig berichtet, daß obgedachter kaiserlicher fiskal anhero widerum berichtet und documentum insinuationis von obgemeltem notario uberschickt, also daß er, die insinuationis nachzuraiten, er noch auf dato drei wochen zeit hette, sich allhie personlich einzustellen, wofern solches anders nochmals beschehen werde.

13.

## Kalserliches Mandat an Meister und Rat der Stadt Strassburg.

Befehl die Stiftsgefälle den katholischen Kapitularen liefern zu lassen und die erlassenen Gegenbefehle zurückzunehmen.

1588, Sept. 12. Prag.

Strassburger Stadtarchiv, A. A. 770, f. 111, Kopie; eine andere Kopie, f. 117.

Rudolf der ander etc.

Ersame lieben getrewen, ihr habt Euch zu erinnern, welchermaßen wir Euch under dats den 10. octobris verschinen 87. jars durch unser kaiserlich schreiben bei straf unserer ungnad und verlust desjenigen, was Ir oder die Euerigen den unruewigen den excommunicirten und privirten kanoniken des dumstifts zu Straßburg an jerlichen zinsen, fruchten, gefällen und diensten hinausgeben, ernstlich befolen, unsern zuvor ausgangen kaiserlichen patenten zu gehorsamen und Euch samt den Euerigen solcher unruewigen personen genzlich zu entschlahen, sie hinfüro weiters nit zuerkennen und Euer schuldigkeit niemand anderm als dem vorigen rechten kapitul an ort und enden dahin Ir von inen bescheiden werdet, zue lüfern, ferners inhalts desselben unsers vermanungsschreibens.

Wiewol uns nun daruf unter dato den 17. januarii jungst verflossen Euer bericht und entschuldigung zukommen, so kennen wir doch denselben nicht allein der erheblichkeit nicht achten, daß wir ursach hetten, von obberüerten unsern rechtmeßigen befelen und patenten an die dienst- und zinsleut' auszusetzen, sonder befunden auch in eingezogenem bericht sovil, daß Ir über allen bishero uns erzeigten ungehorsam noch ferner in die vermessenheit geraten und Euch des unruewigen ohnbedacht Euerer pflichten sogar ergeben, das Ir nit gescheiet, andere gegenbefelch und edicta gestracks wider die unsere ausgehen zu lassen?, und also auch andere die sonsten zu schuldigem gehorsam nit ungenaigt, davon abwendig zu machen, welches uns billig von Euch zum höchsten mißfallen gereicht. Derohalben befelen wir Euch nochmals bei straf und pöen vorangeregten unseren patenten und schreiben einverleibt, das Ir denselben ohngeachtet Euer ohnerheblichen einwendungen nochmals geburlichen schuldigen gehorsam leistet, und nicht allein Euch der obbenanten ohnruewigen genzlich entschlaget und sie hinfuro mit nichten weiters erkennet, sondern auch der Buerigen schuldigkeit niemand anderm als dem vorigen rechten kapitul ohn ort und enden dahin sie wie obsteht von inen bescheiden werden, lüfern und Euch an disem unserm (als Euer einigen ordentlichen obrigkeit) gehaiß keins andern gebot irren lasset. Und ist sonsten dise unsere verordnung dahin nicht gemeint, das darum Buch oder Euern bürgern die stiftsfrüchten (da ir den rechten kapitularen den bruderhof wider einraumen oder ein andern sichern platz vergönnen) entzogen oder nit um gebürlichen wert gelassen werden sollen, sonder würdt sich das kapitul disfals aller nachbarlichen gebür und wie harkommen zweifels ohne zu verhalten wissen, und Ir handlet hieran unsern ernstlichen endlichen befelch und meinung. Geben uf unserm königlichen schloß zu Prag den 12. sebtembris anno etc. im 88. unserer reich des römischen im 13. des hungarischen im 16. und des böheimischen auch im 13.

Rudolf Ad mandatum sacrae caesareae maiestatis proprium.

Jacob Kurtz von Senfftenau. A. Erstenerger.

14.

## Kaiserliches Mandat an die Amtleute, Diener, Unterthanen, Zins- und Gültleute des Domstifts Strassburg.

Sie sollen den katholischen Kapitularen liefern und durch Befehle der Bruderhößschen sich nicht beirren lassen, wie ihnen der Kaiser schon am 11. Juli 1585 und am 10. Oktober 1587 befohlen.

1588, Sept. 12. Prag.

Original mit Siegel im Strassburger Stadt-Archiv, A. A. 768, f. 171. Rückseite: Insinuatum den Unterthanen zu Lampartheim per Georg Wilden 22. oct. mane 8<sup>a</sup> a. 88,

Wir Rudolf der Ander erwelter römischer Kaiser etc. etc.

Empieten N. allen bürgermaistern, richtern, vögten, schulthaissen und gemainden



<sup>1.</sup> Gleichzeitig waren am 10. Oktober 1587 kalserliche Befehle an die Unterthanen Dienstund Zinsleute und Lehnsleute des Domkapitels ergangen, die schuldigen Abgaben dahin zu liefern, wohin die katholische Partei sie anweise.

<sup>2.</sup> Der Magistrat berief sich dabei darauf, dass ihm sonst der Einfuhrzoll verloren gehe, und der Bürgerschaft der Ankauf der Stiftsfrucht vereitelt werde.

insonderhait aber allen und ieden dem hohen dumstift zu Straßburg angehörigen amtleuthen, dienern, unterthanen, zins- und gültleuthen, was wirden, stands, wesens oder welcher orten und enden dieselbigen in stetten und auf dem land gesessen und wonhaft seien, auch sonsten ins gemain meniglich, deme dis unser kaiserlich mandat fürkomt unser gnad. Ir habt Euch zu erinnern, welchermaßen wir Kuch samt und sonderlich hievor unter dato ailsten july des fünfundachtzigisten und dann zehenten octobris des sibenundachtzigisten jahrs nechstverschinen durch unsere kaiserliche patenten bei unser kaiserlichen ungnad und verlust desjenigen, was ieder den unruhigen excommunicierten und privierten personen im hohen dumstift zu Straßburg als der zeit Graf Georgen von Wittigstain, Herman Adolfen grafen zu Solms und Hansen freiherrn zu Winnenberg samt auch in irer gesellschafft graf Ernsten zu Mansfeldt, an jahrlichen zinsen, früchten, gefellen und diensten hinausgeben, ernstlich befolen und geboten, das Ir, noch ainiger aus Buch, dieselben für das deçanats statthalter und kapitl (wie si sich vermaintlich dargeben, kaines weegs,erkennen oder inen in irer ungebür ainigen beifall thuen noch gehorsam leisten, vilweniger mit raichung berürter zins respondiern, sonder irer gemainschaft Euch allerdings entschlagen und dem alten ordenlichen kapitel an orten und enden, dahin Ir des beschaiden werdet, mit dem allem gewertig sein, demselben allen pflichtigen gehorsam, wie treuen dienern und underthanen gebürt erzaigen und Euch der widerwertigen vermainte fürgeben und befelch, daran mit nichten irren noch abfüren lassen sollet, mehrers inhalts derselben außgangenen patenten.

Wiewol wir nun tragenden kaiserlichen amts halben nach gelegenhait Eures beharrlichen ungehorsams genuegsam ursach hetten alsgleich mit angedroheter straf gegen Euch fürzugehn, so wöllen wir es doch aus bewegenden ursachen und sonderlich daß seithero etlich nit die wenigsten aus bemelten abfelligen personen tats verfahren und abgestanden, noch zu rzeit eingestellt, danebens aber Euch obgemelten allen und ainem ieden in sonderhait nochmals zu allem uberfluß bei straf und peen vorangeregten unsern ausgangnen kaiserlichen patenten und mandatis einverleib ernstlich geboten haben, das Ir denselben nochmals gebürlichen schuldigen gehorsam laistet, und nit allain Euch der noch ubrigen unruehigen genzlich entschlaget und si hinfüro weiters mit nichten erkennet sonder auch Eure schuldigkait niemand anderem als dem vorigen rechten kapitel an ort und enden, dahin Ir wie obsteht von inen beschaiden werdet liferet, und dem allem anders nit thuet noch daran irer receptatorn widerwertig einbilden verhindern lasset, als lieb Euch allen und Eur iedem seie die obgesatzte ungnad und straf zuvermeiden; das mainen wir ernstlich. Geben auf unserm künigelichen schloß zu Prag den zwelfften tag des monats septembris anno etc. im achtundachtzigisten unserer reiche der römischen im dreizehenden, der hungerischen im sechzehenden und des behaimisch auch im dreizehenden.

Rudolff. ad mandatum sacrae caesareae maiestatis proprium.

Jacob Kurz von Senfftenau. A. Erstenberger.

15.

## Kaiserliches Mandat an das Stift St. Thomas in Strassburg.

Aehnlich wie Nr. 14.

1588, September 12. Prag.

Strassburger Bez.-Archiv, G. 163. Kopie 1.

Brsamen liebe andechtigen. Ir habt Büch zu erinnern welchermaßen wir Büch unter dato 10 Octobris verschinen sibenundachtzigsten jars durch unser kaiserlich schreiben bei straf unser ungnad und verlust desjenigen, was Ir oder Ruer unterthanen den unrüewigen excommunicierten privierten kanonicken des dumstifts zu Straßburg an järlichen zinsen, früchten, geföllen und diensten hinaus geben, ernstlich befolen unsern zuvor ausgangnen kaiserlichen patenten zugehorsamen und Euch samt Euern unterthanen solcher unrüewiger personen genzlich zuentschlagen, sie hinfüro weiters nit zuerkennen und Euere schuldigkeit niemands anderm als dem vorigen rechten kapitel an ort und enden dahin Ihr von ihnen beschaiden werdet, zu lüffern verners inhalts desselben unsers ermahnungsschreibens.

Wiewol uns nun darauf von der statt Straßburg und etlichen vom adel unter dato sechsten Martii jüngst verflossen unter dem namen gemeines ritterstandts in unterm Blsaß ein bericht und entschuldigung zukommen, so können wir doch denselben der erhöblicheit mit nichten befinden, daß wir ursach hetten von obberüerten unsern rechtmeßigen befelhen und patenten an die dienst- und zinsleuth auszusetzen, sonder vilmehr ob denselben tragenden kaiserlichen amts halben ernstlich handzuhaben. Derhalben befelen wir Euch bei straf und peen vorangeregten unsern patenten und schreiben einverleibt, daß Ihr denselben nochmals gebürlichen schuldigen gehorsam leistet und nit allain Euch der obbenannten unrüchigen genzlich entschlahet, sonder Euch Euerer unterthanen schuldigkhait niemand anderm als dem vorigen rechten kapitl an ort und enden, dahin sie wie obsteht von ihnen beschaiden werden, lifern und dem allen anders nit thuet noch Ruch von etlichen iren receptatorn oder andern, die sich ihrer bösen sachen annemen, daran mit nichten irren lasset, als lieb Euch sei die obgesetzte ungnadt und straf zuvermeiden. Datum Prag den 12 sebtembris anno etc. 88.

16.

### Kaiseriiches Mandat an die Bruderhöfischen Kapitulare.

Aehnlich nur in verschärster Form wie das Mandat vom 20. Mai 1587.

1588, Sept. 12, Prag.

Original mit Siegel im Strassburger Stadt-Arch. AA. 768 f. 154; Rückseite die Adresse und Vermerk «am kai. hof ausgangen», ferner die Notiz: dass

<sup>1.</sup> Bin ganz gleichlautendes kaiserliches Mandat daselbst an die Stadt Rosheim.

<sup>2.</sup> S. o. Nr. 8.

der kaiserl. Kammerbote Tilmann Brandt zu Speier dies Mandat im Kapitel am 21. Oct. 1588 insinuiert habe. Eine Kople ist im Strassburger Bez.-Archiv, G. 163.

Wir Rudolf der ander etc.

Füegen Euch nachbenannten Herman Adolfen grafen zu Solms und Ernsten grafen zu Mansfeldt samt gemeinlich andern Euern adhärenten in nachfolgenden sachen hiemit zu wissen, wiewol wir Euch und weiland graf Georgen von Wittigstain unter dato zwanzigsten monatstag maii jungstverflossens siebenundachtzigisten jahrs durch ein unser kaiserlich offen mandat bei unser schweren ungnad, auch poen und straf unser und des heiligen reichs acht ernstlich geboten, daß ihr als gleich von dem bruederhof sakristei, kapitelstuben, kanzlei, dormenterei, pfisterei, kellerei, dumherrhöf und heuser zu samt den früchten, wein, traid, zuns, gulten, briefen, sigel, registern, brieflichen urkunden, klainodien und gemainlich allem andern, wes Ihr und Büre mitgesellen darinn, wie auch auf des kapitels guetern, höfen, dörfern, kellereien, und schaffereien in der statt und auf dem land funden, hinweg gefüert, und verkauft, vergeben oder sonsten entwendet und verzogen habet, dem rechten dumkapitel zue Straßburg ohne ainige wiederred und aufzug wiederum volkomlich abtreten, restituiern, erstatten und alles wie auch die beamten und diener in vorigen stand, ordnung und wesen, darin es vor eurem zugriff gewesen. Sollen Büch auch samt und sonder dergleichen ungebür, gewalthetigkait und ungehorsams gegen Eurem bischof und kapitl, desselben zugewanten, amtleuten, dienern, unterthanen, Güetern, gefellen und einkomen genzlich enthalten und ferner kaines weges gelusten lassen; daneben Euch auch gehaischen und geladen, das Ihr innerhalb vier monat den nechsten nach überantwortung und verkundung berürts unsers vorigen kaiserlichen gebotsbrief an unserm kaiserlichen hof, welcher orten derselbig der zeit sein würdt, erscheinen und glaubwierdige anzaig und beweis thuen sollet, das Ihr demselben allem gehorsame volziehung gethan habet, solch unser kaiserlich mandat auch Euch durch einen unsern kaiserlichen kammerboten der gebür insinuiert und verkündet worden.

So befinden wir iedoch über alles versehens und daß die zur darthueung gelaisten parition bestimte zeit mehr als doppel verslossen, daß Ir angeregtem unserm kaiserlichen billigen gebot, weder in ainem noch dem andern, ja auch im wenigisten nit folg gelaistet habet, sonder nochmals ain weg wie den andern in Burem ungehorsam verächtlich fortgesaren seiet Küch aller administration, gewalts, gebot, verbot, jurisdiction, nomination, nutzungen, einkomen und gemainlich aller anderen gerechtigkaiten, so dem rechten, ordenlichen dumkapitel zu Straßburg allein zustehen, selbst aigentetlich untersangen und über das zu entsliehung der schuldigkeit und uns zu sonderer verklainerung unser kaiserlichen authoritet und hochait von bemeltem unserm rechtmessigen mandato ganz unordentlicher, verkerter weis an unser kaiserlichs kammergericht auch stend des reichs appelliert, neben dem auch etliche unruhige samos und

thails erdichte schriften, verbotener, hochstressicher weis in druck publicirt habet, zugeschweigen was Ir sonsten ferners für aigenthetliche unleidliche zugriff und ungebür gegen den erwierdigen Johann bischoffen zu Straßburg, unserm fürsten und lieben andechtigen und seiner andacht dumkapitel seithero fürgenommen und noch täglichs zu genzlichem und üeßersten verderben und untergang des bemelten uralten herrlichen stists Straßburg unterstehet.

Wann wir dann dergleichen ungebür, muetwillen und verklainerung ferner zuzusehen mit nichten gemeint, sonder kaiserlichen amts halben schuldig sein. unser kaiserliche hocheit zu samt auch disem löblichen stift und desselben gehorsame personen und dero verwandten bei ihren freihaiten, besitz, herkommen, rechten und gerechtigkheiten, wieder dergleichen thetlichen vergewaltigungen und ungebür zu schützen und handzuhaben. Hierum und ob wir wol von rechts und unser und des hailigen reichs satzungen und abschied wegen genugsam, ja überslissig fueg und recht hetten gegen Euch berürts Ruers ungehorsams und überhauften ungebür wegen, ohne ainige fernere citation, mit hivor comminierter achtserklerung gestracks fortzugeen, so wir aber jedoch auf etlicher chur- und fürsten bei uns einkommene intercessiones aus lauter gnaden suspendiern und verschonen, nunmehr aber nach befindung Euer eußersten contumacia und ungehorsams weiter nit einstellen konden, so befehlen wir Ruch nochmals von römischer kaiserlicher macht bei straf und poen in vorigem unserm kaiserlichen ausgedrückt zu allem überfluß hiemit ernstlich gebietend, daß Ir samt und sonder one ainig lenger verziehens, einred oder ausflucht, wie die namen haben möchte, angeregtem unserm neherm mandat in allen seinen punkten, klauseln und artikuln mit völliger restitution, abtretung und einantwortung alles dasjenige, was Ir zuvor und seithero dem stift und kapitl occupiert, entzogen und eingenommen, ein genzlich genüegen thuet und ferners gegen inen und iren zugewanten ainige neuerung und thetliche handlung nit fürnemet, sonder alle ding in vorigem stand ordnung und wesen, wie sie vor Burem abfall gewesen und vermög des stifts alten löblichen statuten sein sollen ruhig und unverwirret bleiben lasset, oder aber da Ir über versehen deme nicht nachkommen und solcher Eurer parition innerhalb vier monat den nechsten nach überantwortung dis unsers kaiserlichen briefs nit genuegsamen glaubwirdigen schein fürbringen werdet, alsdann den nechsten nach ausgang jetzberürter viermonatlichen zeit (die wir Ruch darzue endlich und peremptorie bestimmen) samt und sonder an unsern kaiserlichen hof, welcher enden derselbig der zeit sein wirdt, gewißlich erscheinet, zu sehen und hören Buch in vorbestimte poen unser und des heiligen reichs acht gefallen zu sein erkleren; daran beschicht unser endlicher will und mainung. Dann ihr erscheinet also oder nit, so wirdt nichts destominder mit angeregter deklaration und publikation der acht samt andern, was sich in demselben fall gebürt und vonnötten ist, vorfahren Rures außenbleibens und

ungehorsams auch nichtigen einwendens allerdings ungeachtet, und des mainen wir ernstlich; darnach wissent Rüch zu richten. Geben auf unserm kuniglichen schloß zu Prag den zwelften tag des monats sebtrembris anno im achtundachtzigisten unseres reiche des romischen im dreizehenden, des Hungerischen im sechzehenden und des behaimischen auch im dreizehenden.

Rudolff etc. Ad mandatus sacrae caes. maj. proprium.

Jacob Kurtz von Senftenau. A. Erstenberger.

17.

## Der Rat der Stadt Strassburg an die Bruderböfischen Kapitulare.

Er lässt es bei ihrer Erklärung wegen Einnahme des Gürtlerhofes bewenden, empfiehlt aber in Zukunft erst die Genehmigung des Rates einzuholen.

1588, November 13/23. Strassburg.

Strassburger Stadt-Archiv A. A. 769, Kopie.

Aus was ursachen ein hoch und ehrwürdig dumkapitel hoher stift allhie des chors gemeinen hof, der gürtler hof genant, durch etliche dazue fürstliche, gräfliche und andere personen in verwahrung nehmen und darauf an ein ehrbarn rat begeren lassen, die deputaten und vicarien gemelten chors auch mit ihren leiben anzuhalten oder einem hof und ehrwürdigen dumkapitel kein eintrag zu thun, sie zu gebürendem gehorsam und anzeig ihrer bisher gepflogenen verwaltung zu bringen, das alles hat ein ehrbarer rat und ganzer magistrat dieser freien reichsstat Straßburg aus beschenem mundlichen und schriftlichem furbringen dienst und nachbarlich angehört und notdurftig verstanden.

Wie nun ein ehrbarer rat und ganzer magistrat einen hoch und ehrwurdigen dumkapitul an dessen rechten und gerechtigkeiten, auch herbrachten jurisdiction uber alle demselbigen zugehörige personen und güeter keinen intrag oder verhinderung zuthun oder widerfahren, sondern sie bei ihrem erkleren und erbieten, solches an gebürenden orten zu verantworten, zu lassen begert, also will ein ehrbarer rat sich wieder dienst und nachbarlich versehen, es werde ein hoch und ehrwürdig dumkapitel und desselben angehörige personen nichts unterstehen noch fürnemen, das zu schwechung oder nachteil eines ehrbaren rates und ganzen magistrats ober- und gerechtigkeit in dieser stadt gereichen möchte.

Weil dann die beschehene occupation bei vielen das anschein leichtlich haben kann, also ob sie, weil sie ohne eines magistrats wüssen fürgangen, derhalben in dieser stadt gebürenden und hergebrachten ober- und gerechtigkeit zu verkleinerung fürgenommen, bevorab weil ermelte deputaten und vicarii, wie auch die andern geistlichen stift mit sondern conditionen in eines ehrbaren rats schutz und schirm, sie bei ihren temporalibus für unrechtmessigem gewalt zu schutzen und zu schirmen, ufgenommen, deswegen sich

den gleicher thatlicher occupation auch die andern kunftig nicht unzeitig zu befahren, dahero dan allerhand ungleicher verstand und mißtrauen in dieser großen commun zwüschen allerteil einwohnern derselben leichtlich entstehen möchte; so het doch ein ehrbarer rat und ganzer magistrat in erwegung allerhand umstende dieser sachen, in ansehung der verwandtnus, damit der chor und dessen angehorige personen einem hoch und ehrwürdigen dumkapitel angehorig und unterworfen sein sollen, fürnemlich aber eines hoch und ehrwürdigen dumkapitels schriftlicher protestation und erklerung ausserhalb ihrer verfallenen präsenten nichts in einige privatos usus zu verwenden, sondern durch ein hochnotwendige reformation die statliche herrliche gefell und einkommen zu scheinbarm, besserm uud rümlicherm nutz und frommen dieser stadt und landes zu verwenden, es bei solchem hohen und an ihme selbs billigen christlichen erbieten bleiben zu lassen und dessen fortsetzung zu erwarten, sich hiermit zu erkleren; dabei aber auch zugleich dienst und nachbarlich zu erinnern und zu begeren nichts unterlassen wollen, ein hoch und ehrwürdiges dumkapitel wölle zu besserer continuation, herbrachter nachbarlichen, vertraulichen und friedlichen wesens und wolstands auch zur fürkommung allerhand entstehender verweis und furrückens ferner thätlicher occupationen, einnehmung oder dergleichen handlungen in dieser stadt und derselben obrigkeit sich nicht anmaßen, sonder nach gelegenheit fürfallender sachen mit eines ehrbaren rats vorwissen zu handlen ihnen nicht lassen zuwider sein, und zu einem ehrbaren rat und ganzen magistrat in allen billigen verantwortlichen vorfallenden sachen alles dienstlichen, nachbarlichen geneigten willens sich getrösten.

Das gereicht allen teilen zu besserm nachbarlichen vertrauen, zur fürkommung allerhand ungleichen verdachts, zu wahrer fortpflanzung des von unfürdenklichen jaren zwischen beeden wesen herbrachten friedlichen rüwigen wolstands und zu bestendiger verhinderung und abwendung alles widerwertigen.

Und ist einem hoch und ehrwürdigen dumkapitel ein ehrbarer rat und ganzer magistrat zu allem dienstlichen nachbarlichen vertraulichen willen, nach fürfallender gelegenheit ganz gutwillig bereit. actum et decretum mitwoch den 13. novembris anno 88.

18.

Die zum Generalkapitei in Strassburg anwesenden Bruderböfischen Kapitularen: Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg, Herzog August von Braunschweig-Lüneburg, Herzog Franz von Braunschweig-Lüneburg, Herzog Christian von Schleswig-Holstein und die Grafen Herman Adolf von Solms, Ernst von Mansfeld, Hans Albrecht von Solms und Hans Günther von Mansfeld [Philipp von Solms] an Johann Casimir.

Sie bedauern, dass sich die Einlösung von Pfalzburg durch Johann Casimir aus der Lothringischen Pfandschaft zerschlagen hat; sie bitten, wenn noch

B. XIX. — (M.)



irgend Mittel zur Einlösung sich finden lassen, diese nicht zu unterlassen. Postscriptum: Sie bitten von den aus der Bonner Kanzlei nach Heidelberg gebrachten Schriften, das was sie für sich und ihr allgemeines Werk am geeignetsten halten, nach Strassburg holen oder doch abschreiben zu dürfen. Sie bitten ferner ihnen die kurpfälzische Stadt und Schloss Selz als Gefängnis für die ihnen nicht gehorchenden Stifts-Unterthanen anweisen zu wollen.

1588, Nov. 18. Strassburg.

Strassburger Stadt-Archiv, A. A. 769, f. 125-128. Konzept mit einem Postscript. Gnedigster Herr. Demnach wir glaublich vernommen, aus was eingefallenen müssverstand die wegen Pfaltzburg und zugehöriger stuck aus des Herrn Herzog zu Lotringen handen vorgehabte einlösungstraction dermaßen zerschlagen, daß viel gutherziger eiferiger christen, denen die ehr gottes, ihrer seelen heil und des vaterlands wolfahrt (wie billig) angelegen, es dafür halten wollen und in großen sorgen stehen, daß solche nunmehro (wofern nit durch des Allmechtigen sonderbare schickung andere mittel auf die bahn gebracht) ersitzen bleiben mochte, wiewol wir nun bei uns leichtlich zu ermessen, dass B. L. und f. Gn. in so ein beschwerlich tractat in wehrender ihrer churfürstlichen administration und vormundschaft sich nit inzulassen vielfaltige erhebliche ursachen ihrem erlauchten verstand nach wol ponderirt und erwogen, aber nichts desto weniger auf vielfaltigs anhalten und erinnern sowol Herrn Georg Hansen Pfalzgrafen selbsten als der andern agnaten unserer fürstlichen vettern und schwägern auch gnädigen Herrn die befurderung der ehr Gottes und wolfahrt gemeinen wesens auch vorkommnung vieler gutherziger bedrangter christen seufzer und erhaltung des churstrichen und fürstlichen hauses der Pfalz am rhein wohlerbrachter reputation und hoheit den furzug haben auch gern in effectum kommen lassen hetten, wann man den zwischen E. L. und f. Gn. als churfürstlichen Pfalz administratorn und vormund und hochermeltem Herrn Georg Hansen jungsten zu Heidelberg getroffenen auch L. und f. Gn. jungen vettern und pflegsohn etlichermaßen nachteilig contract, wie derselb abgehandelt, geschlossen zum teil unterschriben und gesigelt auf der andern sowol als uf B. L. und f. Gn. seiten zu halten gemeint gewesen und deswegen vor gar unnötig errachtet werden möchte bei B. L. und f. Gn. freundliche und unterthenige wolmeinende erinnerung zu thun, in erwegung dieselb ihres teils an volnziehung kein mangel erscheinen lassen, sonder dasjenig, was einmal abgehandlet, versprochen und zugesagt, fürstlich zu halten entschloßen auch mit großer muhe und unkosten albereit ein so merkliche summam gelts zu solcher ablese bis noch hinterhalten. Jedoch dieweil E. L. und f. Gn. nit allein von uns sonder auch von allen gemeinen vaterlands liebhabern das fürstlich löblich hochrumlich zeugnis haben, daß dieselb gleichsam aus väterlicher fürsorg alle verschlagene und dem vaterland zerrüttliche praktiken soviel an E. L. und

f. Gn. ernstes fleiß bei zeiten fürzukommen und abzuwenden begehren, und

dann dis werk von allen gutherzigen dafür angesehen wurdt, daß wo die vorgehabte inlosung Pfaltzburg nachmaln ihren fürgang erreichen solte solche zu des gemeinen vaterlands sonderlich der am rheinstrom angesessenen reichsstend wolfahrt und mehrer sicherheit dergestalt fürstendig sein, daß man auch der ends hero besorgte ausfalle fremder nationen destomehr gesichert und unser wideriger bischof und seine adhaerenten, die wie E. L. und f. Gn. aus dem zaberischen cantzleigespräch', so dieselben uns hiebevor vertraulichen communicirt und den aus beiliegender zeitung, so uns dieser tage zukommen, sich zu erinnern haben, zu vielen praktiken ein auge auf das Pfaltzburg geschlagen, um so viel desto weniger ihre friedhässige intention wider uns als der Augspurgischen confession zugethane und allein deswegen wider den hochverpoenten land- und religionfriden vermeintlich excommunicirte capitulares de facto durchzudringen hoffnung hatten, wie uns dann glaublich anlangt, daß der herr Bischof', wo er kann und mag, nech nit feire, sonder die lotringischen bei dem buchstaben der kaufverschreibung zu bleiben und davon nit zu weichen, zu verhetzen unterstehen, sintemal darin ausdruckenlich versehen sei, daß allein hochermeltem fürsten herrn Georg Hansen pfaltzgrafen und ihrer L. und f. Gn. erben den widerkauf innerhalb 4 jahren zu thun bevorstehen solte, darans die rechnung unschwer zu machen, worauf unsere widerige umgehe. Dieweil nun B. L. und f. Gn. aus einem christlichen heroischen gemueth sich unser sachen bisdahero so eiferig angenommen, und uns die hülfliche hand väterlich geboten, auch zweifels one die zu Pfaltzburg wohnenden evangelisch

Tindrent autres propos qui ne peurent estre bien entendus pour estre lesditz trois qui parloyent assez iontz ensemble et apres ayant leur discours fini changé de place.

<sup>1.</sup> Johann Casimir an die Bruderhöfischen 1588 Oct. 12, Heidelberg (Strassburger Stadt-Archiv, A. A. 768, f. 218-222). Er schickt ihnen einen ihm aus Zabern zugegangenen Bericht, den sie in der nächsten Kapitelsitzung beraten mögen, sie sollen bedacht sein, «was darauf sei und wo es vor gut angesehen furters weitergebracht werden möchte.» Dieser Bericht lautet: le lundj premier iour d'octobre 1588 les deux fils du st. president de Nancy sentrevoyans au lieu de Saverne lun qui lors venoit de Strasbourg demanda a son frere qui est au service de levesque dudit Saverne en sa chancellerie si le rachapt dudit Pfaltzbourg se feroit ou non. ledit de la chancellerie luy respond, quouj, et le diable y ait part a la facon, surquoy un tiers incognu et qui portoit mine de francois prenant la parolle dit et pourquoy son altesse aura pour le moins de largent pour nous donner faisant la guerre. auquel ledit de la chancellerie respondit brusquement, o vous ne savez pas l'importance dun tel rachapt sans lequel un temps a ladvenir mons, de Metz estant comme il sera quelque iour evesque de Saverne et monsieur de Vaudemont seigneur de Pfaltzbourg on eust peu faire quelque chose de bon, et bien faire demascher a ces gros bourgeois de Strasbourg ce quils tiennent de levesque et autres choses, ausi amplifier le revenu dudit Pfaltzbourg par les additions de quelques droitz dudit evesche, et ne desiroit on point ce

<sup>2.</sup> Der erste Schreiber hatte «ire fürstl. gnaden», was eine andere Hand verbesserte in «der Herr Bischof.»

christlich gemeind ihr gnedigst angelegen sein lassen, in sonderlich erwegung, das danach das mehrer teil ihr vaterland ihre verwandten und blutsfreunde, ihr von ihren eltern und voreltern ererbte und mit saurer muhe und arbeit erworbene güeter nit one sondern nachzug (wie wol zu erachten) verlassen und gutwillig dem Herrn Christo zu ehren in das elend sich begeben, auch im gegenteil mit großen beschwerden der ends sich nidergelassen, hinfüro aber uf den fall Pfalzburg nit wider gelöst entweder der predigten, des evangelii beraubt und unter das verfluchte papstische joch gezwungen werden, oder aber auch nit one verlust und merklichen abgang ihrer nahrung anderwerts das elend bauen müssen; so haben wir dise unterthenige hoffnung gefast B. L. und f. Gn. wurden derselben nit zuwider sein lassen, sonder in besten ufnemen, da wir unser wolmeinende gedanken, so wir aus R. L. und f. Gn. fur wenig wochen an uns abgegangenen verwarnungsschreiben mehrentheil gefast derselben freundlich und unterthenigst auch eröffnen wurden, freundlichst und unterthenigst bittende, wan noch leidenliche mögliche zu der inlosung Pfaltzburg furstendige und dinstliche mittel zu finden, es ie dazu kommen zu lassen, damit das wol angefangen christlich werk nit auf ihm selbst ersizen, sonder muglichst fleiß befurdert werden möge, denn ob schon etwas mehr dis orts nachgezogen werden solte, so zweifelt uns doch gar nit, der allmechtig Gott werde R. L. und f. Gn. und dero geliebten jungen vettern herrn Friderich etc. an einem ort destomehr und reichlich segnen auch bestendigen friden zu land und leuten väterlich verleihen. Wolten wir R. L. und f. Gn. freundlich und unterthenigst nit bergen. Datum Straßburg in unserm generalkapitel den 18 Novembris 1588.1

Postscripta. — Wollen E. L. und f. Gn. wir hiemit freundlich und unterthenigst ersucht und gebeten haben, die wollen und dem gemeinen werk zum besten verstaten und zulassen, daß die schriften, so aus der Bonnischen canzlei in E. L. und f. Gn. verwahrung bracht worden, uns entweder anhero, dieselben abschreiben zu lassen gefolgt oder uns doch zum wenigsten verstatet und zugelassen werden möcht, deswegen iemanden zu E. L. und f. Gn. naher Heidelberg abzuordnen, derselbige registrirte und revidirte und dann, was uns und dem gemeinen werk zum besten gereichen möcht, mit sich anhero geführet, oder doch kopeilich mitgeteilt heten, wie dann B. f. Gn. sich gegen mir graf Hermann Adolfen von Solms unlangst gnedigst erklert haben.

Als wir auch ferner eine hohe notdurft sein befinden, damit wir kunftig unserer ungehorsamen halsstarrigen unterthanen desto mehr und besser mechtig sein und dieselben zu gebuerlichen gehorsam bringen, auch den gegentheil dieselbe abstricken möchten uf ein ort zu denken, dahin wir sie führen und um ires ungehorsams willen zu strafen heten, so gelangt an E. L. und f. Gn. unser dienstfreundliches und unterthenigistes bitten E. L. und f. Gn. wollen

<sup>1.</sup> Hier folgen die Unterschriften. Philipp von Solms fehlt.

uns zu dem ende der churfürstlichen Pfaltz stadt und schloß Seltz, so in diesem land gelegen günstig und gnedigst vergönnen uns ein zeitlang bis unser sachen durch göttliche hülf in ein anderen und bessern stand geraten, dessen zu gebrauchen, uf welchen fall dann E. L. und f. Gn. wir freundlich und unterthenigst ersucht und gebeten haben wollen, die wollen deswegen iren amtmann daselbsten gebürliche befelch thun; das wollen um B. L. und f. Gn. wir jederzeit dienstfreundlich und unterthenigst beschulden. Datum ut in literis.

19.

# Mandatum de restituendo, relaxando et amplius non molestando sine claussula cum citatione.

Mandat des Reichskammergerichtes zu Speyer gegen die Bruderhöfischen protestantischen Domherrn, den von ihnen besetzten Gürtlerhof wieder dem hohen Chor auszuliefern.

1588, Nov. 29. Speyer.

Strassburger Stadt-Archiv, A. A. 770, f. 1—8, Original mit schwarzgelber Seidenschnur und Siegel. f. 9 ff. Kopie desselben. Auf dem Umschlag des Originals ausser obiger lateinischer Aufschrift (mandatum etc.) die Vermerke: «Stifts Strassburg Deputaten contra Solms», ferner rechts unten: insinuatum et lectum in capitulo generali 5° decembris intra horam 9 et 10 anno 88, ferner: verkündt überantwurtet durch mich Sebastian Herman des hochloblichen k. kammergerichts geschwornen kammerboten, actum den 5. decembris anno 88 stilo vetere.

Wir Rudolff der ander etc.

Entbieten dem edlen unserm und des reichs lieben getreuen Herman Adolffen grafen zu Solms herren zu Müntzenberg unser gnad und alles guets, edler lieber getreuer. Unserm kaiserlichen kammergericht haben die ersamen unser lieb andechtigen des chors hoher stift Straßburg deputaten supplicierend anbracht. wiewol als sich verschiener zeit, in dem hohen stift zu Straßburg allerhand landverderbliche spän, irrungen und mißverstandt zwischen den kapitularn erhaben, dardurch das kapitul sich zertrennet und seithere der ehrwürdig unser fürst und lieber andechtiger Johann bischof zu Straßburg samt etlichen kapitularn und entgegen etlich andern sich vor das kapitul darstellen und ausgeben und je ein teil von dem andern des stifts unterthonen renten, zins und gülten an und unter sich zu zihen, einzunehmen und in gehorsam zu bringen unterstanden. welches auch endlich so weit gerathen, das wir uns von amtswegen darein geschlagen und mandata poenalia (zu deren execution noch procediert würd) ausgehn lassen, das alles im heilichen reich kundbar und notori, under diesem allem sie supplicanten mit solchem streit vor ire personen durchaus nichts zu schaffen gehabt noch haben, dieweil sie ein besondere und particular administration insonderheit die gemeine chors personen residenz und wochentliche austheilung der praesenz anlangend auch ire darzu verordnete gueter und gefelle und zue

deren verwahrung und anderer notdurft ihr besonder haus in Straßburg, der Gürtlerhof genannt, gleichfalls ihren eigenen schaffner und besonder collegium haben, darin sie ihr amt und obliegen verrichten, wie sie dann auch an unserm k. kammergericht ihren bestelten anwalten allwegen gehabt noch jeziger zeit, nun in das zehend jahr Laurentium Vomelium Stapert der rechten Doctorn gevollmechtigt haben; derowegen aus billigen ursachen in hoffnung und der zuversicht gestanden, das sie darüber von einem oder dem andern teil wider die gebüer nicht wurden beschwerd werden. Wiewol auch über das alles wir als römischer kaiser ihnen durch ein ernstlich reiteriert poenal mandat auferlegt und geboten, vorgedachtem ihrem bischofen als ordinario zugehorsamen und diejenige kapitularn, so sich zu demselben irem ordinario halten, vor das kapitul, die aber so den bruederhof daselbst eingenomen, und sich vor das kapitul ausgeben, nicht darfür erkennen sollen, das doch dem allem zuwieder und entgegen, du als angemaster decanats statthalter samt deinen adhaerenten inhabern des bruederhofs ihnen zugebieten understanden, dasjenig so ihnen irer pflicht und aid, damit sie dem chor verwandt auch vorgemelts unsers kay. mandats halben zu thuen, unverantwortlich, als nemlich die gefelle nach Euerer anordnung zu distribuieren, in Euer kapitul zu erscheinen und in summa Euerm geheiß und wolgefallen zugeloben, also daß si ganz unschuldig per mandata prorsus contraria uf das euserst von Euch de facto und weniger dann mit recht graviert und beschwerd werden. Und ob sie wol vermöge gemeiner beschriebener rechten sich schuldig erkennen, uns als die höchsten obrigkeit gebüerenden gehorsam zu leisten und damit sich in aller bescheidenheit bei Ench im bruederhof entschuldigt, jedoch habe das alles nichts verfangen wöllen, sondern seiest du samt gemeltem deinem anhang neulicher tagen zugefahren und habest ermelten iren der deputaten hof de facto und mit gewehrter hand eingenohmen, die deputaten, so darin gewesen angegriffen und verstrickt die gewölbe und stuben einsteils mit gewalt ufgebrochen und durchspecht, die verstrickte bewachen und verwahren lassen und in summa also mit ihnen gebaret, das sie ihres leibs vielweniger irer und gemeinen chors gueter, renten und gulten nicht mechtig noch sicher seien. Dahero inen nicht allein obgedachte administration thätlicher weis gesperret, sonder auch die gemeine chors personen ires einkommens und praesenz beraubt und zu besorgen, da auch nit zeitlich gewehrt, daß der ansehenlich vorrath, so daselbst zu gemelter administration gehörig vorhanden und sich uf etliche tausent vierteil früchten und uber die hundert fuder weins außerthalb der ansehenlichen baarschaft gelts erstreckt, durch Euch zu nachteil und unwiderbringlichem schaden der gemeinen chorspersonen verschwendet und veräußert, auch brief und siegel so daselbst im gewölb verhalten, verruckt und hinweg gebracht werden möchten. Wann dann in solchem zustand als die zum höchsten augenscheinlich und unwiderbringlich beschwerd erlaubt und zugelassen, bei der höhern obrigkheit um fürderliche rechtshilf und rettung anzusuchen und

dann dieses falls propter iussum nostrum, utpote summi magistratus und summum periculum quod est in mora die sach also beschaffen, das sie einigs wegs nicht kan iustificiert werden, also a praecepto wol dagegen angefangen werden mag um soviel destomehr, dieweil sie, wie gemelt, an gelt, korn und wein so einen ansehenlichen vorrath haben, dessen man sich nach besorgter verwendung (der brief und siegel, so verlohren werden möchten, zu geschweigen) hernacher bei Dir und Deinem anhang nicht zu erholen hette, darum sie auch keine zeit und weil haben sich an unsern k. hof zu begeben. sonder unserm k. kammerrichter, als ebensowol dieser sachen unmittelbaren magistrat in der nähe, notdrenglich anruefen müessen, derowegen um dis unser k. mandat und ladung wider Dich zuerkennen und mitzuteilen undertheniglich bestes fleiß anruefen und bitten lassen, hierum als ihnen gebetene proceß an heut dato erkent worden seind. So gebieten wir Dir von römischer kaiserlicher macht, bei poen dreißig mark lötigs golds, halb in unser kammer, den andern halben teil ihnen klegern unnachlessig zu bezahlen hiemit ernstlich und wöllen, das Du samt Deinem anhang, dennegsten nach uberantwortung oder verkündung dis briefs, aus dem obgedachten Güertler hof entweichest, davon abtretest und ohne entgelt, die darin verstrickte ledig und los gebest, hinfürter sie kleger wie von alters bei ihrer besitzlichen und wolhergebrachten administration gemelts hofs unverhindert bleiben lassest, und sie wider unser kaiserlichen befelch mit gefengnus verstrickung oder abwendung ihrer brief, vorrats, gelts, renten und gülten nicht beschwerest, noch belestigest, alles als lieb Dir sei obbestimte poen zuvermeiden, daran geschicht unser ernstliche meinung. Wir heischen und laden Dich von obberüerter unser k. macht auch hiemit, das Du uf den funfzehenden tag dennegsten nach gemelter infinuation und verkundung dieses briefs, deren wir dir funf vor den ersten, funf vor den andern, funf vor den dritten, letsten und endlichen rechtstag setzen, und benennen peremptorie, oder ob derselb nit ein gerichtstag sein wurde, den negsten gerichtstag darnach, selbst oder durch einen vollbemechtigten anwalten an demselben unserm k. kammergericht erscheinest, glaublich anzeig und beweis zu thuen, das diesem unserm kaiserlichen gebot alles seines inhalts gehorsamlich gelebt sei, und wo dem wider zuversicht kein folge beschehen were. alsdann zu sehen und hören Dich deßhalben in obbestimte poen gefallen sein, mit urteil und rechtsprechen erkennen und erkleren oder aber bestendige erhebliche ursachen, ob Du einige hettest, warum solche erklerung nicht beschehen solle, wie sichs gebürt, dagegen in recht fürzubringen, unsers k. kammergerichts fürderlich entschieds und erkanntnus darüber zu gewarten. Wann Du kommest und erscheinest alsdann also oder nit, so würd doch nichts destoweniger uf des gehorsamen teils oder seines anwalts anruefen und erfordern hierin im rechten mit gemelter erkanntnus erklerung und anderm gehandlet und procediert, wie sich das seiner ordnung nach gebürt, darnach wisse Dich zu richten. Geben in unser und des hl. reichs stadt Spever am

neun und zwanzigsten tag monats novembris, nach Christi unsers lieben Herren geburt fünfzehenhundert und im achtundachtzigsten, unserer reiche des römischen im vierzehenden, des hungarischen im siebenzehenden und des beheimischen im vierzehenden jaren.

ad mandatum domini electi imperatoris proprium

L s.

Joannes Syfridus iudicii imperialis Camerae protonotarius subscriptit.

20.

### Bischof Johann von Strassburg an Herzog Wilhelm von Bayern.

Er beklagt den Wortlaut des letzten kaiserlichen Mandats, da die protestantischen Domherrn nur darüber spotten. Den Plan Wilhelms eine Gesandtschaft katholischer Fürsten an den Kaiserhof zu schicken, hält er für erspriesslich, und möchte dass diese Gesandtschaft von Prag aus auch die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, Wilhelm von Hessen und den Braunschweiger Hof aufsuchen.

Münchener Reichs-Archiv, Relig.-Acta 1586—1592, tom. 12., f. 20—25, Orig., f. 27, ein eigenhändiges Postscript des Bischofs.
1588, Dez. 20. Zabern.

Hochgeborner fürst etc.

E. L. antwortlich schreiben ist uns nechster tagen wol überantwortet worden, und daß E. L. unser gethane entschuldigung von wegen derselben wir ein zeitlang hero etwas langsamer geschriben, angenommen auch nit zu unguetem vermörken, dessen sagen E. L. wir ganz dienstlich und freundlich dank. Es ist auch dessen kein ander ursach noch verhinderung gewesen, dann wie in unserm jüngsten schreiben vermeldet worden.

Soviel dann unser und unsers stifts nun in das sechste jahr gewährte und durch die privierte und unrüewige dumherrn zugefüegte beschwernus und überdrang belangt, ist es eben, wie E. L. hochverstendig anmelden, daß besser gewesen, da die römisch k. Mt. unser allergnedigster herr dasjenig, so in dergleichen fällen die notdurft erfordert, nit vollnziehen wollen, ihr Mt. hetten das erteilt kaiserlich mandat und die darin comminierte poen der acht verbleiben lassen, dann E. L. können nit glauben, wie spöttlich und verkleinerlich bemelte privierte und ihr anhang davon reden. So können E. L. wir mit grund wol berichten, daß wir und unser bedrangt dumkapitel und klerus derwegen in großem schaden und gefahr gesetzt worden auch nunmehr täglich mehrern überfalls besorgen und erwarten müessen. Welchem allen, da ihr k. Mt. mit mehrerm ernst und zeitlicher zur sachen gethan, wol durch andere weg hette abgeholfen konnen werden, dann wir genzlich darfür halten, da ihr k. Mt.

zum anfang, sowol uns als auch unserm dumkapitel nit ernstlich mandiert und befohlen, das man ihrer genzlich mueßig geen, sie im wenigsten nit zuelassen, noch etwas von den statuten und löblichen ordnungen nachgeben sollte, man durch andere personen und unterhandlung verhoffentlich sie mit wenig tausend gulden zeitlich hette wol abweisen können. Nunmehr aber haben sie unserm dumkapitel ohngefähr uf die achzigtausend gulden schaden gethan, des gemeinen kapitels renten verschwendet, entziehen demselben auch noch den mehrern teil ihres jährlichen einkommens, dardurch es dann genzlichen entblößt und in armuet geratet, nitdestoweniger aber sitzen sowol wir, als jetzgemelt unser dumkapitel nunmehr in größerer gefahr, dann anfenglich. Wir geschweigen was für unkosten, wie bishero zu besetzung und verwahrung unsers stifts städt und flecken anwenden müessen, dardurch dann unser kammerguet dermaßen geschmölert und beschwärt, daß es uns auch unmüglich, solche notdürstige besatzung und andere bei dieser währenden unruhe aufgehende mörkliche unkosten lenger auszuharren und zu continuieren. Und dieweil dies eben das ort ist, so dem calvinischen wesen am besten und nutzlichsten gelegen, indem sie sich auch dardurch zusammen beschließen und also nit allein die frontier gegen frankreich und schweizerland, sonder auch dardurch den rheinstrom in ihren gewalt desto leichter bringen können, wir geschweigen, was das haus Österreich für unruhe und gefahr daraus zugewarten, als haben wir solches alles ihre k. Mt. zu mehrmalen, sonderlich aber jüngst personlich, aus underthenigstem, schuldigem und getrewen gemüet, nach notdurft unterthenigst bericht, und deshalb ferner kaiserlich zu erwögen unterthenigst gebeten. Darum wir auch E. L. dienstlich wol berichten mögen, daß den katholichen stenden, sonderlich aber den erz- und stiftern am rheinstrom mehr daran gelegen, und gefahr daraus zu gewarten, dann man noch zur zeit vielleicht vermueten oder bedenken will.

Wann dann auch die calvinische profession aller obedienz und forcht aus den gemütern nimt, so hett man leichtlich zu erachten, was sich deshalben uf den gemeinen clerum zu verlassen, wie wir dann allbereit befinden, daß unser clerus einsteils durch dies unverantwortlich werk durch bedrawen oder aber mit guten worten vielen zusagen und vertröstender handhabung dahin persuadirt wurd, daß sie aus allem gehorsam und disciplin abweichen, nit allein vergeßlich wider ihr gethan votum zu vermeinter ehre greifen, sonder auch schutz und schirm bei der stadt Straßburg annemen und burger werden, etlicher aber aus kleinmütetigkeit und sorgender gefahr, daß sie etwas von ihrem einkommen und gütern verliehren sollten oder villeicht auch ihre haushaltung in der stat ein zeitlang meiden mütesten, sich zu den privierten und unruewigen im bruderhof schlagen, denselbigen unverantwortlich schwören und sie für das recht kapitel erkennen, derwegen dann zu besorgen es werde der allmechtig gott ein große straf verhengen lassen, darfür gleichwohl sein göttliche allmacht treulich und emsig zu bitten. Uns ist auch nit wenig be-

kümmerlich wie E. L. als der hochverstendig leichlich ermessen können, daß wir in dise gefahrliche zeit kommen, daß auch solche enderung bei unsers stifts verwaltung geschehen und allhie der fueß gesetzt werden soll. Hielten deshalben getreu wolmainend darfür, daß alle katholischen solches billig zu gemüet füchren und in disem nit allein die zeitlich sonder auch ewige wolfahrt betreffend werk die hochschädliche dissimulation beiseits setzen auch alles ihres vermögens abwöhren und hindern helfen sollten, damit die schnuer nit gar zusammengezogen und ein solche verknüpfung und conspiration daraus erfolge, welche hernacher wider auszulösen zu spat auch desto schwärer und unwiderbringlich werden möcht.

Das dann B. L. sich nochmalen gefallen und belieben lassen, das die hiebevor für guet angesehene und bewilligte schickung an höchstgedachte k. Mt. von den dreien geistlichen chur- und etlichen andern vornehmen geistlichen und weltlichen katholischen fürsten in das werk gerichtet werde, welche B. L. auch ihresteils zu befürdern sich freund- und gnediglich anerbieten, dessen sagen wir B. L. nochmals ganz dienstlich und höchstes fleiß dank, halten auch solche schickung für ganz nötig und disen weitsehenden beschwerden zu begegnen ganz ersprießlich. Und wiewol E. L. uns darbei vertreulich berichten, wie bei etlichen kein sonderliche neigung zu solcher schickung anfenglich befunden worden, so können E. L. wir doch dienstlich nit verhalten, daß unsere liebe herren die geistliche churfürsten desfalls gegen uns sich willfahrig erklärt, dann unsers ermessens ihre L. L. wohl zu gemüt zu füehren, daß sie in kunftigem, da disem unverantwortlichen werk nit sollte gewöhrt werden in deren erz- und stiftern nit weniger gefahr oder unruhe, als wir iezund haben auch zugewarten.

Als dann E. L. sich auch frenndlich erbieten, den durchlauchtigen hochgebornen fürsten herrn Ferdinand erzherzogen zu Österreich unser lieben herren derwegen auch zu ersuchen, neben E. L. an hochgemelte geistliche churfürsten zu schreiben, und das E. L. dazu nit undienlich erachten, das ihr durchlaucht derwegen durch uns auch ersucht werde, als haben wir solches billich nit unterlassen sollen, vil weniger einichs bedenken darin gehabt und dieweil E. L. an uns gesinnet, daß wir derselben solches schreiben sollten zukommen lassen, thun B. L. wir das original neben beiliegender kopei hiemit dienstlich überschicken, hetten sonst dieselbige damit nit molestieren dörfen. Da auch B. L. einig bedenken in solchem schreiben befinden, bitten wir ganz dienstlich unbeschwert zu sein, uns dessen durch die post berichten zu lassen, soll es derselben willen und gefallen nach geendert werden, und wiewol B. L. über dise bewilligte und angebotene befürderung obbemelter gemeinen schickung an höchstgedachte k. Mt. billig weiter nit zu bemühen, so stellen B. L. wir doch in dienstlichem und sonderm vertrauen zu bedenken heim, ob es nit auch ratsam und der sachen vorstendig were, daß obgemelte abgeordnete, nachdem sie ihre sachen bei höchstgedachter k. Mt. verrichtet forter zu beiden

churfürsten Sachsen und Brandenburg auch geschickt würden, beede churfürsten wie auch folgends Hessen und Braunschweig solcher unbilliger sachen gründlich zu berichten. Dann wir noch niemalen vom kaiserlichen hof im wenigsten nit vernemen können, das hochermelte beide churfürsten Sachsen und Brandenburg wie auch Hessen und Braunschweig, vilweniger die nechstabgestorbene königliche Mt. aus Dennmarckt (wiewol solches die geistliche churfürsten für ratsam angesehen) von ihrer Mt. solcher unbilliger sachen gründlich informiert seien. Und dieweil die bruderhofische, samt ihrem anhang, kein scheuens tragen, alles was sie erdenken mögen und zu unserm und unsers bedrangten dumkapitels und desselben personen nachteil, haß, schmähung und verkleinerung gereichen mag, erdichter weis in druk ausgeen zu lassen, wie auch andere bose, famos libell und pasquillos hin und wider bevorab bei hoch und wolermelten protestierenden chur- und fürsten zu spargieren, ist desto mehr zu besorgen, daß solche erdichte ausgaben von ihnen wie auch andern protestierenden ständen destomehr glauben zugestellt werde, deshalben hochnötig, daß ietzhoch und wolermelte protestierende chur- und fürsten ausfüerlich und umstendlich bericht würden, aus was ursachen die katholische ständ, so wol zu nachteil und aufhebung des religion- und landfridens als auch anderer iederzeit gnuegsam ausgestierten ursachen halber nit zusehen noch gestatten könnten, daß die erz- und stifter dergestalt sollten vergewaltigt und umkört und dessen bei disem uralten fürst- und gräflichen stift von wenig ungehorsamen und pflichtsvergessenen personen ein anfang gemacht werden, und was auch dem heiligen reich und allen desselben stenden daran gelegen, das dise frontier nit also in die calvinische händ und gewalt gerate und folgends anderer ausländischer gleicher profession zugethaner macht untergeben werde, dardurch sie den fueß weiter in das reich ohne verhinderung setzen mögen, bitten ganz dienstlich E. L. wollen solches nit anderst dann im vertrauen, und daß es von uns christeifrig, treuherzig und wolgemeint, versteen, thun uns hiemit samt unserm bedrangtem dumkapitel und clero in diser bekimmernus und bedrangnus E. L. in bestem unterthenig und in gnaden befehlen. Und worin E. L. wir unsers geringen vermögens dienen und angenehmen willen erzeigen können, haben sie uns mehr dann willig bereit, E. L samt den ihrigen von dem allmechtigen gott beharrliche gesundheit und fridliche regierung ganz getreulich winschend. Datum Zabern den 20. decembris anno 88.

#### [Folgt ein eigenhändiges P. S. des Bischofs, f. 27.]

E. L. bitt ich auch gantz dienstlich sie wollen unbeschwert sein bey ihrer durchlaucht ertzherzogh Ferdinandt zu Oesterich etc. zu beforderen (doch meiner ungemelt) das diß mein schreiben nicht weyther (sonderlich aber an die Ober regierung zu Enßischem) nicht gelangt, damit es der statt Straßburgh nicht communiciert und ich dardurch nit ihn weytheren unwillen geraethen

dan ich befindt gnugsam gemelte ober regierung zu Ensischem mir nicht holdt noch nachbarlich gewagen, wie E. L. ich dan ihn kunftigem ferner berichten will. bitt nochmals gantz dienstlich E. L. wollen mir dis zumuthen und bittlich ansuichen ihn unguthem nicht verstehen. ich bin auch ein solches umb E. L. zu verthienen gantz urpuitigh und willigh. Datum ut in literis.

E. L. dienstwilliger.

JOHANN etc.

21.

# Die drei geistlichen Kurfürsten von Mainz, Köln und Trier an den Bischof Johann iV. von Strassburg.

Sie halten jetzt eine Schickung an den Kaiser nicht für angebracht, wollen aber an ihn zu gunsten der katholischen Kapitulare ein Interzessionsschreiben richten.

1589, Jan. 13. (s. l.)

Strassburger Bez.-Archiv, G. 163, Original mit elgenhändigen Unterschriften und den drei Siegeln.

Unser freundlich dinst und was wir liebs und guts vermögen zuvor. Ehrwürdiger in Gott vater besonder lieber freund, wir haben unlangst so wol aus domprobst und kapitels hoher stift Straßburg, als zuvorderst auch E. L. selbst an uns underschiedlich gefertigten schreiben mit hochster bekummernus verstanden, wasgestalt die vor etlichen jahren in E. L. stift Straßburg entstandene unruhen nicht allein über alles verhoffen nicht nachlassen, sonder nuhnmehr weiter ufwachsen und durch hin und wieder gesuchte rucken fast mit gewalt wollen durchgedrungen werden, indem die wiederwertige grafen und herrn etliche anschenliche chur- und fürsten an sich erlangen, derselben kinder vermaintlich ufs stift nominiren mit zu ihrem rat ziehen und ander mehr sachen vornehmen, dardurch sie ihr ungeburlichs vorhaben vermainen durchzubringen.

Wasmaßen auch ermelt B. L. domkapitel uns bitten thut, daß in unser der dreier gaistlichen churfürsten namen die röm. k. Mt. unser allergnedigster herr in underthenigstem gehorsam bittlich ersucht und bewogen wurde, ermelter itzo zu Straßburgk anwesender jungen fürsten herrn väter in kaiserlichen gnaden zu erinnern, daß sie ihrer liebden söhn und verwandten die junge fürsten sich in diese beschwerliche sachen nicht einzumischen vermahnen und der orts abfordern wollten, dann auch demnach hiebevor wir uns einer schickung halben an die kaiserliche mayestät zu thun verglichen<sup>1</sup>, daß die-

<sup>1.</sup> Die Schickung sollte am 1. August 1587 stattfinden; sie wurde aber wieder aufgegeben, weil der Kaiser inzwischen das Mandat vom 20. Mai (S. o. Nr. 8) erlassen hatte, das den Bruderhößschen eine vierwöchentliche Frist setzte. Vergl. Annalen f. Gesch. des Niederrheins, H. 61, 1895, S. 108.

selbige gegen dem prorogierten termino auch möchte ins werk gerichtet werden alles mehren und ausfuhrlichen inhalts beider E. L. und deren domkapitels gethaner schreiben.

Nun wissen E. L. sich zweifels ohne zu erinnern, daß wir bishero uf die anfenglich durch höchstermelte i. k. Mt. ertailte mandata um prosequution derselben durch unterschiedliche eröffnete bedenken aller unterthenigst angemant, weren auch der tröstlichen zuversicht gewesen, es sollten ihre Mt. darauf auch uf E. L. personlich und durch abordnung beschehen anhalten allergnedigst verfugt haben, daß diesem beschwerlichen werk entweder zu grund hette abgeholfen oder zum wenigsten zu etwas milden stand geraten mögen. Und ob wir wol uf gleichmehtig E. L. und deren Dombkapitels anlangen entschlossen gewesen, derwegen mit zuthun etlicher furnehmer katholischer stende ein schickung ahn ihre Mt. zu thun, daß es doch bishero aus erheblichen bedenklichen eingefallenen ursachen wie E. L. selbst freundlich bewust verblieben.

E. L. mögen uns auch wol zutrauen, wo wir noch etwas nutzlichs und dienlichs zu abwendung solcher E. L. stifts obliegender beschwerung und fortpflanzung des katholischen wesens befurdern könten, daß wir an uns nichts wolten erwinden lassen, wie wir auch der hievor bedachten schickung halben, da sie von E. L. ratsam ermessen zurückzusetzen nicht gemaint.

Gleichwol ist dabei zu bedenken, wie dieses beschwerlich werk sich so weit geendert, das deren unruwigen herrn, dawieder die mandata erkant worden, nur zwen noch übrig sein und andere furnehme furstliche personen an sich gezogen und dem werk beipflichtig gemacht, die sich auch nunmehr fur adherenten laut der i. k. Mt. von ihnen nach insinuirten jungstem mandat zugefertigtem recepisse ausdrucklich bekennen, und were zu erachten, da mchr hochstermelte k. Mt. bedacht gewesen, solche mandata durch die bedrauete deklaration zu exequirn, ob nicht gegen deren personen so im mandat begriffen (wie denn ohne des außerhalb und uber dieselbige die mandata nicht extendirt werden können) hiebevor uf angeregte wolmeinende bedencken auch B. L. und deren domkapitelsabordnung und personlich flehenlich anlangen viel fugsamer und mit wenigerer besorgnus vorgenommen, als itzo, da sich sehr hohe personen in die sach geschlagen und da es zuvor etlicher weniger wiederwertiger personen handel gewesen itzo anderseits vieler und fast ein gemaine sach zu werden sich ansehen läst. Wir haben dannocht daneben nit unzeitig zugemuet geführt, wan ihre Mt. villeicht aus hochbedenklichen bewegungen die deklaration vorgehen zu lassen bedenkens haben möchten und nichts desto weniger die schickung durch uns und noch etliche wenige katholische stende, die hiebevor neben uns sich hierzu erbietig gemacht, vorgenommen. Ob nit dem andern tail noch mehr ursach gegeben sich dieser ding mit hohern ernst anzunehmen, ja auch noch mehr leut zu sich zu ziehen und eben den weg zu suchen, wie dergleichen exempla in neulichkeit vorhanden gewesen und noch fur augen schweben. In dem wir wol zweiseln mussen, ob E. L. und deren stift mehr geholfen oder villeicht zu großerer zerruttung ursach gegeben wurde, welches wir dismals weitlaufiger auszufuhren fur ohnnötig erachten, dieweil E. L. dieses bei sich selbstverstendig und freundlich zuerwegen haben. Wurde dan uf den andern fall durch die gesuchte schickung nichts erhalten (wie wir dessen nicht wenig zweisels tragen) und die hiebevor in dieser sachen ihrer Mt. uf dero begern von uns eröffnet bedenken eingestellt, hatte man sich des daraus diesem tail ohnzweisenlich zustehenden schimfs zuversehen, aber nicht ohnzeitig zu bedenken, was der gegenteil fur ein frolocken daruber gewinnen.

Diese eröffnung unsers gemuts haben wir E. L. nicht darum gethan, daß wir der schickung, da sie nutzlich hierzu sein sollte über unsere vorige vertröstung etwas bedenkens, sonder daß E. L. selbst aus diesen und mehr vorfallenden bewegungen den sachen nachzudenken hatten, ob solche schickung mit fruchten ins werck gerichtet, oder aber nutzlicher noch zur zeit eingestellt werden möchte. Sonsten aber, dieweil wir E. L. domkapitels bittlich anlangen dahin verstehen, daß die k. Mt. obberührter gestalt durch uns schriftlich ersucht werden möchte, seind wir desselbigen ganz erbletig und dabei nichts destoweniger einzurucken gemaint, uf den fall die schickung E. L. aus mehr angeregten ursachen vor unverfenglich ermessen, daß ihre Mt. uf unsern vorige bedenken des katholischen stands höchste gefahr hierunter zugemut ziehen und die mittel vornehmen wölle, dardurch diesen unruhen abgeholfen wurde, uf maß dan beigelegt concept ahn die k. Mt. mit sich bringt, und möchte villeicht desselbig eben soviel verfangen, als die schickung.

Wollen also B. L. selbst gutachten hieruber ferner gern vernehmen und unsers tails (die wir zwar wol erkennen mögen, wie gerad diese, der wiederwertigen kapitular furgenommene ding den beraiten wege zur freistellung zeigen) an allem dem was zu verhutung bevorstehender zerruttung der gemainen wolfahrt dienen mag nichts erwinden lassen. Seind derselbigen damit zu freundlich dinsten und allen guten willen wol berait. Datum den 13 januari anno domini 1589.

Von gottes gnaden { Wolfgang zu Maintz, Johan zu Trier, Ernst zu Golln, } erzbischofe

des heil. röm. reichs durch Germanien, Gallien, Arelaten und Italien erzkanzler und churfürsten.

[Folgen die eigenhändigen Unterschriften.]

<sup>1.</sup> Es kam nicht zur Absendung dieser Intercession an den Kaiser, da Rudolf am 6. April an die geistlichen Kurfürsten schrieb und dabei durchblicken liess, dass er eine Gesandtschaft katholischer Fürsten in Prag zu sehen wünsche, als Gegengewicht gegen die Gesandtschaften protestantischer Fürsten. Sie kam dann auch im Oktober 1589 zustande. Vergl. Annalen 1. c. S. 111 ff. und 116 ff.

22.

# Markgraf Joachim Friedrich, Administrator von Magdeburg, an Graf Hermann Adoif von Solms.

Aeussert schwere Bedenken gegen die Absicht Gebhards Truchsess', in Strassburg Residenz zu nehmen.

1589, Aug. 4., st. v. Halle.

Strassburg, Stadt-Archiv A. A. 772. Authentische durch Ueberschriff des Strassburger Notars Martin Hartmann beglaubigte Kopie.

Von Gottes Gnaden Joachim Friedrich, postulirter administrator etc. . .

Unsern gunstigen grues und geneigten willen zuvor, ehrwürdiger wolgeborner besonder lieber. Uns gelangt glaublich an, als solte der ehrwurdigste unser besonder freund, weiland erzbischof Gebhard zu Cölln etc. sich widerum in die landart am rhein begeben haben und im vorhaben stehn sich forters hinauf gegen Straßburg zur residenz des dumstifts decanat, so bisanhero bei s. L. unverendert verblieben ist, zu erheben. Nun möget Ir es genzlich und gewiß dafür halten, wie s. L. wir jederzeit viel guts gegönnet und desselbigen widerwertigen zustand ganz ungern, sonder viel lieber gesehen, daß s. L. eine glücklichere successum ires christlichen propositi gehabt, gleichwol aber und wie wir hin und wider den sachen nachgedacht auch mit andern daraus unterredet, lasset sichs davor genzlich ansehen, als ob solche vorhabende residenz zu Straßburg, zu nicht weniger zerrüttlichkeit des nunmehr in derselben beschwerlichen sachen gemachten guten anfangs ursach geben möchte, denn Ruch selbst bewußt, mit was großer muhe, kosten und ungelegenheit unser und anderer es so weit, Gott lob, gebracht, daß die vorgestandene Gefahr etwas gestillet und alles wider zu zimlichen stand präparirert ist, wie dann noch im werk deshalb stehet, durch fernere göttliche verleihung solche sachen zu etwas mehrer bestendigkeit zu richten. Es stehet aber zu befahren, wan obgemelte vorhabende residenz, fortgengig sein und continuirt werden sollte, das solches bei dero k. Mt., auch wohl der chur- und fürsten etzlichen ein seltsames und solches ansehen geberen werde, als ob man die Cölnische sach ganz und gar auch hinaufwarts ziehen und eines mit dem andern vermengen wölle, da es doch gleichwol mit Straßburg des continuirten herkommens und anderer umstenden halb eine andere gelegenheit hat.

Wurde nun daruber dero bischof und kapitul päpstlichen teils zue Straßburg sich beklagen, so ist leichtlich abzunemen, was endlich daraus erfolgen werde und daß alles, so zuvor in zimlichen stand gerichtet, widerum in zerrüttung gesetzet, die k. Mt. offendiret, auch der andern stande gemueter abalieniret und von uns anderen gesetzet wurden, dadurch dann s. erzbisch. Gebhards L. oder andern wenig gedinet, sondern vielmehr zu allerhand zerrüttlichkeit und etwa die zuvor angedrauete execution process wider herfür zu suchen, wurde

ursach gegeben werden. Zu was schimpf praeiudicii, vorteil und gefahr nun solches gereichen wurde, das habt Ir selbst und ein jeder verstendiger zu erachten, indem s. L. wenig, dadurch gedinet, sondern dadurch wohl das ganze decanat verloren und dem gemeinen werk merklicher schade befährlich zugezogen werden möchte, zugeschweigen was auch bei der gemeinen burgerschaft vor unruhe und s. L. selbst vor gefahr daraus entstehen könnte. Dann Ir habt selbst zu erachten, das auch wir es endlich allein nit wurden ausherten können, sondern in absetzung der andern es mußten nach gottes willen und verhangnus auch hingehen lassen, dann dieses mittel ist forwahr der weg nicht etwas dadurch zu erlangen, sondern die sachen vilmehr widerum in abfall zu setzen. So ist es auch ja mit der freistellung soweit noch nit kommen, daß man sich nach gestalten sachen derselben also stracks noch zur zeit nicht gebrauchen kann, wie uns auch und andern zuletzt beschwerlich fallen wollte, was einmal zu geben präpariret daselbe jederzeit uf eines oder des andern verursachte unrichtigkeit jedesmals richtig zu machen und uns in ungelegenheit daruber zu setzen.

Fällt dann die gemeine burgerschaft und elsassische adel ab oder wurde etwa durch die k. Mt. ernstlich mandirt, so habt Jr selbst zu erwegen, wo hinaus es endlich Buch und andern vornemlich zu hohem schimpf laufen wurde, wie Ir zweifels ohne den sachen vernunftig werdet nachzusinnen wissen und wir darbeneben gunstig und gnedig begeren, Ir wollet es uf andere und solche weg richten, damit diesem allen vorgebauet werde, denn s. L. werden noch wohl andere residenz finden können, darzu wird auch der libe Gott gnad und mittel verleihen, als wir s. L. jederzeit herzlich vergönnet und noch. Da dann s. L. am decanats einkommen je gelegen, könte man darzu vil leichter kommen, solches s. L. zuzuordnen und wir wollen uns versehen Ir werdets im besten verstan auch aus iztgemeltem und andern mehr ursachen dahin den nechsten zu richten wissen, damit die befahrende ungelegenheit abgewendet und uns noch andern nit ursach gegeben werde, die hand auch zuletzt abzuziehen. Welches wir sonst, da es im jetzigen stand gelassen, nicht gern thun, sondern uns aller gebur nachmals gern erweisen wöllen, und habens Euch, dem wir mit gnaden und allem gunstigen geneigten willen gewogen, nicht mögen verhalten. Datum Halle den 4. Augusti anno 89.

23.

### Zeitungen aus Strassburg.

Vom 27. Augusti (1589).

München, Reichsarchiv. Rel. Akta Strassburg betr. t. XII, f. 356/7 Kop. Sie sind vom Bischof an die drei geistlichen Kurfürsten und an Herzog Wilhelm von Bayern geschickt. Es sind 6 Berichte vom 15., 21., 23., 27. August, 2. und 6. September, von denen wir nur die drei interessanteren letzten wiedergeben.

Man ist täglich navarrische und schweizerische gesandten abermals gewertig, und vermut man, daß sie abermals um gelt bei dem magistrat allhie ansuchen werden; soviel man aber noch vermerken kann, würd solches nit bald bewilligt werden, dann man ohn das dem verstorbenen könig viel gelts vorgestreckt.

Wiewol man auch verhoffen gehabt, es solt der jung markgraf' von Brandenburg von Heidelberg stracks wieder nach der Mark sich begeben, so würd er doch ubermorgen wider herkommen und ist zu Heidelberg nur auf der Hirschfeist gewesen.

Man last sich auch vernemen, daß Solms und Manßfeldt samt iren frauenzimmern in der Pfalz seien und gemeint gegen der bruderhöfischen vermeintlich angesteltem generalcapitul (dessen man doch kein eigentlichen tag nit weist) auch alher kommen.

Beide Truchsäsen halten sich noch in iren praktiken still. Dieweil der jung von Mansfeldt nit wol auf, so lassen sie ir vermeint kapitul durch Dr. Loevenium, Gerbelium, Dr. Wesen und Martin Hartman halten.

Als man dan auch allhie langer Martin Schenken tod nit verschweigen noch verbergen kan, gibt man nunmehr unter den bürgern aus, daß er Schenk ein neuen magen im bad bekommen.

### Vom 2. septembris.

Gestern seind etliche navarrische gesandten in zimlicher starker anzal und uber die 20 zu wasser von Basel herab alher kommen, alle in trauerkleider gekleidt, darunter der herr von Sanssy, so des von Kriechingen kriegsvolk und etliche Schweitzer hiebevorn geworben, und soll dessen mitgesandter sein monsieur de Tourin, seind auch heut stattlich auf der pfalz erschinen, schreiben von dem könig von Navarra dem rath presentiert, auch mündliche vortrag zu latin und französisch gethan; nachmittag hat sie der magistrat in das zeughaus geführt, inen auch wie andern fürsten wein und anders verehrt. Was ire verrichtung gewesen, kann man noch nicht vernemen, unter dem gemeinen man ist aber spargiert, als wan forther sie in Sachsen zu reisen verordnet, dem könig von Navarra um ein sächsisch freulin zu werben.

Ein Franzos oder Lothringer, so sich der von Domartin nent, läst allhie zehen reuter fahnen machen und rist sich stattlich, berumt sich auch, daß er seiner reuter gewiß sei, einstheils sagen von 1500, die andern von 2000 pferden und dann zwei regiment knecht. Hieran sicht man wie die teutschen verblendt und sich von fremden, so von haus und hof entweichen muessen, auch mehr schuldig sein, dann sie an gut haben, verfuehren lassen. Man will auch

B. XIX. — (M.)



Gemeint ist der vom protestantischen Kapitel zum Kanonikus nominirte Markgraf Georg von Brandenburg, der spätere protestantische Bischof von Strassburg.

<sup>2.</sup> Diese beiden protestantischen Domkapitulare hatten sich jetzt verheiratet, ohne wie Winnenberg (S. o. Nr. 7) auf ihren Kapitelsitz zu resignieren.

<sup>3.</sup> Ausser Gebhard ist am 15. August auch Karl von Truchsess in Strassburg angekommen.

<sup>4.</sup> Dr. Weiss.

sagen, das der obrist Hanns Friderich von Wormbs auch werben soll, ist aber bei vilen noch nit vermutlich oder glaublich.

Vom 6. sebtembris.

Wie nechstverschinen sonntag die bruderhöfischen mit bewilligung eines rats der statt Straßburg einen predikanten in ein dorf, Lingelsheim' genant de facto aufgesetzt, unangesehen, daß desselben pfarrcollator graf Eberhard von Manderscheid' als dumbcustor ist und daselbst albereit vor guter weil ein licenciaten theologie dahin verordnet. Und hat auch Dr. Papus der vornemst predicant zu Straßburg die erste lutherische predig daselbst gethan. Also werden gemelte bruderhöfische nechstkunstig sonntag ebenmeßig ein predikanten in das dumcapituls furnemsten slecken einen (so gleichwol kein mauren hat) Geispolzheim genant auch aufstellen. —

24.

## Herzog Wilhelm von Bayern an den Prager Nuntius.

Er, möge beim Papste eine Geldunterstützung für den bedrängten Bischof von Strassburg erwirken.

1589, October 31., München.

München, Reichsarchiv, Religionsacta Strassburg betr. 1586—1592, tom. XII. f. 385, Konzept. Eine Kopie im Münchener Staats-Archiv. Kasten schwarz 537, 28a, f. 385.

Non fugit Revmam D. V. quas turbas concitent et veluti civilium in Germania dissentiarum semina iaciant illi, qui naufragio fidei facto non ipsi solum catholicae religionis desertores verum etiam eiusdem proditores pessimi facti, universum episcopatum Argentinensem nobilissimum illum et antiquissimum occupatis iam omnibus aedificiis et pretiosa suppellectile sacra et profana, quam in ipsa civitate Argentinensi repererunt, et nonnullis oppidis et villis non solum capituli sed etiam ipsius episcopi ibidem invadere et veluti in praedam agere conantur. Quid catholicorum principum et episcoporum Germaniae legati hoc nomine et ad tempestive obviam eundum tantis malis apud sac mam. Caesaream Maiestatem agant et officium Caesareum excitando solicitent, non dubito, quin revma D. V. ex plerisque illorum legatorum praesertim ex nostris, qui in mandatis habent, consilia sua cum revma D. V. communicare, intellexerit. Quoniam vero hisce diebus certis litteris et nunciis didicimus, malum hoc et periculosum incendium in dies latius serpere et iam pene in nervum (ut aiunt) erumpere velle, perfidis illis et iam dudum anathemate percussis Argentinensibus olim canonicis, duce et veluti incentore scelerumque hortatore Gebhardo Truchsesio, vim armatam intentantibus, pretium operae me facturum putavi,

<sup>1.</sup> Lingolsheim.

<sup>2.</sup> Einer der katholischen Kapitulare.

si, quantum ecclesiae catholicae, quae in Germania est, intersit, incendium hoc in tempore restingui, non solum Romam ad sum dominum nostrum referrem, quod iam peculiaribus nunciis nostris fecimus, verum etiam rev mam D. V. per legatos nostros, qui iam Bragae sunt', certiorem de omnibus istis facerem, similique rogarem, ut ipsa apud Sanctitatem suam de subsidio pecuniario afflictae ecclesiae Argentinensi ferendo instaret. Quod rev mam D. V. pro singulari sua erga catholicam ecclesiam Germaniae voluntate studiose facturum esse, non dubito, quam bene valere iubeo. Datum Monachio pridie kal. Novembres etc. 89.

25.

### Kaiserliches Sequesterpatent.

Kaiser Rudolf ernennt Ferdinand II. von Tirol und Ernst Friedrich von Baden zu Sequestratoren über die Besitzungen und Einkünfte des Strassburger Domkapitels.

1590, April 14, Prag.

Strassburg Bez.-Arch. G. 164, Nr. 153, Kopie.

Wir Rudolf der andere etc.

Embieten den durchleuchtigen und hochgebornen Ferdinanden erzherzogen zu Österreich, herzogen zu Burgundi, Steyr, Kärnten, Grain und Würtemberg landgrafen im Elsaß, markgrafen zu Burgau und grafen zu Tirol etc. und Ernst Friderichen markgrafen zu Baden und Hochberg unsern lieben vettern und fürsten unser freundschaft gnad und alles guets, durchleuchtiger und hochgeborne liebe vettern und fürsten. Neben dem E. L. zweifels one vor disem würdet fürkommen und nit unbewüst sein, was sich innerhalb kurzen jaren in dem stift Straßburg für hochbeschwerliche zerrüttungen zwischen dem kapitl und etlichen stiftspersonen daselbst zuegetragen und nachmals zu unwiderbringlichem schaden und untergang solches uralten herrlichen stifts unrichtig schweben, haben E. L. dasselbig unsern darunter ausgangenen kais. mandaten mit A. B. C. D. B. F. G. 2 etwas ausfüerlicher und eigentlicher zu vernemen.

Ob wir dann gleichwol bisher gnueg fueg und ursach gehabt und noch hetten solchen k. mandaten gestracks nachzugehen und mit darin verleibter straf und deklaration gegen den verursachern solches unwesens wegen ires beharrlichen ungehorsams, darin si nochmals befunden, unablessig zu verfaren, iedoch und dieweil darsider und zwar noch in erst verflossnen neunundacht-



Die katholischen Fürsten, darunter Bayern, hatten Ende Oktober 1589 eine Interzessionsgesandtschaft zu gunsten des katholischen Kapitels an den Kaiserhof geschickt.

<sup>2.</sup> Diese Patente lagen nicht bei; gemeint sind die verschiedenen kaiserlichen Krlasse s. o. Nr. 8, 13 (14, 15, 16) und die Konzepte der jetzigen Sequestermandate, die übrigens nicht am 14. April, sondern erst am 13. Juni in Original ausgefertigt wurden. Obiges kaiserliche Mandat wird daher auch erst am 13. Juni abgeschickt worden sein.

zigisten jare etliche ansehenliche chur- und fürsten so schriftlich, so auch durch abfertigung irer statlichen botschaften irenthalben bei uns also stark und emsig intercediert', daß wir allein denselben zu gnaden und uns irer L. fürbitt willen, auch in genzlicher zuversicht ire L. werden die widerspenigen zu gebürlichem gehorsam und rue weisen; dahin erklert derzeit mit solcher achtserklerung inzuhalten. Dannoch aber und damit die sach zu gebürlicher erledigung befürdert und ferner des stifts unrat und verderben verhüetet wurde auß ehist zwo ansehenliche fürstliche personen und stend von baiden religionen in derselben nachberschaft zu unsern k. kommissariis und sequestratorn dergestalt zu verordnen, daß dieselbige an unser statt die eingezogne kapitlshof, heüser und güter mit irer ein und zugehörungen nutzungen und einkommen baide auf dem land und in der stadt von den inhaltern abfordern, einnemen und bis auf unsere fernere verordnung administriern sollen merers inhalts auch beiligender derselben unsern erklerung hieoben sub litteris C. D. angezogen.

Und wie dann über das darseider die sachen bei dem alten ordentlichen kapitl und zuvorderst dem ehrwürdigen Johann bischofen zu Straßburg, unserm fürsten und lieben andechtigen dahin gerichtet, daß sein andacht und bemelt kapitl uns zu unterthenigen ehren und um friedlebens willen eingewilliget uber vorberüerte entzogene höf und dero zuegehörige einkommen auch dasjenig so bemelt kapitl noch von gemainen kapitlsgüetern, gefellen und einkommen in handen hat auf gleichmesige sequestration auch abzutreten, einzuraumen und zu übergeben also und dergestalt, daß wir durch unsere k. kommissarien die ganze temporal administration des Brueder- und Gürtlerhofs einkomen und gefell in unsern handen und gewalt haben und das gemain wesen davon bestellen und unterhalten sollen. Und wir dann solch seiner andacht und ires kapitls gehorsame unterthenige einwilligung von denselben zu gnaden angenomen und darauf E. L. als die nechstgesessene zu unsern k. commissarien und sequestratorn fürgenomen und verordnet, hierum und dieweil wir auch one das neulicher weil glaubwürdig berichtet worden, das die parteien alberait zu den wafen geraten und sich die sachen also ansehn lassen, daß wo darunter nit schleinige vorsehung beschieht, daher noch weitere weitleüfigkait und des bemelten stifts genzlicher untergang zu befahen sein will, so befelchen wir R. L. von römischer kaiserlicher macht, geben auch denselben hiemit unsern volkommnen gewalt und wöllen, daß R. L. sich beruerter kommission und sequestration freundlich und guetwillig beladen und

<sup>1.</sup> S. die Interzessionen bei Ensus-Muisten, Kolner Nuntiatur, Anhang III.

<sup>2.</sup> Also sind mit C. und D. die Specialausfertigungen gemeint, welche Ferdinand und Ernst Friedrich als Sequestratoren bevollmächtigen (diejenige für Ferdinand s. Innsbruck, Statthalterel-Archiv Ferdinandum 343, Orig.), A. und B. scheinen Nr. 8 und 16 (s. o.) gewesen zu sein, und E. F. G. die für das Domcapitel die Bruderhöfischen und die Lehnsleute und Unterthanen des Kapitels bestimmten Sequestermandate (die folgenden Nrn. 26 u. 27).

darauf an unser stat und in unserm namen zu eheister und fürderlichister gelegenheit ire ansehenliche subdelegierte rät und gesandten mit beiverwarten unsern offnen patenten, mandaten und schreiben mit B. F. G. bezaichnet, in die stadt Straßburg abordnen, welche solche patenten und respective mandaten und schreiben an gehörige ort einantworten und verkünden, auch darauf kraft berüerter kaiserlichen patenten, mandaten und schreiben in unserm namen bemelte Brueder- und Gürtler und alle andere eingezogne kapitlshöf, dörfer, sakristei, kapitlhaus und andere heuser mit aller ir jedes ein- und zugehörigen zinsen, gülten, einkommen, rechten, gerechtigkaiten, brief, siglen archiven und registern, auch allen entwanten vorrat und was sonsten daraus mit der that genommen worden, nichts ausgenommen, von den inhaltern desselben und iren verwanten wes namens, stands oder würden die auch seien, also auch und hinwider die andern gemainen kapitlsgefell, güeter und einkomen von dem alten ordenlichen kapitl ernstlich abfordern, daselbige alles samt den kapitelsunterthanen und dienern und also die ganze weltliche und temporal administration des Domkapitels zu Straßburg in unser possesion, pflicht und subjektion bringen und nemen und bis zu fernerer unser verordnung bestes getreues fleiß verwaren und durch erbare aufrichtige personen, so auf erfordern davon gebürliche raitung und zalung zu thuen habhaft seien, verwalten lassen, davon des gemain kapitls wesen füeren, bestellen und erhalten und sonderlich auch den armen priestern, vicariis, alumnis und andern chors personen (so sonsten nichts zu geleben, auch für ire personen mit diser unrue nichts zu thuen haben) ire wochenliche presentz und unterhaltung aus bemelten gürtlerhof lifern und folgen lassen, E. L. auch uns so ehist müglich aller irer und irer subdelegirten verrichtung, wie si die sachen befunden, und was sich allenthalben darunter verlaufen gebürliche, ordenliche, relation zuefertigen, darauf in der sachen ferners nach inhalt angezogner resolution die notdurft wissen zu verordnen und zu handlen. Hieran thuen E. L. ain guet loblich werk und uns sonder angenems, freundlichs und gehorsams gefallen, denen wir samt und sonders mit freundschaft und veterlichen willen vorder genaigt sein.

Geben auf unserm küniglichen schloß zu Prag den vierzehenden tag des monats aprilis anno etc. im neunzigisten unserer reiche der römischen im funfzehenden, des hungarischen im achsehenden und des behaimbischen im funfzehenden.

26.

# Kaiserliches Sequestermandat an die Bruderhöfischen.

Befehl unter Androhung der Reichsacht Alles, was sie von Gütern und Einkünften des Domkapitels in Besitz genommen haben, den beiden Sequestratoren oder deren Subdelegierten auszuliefern.

Prag, 1590, Juni 13.

1. S. o.

Innsbruck, Statthalterarchiv. Ferdinandeum 343 Orig. mit Siegel. — Wien, Staatsarchiv. Reichshofrathsakten. Strassburger Stiftssachen, 1590, Konzept. — Strassburg Bez.-Archiv. G. 164, Nr. 140. Kop.

Wir Rudolf der andere etc.

Entbieten Euch nachbenannten Herman Adolfen grafen zu Solms, Ernst grafen zu Mansfeld, Gebhard erbtruchsässen zu Waldburg und gemainlich allen andern ihren mitverwandten inhaltern des hohen domstifts und kapitels zu Straßburg Bruder- und Gürtlerhofs und gemeingelich aller anderer bemelts stifts heuser dorfschaften, renten, zinsen, gülten, wein, früchten und einkommen in und außer der stadt Straßburg gelegen, wie das namen haben mag, nichts ausgenommen, hiemit zu wissen, als wie auch jetztgemelten baiden grafen zu Solms und Mansfeld und Euren mitverwandten, hiebevor unter dato 20. monatstag maii der ringer zal anno etc, 87.º durch ein unser kaiserliches offen mandat bei unser schweren ungenad und peen unser und des heiligen reichs acht ernstlich geboten und auferlegt, alle solche höf, heuser, güeter, zinsgelt, fruchtvorrat, brief, sigel und kleinodien samt gemeinlich allen andern, daß Ihr und Eure mitverwandte dem rechten ordenlichen kapitel entwendet, verkauft, verzogen und genommen habet, es habe namen, wie und sei gelegen, wo es wölle, nichts ausgenommen ohne widerred und aufzug vollkommentlich wider abzutreten, zu restituiren und zu erstatten und alles wie auch des kapitels beamte und diener in vorig wesen, stand und ordnung, darinnen es vor Eurem zugriff gewesen, widerum zuestellen, Euch auch dafürders samt und sonders alles ohngehorsams und thätlicher zugriff gegen ihnen genzlich enthalten sollet, samt auch angehengter ladung, innerhalb eines bestimmten termins an unserm keiserlichen hof zuerscheinen und daß Ihr solchem unserm keiserlichen gebots brief ein völlig geniegen gethan, glaubwürdigen schein fürzuhringen oder aber zu sehen und hören Ruch in die peen solches keiserlichen mandats, nemlichen unser und des heiligen reiches acht gefallen zu sein zuerklären, alles mehrs und weitleußgern inhalts desselbigen der zeit ausgegangenen und unter dato 12. sebtember des nachfolgenden 88.2 jars widerum erneuerten und Euch insinuirten keiserlichen mandaten. Wann ihr aber denselben bishero weder in einem noch dem anderen nachkommen, sonder vilmehr in Eurem ungehorsam und thätlichkeiten soweit fortgefahren seied, daß wir dadurch verursacht und gleichsam gedrungen worden, auf wirkliche fortsetzung der comminirten achserklärung zugedenken, in maßen wir dann damit fortzufahren vor disem entschlossen und gefaßt gewesen, sintemal aber des nechstverflossenen 89. jars etlich fürneme fürsten und stend der A. C. durch ihre intercessiones und zu unserm keiserlichen hoflager abgeordnete ansehenliche botschaften uns dahin bewegt, daß wir denselben zu

<sup>1.</sup> S. o. Nr. 8.

<sup>2.</sup> S. o. Nr. 16.

sondern gnaden und ehren die milde der strenge fürgesetzet und in gefaßter unzweifenlicher zuversicht, sie die intercessierende fürsten und stende solten und würden Euch zu schuldigen gehorsam und auferlegter restitution anweisen, die comminirte achserklärung der zeit eingestellet und uns zu verhüetung mehrer weitleustigkeit und unrats erboten haben, zu ehister fürderlichster gelegenheit zwo ansehenliche fürstliche personen und stend beider religionen zu unsern keiserlichen commissariis und sequestratoren, welche an unser stett die eingezogenen kapitelshöf, heuser und güeter mit ihren nutzungen und zugehörigen einkommen beide auf dem land und in der stadt Straßburg, von den inhaltern abfordern, einnemen und an unser statt bis auf unsere fernere verhor, vorladung und entscheid der sachen administrirn sollen zu verordnen, furders auch nach beschehener restitution die entstandenen streitigkeiten vermittelst notwendiger verhor und handlung an unserm kaiserlichen hof zu entscheiden, ferners und merers inhaltes derselben unser kaiserlichen resolution und erklerungen. Zudeme wir auch allein um fridlebens und wideraufringung dises vralten fürstlichen und greflichen stifts willen, und damit sich kein tail ainiger parteilichkait zu beklagen ursach, die sachen bei dem alten ordenlichen kapitel und zufürdrigst dem erwurdigen Johann bischofen zue Straßburg unserm fursten und lieben andachtigen dahin gerichtet, daß sein andacht und bemelt kapitel uns zu unterthenigen eren eingewilliget uber vorherurte entzogene hof und dero zugehorige einkummen auch dasjenig, so bemelt kapitel von gemainen kapittelsguetern, gefellen und einkommen noch in handen hat, auf gleichmeßige sequestration, auch abzutreten und zu ubergeben, so haben wir hierum zue wirklicher folg und vorschub obangeregter unser gethanen vertröstung und resolution die durchlauchtigen und hochgebornen Ferdinanden, erzherzogen zu Osterreich, herzogen zue Burgund, Steir, Kärnten, Crain und Wurtemberg, landgrafen in Elsäß, markgrafen zu Burgau und grafen zu Tirol etc. und Brnst Fridrichen, markgrafen zu Baden und Hochberg, baide unser libe vettern und fursten zue unsern kaiserlichen komissarien und sequestatoren verordnet und iren liebden an unser statt und in unserm namen gewalt und befehl geben, zu erster furderlicher gelegenheit ire ansehenliche rat und subdelegirte in die stadt Straßburg zu verordnen und doselbst nit allein alle eingezogene und entwente kapitels hof, heuser und guter samt dero ides ein und zugehör, einkommen samt allem vorrat an wein, früchten, zins, gulten, brief, sigel, archiven, registern, nix ausgenommen, sonder auch dasienig, was das alt ordentlich kapitel von gemeinen kapitelsgefällen, gütern und einkommen noch in handen hat von den inhaltern baiderseits abzufordern und solches alles zu samt des kapitelsunterthanen, officianten und dienern und also die ganze weltlich und temporal administration des domkapitels zu Straßburg in unser als römischen kaisers und oberhaupts possession pflicht und subjection zu bringen und bis zue fernerer unserer verordnung und befehl in unserm namen posses getreues fleiß zu administriren, verwalten und zu

verwaren, davon der gemaine kapitels und kirchen notdurft zu bestellen und zu erhalten auch hernacher von dem allen auf erfordern geburliche relatio und reitung zu thun, darauf in der hauptsachen ferners die notturft nach inhalt unser vorangeregter resolution wissen zu handeln und zu verordnen: wir dann mit nichten zweifeln ire L. werden uns zu vetterlichen und gehorsamen ehren und baiden tailen sonderlich aber disem hochbeschwerten stift zu guetem sich solcher kommission gutwillig beladen und unterfangen, auch darunter an iren gutherzigen fleis nichts ermangeln lassen. Hierum befehlen wir allen samt und sonder von romischer kaiserlicher macht bei unser hochsten ungnad und hievor angedroten poen unser und des heilichen reichs acht hiermit ernstlich gebietend und wellen, daß ir auf bemelter unser keiserlicher kommissarien oder irer L. subdelegierten ankunft und erforderung oder verkundigung diser unser kaiserlichen Patenten und befehls Euch mit abtretung und wollöblicher restituirung und erstattung obberurter beeder guter und gemeinlich aller derer kapitels heuser und guter und desselben zugehorige einkommen zins, gult auch vorrat an gelt, wein und brief, sigel, register samt allem andern was Ir und Euere mitverwanten hivor eingenommen, zu handen gebracht und ingehalten habet, es habe namen und sei gelegen wie und wo es wolle, nix ausgenommen, alles schuldigen gehorsams erbietung und wilfarigkeit erzeiget und Euch desselbigen in kein weg widersetzen noch waigern, als lib Euch und Ruerm iden aus Euch sei unser kaiserliche hochste ungnad und obvermelte peen unser und des heil. reichs acht (mit deren erklerung wir auf den widrigen fall Bures ungehorsams und nach gelegenheit obangeregter unser hibevor ergangenen mandaten und citationen one ainig lenger verzihen endlich fortzufaren gedrungen wurden) zu vermeiden. Und das meinen wir ernstlich, darnach ir Euch habt zu richten.

Datum Prag den 13 Junii anno 1590.

Rudolf etc.

ad mandatum etc.

Jacob Kurtz.

ERSTENBERGER.

27.

# Kaiserilches Sequestermandat an die Beamten, Abgabenpflichtigen und Unterthanen des Domkapitels.

Befehl ihre schuldigen Dienste und Abgaben den beiden kaiserlichen Kommissaren Erzherzog Ferdinand und Ernst Friedrich von Baden oder deren Subdelegierten zu entrichten.

1590. Juni 13. Prag.

Wien, Staatsarchiv, Reichshofratsakten. Strassburger Stiftssachen 1890. Konzept.

Wir Rudolf der ander etc.

Enbieten N. N. allen und jeden des hohen dumstifts und kapitels zu Straßburg angehörigen amt, dienst, zins und gültleuten, dorfschaften, gemainen

und unterthanen, was wurden, stands und wesens oder welcher orten und enden dieselbige gesessen und wohnaft seien in stetten oder auf dem land und sonsten gemainlich allen andern, die mit disem unserm kaiserlichen brief ersuecht werden unser gnad und danebens zu wissen. Als wir jetzo zu stillung deren im stift Straßburg entstandener unruhe und verhuetung mehrer weitleufigkeit und verderbens bemelts stifts und zu wurklicher erfullung und fortsetzung unser nechstverflossens neun und achtzigisten jahrs in solcher sachen gegen chur- und fürsten baider religion bei unserm kaiserlichen hoflager gehabten abgesandten eroffnete resolution' erklerung und erbieten die durchleuchtige und hochgeborne Ferdinanden erzherzogen zu Osterreich, herzog zu Burgund, Steyr, Kärndten, Crain und Wirtemberg, landgrafen in Elsaß, markgrafen zu Burgau und grafen zu Tirol und Ernst Friedrichen, markgrafen zu Baden und Hochberg, baide unsere lieben vettern und fürsten zu unsern k. kommissarien und sequestratorn verordnet und iren LL. befolen auch gewalt geben, an unser statt und in unserm namen alle und jede bemelts kapitels des hohen dumstifts zu Straßburg höf, heuser, güeter, unterthanen, zins, gülten und einkommen in der stadt Straßburg oder auf dem land, welcher orten die immer gelegen sein möchten, nichts ausgenommen, samt allem vorrat an geld, wein, traid, auch aller temporal iurisdiction von den inhabern, dienst, zins, gült und amtleuten abzufordern, einzunemen und an unser statt bis auf weitern beschaid bestes fleiß zu administriern, zu verwalten, des stifts, und kirchen notdurft davon zu bestellen und kunftig auf erfordern zu verwailten ferners inhalts iren LL. gegebener sonder k. kommission und befelch. Derowegen befelen wir Euch allen samt und sonder bei unser k. ungnad hiemit ernstlich und wöllen, daß Ir gedachten unsern k. kommissarien und sequestratorn oder derselben subdelegierten reten auf ir ankunft und erfordern nun füro bis auf weitern unsern gehaiß mit jehrlicher gehorsamer liferung und laistung für schuldigen diensten, fron, zinsen, zehenden, gülten an wein. geld, traid, früchten und gemainlich allem anderm, so Ir gedachten hohen dumstift und kapitel von altershero zu raichen und zu laisten schuldig und verbunden gewesen, allein und sonsten niemand anderm gewertig seiet, als lieb Euch und Eur jedem sei unser schwere ungnad und straf zu vermeiden. darnach sich ein jeder wais zu richten und vor schaden zu hueten. Geben auf unserm küniglichen schloß zu Prag den dreizehenden tag iunii anno etc. im neunzigisten unserer reiche des römischen im fünfzehenden, des hungarischen im achtzehenden und des Behaimischen auch im funfzehenden.

Rudolf.

l. s.

J. Kurz V. S.

ad mandatum sacræ cæsarea maiestatis proprium.

A. Brstenberger.

<sup>1.</sup> Euses-Meister, Kolner Nuntiatur, Nr. 262.

### Markgraf Ernst Friedrich von Baden an Kaiser Rudolf II.

Er lehnt den kaiserlichen Austrag, die Sequestration der Güter und Einkommen des Strassburger Domstistes in gemeinschaftlicher Kommission mit Erzherzog Ferdinand zu übernehmen, ab.

Carolspurg, 1590, Dez. 28 a. St.

Wien, Staatsarchiv, Reichshofratsakten, Strassburger Stiftssachen, 1890, Original; München, Staatsarchiv, K. schw. 537, 28a, f. 537-44, Kopie.

Allerdurchleuchtigster etc.

Allergnedigster Herr, E. k. M. schreiben unterm dato Prag den driten monatstag septembris, dises noch wehrenden 90. jahrs an mich allergnedigst abgangen, ist mir neben den beilagen von landvogt, regenten und räten der vorderöstereichischen regierung im Elsäß abgefertigten doctor Geörg Wilhälm Streitten den 2. octobris jungsthin alten calender nach, zu meinen handen wol eingeantwurt worden, daraus ich nun unterthenig verstanden, wasmaßen B. k. Mt. die in dem hohen dumstift Straßburg, zwischen den kapitularn daselbsten schwebende mißverstend und irrungen uf ein sequestration dirigirt, auch zu solchem ende des durchleuchtigen hochgebornen fürsten herrn Ferdinanden erzherzogen zu Österreich L. neben mir zu commissarién und sequestratorn gnedigst verordnet haben, alles mehrern inhalts B. k. Mt. deshalben mir angefüegter k. commission und befelchsbriefe.

Nun sollen B. k. Mt. mich als einen fürsten des reichs in alweg, so mir immer thunlich und möglich meiner lieben vorfahren exempel nach, allen unterthenigisten gehorsam zu laisten, ganz begüerig und willig wissen, deswegen ich mich auch E. k. Mt. zu unterthenigsten ehren solcher anbefolenen commission und sequestration neben vermeldten meinem mitdeputirten commissarien zu unterziehen wol geneigt gewesen, wo nicht mehr als rechtmessige erhebliche und billige ursachen und beschwernussen mich davon abhielten und B. k. Mt. um entschüttung derselben unterthenigst zue bitten veranleiten theten.

Dann erstlich und anfeuglich haben E. k. Mt. sich allergnedigst zu entsinnen, welcher gestalt bei derselben neben andern chur-fürsten und stenden des reichs Augsburgischer confession zugethan ich durch meinen abgeordneten vor der zeit unterthenigst intercedirn und bitten lassen, es wollten E. k. Mt. den päpstischen bann, so von dem papistischen legaten, dem bischofen von Vercel' gegen etlichen evangelischen kapitularn angeregts hohen dumstifts Straßburg ganz onbefuegter weis ist furgenommen und erkennt worden, nicht ansehen noch wider dieselbige mit geschwinden executionsprozessen zue ver-

<sup>1.</sup> Der Kölner Nuntius Joh. Franz Bonomi, Bischof von Vercelli.

folgen obberurter vermeinten päpstischen censuren und bullen, weil solches zue onwiderbringlichen prziuditio und merklicher consequenz nicht allein der andern evangelischen kapitularn, sondern auch aller evangelischer churfürsten fürstlich gräfenlicher und andern herrn heupter und familien gereichen wurde, ja auch ins gemain allen stenden des reichs, so sich ietzo zu der christlichen religion Augsburgischer confession bekannt und kunftig darzue bekennen werden, daran gelegen, allergnedigst verschonen und einstellen, sonder zu erhaltung des heilsamen fridens solche der kapitularn um beruerter papstlichen excommunication und ausschließung willen, erregte spenn und irrung zu R. k. Mt. und gemeiner stend des reichs rechtmeßig erkantnus (dahin sie dann irer art und natur nach immediate gehören) uf baiderseits parteien gnugsam eingenomene verhör und verantwurtung allergnedigst lassen komen, darumen ich auch unterthenigster hoffnung gestanden E. k. Mt. vermelter chur- fürsten und anderer stend des reichs Augsburgischer confession, wie auch hernacher der weltlichen churfürsten deswegen besonderbarte unterthenigste gethane intercessiones gnedigst respectirt und angezogner strittigen mißverstend, decision zuekunftiger der gemeinen reichsstend versamlung verschoben haben solten. Nachdem ich aber in ablesung E. k. Mt. gnedigsten ersuech schreiben sovil befunden, daß B. k. Mt. die sequestration, uf welche von derselbigen in dero resolution und antwurt gegen den chur- fürstlich und anderer stend abgesandten ist andeutung beschehen (ob wol sie die abgeordneten dazumale, daß disfalls die sequestration onnötig, auch nicht stattfinden möge nach notdurft ausgefuert haben) nochmals beharren und dieselbige mir und mehrgedachts erzherzogen Ferdinands zu Österreich ob ufzuetragen gnedigst bedacht, so haben E. k. Mt. hingegen dero hocherlauchtem verstand nach selbsten allergnedigst zu erwegen, da ich mich neben des erzherzogen L. in diser der kapitularn zu Straßburg strittigen handlung des commissarii und sequestrators amts anbefolenermaßen solte unterfangen, was für große verwis, widerwillen und onfreundschaft ich mir und meiner posteritet bei andern stenden des reichs uf den hals laden, indem mir als ainem evangelischen fursten von andern fursten, grafen und herrn, welche alberait ire kinder uf dem hohen dumstift Straßburg haben oder noch daruf zu promovirn gedenken, hochverletzlich ufgerukt und nachgesagt werden möchte, ich lasse mich jetzmals wider meine aigne befreundten und verwandten auch andere, so der religion halber mir zuegethan seind, guetwillig gebrauchen, deren ich mich doch zuvor neben andern stenden des reichs möglichsten fleiß angenommen, unterstehn auch denselben sachen zugemueten, die inen vermög dem stift geleister pflicht und aid, auch ohne nicht geringen verwis irer eltern und anderer freund als sonderlich mitinteressierten einzugehen oder zue wilfahrn nicht verantwurtlich noch thuenlich fallen wölle, indem an dieselben begert werde, von demjenigen mit großem spott und schimpf wider zu weichen und abzutreten, das sie mit Gott und guetem rechten durch ordenlich mitl und weg wol befuegt erlangt haben.

Wann dann auch furs ander ich mir anschwerlich dise rechnung zuemachen hab, uf den fall E. k. Mt. patenten und befelch briefe an gehörige ort schon verkundet und insinuirt und daruf an E. k. Mt. statt wir verordnete commissarien und sequestratores, die eingezogne kapitelshöf, heuser und güeter mit derselben in- und zuegehörungen, nutzungen und gefellen, baide uf dem land und in der stadt Straßburg von den inhabern abfordern und uns einzuantwurten begern werden, das doch die evangelische capitulares sich solcher gesuchten abtretung und cession verwaigern und dargegen einwenden, das die von irem gegentail alberait eingewilligte sequestration allein zu dero vorteil und vorschub angesehen, hingegen aber dieselben sich zu befahren heten, wann einmal um mehrberüerte päpstlichen censuren willen sie von irer inhabenden gerechtigkeit gewichen, das ohne sondere große zerrüttung sie den weg (nach diser zeit und gelegenheit) wider darein zuekommen, nicht bald offen finden und doch ir gegenpart schlechten würklichen abstand oder enthaltung darvon thun wurde, und daruf sich nochmals deshalben vor B. k. Mt. und gemainen stenden des reichs oder andern onparteiischen austrägen, rechtlich oder guetlich fürzukommen erbietig machen werden, inmaßen dann albereit von B. k. Mt. vorernanten mandaten und befelch also durch iren gegenteil mit vil zue milden vorgaben und ubel informirn ausgebracht, vermelte evangelische capitulares an E. k. Mt. dieselbige etwas besser zueberichten und zue informirn, wie auch zugleich für alle gemaine stend des hl. reichs provocirt und appellirt haben, und solche appellation dem erzbischofen und churfürsten zu Mainz und der churfürstlichen pfalz insinuirn zu lassen, zweifels ohne, da inen diese sequestration angekundt, das sie ebenmesiger weis darvon als einem wichtigen gravamine appellirn und solcher appellation anhangen wurden. Wafer nun daruf von uns commissarien und sequestratorn zu endlich verfolgung und execution diser erkanten k. sequestration de facto und mit gewalt geschritten und verfahrn werden müesse, haben E. k. Mt. abermals gnedigst zu beherzigen, das ein ehrbarer rat zu Straßburg in der stadt oder iren obrigkeiten (darin doch mehrertails der hof, heuser, gueter und einkommen, so die evangelische capitulares inhaben, gelegen sein) einigen gewalt oder macht anzulegen oder zu gebrauchen im wenigsten nit gestatten und zuegeben, wie dann uf solchen fall für mein person ich vil zue schwach sein wurde, dise sachen durchzudringen und ins werk zuerichten. Sollte dann nicht destoweniger oftgedachte sequestration mit ander des reichs stende zuegeordneter hülfleistung, der executionordnung gemes durchgedruckt und fortgetriben werden wöllen, ist widerum wol zu vermueten, daß die kraisstend Augsburgischer confession zuegewandt, sich wider ire religionsgenossen nicht werden lassen gebrauchen, und obschon daruf die katholische papistische stend sich diser execution einig beladen (welches doch us ursachen, dieselben in anderen fällen, die uf die executionsordnung etwas starker gericht gewesen, mit andern stenden einzuestehen bedenkens getragen, schwerlich zu glauben). Wurde es alsdann

das ansehen haben, als wann man das evangelium und wahre wort Gottes, dem religionfriden entgegen mit gewalt zu dempfen und zu supprimirn, lustig und beguerig, uf welchen fall dann zweifels ohne die bedrangte evangelische kapitularn zu Straßburg bei iren freunden und verwandten zu widerstendlicher handhabung und defension irer inhabenden besitzlichen gerechtigkaiten um hülf, rat und beistand ansuechen, an dern es auch zweifels ohne nicht manglen und also hierdurch ursach gegeben werden, zu wöhr und waffen zugreifen auch wol auslendische veranleiten, sich in solche onruewige hendel (deren exempel albereit zuvil offenbar und am tag ligen) zuschlagen und ires vorteils wahrzunehmen, welches alles zur dissipation und zerrüttung des wolhergebrachten heilsamen hochbeteurten fridens in unserm geliebten vaterland, sonderlich aber der nechstgesessenen benachbarten stende armer leut und unterthanen eußersten verderben und verhörgen hochschädlich gelangen wurde.

Demnach dann zum dritten wir auch aus nachfolgender ursachen oftbernerter commission und sequestration zuebeladen nicht onzeitlich bedenklich fallen will, daß dieselb fürnemlich user den römischen päpstischen censuren herfließen thut, zu welcher execution ich auch als ein stand Augsburgischer confession ehrn und gewissenshalber nicht weiß gebrauchen zulassen, weil dieselben zue schwechung der freiheit Augsburgischer confession auch zue beschwerd und verfolgung derselben bekenner onfelbar gereichen wurden, da doch mir noch andern evangelischen stenden in dem religionsfriden, verschinen 55. jahrs zu Augsburg publicirt, nicht uferlegt oder zuegemuetet worden, einige römische geistliche censuras oder excommunicationes und was derselben nachfolgig zue exequirn und volnziehen zuhelfen.

So langt dem allem nach an R. k. Mt. mein unterthenigste bitt, die wöllen zuvorderst solche meine entschuldigungs ursachen und daß ich mich diser ufgetragenen commission und sequestration als einem werk, so ohne mitel zue erkantnus aller reichsstend gehörig zue unterfangen nicht gewust, für rechtmeßig und erheblich erkennen und annehmen mich auch daruf mit allen gnaden derselben erlassen und ferner deswegen in mich zuedringen gnedigst verschonen, weil ohne das ich mit dem hohen beschwerlichen last, in welche meine lieben vordern, die markgrafen zu Baden, um unterzogenen execution, von des hl. römischen reichs wegen, uf versprochne schadloshaldung leider geraten aber bis dahero vom reich ainiche ergötzlicheit uf mein und ander meiner verwandten vilfaltig sollicitirn und anhalten nicht gehaben mögen, mehr als gnugsam zueschaffen hab, sonder vilmehr alle solche der kapitularn des hohen dumstifts zu Straßburg entstandene mißverstend und irrungen nochmals zue kunftiger reichversamlung zuverschieben allergnedigst geneigt sein.

Und dieweil zu solcher meiner untertheingister entschuldigung mich diser sachen wichtigkait, difficultet und höchste praeiudicierliche consequenz verursachen auch ohne das mir als einem fürsten des reichs, der des gemainen vaterlands deutscher nation wolfart und bestendig fridlich wesen und einigkeit in alweg zu befürdern und zu erhalten pflichtig und schuldig anderst zue gebarn nicht verantwurtlich, so will ich mich unterthenigst getrösten, es werden E. k. Mt. sich zu k. ongnaden wider mich deshalben nicht lassen bewegen, sonderlich weil dieselb hierin auch dannocht allergnedigst zubetrachten, zu was merklich ringerung und abbruch k. reputation und hochheit gereichen wurde, wann B. k. Mt. als das obriste haupt sich dem papst zu Rom zu exequirung seiner im hl. römischen reich nicht hergebrachten päpstlichen censuren als guetwillig unterwerfen solten. Daran erweisen E. k. Mt. mir ein sondere gnad, die ich alzeit unterthenigst zu verdienen bereitwilligst und gehorsamsts sein will und werden es die stend Augsburgischer confession neben den evangelischen kapitularn zu Straßburg, wann E. k. Mt. dise zwitrechtigkeit zu der gemainen stend des reichs ausschlag und entschied gerichtet, ein solches um dieselb unterthenigsts gehorsamsts fleiß ebenmeßig zu beschulden in keinen verges stellen. Wolt E. k. Mt. deren ich mich zu k. gnaden in aller unterthenigst thue befelen zu meiner notwendig ehehaften entschuldigung untertheinigst nicht verhalten. Datum Carolsburg den 28. decembris anno 90.

B. k. Mt.

unterthenigster gehorsamer fürst Ernst Fridrich, markgrafe zu Baden und Hochberg etc.

29.

### Kaiserliches Sequesterpatent.

Rudolf II. ernennt den Erzherzog Ferdinand von Tirol nach der Ablehnung Ernsts Friedrich von Baden zum alleinigen Sequestrator über das Domstift.

Prag, 1591, Mai 6.

Wien Staatsarchiv, Strasburger Stiftssachen 1591, Kopie; Strassburger Stadt-Archiv A. A. 774, f. 59, Kopie.

Wir Rudolf der ander etc.

Entbieten dem durchleuchtigen, hochgebornen Ferdinanden, erzherzogen zu Osterreich, herzogen zu Burgund, Steur, Kärnden, Crain und Wurtemberg, landgrafen in Elsaß, markgrafen zu Burggau und grafen zu Tirol etc. unserm lieben vettern und fürsten unser gnad und alles guets. Durchleuchtiger hochgeborner lieber vetter und fürst. E. L. ist zweifels ohne in gutem angedenken wasmaßen und aus was ursachen wir noch vor diesem in den hochbeschwerlichen verderblichen zerrüttungen, die sich zwischen dem kapitul des hohen dumstifts zu Straßburg und etzlichen stiftspersonen daselbst zugetragen und nachmals zu unwiederbringlichem schaden und untergang solches uralten herrlichen stifts unrichtig schweben, für ein k. Commission an E. L. und den auch hochgebornen unsern vettern und fürsten markgraf Ernst Friedrichen von

Baden usgehen lassen und E. L. dabenebens freundlich und gnädig zugeschrieben E. L. sich auch Ires teils daruf freundlich und willfährig erklärt haben.

Ob wir uns dann gleichwohlen daruf nach gelegenheit unser selbst an bemelten markgrafen usgangenem ganz gnädig ermahnung keines anderen versehen als daß sich s. L. als genachpaurter gleichfalst solle gutwillig erfinden lassen, so ist uns aber jedoch uber alles versehen ein abschlägige und solche antwort erfolget, daß wir uns s. L. person halben weiter keine raitung machen können und sich aber dagegen nicht gebühren, noch uns anstendig sein will, die iustitiam wegen solcher markgräfischen verweigerung einzuhalten, und diesem uralten herrlichen stift in verderben stecken zu lassen, sondern obliegenden kaiserlichen amts halben notwendig geursachet werden E. L. beruhrte commission und sequestration allein zu befehlen und ufzulegen. Derowegen und damit nichts desto minder angedeuter unser gnedigen resolution ein genügen beschehe und dieselbig lenger nicht ufgeschoben sondern in wurkliche volnziehung gestellt werde, hierum so gesinnen wir an E. L. freundlichst und geben derselben darzu hiemit unsern vollkommenen gewalt, und wollen daß E. L. sich beruhrter kommission und sequestration uns zu gehorsamen ehren und gemeinem stift zu gutem freundlich und gutwillig belade und daruf an unser stadt und in unsrem namen zu ehister und furderlichster gelegenheit ire ansehenliche subdelegirte räte und gesandten mit beiverwahrten unsern k. patenten<sup>2</sup>, mandaten und schreiben an die stadt Straßburg abordnen, welche solche patenten, mandaten und schreiben an gehorige ort einantworten und verkünden, auch darauf kraft derselben und dieser unser kaiserlichen kommission und gewalts die in der stadt Straßburg gelegene Bruder- und Gürtler und andere kapitulshof, heuser, sakristei mit aller und jeder deren zuegehoriger zinsen, gülten, rechten, gerechtigkeiten, brief, sigeln, archiven, registern, kapitulsbuchern, kleinodien zusamt allem vorrat an geld, wein, treid auch uf dem land gelegen, dorfern, flecken und hofen und gemeinlich allem andern, was demselben mit der tat entwendet und eingezogen worden nichts usgenommen von den inhaltern derselben, was nahmens, stands oder würden die



Dies ist nicht ganz richtig; Ferdinand hat wiederholt den Kaiser gebeten ihm die Kommission abzunehmen und seine Zusage schliesslich von derjenigen des Badener Markgrafen abhängig gemacht.

<sup>2.</sup> S. die folgende Nr. 30. Ein ähnliches Patent an die Stadt Strassburg gerichtet, befiehlt dem Magistrat die Sequesterkommission nicht zu hindern, sondern ihr vielmehr städtische
Hilfe zu teil werden zu lassen. Ein Patent an die Unterthanen und Zinsleute des Kapitels
ist gleichlautend dem Patente vom 13. Juni 1590 (s. o. Nr. 27), nur mit Einschiebung eines
Passus, dass Ernst Friedrich von Baden abgelehnt habe und Ferdinand von Oesterreich deshalb allein mit dem Sequestre beaustragt sei. Derselbe eingeschobene Zwischensatz unterscheidet das Sequestermandat an die Bruderhösischen von dem vom 13. Juni 1590 (s. o.
Nr. 26). Wien, Staatsarchiv ebenda; Kopien und Konzepte.

auch seien, also auch und hinwieder die andern gemeine kapitulsgefell, güter und einkommen von dem alten ordentlichen kapitul ernstlich abfordern, dasselbige alles samt des kapituls unterthanen und dienern in der stadt und uf dem land und also die ganze weltliche und temporal administration des hohen dumkapituls zue Straßburg in unsere pflicht und subiection bringen und nehmen in unserm nahmen und an unser statt bis zu unserer fernerer verordnung bestes getrauen fleißes schätzen vertreten und verwahren auch durch ehrbahre ufrichtige personen, so uf erfordern darvon gebuhrliche reitung zu thun habhast sein, verwalten lassen, darvon des gemeinen kapituls wesen bestellen und erhalten und sonderlich auch den armen priestern, vicariis und alumnis samt andern chorspersonen (welche sonsten von nichts zue leben, auch für ihre person mit diesem streit nichts zu thun haben) ire wochentliche presenz und unterhaltung us bemelten Gürtlerhof liefern und folgen lassen, R. L. auch uns, so ehist möglich irer und dero subdelegirten verrichtung und wie sie die sachen befunden und was sich aller teilen darunter verloffen, gebührliche, ordenliche relation zu fertigen, daruf ferners in der sachen inhalts angezogener unser kaiserlichen resolution die notdurft wissen zu verordnen und zu handeln. Hieran thuen E. L. ein ganz notig, gut nutzlich und fridfertig werk und unser sonder angenehm freundliches gefallen.

Datum Prag den 6. Maii anno 91.

30.

# Kaiserliches Sequestermandat an das katholische Domkapitel.

Nach Ablehnung des Sequesters durch Ernst Friedrich von Baden sollen sie dem Erzherzog Ferdinand als alleinigem Sequestrator gehorchen.

1591, Mai 6. Prag.

Wien, Staatsarchiv, Strassburger Stiftssachen 1591, Kopie; Strassburg, Stadtarchiv A. A. 774, f. 53 ff., Kopie.

Wir Rudolf etc.

Entbieten dem ehrsamen unsern lieben andechtigen Frantzen Freiherrn zue Dorstweiler, Kriechingen und Piltingen, dumdechant, und dem ordentlichen alten kapitel des hohen dumstifts zu Straßburg unser gnad und alles guts. Ehrsame liebe andechtige, Buch ist unentfallen wasgestalt wir uns hiebevor in den irrungen, die sich zwischen Buch und etlichen Burern widersetzigen kanoniken, welche unter angemastem schein und namen des kapitels und stifts zue Straßburg bruder und gürtlerhof samt andern mehr höfen, heusern, dorfschaften, renten, zinsen, gülten, wein, früchten und einkommen gewaltsam an sich gezogen, erhalten und um verhütung mehrer weitleufigheit und gemeinen stifts besten willen auf anstellung einer sequestration nicht allein jetzt berürter occupirten heuser sonder auch anderer gefell und güter, die Ir noch in handen habet, erklärt, Ir auch darzue samt dem ehrwürdigen Johann

bischofen zue Straßburg unsern fürsten und lieben andechtigen als Eurerm haupt und ordinario Euern gehorsamen willen und consens gegeben habet. Do wir dann anjetzo solche sequestration ins werk zu richten und dieselbe dem durchleuchtigen hochgeborenen Ferdinando erzherzogen zu Österreich, herzogen zu Burgund, Steur, Kärnden, Crain und Würtemberg, landgrafen in Blsaß, markgrafen zu Burgau und grafen zu Tirol unserm freundlichen lieben vettern und fürsten (dieweil s. L. zugeordneter commissarius markgraf Ernst Friedrich zue Baden sich damit, wider versehen, nicht beladen wollen) allein committirt und aufgetragen und s. L. befehlen zu ehister, fürderlichster gelegenheit an unser stat und in unserm namen ire ansehenliche rät und subdelegirte in die stadt Straßburg zu verordnen und daselbst nicht allein alte eingezogene und entwendete kapitelshöfe, heuser und güter samt dern jedern ein- und zugehörigen, einkommen, renten, zinsen, gülten auch allen vorrat an wein, traid, früchten, kleinodien, kirchenzier, registern, brief und sigeln, nichts ausgenommen, sondern auch dasjenige, was Ir vom alten ordentlichen kapitel an gemeinen stiftsgefellen, einkommen und gütern noch in handen habet, von den inhabern beiderseits abzufordern und solches alles zu samt des kapitels unterthanen, officianten und dienern, und also die ganze temporal und weltliche administration des dumkapitels zu Straßburg in unser als romischen kaisers und oberhaupts possession, pflicht und subjection zu nehmen und bis zu fernerer unserer verordnung in unserm namen bestes getreuen fleiß zu administriren und zu verwahren, davon des gemeinen kapitels und kirchen notdurft zu bestellen und zu erhalten auch hernacher von dem allen auf erfordern uns gebürliche relation und raitung zu thun, darauf in der hauptsachen ferners die notdurft wissen zu handeln und zu verordnen. Hierum befehlen wir Euch hiemit von romischer kaiserlicher macht und bei unserer kaiserlichen ungnad und wöllen, daß Ir samt und sonder auf gedachts unsers kaiserlichen commissarii oder s. L. subdelegirter ankunft und verkündigung solcher unserer kommission und gegenwertiger patenten Buch mit obberürter abtretung und einraumung der gemeinen kapitels gefellen, güter, einkommen und vorrat Ruers teils alles schuldigen gehorsams ehrerbietung und willfährigheit erzeiget und Euch desselben keineswegs widersetzet noch weigert, als lieb Euch sei unser kaiserliche ungnade und straf zu vermeiden.

Datum Prag, den 6. Maii 1591.

31.

# Kaiserliche Resolution auf die Werbung der Abgesandten des Bischofs und des katholischen Kapitels.

Die Erklärung der Acht gegen die protestantischen Domherrn sei jetzt nicht ratsam; es müsse noch bei dem Sequester verbleiben. Ueber die Gefahr, B. XIX. — (M.)

dass die Bruderhöfischen einen andern Bischof aufstellen könnten, will er nachdenken.

1591, Juli 5. Prag.

Strassburg, Bez.-Arch. G. 165, Nr. 79, Orig. mit Papier, Siegel und schwarz-gelber Schnur.

Die röm. k. Mt. etc. unser allergnedigster Herr haben gnediglich und mit sonderm mitleiden angehört, was die fürstliche Straßburgische abgesanten, nebens überraichung ires herrn und aines ehrwirdigen domkapitels daselbst credentialschreiben, irer hochbeschwerlichen obligen und bedrangnussen halben, die irer f. gn. und inen von etlichen widersetzigen kapitularn im Bruderhof daselbst nunmehr vil jahr hero begegnen, bei ir k. Mt. gehorsamlich anbracht und diemüetiglich gebeten haben.

So vil nun anfenglich und insonderhait des kapitels sach und der unruhigen kapitularn bisher getriebne ungebür und nochmals vorhabende praktiken anlanget, da könten gleichwol ir k. Mt. nach gelegenhait ires bisher erzaigten hochmuets und eußersten ungehorsams leichtlich ermessen, weil si nunmehr den kopf gestreckt und allen respect und erberkait abgelegt haben, si werden ires tails nichts unterlassen, was zu fortsetzung ires ainmal fürgenomnen intents und genzlicher vertilgung des katholischen wesens dienlich und si immer erfinden mögen. Daher zwar nunmehr für das nechst gehalten werden möchte, gegen inen mit der achtserklerung gestraks fürzugehen, wann aber ir f. Gn. und dem kapitel unverborgen, was ursachen ir k. Mt. sich hievor auf sequestrierung aller des kapitels güeter und einkommen entschlossen und zu würklicher fortsetzung desselben alberait zwo fürstliche personen baider religion verordnet, da sich auch derselben aine, nemlich markgraf Ernst Friederich zu Baden, solcher kommission zu beladen verwaigert, alsdann der andern die verrichtung allain aufgetragen und derselbigen zu desto mehrer befürderung der sachen ain neue kommission samt irer Mt. patenten an baide taile wie auch des stifts zinsleut und andere notdurft zuegeschickt darauf ir k. Mt. nunmehr stundlich erklerung wartens. Uber das auch die herrn abgesandten in zwen fürtrag und werbung selbst andeuten, was ietziger zeit wegen des vorhabenden zugs in Frankreich' abermals für märkliche gefahr für augen sei, dabei sich berürte achtserklerung nit wol würdet fürnemen lassen, so hielten ire k. Mt. nochmals für das ratsamest, daß es bei solchem sequester der zeit verbleiben möchte mit dem gnedigen erbieten, wo die f. d. erzherzog Ferdinand deme derselbig von irer Mt. aus obbemelten ursachen badischer verwaigerung allain aufgetragen worden, sich etwa (das sich doch ir k. Mt. nit versehen)



<sup>1.</sup> Gemeint sind die Werbungen Türennes in den Ländern protestantischer Fürsten Deutschlands, infolge derer Christian von Anhalt im Sommer 1591 ein Heer von über 15000 Heinrich von Navarra zuführen konnte. Vergl. M. Ritter, Deutsche Geschichte, II, 8. 53/54 und Hinn, Erzh. Ferdinand II. von Tirol, Bd. II, 8. 170

entschuldigen solte, ir f. d. zu benemung derselben nochmals im besten zu ermahnen, deroselben auch auf den fall die ienigen herrschaften und von adel, darunter des kapitels gefelle gelegen, sich über verhoffen gegen ir f. d. in liferung derselben ungehorsam und seumig erzaigen wurden, andere scharfere patenten zuezusertigen.

Sovil aber fürders hochgedachten bischof und ir f. gn. person und sicherhait und die wege dardurch den unruhigen zu eindringung aines andern haupts die gelegenhait zu benemen anlanget, demselben punkten wöllen ir k. Mt. ferner nachsinnen, solches auch gleichergestalt ir f. d. (als welcher die gelegenhait am besten bewüst) zu thun und ir Mt. dero ratsam guetachten im vertrauen zu entdecken, ermahnen und sich alsdann nach befindung darin gnedig erkleren und in allem dem, was ungesehrlich darunter ires tails zu thun und zu besürdern nötig sein würdet, dermaßen erzaigen, daß ir s. gn. versehenlich wol zusriden sein sollen. Welches alles ir k. Mt. den herrn abgesandten aus ir gethane werbung in antwort zu vermelden besolen, und seind denselben mit kaiserlichen gnaden wol gewogen.

Datum zu Prag, den fünsten Julii anno etc. im ainundneunzigisten.

J. Kurz v. S.

l. s.

A. ERSTENBERGER.

32.

# Kaiser Rudoif II. an Bischof Johann von Strassburg.

Er widerrät die beabsichtigte Resignation des Bischofs und rät eher zur Annahme eines Coadjutors mit Nachfolgeberechtigung.

1591, Juli 5. Prag.

Strassburg, Bez.-Arch. G. 165, Nr. 76, Orig.

Rudolf der ander etc.

Rhrwirdiger fürst lieber andechtiger. Uns haben D(einer) A(ndacht) und dero wirdigen domkapitls abgesante neben einantwortung D. A. schreiben von aignen handen mit allen fleiß und geschicklichait, was si bei uns zu werben befelch gehabt, angebracht. Was wir uns nun darauf, so vil bemelt domkapitl und der unruhigen Bruederhofischen beharlichen ungehorsam belanget, gegen inen in antwort erklert und danebens ietzo abermals vorwesender reuberei und durchzugs halben im Frankreich in alle krais des reichs ausgeschriben und befolen, das werden si D. A. zweifels one zu irer widerhaimkunft der gebür zu referirn nit unterlassen. Sovil aber fürters D. A. person und derselben bei solchem unwesen ausgestandne und nochmals besorgende gefähr, besonders aber der widerwertigen zu prophanirung dis uralten herlichen stifts vorhabende böse praktiken betrifft und durch was füegliche mittl dieselbige möchten vorkommen werden, ob wol denselben leuten irer bishero erkanten frechhait nach bessers nit zuezutrauen, als daß si zu erlangung ires intents nichts un-

versuecht lassen werden, so seind wir iedoch dagegen zu dem allmechtigen der tröstlichen hoffnung, sintemal D. A. disen stift nunmehr so vil jahr mit sonderm christlichen hohen fleiß, muhe und eifer wol und löblich vorgestanden, er als ain gewaltiger beschutzer der seinen, werde der widerwertigen anschläg gegen seinem treuen diener kaine kraft noch fortgang verleihen, sonder dieselbigen, samt iren autorn vilmehr zu nichten und offentlich zu schanden machen, hingegen aber D. A. wider alle irer verfolger hoffnung und gedanken noch vil jahr gnedig erhalten, daran dann D. A., sowol auch an deme, was wir unsers tails dabei immer thun oder raten kinden, ainigen zweifel nit tragen sollen. Durch was mittl aber disen leuten ire gedanken und raitung die si inen auf den stift machen ungefarlich möchte benommen und abgestrickt und hingegen D. A. der androhenden gefahr entladen werden, da ist gleichwol in der gesanten fürtrag auf ain resignation andeutung beschehen, wir könten aber unsers tails denselben weg nit allain aus hieoben angedeuter ursachen ires meniglich bekanten eisers und wolverhaltens bei disem stift und das aines solchen mittels nur gedacht oder D. A. zuegemuet werden solle, sonder auch darum nit für ratsam halten, daß wir nit sehen, was dem wesen dadurch geholfen, oder wo ain solch qualificirt subjectum, welches dem stift besser fürstehn, als D. A. gethan und noch thun kann, zu finden sein möcht. Neben dem, das auch die widerwertigen, da si etwas solches vermerkten nur desto mehr auf ir intent zu dringen und dis orts einzusprengen gelegenhait suechen wurden. Da aber D. A. der sachen ferner nachdenken und villeicht zu irer erleicherung und danebens vergwißung aines successoris auf ein coadiutorei gehn und uns darzue ain taugliche person fürstlichen stands und herkommens dardurch verhoffentlich der auf zuetragende verledigung (so der Allmechtig noch verhüeten wölle) könte bei aufrichtigem wesen erhalten werden, im vertrauen fürschlagen wolten, hielten wir denselben weg für ratsam, seien auch urpüetig nit allain unsers tails der sachen gleichfals im besten nachzusinnen, sonder auch was wir derselben darunter bei der papet Hl. oder sonsten kinden gueten befürderlichen willen erzaigen, dasselbig deren gnaden wegen, damit wir D. A. one das vorders wol genaigt, unsers tails nichts ermangeln zu lassen, welches wir D. A. auf berürte ire schickung und schreiben im besten gnediglich nit verhalten wolten. Geben auf unserm küniglichen schloß zu Prag den fünften tag julii anno etc. im ainundneunzigisten unserer reiche des römischen im sechzehenden, des hungarischen im neunzehenden und des beheimischen im sechzehenden.

Rudolf.

J. Kurz v. S.

ad mandatum sacrae Caesareae maiestatis proprium.

A. ERSTENBERGER.

33.

### Bischof Johann an Kalser Rudoif.

Er bittet den Kaiser in seiner äussersten Not, endlich den Sequester erklären zu lassen oder ihm anderweitig zu helfen. Postscript: der Strassburger Magistrat unternimmt neuerdings Angriffe auf katholische Kirchen und Klöster in und in der Nähe der Stadt.

1592, April 16. Zabern.

Strassburg, Bez.-Arch. G. 165, Nr. 113, Kop.

Allergnedigster kaiser etc. R. k. Mt. hab ich vor etlich wochen durch einen eignen an E. k. Mt. hofe abgefertigten boten mein und meines anbefolenen stifts je lenger je mehr zunemender beschwernus und gefahr allerunterthenigst und demütigst zuerkennen geben auch um fernere allergnedigste kaiserliche verordnung dardurch solchen gefarlichen und E. k. Mt. hailigen römischen reich selbst zu nachteiligem unwesen auf ein und ander weg furderlichst gesteurt und begegnet werde, allerunterthenigst und demütigst angerufen und gebeten.

Wiewol ich nun bei mir wol ermessen kann E. k. Mt. seien mit andern vilseltigen kaiserlichen obligenden geschesten dermaßen heusig beladen, daß si bis dahero auf angeregt mein allerunterthenigst anrusen, siehen und bitten sich allergnedigst zu erkleren dardurch verhindert worden und derwegen E. k. Mt. darunter unterthenigst anzumahnen und serners zu bemüehen ich mich billig enthalten sollen, so bin ich doch allerunterthenigster tröstlicher hofnung E. k. Mt. werden mir solches in gnedigster erwegung, mich die vorwesende gesahr und not darzue verursacht, zu kaiserlichen ungnaden nit vermerken.

Und kann demnach B. k. Mt. mit kurzem allerunterthenigst nit bergen, das sowol bei den Bruderhöfischen als iren schutzpatronen der stadt Straßburg ir unbillig vorhaben zu continuiren kein ufhörens, zu welchem end si seit meiner letst an B. k. Mt. gethoner schreiben alles fleiß verstanden, gemeine ritterschaft dises undern Elsas, so mehrerteils von mir und meinem stift belent, dahin zu bewegen, daß si ungeachtet irer mir geleister lehenpflicht und derwegen gegebner lehen revers mir ab- und inen in irem vorhaben und handlungen zufallen u. beistendig sein sollen. Daß si dann endlich fürhabens ermelts meins würdigen dumkapitels angehörige flecken gegen jetzt anstehender erndzeit coniunctis viribus in kraft irer neulich aufgerichten kapitulation und verbundaus mit gewalt einzunemen und zu irem gehorsam zu zwingen, da ich mich auch der sachen annemen und inen in dem widerstand thun sollt, mich gleichfalls feindlich anzugreifen, dessen lassen si sich nit allein ohngeschencht hin und wider vernemen, sonder haben auch zu dem und albereit zu den weltlichen chur- und fürsten stattlich geschickt in hoffnung dieselbige zu aller ersprießlicher fürdernus hilf und beistand darzuzubewegen.

So hat seither der von den Bruderhöfischen aufgeworfene dumprobst herzog Joachim Carle von Braunschweig sich der dumprobstei alles rechts unternommen, auch neulicher tagen bei dechant und kapitel des stifts St. Lienhard vier meil wegs von Straßburg gelegen (so der dumprobstei inkorporirt) durch etlich abgeordnete die possession und huldigung erfordern, dabei dan gedachte abgeordnete, da sich bemelte dechant und kapitul in dem nit gehorsam erzeigen werden, allerhand bedrauungen verlauten lassen. Dannacher die armen canonici und priester umher alle stund in höchster sorg und gefahr solcher bedrauten gewaltsamen ein- und überfalls stehn. Und ist gleichwol nun ein guter zeit hero insgemein das geschrei gangen, daß gedachts herzogs von Braunschweig, der Bruderhöfischen und stadt Straßburg endlich intent und vorhaben sei, bemelt stift St. Lienhard erstlich einzunemen, daselbig mit aufwerfung etlicher schanzen zu befestigen und folgends die übrigen dumkapitels flecken, so nit weit davon gelegen, daraus zu bezwingen.

Dieweil dann ich und mehrgemelt mein dumkapittel uns gegen jetzt angehender erntzeit gewißlich anders nichts als dergleichen thät- und feindlichen uberfalls zugewarten, als bitt B. k. Mt. ich nachmaln zum allerunterthenigsten und demüetigsten, die geruhen zu abwendung desselben all notwendige kaiserliche verordnung zu thun und entweder die lang vorgehabte sequestration meines kapitels noch inhabender flecken und güeter bei der f. D. erzherzog Ferdinand zu Österreich etc. meinem lieben herrn gnedigst zu befürdern, seitemal ir Durchlaucht (wie si auch unter dato den 12 Martii jüngsthin vermüg beiligender kopei berichtet) E. k. Mt. fernern antwort hierunter erwarten oder sonst mir und meinem bedrangten stift und dumkapitel mit kaiserlicher hilf handhab und rettung ohn lengern verzug allergnedigst erscheinen, wie auch auf mein jüngst bei B. k. Mt. abermals gethanes emsiges und demüetigstes bitten mein person betreffend, sich nunmehr in kaiserlichen gnaden erkleren.

Ein solches erkenn ich mich um E. k. Mt. zuverdienen, wie auch den allmechtigen Gott um B. k. Mt. beharrliche gesundheit und fridsame kaiserliche regierung emsig zu bitten schuldig, wie ich auch darzu in aller unterthenigkait jederzeit willig und berait. Datum Zabern den 16ten aprilis anno etc. 1592.

Post datum. E. k. Mt. kann ich auch unterthenigst klagend nit verhalten, als vor einem halben jar ohngesar meines stists pfarrherrn einer, den ich in studiis von jugend auf erhalten und mit einem kanonikat ausm stist zum alten St. Peter in Straßburg versehen, aus leichtsertigkait apostasirt und sich vermeintlich verheürat, daß er darauf sein refugium in die stadt Straßburg genommen, sich darin verburgert und bei dem rat inen bei seinem kanonikat handzuhaben angesucht, darauf gedachter rat neulicher tagen probst, dechant und kapitel zum alten St. Peter beigelegtes dekret, ohngeachtet ich si zuvor freundlich erinnern lassen, daß des apostatierten priesters vornemen den gaistund weltlichen rechten, dem religionfriden, des stists altem unfürdenklichen

herkommen und sein selbs eigenen unterschiedlichen revers strak zuwider, zustellen lassen. Daraus E. k. Mt. allergnedigt zu sehen und abzunemen, daß die stadt Straßburg einmal dahin endlich entschlossen, alle in der stadt gelegene stifter zu prophanieren, dieselbige irer weltlichen iurisdiction zu unterwerfen und alles was noch gaistlich darinnen ist gar auszureüten, inmaßen si auch vor wenig tagen den verlobten kloster jungfrauen, deren in dreien klöstern St. Margrethen, zu den Rauwern und zu St. Niklaus in undis noch ein zimliche anzahl darinnen, frei gestellt, davon auszutreten, mit dem erbieten, einer jeden ir lebenlang zu aufenthalt 60 gulden und 12 viertel früchten zu geben, haben inen auch das exercitium unserer katholischen religion, so si bisher erhalten, gar abgestrikt und die porten verspert, damit si kein gaistliche mehr besuchen möge.

Die cartheuser haben si vor einem jar ungefar mit gewalt aus der carthus genommen<sup>3</sup>, in die stadt gefuert und solch schön herrliche uralte cartheuser-kirch aufm boden weg gebrochen, auch neulich bemelten cartheusern gleichfalls freigestellt, ob si wöllen sich zu verheuraten mit dem erbieten, jedem sein lebtag zu unterhalt 200 gulden und etlich viertel früchten zu geben.

Was nun ferners von inen zu gewarten, da inen solch unchristliche und ungöttliche sachen ohngeandet hingehn und ob si nit noch ergers vornemen werden, das haben E. k. Mt. dero hocherleuchten kaiserlichen verstand noch gnedigst zu ermessen.



<sup>1.</sup> Vergl. Röhnich, Geschichte der Reformation im Elsass, III, S. 65 und De Bussiène, Histoire du développement du protestantisme à Strasbourg et en Alsace, t. II, S. 232.

<sup>2.</sup> Röhnich, l. c., S. 66.

# LES REGESTES

DE

# L'ABBAYE DE NEUWILLER.

(Voir tome XVIII, p. 251.)

# PIÈCES JUSTIFICATIVES.

L

Copie de la tenue des plaids annaux, dits Jarespruch, dont on fait lecture tous les ans aux gens dits Petersleuthen, — le premier lundi après la fête des Trois-Rois, contenant les droits annuels dits Jahr-Geding, qui appartiennent à l'abbé de Neuwiller.

«Ce jour étant arrivé aujourd'hui, où l'on doit tenir audience, le prévôt (Schultheiss) doit aller trouver messire l'abbé à table et mon dit seigneur abbé doit donner au prévôt et à ses deux compagnons suffisamment pour ce jour; le prévôt doit se mettre à côté de messire l'abbé, et rendre justice aux pauvres comme aux riches, suivant l'équité; et je prononce pour mon dit seigneur, que l'avoué (Vogt) doit aller avec lui troisième, trouver le sieur abbé à table, lequel doit lui donner suffisamment pour ce jour, lequel doit se mettre en bas de mon dit seigneur abbé, et en cas que quelqu'un méprise la justice du prévôt, mon dit sieur le Vogt doit le mettre à une amende corporelle et pécuniaire; lequel (avoué) doit être fidèle à messire l'abbé, à l'abbaye, comme aussi à Monseigneur l'évêque.

Je juge et prononce du nom de mon dit seigneur, que les consignés ou péagers doivent l'aller trouver à table, et lui dire qu'ils sont ses fidèles valets, s'il en a besoin. Je juge et prononce au nom de mon dit seigneur que son sergent doit l'aller trouver à table, pour qu'il donne assignation aux gens appelés Petersleuth, en cas qu'il ait besoin d'eux. Je juge et prononce au nom de mon seigneur pour ce qui regarde son pâturage et parcours, die Tepelweide à Monswiller au-dessous de Hebershoffen que l'on doit faucher les prés, quand est la saison, et les faucheurs doivent faucher de la largeur de 14 pas, un tour ça et un tour là; et en cas que quelqu'un s'y oppose, il doit payer l'amende à mon dit seigneur; et, s'il ne s'accomode pas avec lui, il en doit porter plainte au Vogt, qui le doit mettre à une amende corporelle et pécuniaire, afin qu'il soit fait droit à messire l'abbé, mon maître, eu égard au profit du couvent et à l'honneur de Monseigneur l'évêque.

<sup>1.</sup> L'original de ce rotule colonger n'existe plus; il a sans doute disparu, comme tant d'autres manuscrits, lors du pillage des archives (1524) par le comte de Hanau.

Je juge et prononce aussi, que mon maître, pour ce qui regarde la pêche dans la rivière, dite d'*Erspach*, qui va jusqu'à *Hattmatt*, sur les terres propres de Saint-Pierre; que personne n'y doit pêcher sans avoir permission, de la part de mon maître, et si quelqu'un pêche sans avoir permission de mon maître, il lui doit l'amende.

Je juge et prononce aussi de la part de mon maître, pour ce qui regarde sa pêche à *Peterswerde*, qui va jusqu'à *Ebershoffen* sur les terres propres de Saint-Pierre, que si quelqu'un y pêche sans la permission de mon maître, il lui doit amende, et en cas de refus, de la lui payer; il le doit dire au *Vogt*, qui le doit mettre à une amende corporelle et pécuniaire, afin que le bien du couvent soit procédé suivant l'intention de Monseigneur l'évêque.

Je juge et prononce aussi, que mon maître doit avoir 14 hommes qui ne servent qu'à lui, savoir : son vigneron, son sergent, son pelletier, son cordonnier, son consigne, son boulanger et son cuisinier.

Je juge et prononce aussi que mon mattre, a grand pouvoir dans trois fois différentes, savoir: à Noël, à Pâques et à la fête de Saint-Pierre: il pourra vendre chaque fois trois foudres de vin, c'est-à-dire neuf foudres pour les trois fois; et lorsque l'une des dites saisons viendra, son consigne avertira les riches et les pauvres, 7 jours auparavant.

Si quelqu'un avait commencé à débiter du vin avant l'avertissement, il le pourra vendre avec abri de mon maître; mais, si quelqu'un en débitait après le dit avertissement, il n'en pourra plus vendre jusqu'à ce que celui de mon maître soit venda. Lorsqu'on met le vin de mon maître à la cave, les consignes le doivent souder, et en remettre un état au tonnelier du couvent. Quand mon maître vendra son vin, il en donnera 12 pots par foudre et un boisseau de sel avec un charriot de bois; et en cas que quelqu'un y contrevienne, il doit l'amende à mon maître.

Lorsqu'un Sanct Petersmann vient dans la banlieue et qu'il quitte, il doit à mon mattre une amende; s'il laisse du bien dans le ban, pour le payer, lorsque le ban est partagé, les messagers de mon mattre et ceux de Vogt, doivent faire entrer ce qui est dû à mon mattre afin qu'il ne le perde pas.

Je juge et prononce aussi, au nom de mon maître, que s'il y a un marchand de vin à Neuwiller, s'il n'accepte pas le commandement (Bann), de mon maître, il ne doit rien faire depuis un commandement jusqu'à l'autre, et s'il y contrevient, il doit l'amende.

Je juge et prononce aussi, au nom de mon maître, que chaque Sanct Petersmann, établi à Neuwiller, doit une corvée, pendant une journée, à mon maître; et, cela, lorsqu'il aura besoin d'eux; et pour lors, il n'a qu'à envoyer son sergent chez eux; chez le pauvre, comme chez le riche; et ceux qui y contreviendront lui doivent l'amende.

Je juge et prononce aussi, pour mon maître, que ceux qui ont des biens et héritages, joints aux siens (das stosst auf meines Herren Guoth), doivent en avoir grand soin, afin qu'ils ne lui causent point de dommages; et s'il lui est causé du dommage, il doit être réparé.

Je juge et prononce aussi que si un Sanct Petersmann fait quelque chose, il doit donner une amende de 5 schillings, pour chaque fois; et je juge et prononce, que chacun doit faire le bien de mon mattre, et ceux qui ne le peuvent, en doivent avertir le Vogt, qui devra tout faire pour l'honneur du couvent et de Monseigneur l'évêque.

Si la pauvreté force, un Sanct Petersmann, à vendre son bien, il doit l'offrir à l'ancien maire, ou au nouveau; et s'ils ne le veulent pas, il doit le proposer à celui de qui il l'a eu. Si ce dernier aussi, n'en veut pas, il peut le vendre à qui bon lui semblera; mais s'il le vend autrement, il doit l'amende.

Je juge et prononce anssi, que celui qui maltraiterait quelqu'un, doit 5 livres au couvent. Si un Sanct Petersmann est chassé, on le doit garder (zu Geroldseck auf dem Haus Jahr und Tag) à Geroldseck pendant un an et un jour; et s'il veut aller sur la montagne, le portier doit lui ouvrir la porte, laquelle est affermée, par mon maître, au prévôt, pour 5 sacs de seigle à prendre dans la cour de mon maître.

Si quelqu'un doit être mis en prison, le sergent de mon mattre doit l'y enfermer, et remettre la clef au Vogt qui doit le juger; et le meilleur habit de celui qui aura été mis en prison, appartiendra au sergent (und das obrist Kleydt des Mannes, das ist des Büttels).

Quand il y aura audience ici; mon mattre doit avoir cheval, et prêter assistance au tribunal: was das Gericht beschliesst, es sey gross oder Klein, da ist das Zwytheil meines Herren und das Drytheil des Vogts.

Je juge et prononce, que mon maître a le droit de choisir quatre forestiers pour ses forêts: au prévôt revient le devoir de les installer. Ces forestiers doivent recevoir de messire l'abbé, au jour de Saint-Étienne, pour leur Noël, 4 schillings pfennings; 6 chapons, 16 pains blancs et une mesure de vin; ni du meilleur, ni du plus mauvais; trois quartaux d'avoine; et le sieur abbé leur devra donner assez pour cette journée. Je reconnais au prévôt le droit de fixer la prise du vin, depuis les vendanges, jusqu'à la nuit de la Saint-Martin.

Je prononce, pour le Vogt, que les habitants de Neuwiller qui se servent des eaux et de la pâture, lui donneront un pfennig à la Saint-Martin, s'il le demande. Si quelqu'un des Petersleuth était dans la nécessité; le devoir de l'avoué est de l'assister le mieux qu'il pourra. S'il en a besoin, l'avoué (Vogt) pourra aussi réclamer les services d'un Petersmann, durant un jour et une nuit; mais à ses propres frais et dépens. Il est, comme avoué, le protecteur de 5 colonges appartenant à l'abbaye, à savoir : de celle de Bouxwiller, Ingwiller, Reuteburc, Imbsheim et Waltorff.

Si l'un des fermiers de ces cours ne paye pas à l'abbé ce qu'il lui doit; le maire le doit dénoncer à l'avoué. Quand le Kastenvogt de Metz, vient ici pour tenir en plaid, appelé Jahreting l'abbé doit lui donner 12 pains blancs, deux fromages,

un cuveau de bière et un cuveau de vin; le pécheur de mon maître doit lui donner des fourrages, pour ses chevaux, et autant de poissons qu'il désire : si on lui donne davantage, l'avoué doit en être reconnaissant.

Quiconque tue un Petersmann, doit au seigneur abbé 5 livres ohne die Bitt; wollte er ihm Fryden oder Sühne gewünnen, er soll es nach den Nachkommen ohne der Richter Gnad. Wo einem Petersmann ein Noth ausgieng, so soll der Vogt absteigen und ihm helfen mit seinem Leib. Geht sanct Petersleuthen eine Noth an, so soll der Vogt aufsitzen mit seinem Knaben und soll ihm helfen mit seinem Leib und seinem Guoth, so er allerbest mag, mit seinen selbst Kosten, einem Tag und eine Nacht. Bedarf sein mehr, er soll es ihm zu Lieb thun.

Quant aux amendes, deux tiers en appartiennent à l'abbé, et un tiers à l'avoué. Pour chaque plaid judiciaire, l'avoué recevra de ces cinq cours colongères sus-nommées 8 deniers quartaux d'avoine et 8 schillings pfennings.»

Arch. dép., G. 5365, nº 13.

Au bas de ce document il est dit: Traduction faite autant que possible il fut, à Colmar en 4762.

II.

Union extinctive de la Cure de Saint-Adelphe à l'Abbaye de Neuwiller.

Bertholdus Dei gratia Argentinensis Episcopus universis qui praesentes litteras inspexerint earum veritati fidem adhibendam. Cum ea quae fiunt in tempore per successum temporum à memorià hominum recedunt, necessarium est ut ea quae pie pro Domino — et rationabiliter fiunt, scripto autentico memoriae commendentur. Inde est quod universitati vestrae harum insinuatione litterarum notum fieri volumus et indubitatum, quod nos necessitatibus Abbatis et Conventús sancti Petri in Nuviller quas propter tempestatem bellorum et incendiorum quas frequenter sustinuerunt et sustinent, compatienter — eorum indigentiam in eo saltem duximus sublevandam, quod eisdem suisque perpetuo successoribus ecclesiam parochialem sancti Adelphi in ipsa villa, jure pastorali possidendam pro nostra benignitate contulimus et salute, sic quod praesati, postquam Helvicus ejusdem nunc ecclesiae Plebanus, quocumque modo fuerit ipsius pastoratú privatus, supradicti ad quos jus patronatûs ejusdem Ecclesiae ab antiquo spectare dignoscitur, ipsius plenariam et quietam obtineant ex inde possessionem, salvo tamen jure nostro, nec non et Archidiaconi, in omnibus. Actum anno Incarnationis Domini Millesimo Ducentesimo vigesimo octavo — Indictione prima; haec apud Conventum Monasterii Novillarensis.

Extrait du livre intitulé: liber privilegiorum. Fol. 3° recto concernant la cure de Saint-Adelphe.

Pour copie conforme à l'original:

Le Vayeur, abbé-prévôt.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

Digitized by Google\_

III.

Rão. ac Religioso Viro Dúo.

Hugoni Abbati Monasterij Novillarensis tanquam Patri et Dno. meo in Christo amantissimo.

Jesus.

Jesum Christum et hunc Crucifixum. Pater ac Domne Reverende, Patres Monasteriorum nostrorum miserunt praesentem fratrem ad patriam suam, ut suos parentes et sua negocia pro sua pace Componet, et quia Ego Semper habeo devotionem ad Monasterium meum primum et amorem Singularem ad P. V. solicitavi, ut etiam ante reversionem suam Visitarem vos et nobis postea Consolationem reportarem de loco et persona vestra; sed quia et Caritas non dissimulat, rogo si aliqua alia scribo, non aegre feratis. Intelleximus quod frater vel domnus Leonardus recessit à vobis et iverit ad Observantes et quod alij adhuc ubicunque existentes ad jdem Anhelant; de quo licet gaudemus, quia speramus quod à Deo adhoc vocati et Salutem suam querant; dolemus Tamen quia locum suum ita dimittunt, quia videtur quod maneant alij, qui mundum et ea que in mundo sunt querunt, qui nec Deo nec loco nec P. V.

Satisfaciunt, neque de bonis — Crucifixi — gaudere volunt et Concientiam P. V. in multis gravant, et ideo. P. Rde non esset melius, quod P. V. imitaretur bonos Prelatos vel suos fratres qui Deo placere desiderant et observantiam aliquam vel vitam monasticam.

Cum suis in loco suo tenent, et manetis Pater bonorum Timentium et laudantium Deum, de quibus possetis gaudere hic in Spe et Conscientia bona et in futuro in glorià Sanctorum, quam reddere rationem Deo de talento male fortè dispensato et portare mores et peccata earum qui nec Deum nec P. V. Timent vel amant nec Carnaliter nec mundaliter. Fuit nobiscum ista estate clapsa Abbas Henricus de Wissenburch, et inter caetera dixit nobis, de bona dispositione P. V. et quod si mansissem usque modo in Patria, inclinassem mentem vestram ad bonum finem intentionis vestrae; et ideo rogo et rogamus ut bonum propositum si habuistis, bono fine Concludatis, et cogitetis, quod dominus stet jam ad hostium hora undecima, et pulsat ut aperiatis sibi et cenet nobiscum, et ipse nos ducat suis electis ad suam Cenam et gaudia eterna, sin alias timendum est, quod veniet media nocte vel hora qua minus eritis provisus et querat suum Talentnm usque ad minimam quadrantem, et licet ego pusillus et imperfectus et antiquus essem in necessitate paratus quantum liceret me offerre si in aliquo in tanto bono possem prodesse, quamvis habeam locum devotum et earum mihi et Patres Similiter plus quam credo invenire in mundo possem; etiam intelleximus jam saepe quod mutatione ordinem queritis et quo Spiritu ignoramus.

Mirum tamen esse videtur si ex spiritu Dei sit, quod plus ordinem aliorum

quam proprium et plus affectum et amorem habeatis ad patronum aliorum quam proprium sub quo te Dominus posuit principem et patrem populi sui et permissit te gaudere tanto tempore in Patrimonio suo et de bonis Sti Benedicti, et sic in fine pro gratiarum actione queritis facere exulem Stum Benedictum de domo sua, ut forte plus pro vobis gaudere possetis, si alias tamen vel rationem habetis, videat Concientia Vestra, timendum, et est ne detis occasionem istis novis Cardinalibus et Prelatis, quod capiant in Gomenda — monasterium, et nec nos nec alij prius vos inveniant quod queritis. Si aliquis placet intimare vel scribere nobis pro predictum fratrem de istis vel alijs occurentibus, vel in quibus adjutorium prestare P. V. possimus, gratanter acceptamus; Commendamus nos penitus Deo et Sto Benedicto, ut fiat in nobis quod sibi sit ad honorem et nobis ad Salutem: ex Monasterio Sublacij, Anno Domini MCCCC 94 — in die Gene Domini nostri Jesu Christi.

#### D. FRATER NICOLAUS.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

### IV.

### Au Cardinal de Lorraine.

Les pauvres chapelains, et doyens et chapitre de l'Église canoniale de sa ville de Neuwiller disent: 1° qu'un feu évêque de Metz, Sigibalde, a fondé leur Église sur la propriété de l'évêché de Metz et dotée par lui et ses successeurs de plusieurs héritages, hauteurs et seigneuries desquels ils ont joui sans aucun empêchement.

Or, à la Saint-Nicolas, vers Noël 1524, le comte de Hanau les a requis de vouloir lui vendre et transporter leurs droits sur leurs églises qu'ils ont, tant à Neuwiller, qu'ailleurs, de créer un prévôt et d'exercer la justice à Neuwiller, comme au dehors que sont belles pièces; mais pour autant que par MM. vos baillis et conseillers de votre Évêché de Metz avait au S. exposant rescript et déclaré comment N. noble grâce estait délibéré; de faire le rachat de Neuwiller comme propre héritage de l'Évêché de Metz, comme déjà était signifié au comte de Hanan comme gagier à l'occasion de quoi vous d. baillis et conseillers priaient et se quéraient au doyen et chapitre, de non vouloir vendre, ni aliéner aucune chose de leurs terres et seigneuries, au dit Neuwiller, hors de leurs mains en autres mains, à quoi ont bien voulu obéir; et si ont totalement refusé au comte de Hanau sa pétition et requête. Par quoi il les a pris en male grâce, et leur a d'autorité fait barrer et fermer de bandes de fer, leurs archives et trésors, qui est chose préalable; puis après de ce, non content a envoyé à Neuwiller, en leur église, un prédicateur luthérien, et si l'a fait prêcher contre leur gré, même ès villages, appartenant à la seigneurie de N. et Lichtemberg, là où les exposants ont leurs rentes, afin de leur mettre empêchement à lever icelles, et pour émouvoir le commun peuple contre eux, et qui pis est, il a encore heu! puis huit jours, le dit prédicateur encoste, lui à Lichtemberg, lequel a aussi prêché les bons hommes luthériens de Saverne; dont voyant sa mâle grâce, ont été contraints de s'absenter et de requérir le comte palatin Louis pour leur sauvegarde, lequel en a récrit au comte de H.

tellement que par compromis fait, touchant l'ouverture de leurs chartes, 4 ou 5 journées ont été assignées, esquelles le comte de H. n'a jamais comparu et a toujours prolongé, jusqu'à la Vigile de Pâques; deniers qu'il leur a pris un cheval, par force, outre ce qu'il avait promis à Messieurs du conseil du comte Palatin, de n'entreprendre aucune chose, par force, contre les exposants. Le mardi ensuite, leur fit mettre leur scaffenaire (Schaffner) en prison. Item, le mercredi, le comte fit commander par malinolence deux cents bonshommes, pour être en garnison à Neuwiller tenant la secte de Luther, lesquels il ordonna être mis seulement ès maisons des chanoines, et peu après la grosse assemblée de bonshommes s'y trouva, lesquelles prirent tous les biens meubles des chanoines et les butinèrent, puis après, leur burent plus de quatre-vingts charriées de vin, leur rompirent leurs maisons jusques quatre murs; encore que pis rompirent l'église, les autels et images, orgues qui ont coûté plus de 300 florins, les notes, et pris tous les calices, les joyaux, les reliques et ornements d'autel, les chapes, les chasubles d'or, de velours de satin et autres, des corporaux.

Rompu leurs chartes, puis le scaffenaire du comte de Bitsch, prendre les lettres, rompre les scels et les lettres. Ce nonobstant, le comte a gardé les biens du prévôt conchangine ès dits exposants, et les en a fait mener à Lichtemberg et les soutient encore, pour ce qu'ils étaient de son conseil, et délibère s'ils enssent jeu de lui faire avouer les droits proprials au chapitre de Neuviller, afin qu'il puisse mettre empêchement au rachat que V. N. G. désira le faire, car il lui semblait que s'il eût heu! leurs droits de pouvoir créer les prévôts et justice et avoir les amendés au chapitre que par ce, fut été haut justicier, lesquels droits, s'il platt à votre N. G. en ses mains, la dite Neuviller, en feront les exposants à votre bon plaisir; par quoi, toutes causes dessus, déclarées bien considérées et entendues, V. N. G., et tous, gens de bien, considérer le pitoyable et recuperable dommage qu'ont soutenu les pauvres chapelains, chanoines de votre ville de Neuwiller; le tont à l'occasion, et par l'ordonnance du comte de Hanau, comme il se trouvera ce qu'il ne devait faire, ains selon les serments et promesses qu'il avait faites, comme les devait garder et préserver, ce que non; mais, est à douter, que s'ils ne soient, à la petite pierre en fuite, et autre part, qu'ils soient en danger de leurs personnes, et pour ce que V. G. a pris la possession de Neuviller, en mains comme votre propre héritage, de laquelle, il pensait en avoir plus de 600 florins d'or; 600 et 25 rézeaux de grains, 21 charrées de vin avec autres seigneuries, comme V. G., ou Messieurs de votre conseil se pourront informer. A ces causes, retournent envers y celle de Votre Noble grâce, suppliant icelle en l'honneur de, la Passion de J. C. de ne vouloir abandonner la ville hors de ses mains, mais la tenir pour vous sans la mettre en autrui mains, et les vouloir être, aidant à recourir les rentes des quilles; les lettres pourront être cassées, le tout à leurs dépens, et les garder de force et violence, contre le dit comte de Hanau.

(Arch. dép., E. 2031.)

V.

An hochgelehrten und hochgeachten Herrn Fridrichen Reypsteck, Doctor und Aduocat kay.... Kammergerichts zu Esslingen, unserm gunstigen lieben Herrn.

Unsern frindlichen Dienst zuvor, hochgelerter lieber Herr, ewer nechst schriben vnns gethon, haben wir verlessen, wennen an zu grossem Dank, das Ir veh vnser geschepft haben beladen, wir wollens vmb och mit der belonung verdienen. Weyter ist vns zu gefallen das In unnserm memorial eys theyls vergessen auch notwendig widder den von Hanaw an zü zeügen, nemlich das noch dem er das vanser in syner landschapft verbotten, ist vans im Dorpf zu imbssheym verbrent worden auch ist nechst vergangen vns verbrent worden der Kammerhoff by Buchswyler gelegen, der Im eyn thorn In den augen gewessen, haben nit darvor das syn finde solichs gethan haben, Dwil sie syn Schepferey haben lossen ston. Aber gedenken sint Zoll frey, wo uch fur gut an stehe mogen ir solichen schaden der ob den zwey tausent gulden vns beschehen auch anzeugen, dan wo solichs verbott nit wer beschehen wolten wir das unser versehen haben und vnsern nütz geschapft, wollen uch zu vnserm gnädigen Hern von Strassbürg fugen, der jetzunt by andern fursten zu Esslingen sien wurt, vnd uch von vnssertwegen syner gnaden anzengen werden, Ir Hilpf, radt vnd vnderwysung by syner gnaden finden, des sint wir vertrost. Darümb thundt ewren flyss das solich penal mandat wie Ir uns nechst geschriben vnd was Ir In gütem radt finden, vns fordern mag, dem von Hanaw verkundt werde grossern schaden des wir deglich muessen warten zunerkomme. Wir haben nechst mit dem botten der uch die briepf bracht vnsers hern Cardinals Kantzler ettlich gelt geschickt voh zu geben, Dwil aber das bott den Cantzler nit fanden, hatt er solich gelt vns widder bracht, wir hetten vch jetzunt mit dyssem briepf gelt geschickt. Ist der bott nit gewiss, aber schriben vns wes wir vch solle schicken, dem wellen wir keyn mangell lossen mit der nechst gewissen botschapft des vertruwes. Ir werdenn vnser sach zum forderlichen vnd bringen, do mit bewar vch der Almechtig.

Datum Nüwyler montags post Katharine 1561.

Dechan vnnd Capittell zu Nuwyler.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

#### VI.

Den Stistherrn zu presentiren.

Es tragen herrn Propst Dechann vand Capittel des Stifts zu Neuweiler Zweisels ohne noch in frisches gedechtnus welcher massen des wohlgeborene herr, herr Phillips Graw zue Hanau vand herr zu Liechtenberg und Vaser gnedig herr sie zum oftermalen gnediglich hat berichten vand errinnern lassen. Dass Iren gnaden, alss einer («ohne Ruhm zureden») Christlichen oberkeit Ires tragenden ambts halben, in allweg gebüern woltte, Diese würckliche fürsehung zuthun,

Damit deren von Gott beuohlene Underthanen nit allein souiel Ire Leib haab vand güetter betrift getrewlich geschüzt, sonder auch souiel der Selen seligkeit belangt, mit reiner vagefelschter Lehr Göttlichs wortts rechtschaffen vand erweisen, van mit den heiligen Sacramenten nach der einsazung Christi vaseres Seligmachers versehen werden vif dass also Ire gnaden bei der Taffel Moisy rechter Custos vand Verwarer seien, Dieweil dann die Underthanen zu Neuweiler Irer gnaden auch zu Regiern zugehörig, So haltten sie sich schuldig dass sie verfüegung thuen, damit sie in warer gottseligen Religion, die Ire gnaden nun viel Jahr für Christentlich erkandt, vand bekant, gleich sowol alss andere Irer gnaden Underthanen vaderrichtet, aufgepflanzt vand erbawet würden. Darauf dann Ire gnaden mehrmals gnediglich gesunnen, weil sie die Stiftherra bissanhero die Collatur vand Pfarra Ingehabt auch der Kirchen gefell eingezogen, Dass sie ein gelerten Gottsferchtigen Prediger oder Kirchendiener, vermög der alten Canonum auch reicht abschiedt gebürlich Underhaltten auch die ein Kirch zuuerkündug göttlichs wortts vand reichung der heiligen Sacramenta eingeben wollten.

Ess hett aber solch Christlich zimblich vnnd billich beger bey Inen den Stiftherrn biss hieher nicht verfenglich noch fruchtbarlich sein wöllen. Sonder hetten sie nit allein solche gnedige suechungen, sonder auch alle gepflegte guettliche handlungen. Irs theils vngeschafter Ding endstehen vnnd zerschlagen lassen.

Dieweil aber Iren gnaden weder vor Gott noch der welt verantwortlich sein will, deren arme Underthanen vnnd schäfflein also ohne ein Rechten Seelsorger lenger zuuerlassen, vnnd sie dardurch an Irer Selen Seligkeit zuuerhindern, so seindt sie auss vnuermeidlicher noth, vnnd dringender Conscienz, verursacht worden, ohne lengern Stilstandt, hierin gebürlich einsehs zuhaben vnnd würckliche Verfüegung zuthuen, damit den frommen guthertzigen hinfüro dass Göttlich wortt Rein verkündiget vnnd die Sacramenta der einsazung Jesu Christi gemass ohne menschlichen zusaz aussgespendet werden.

In erwegung dass allendthalben Im heiligen Reich die weltliche Oberkeit, an ortten vnud enden da sie Superiorität Jurisdiction, schuz oder schirm haben, Die Religion der augspurgischen Confession gemess angerichtet haben, oder noch täglich anrichten, wie im Fahl der notturft mit vielen Exemplen wol darzue thun were, Derhalben Iren gnaden nit weniger zugelassen zu Neuweiler so deroselben Oberkeit vnderworffen Christliche Reformation für zunehmen.

Besonderlich weil Irer gnaden Underthanen, sonst Kein Pfarr noch Kirchen haben, Darin sie dass wortt Gottes hören, Vnd die heiligen Sacramenta empfahen möchten, Dann eben St. Adolfs Kirch, welche auch wie andere Pfarr Kirchen, fürnehmlich darumb gestiftet vnd erbawet worden, uff dass nit allein die ehr gottes sonder auch der Pfarr Kinder Seelen heil gefürdert werden möcht, Dieweil dann der Augspurgisch Religions friedt Iren gnaden, als einem Standt dess heiligen Reichs frey zugibt den gottes dienst vnnd Ceremonien, In Irer Gnaden oberkeiten der augspurgischen Confession gemess anzuordnen vnnd die Kirchen zue Neuweiler in Irer gnaden Protection schuz vnd Jurisdiction gelegen, So haben

Ire gnaden gut fueg vnd macht, darab vnnd daran zu sein, damit allenthalben in Irer gnaden Graw vnnd herschaften ein gleichformige Religion angericht vnd gepflanzet werde.

Vnnd ist darumb Irer gnaden gemüet vnnd meinung gar nit, eüch den Stiftherrn in andere weg, an Iren gebürenden freyheiten rechten vnd gerechtigkeiten etwass zu entziehen oder wider alte Vffgerichte Verträg zuhandeln, sonder seindt Ire Gnaden erpietig sie die Stiftherrn dabey rüwiglich bleiben zulassen.

Dass aber dieselben verträg vermögen oder aussweissen, dass Ire gnaden deroselben Vnderthanen der Religion müesten beraubt sein lassen, die sie für recht vnd Christlich haltten, dass gestehn Ire gnaden mit nichten, Vnnd würdt auch Im Vertrag Kein wortt dauon zufinden sein, zue dem dass es auch an Ime selbs nit obligatorium sein möcht, Dieweil solch Pact der wahren bietet, vnnd gottseligkeit, auch guten sitten vnd aller Erbarkeit gestracks zuwider vond endgegen were,

Gleicher gestalt ist auch Irer Gnaden Intent nit, dem Fundatori oder ersten Stiftherrn, an seinem gebüerenden Jus Patronatus etwass abbruch zuthun sondern lassen sie dasselb bey seinem wortt vnnd creften bleiben,

Souiel dann den ordinarium belangen thuet, da begern Ire gnaden demselben, an seiner Superiorität oder Jurisdiction, In andere weg auch nit eintrag zuthun, Doch dass Iren gnaden In anrichtung der Religion hinwider Kein Verhinderung geschehe, wie dann der geistlichen vnd ordinarien, Jurisdiction dissfahls vermög dess Reichs Abschiedt, ganz vnnd gar suspendirt vnnd eingestelt ist,

Vnnd In Summa dauon zu reden, so ist Ir gnaden erpietig, sie den herrn Propst dechant vnnd Capittel bey Iren haab vnnd guttern ligendts vnd farendts, gerechtigkeiten, Rendten, Zinssen, Zehenden vnbeschwert bleiben, Vnd sie derselben gerüwiglich brauchen vnnd geniessen zulassen, auch getreuwlich zuschüzen vnd zuschirmen, Doch dass sie dagegen einen Pfarher oder Kirchen Diener vnderhaltten der Irer gnaden Religion nit allein nit zuwider, vnnd dieselbige den Reichsabschieden entgegen, zum höchsten Verachte vnd lestere, Sonder der augspurgischen Confession gemess predige auch die Sacramenta nach der Lehr Christi vnd der alten Kirchen vnnd Canonibus gemess auspende, Wie dann sie die Stiftberrn biss hieher ein Pfarherr oder Verweser desselben vnderhaltten haben vnd noch welcher Pfarherr aber Irengnaden souiel deren Vnderthanen betrift hinfuro gar nit zugedulden, noch zuleiden sein will, Ihn bedacht dass er zum schündlichsten, vnnd verächtlichsten wider Irer gnaden ware Religion predigt vnd declamiert.

Vnd da der Vnderhaltung halben einicher Zweifel oder Irrung fürfallen würde, So erpieten sich Ire gnaden vermög dess Reichs abschiedts zu gebürlichem ausstrag,

Solches alles haben Ire gnaden zu erclerung Ires entlichen gemüts, Inen den Stiftherrn, Irer notturst nach auch zuberöwigung Ires gewissens nit völlig vnangezeigt lassen. Der genzlichen Zuversicht sie die Stistherrn werden sich in dem

Digitized by Google

allem gehorsamlich verhalten, vnnd nit vnderstohn zu einicher Weitterung Vrsach zugeben, Sollte ess aber nit geschehen sonder sie etwaz Vnrichtigkeit verursachen, oder Verhinderung zuthun vndernehmen, So wollen Ire gnaden Ir dagegen alle erspriessliche oder hilffliche mittel vnd remedia in höchster vnd bester Form reseruirt vnnd sich derselben Keinswegs begeben. Sonder alles dass vorbehalten haben, dass Iren gnaden zu handthabung Irer gebüerenden ober vnnd gerechtigkeit auch befürderung gottes ehr, vnnd der armen Underthanen Selen seligkeit dienstlich vnnd fürträglich sein mag, von dem allem zierlich Protestierende vnnd Requiriren hierüber eüch offnen Notarien Irer gnaden dieser Irer Erclerung Protestation vnnd bedingung eins oder mehr offen Instrument, vff Irer gnaden Gosten in glaubwürdigem schein mitzutheilen, sich dessen oder derselben Im fahl der notturft haben zu gebrauchen.

Actum In der Capittell Stuben zu Neuweiler 7. Martii anno 1562.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

#### VII.

Antwort vnnd Gegenprotestation Stift zu Neüweiler vff die hanauische beschehene werbung vnnd protestation.

Wass der wohlgeborn Herr, herr Phillips Graff zu Hanaw vnnd her zu Liechtenberg durch Iren gnaden Räten vnnd Gesandten, an die Ehrwürdigen vnd würdigen herrn Propst Dechant vnd Capittul der Stift Neuweiler werben lassen, vnnd nahmlichen in effectu diss Inhalts wie dass sein gnad auss Ursach in derselben werbung nach der leng erzehlt vnnd aussgeführt, dahin entlich bedacht vnnd entschlossen sey, Nachdem sein gnad nun viel Jar her die Religion der augspurgischen Confession für Christentlich erkant vnd bekannt, einmal die würckliche Verfügnng zuthun dass auch zu Neuweiler berürt Religion gleich sowohl alss in andern ortten vnnd enden, Irer gnaden Graff vnnd herrschaften angerichtet werde, vnnd sein gnad derhalben ein Predicanten oder Pfarherrn vielberüerter Religion gemess dahin zuordnen würcklichen Vorhabens seien, welchen sie Stiftherrn vnderhaltten vnd Ime darzu St. Adolfs Kirchen einrauhmen vnd vbergeben solten, alles fernern Inhalts derselben mündtlichen und schriftlichen werbung hetten sie angehört auch volgendes auss vbergebner werbung oder Protestation schriften selbs erlesen, vnnd zeugten Inen den gesandten zuuorderst ahn, worin sie wolgedachtem Graffen Irem Schutzherrn angenehmen vnnd wolgefelligen Diensten beweisen Kunden, dass sie dasselb allzeit Ires armes Vermögens zuthun ganz dienstlich gneigt seien, Souiel aber dass anbringen an lme selbst belanget wissen die Stiftherrn sich wol zu zuerinnern, dass durch wolgenanten Graffen desshalben zuvor, an sie auch ansuechungen beschehen, wass aber die Vrsachen dess Iren gnaden begern nit wilfahrten khonden, hatte sein gnad mehrmals auch verstanden, Dieweil man aber nit allein die, sonder auch anderer mehr . . . . . halten, vor der zeit für etliche erbetten Herrn Vnder-

hendler Khomen, aber dieselb gütlich Vnderhandlung Iren ausstrag noch nit genzlich erreicht, weren sie in Vnderdienstlicher hoffnung In gnaden werden derselben entschaft erwartten, vnd vor deren entlichem ausstrag nichts thettlichs oder neuwerung gegen Inen oder Irem Stift fürnehmen, möchten Irgendts in fernerer handlung solche mittel vnnd vergleichungen gefunden werden. Damit man zu allentheilen zufrieden mit dienstlicher bitt Ir gnaden woltten die sach also biss zu entlichem ausstrag beruhen lassen, alss aber die hanawische Räth vand gesandten vif dem bestanden sie hetten von Irem gnedigen herrn, den stracken vnd ernstlich beneich, irer gethaner werbung vnd Protestation alssbaldt vnnd in continenti würcklich nachzusezen, vnd vorgenante St. Adolfs Kirch einzuraumen, vnnd die Stiftherrn vermerken, dass ess Kein andere meinung haben will, Da haben sie sich gleichergestalt in continenti vor demselben Notarien vnnd gegenwertigen Notarien In bester form vnnd wie solches von Rechts oder gewonheit wegen zum bestendigsten sein vnd beschehen sol, Kann oder möge protestiert, dass sie in solche thettliche Innehmung mit nichten consentirt noch gewilligt haben, sonder woltten Inen vorbehaltten, dargegen dass jenig zuthun dass sie standts auch Irer ehren vnnd aide Pflichten halten nit vnderlassen noch vmbgehen Khundten, vnnd begerten gleichfals von dem herrn Notarien dieser Irer Protestation eins oder mehr offen Instrument, auf Iren Costen, Inen in glaubwürdigen schein mitzutheilen, sich dessen oder derselben Im fahl der notturft haben zn gebrauchen.

Actum 7. Martii. Anno 1562.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

## VIII.

Von Graff Philipp V. Hanaw die Anthworth auff Protests und Capituls Begehren, wegen Restitution St. Adolphs Kirchen.

> Den würdigen vnd andächtigen vnsern lieben Besondern Probst Dechant vnd Capittel des Stiefts zue Neuweiller, Phillipp, Graw zue Hanaw vnd her zu Liechtenberg, der Elter

Unsern gruss zuvor würdigen vnd andächtigen liebs besonderen. Wir haben ewer weitläuflig schreiben des Datum stoht auff Cantate nechst verruckt seins Inhalts nach langs angehört vnd alles Inhalts zur notturfft eingenommen vnd wehren wol geneigt gewesen euch vnsers gemüets. Daruff vnnerlengt zuuerstendigen. So seindt wir aber durch vnnser abwesen vnd Badenfahrt, Dauon ab oder auff gehalten worden. Wie Ir dessen selbs wol wissens wagen, Vnd solchen verzug Jezer zolter verhinderlich vrsachen zuezemessen haben. Souil dann berürt ewer schreiben bewiessen thuet darinn Ir anfangs euch höchlich beschwehren: Das vnnsere Räth vnd Beuelshaber S. Adolffs Kirch zue Neuweiler eingenommen vnd einen predicanten auff gestält haben, vnd vermeynen wollen

das solchs wider die gepflegte gnettliche handlung, auch den schuldigen schirm vnd auff gerichte alte Verträg sey. Da wissen wir uns erstlich angeregter gnette noch wol zuerinnern, hetten auch unsers theils nichts liebers gesehen. Dann das ir euch derselben also gewehrt, das ettwas fruchtbarlichs hette mugen abgehandelt oder verglichen werden. Ir habt euch aber den ganzen Tractat vber souil die Religion bewiesst, also vnschiedlich oder widerspennig erzeigt. Das wir uns kheiner Concordy noch vergleichung haben versehen khunden. Derhalben ir euch solches gnetlichen Tractats souil die Religion belangt gegen vns gar nicht zue behelffen, noch euch damit zue beschönen haben.

Souil aber den angeregten schirm belangen thuet, da sindt wir euch gar nit gestendig das derselb sich dahin erstreckt: das wir euch bey ewer Religion, Ceremonien, vnd Kirchen gebreüchen, mit verlust vnserer armen vnderthanen seelen heil, vnd beraubung gottlichs worts vnd rechter administration der H. Sacramenten schüzen vnd schirmen müesen. Welches vnserm von Gott beuohlenen ampt gestracks zue wider were. Dann Je ein Jede Christenliche Oberkheidt schuldig, Ire vnderthonen mit gesunder lehr vnd wohrem Gottesdienst zum besten zuversorgen. Wir seindt aber darueber vrbittig euch in allem zeittlichen vor vnbillichem gewallt vnsers vermögens getrewlich zuschirmen, verhoffen auch, das wir biss hieher bey diesen geschwinden sorglichen leuffen, solches vnsers theils gethon, vnd euch vor vnbillicher vergewalltigung, vnd beschedigung verhüettet oder gehandthabt haben. Sindt es auch hinfüro zuthuen, mit gnaden wolgeneigt, doch das ir solchen schuz, nit dahin deutten, noch ausslegen, als ob wir pflichtig, euch in dem, so vnnserm tragenden ampt, auch gewissen zuewider beschirmen müesen. Mericher gstalt wollen wir auch mit der kurze abgeleint haben. Das ir vns die alte vffgerichte verträg abermals verbenlich fürruckhen, Dann wir gar nit bekhandtlich, das die alten Verträg aus weisen oder vermügen, das wir vnser vnderthonen zue der Religion die wir dem wort Gottes, der Ehrsten Kirchen und der alten Vätther leehr und Geremonien in vnnser Ober- vnd herlichkeit gedulden oder gestatten solten. Es thuen auch die berüerte vertrag vonn solchem fall ganz vnd gahr khein meldung. Neben dem das khein vertrag wider das wort Gottes vnd eins Jeden gewissen, auch das heil der . . . . oder bindig sein kann. Derhalben vns nit vnbillich befrembdt, das ir uns durch angeregte verträg gern zue vnzimlichen vnd vngöttlichen Dingen dringen wollten'. Benor ab weil ir ewere Ceremonien vnd vermeinte Gottesdienst in S. Petters vnd Pauli Kirchen wol verrichten vnd sanct Adolfs Pfahrrkirchen entratthen khunden, welche vnsern armen vnderthonen, als den pfarrkhindern billich zue guttem khomen vnd die verkhündung Gottlichs worts vnd ausspendung der H. Sacrament darinn verrichtet werden soll. In bedacht das die Pfarrkhirchen vornemlich darumb erbauwen worden seindt, dieweil ir dann in der andern khirchen zuuerrichtung ewers kürchen dienst an platz kheinen mangel.

<sup>1.</sup> Nota: Quid sit cum haereticis contrahere!

So habt ir euch billicher weyss nit zue beschweren, das vnnsere vnderthonen ir Pfahrrkürchen, auch zue Irer notturst vnd wohrer Gottselligkhaidt gebrauchen. Als ir dann weitter melden das vnnsere Räth vnd Beuelshaber es bey einnemmung S. Adolfs kirchen nit bleiben lassen, sonder haben darzoe vnderhaltung des Pfarrers vnd Schulmeisters begert, darein Ir mit nichten willigen, noch in der fundation enderung fürnemmen lassen khönden Ir seyen es auch zu thuen nitt schuldig. Inn dem Referieren wir vns Inn vnser protestation schriefft vnd des H. Reichs abschied, welcher clarlich disponiert, das von den geistlichen güettern die notturfftige ministeria der Kirchen Pfarren vnd schullen, auch die almusen. vnd hospitalia die sie vormals bestellt vnd zubeställen schuldig auch nochmals bestellt vnd versehen werden sollen, vngeachtet was Religion die seyen. Dieweil ir dann selbs nit abredig, das ir den Pfarrer vnd Schulmeister zuuor vnderhalten vnd vns aber ewere Pfarrer vnd Schulmeister zue vnserer Religion nit tauglich, souolgt das ir den Jehnigen so wir verordnet nottürftige Vnderhaltung zu geben schuldig. . . . . ir aber vermeint durch dieses vaser begeren beschwert zu sein, so gibt der Reichs abschid selbs mass wie solche spann verglichen oder entörttert werden sollen. Dabey lassen wir es auch wenden. Doch das hie zwischen biss zue ausstrag der sachen zue solchen ministeria die notturft lauth angeregts abschiedts entrichtet werde. Das ir dann lezlich anzeig thun, das ir eüch inn bey sein vnnserer Räth vnd Beuelhaber offentlich protestiert, das ir euch gegen einnemmung S. Adolffs Kirchen alle notturft vorbehalten haben, vnd was euch begegnet an ewern Ordinarien vand Fundatoren gelangen lassen wollten, welches aber biss hieher zuuerhiettung wider willen nit geschehen, in hoffnung wir würden von vnserm vorhaben selbs abstehn. Dieweil wir aber daruff zuuerharren bedacht, so müesen ir solche hochbedenckliche handtlung an hochermelte ordinarien vnd fundatar gelangen lassen. Daruff wollen wir euch nit bergen, das wir angeregter vermeinter protestation gleich wol uns wol zuerinern wissen. Wir haben aber dieselb vor dieser Zeit an ir ort gestelt, lassen sie auch noch auff irem vnwerdt beruwen, vnd achten nit das ir gnugsame vnd erhältliche vrsachen haben, weder den ordinarien noch fundatarn mit dieser sach vergebenlich zu bemühen. In erwegung das wir anderst nichts gehandelt, dann das vns der Religionsfried clarlich zugibt: nemlichen das wir als ein Graw so denn H. Reich ohne mittel zugethan, In unserer vnwidersprechlichen Obervnd Herrlichkait die Religion der augspurgischen Confession gemess haben anrichten lassen. Der gleichen haben wir auch an euch weitters oder verrets nit begert, dann das ir dem Pfarrer vnd Schulmeister ir gebürliche Competenz verordnen vnd reichen wollen, welchs ir nit allein des Religions frieden sunder auch nach aussweisung ewer eigen recht vnd Canonum (wie wir bericht) zue thuen schuldig seindt. Derhalben so ist euch von vnnötten, den ordinarien oder fundatorn an zue langen. Wa es aber hierüber geschehen sollte, so khünden wir es nit anders deutten noch auffnemen dann das ir zuerweckung vnwillens, sondern lust oder neigung wiegen, dann worzue würt sonst solchs anbringen dienstlich

sein, vnd was werdt ir damit nuz schaffen oder fruchtbarlichs aussrichten, dann wir versehen vns nit das ir bey Jemandts, wider den ausstruckenlichen Religionsfriden vil beyfals funden werden, so khunden wir vns auch von dem selbigen niehmandts abhallten, noch abhalten lassen, sindt es auch zuthuen nit schuldig.

Dem allem nach ist an eüch vnser günstigs gesinnen vnd gnedig begeren, Ir wollen von ewer vnbefügter verwegerung oder widersezung güetlich abstehn, die anrichtung vnnserer Christlicher Religion, nach aussweisung der augspurgischen Confession, mit nichten verhindern, sonder dem Pfarrer vnd Schulmeister ir gebürliche vnderhaltung ohne lengern verzug, richtig vnd gibig machen, vnd euch in dem allem lenger nit widersezen. So seindt wir eüch hinwider allen gnedigen willen zubeweisen, vnd eüch bey ewern Rendten, gefellen, güllten, zehenden, auch andern nuzen, Rechten vnd gerechtigkaidten getrewlich zue schüzen wolgeneigt. Das wollten wir euch zue begerter widerandtwort, günstiger wolmeynung, vnd unserer notturft nach lenger nit unangezeigt lassen.

Datum Montags den 3. Augusti anno 1562.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

#### IX.

An wolgeborn Hern Hern Philipsen Grawen zu Hanaw und hern zu Lichtenberg, den ältern, meinen gnädigen hern, zu seine

Wolgeborner graff E. G. sygend mein gutwillig dienst alzeit mit fliss bereit zuuor Gnediger her. Es ist mir newlicher Zeit furkome wie das ich by E. G. in verdacht gezogen werd des Bischoffs zu Mez halben, das ich die einzihung S. Adolffs kirchen an Innen klags weyss gelangen sol haben lassen, derhalben von Ime E. G. ein schriben zu kome sein soll. Wie ich solchs vernomen, hab ich mich gegen der selbigen personen mit grundt der warheit veranttwort solicher gestalt das ich darfür hab genugsam zu sein meiner vngschuld, bin auch gar nit gestendig das ich solche handlung weyter dan an meinen gnedigen hern den Ordinarien dem ich mit eidts pflichten zugethon bin komen hab lassen. Darumb kan ichs vff mir nit stön lassen dises bezygs halben gegen E. G. mich vngueranttwort zelassen, dass mein gemiet vnd meinung nie gewesen, wie auch noch nit ist, dise vnsere schwebende handlung zwischen E. G. vnd dem stifft Nuwyler an den Bischoff zu Mez komen zelassen, dessen mussen mir zeugnuss geben die das mher dan ein mol vss mir verstanden haben da by lass ichs nachmalen pliben, Darumb dan Gnediger her E. G. wolle mich in diss handlung nit zihen lassen mit der ich nichts zuthun hab, dan ich weder mundtlichen noch geschrifftlichen mit keinem wort oder Büechstaben mich bloss derhalben gegeben by gedachtem Bischoffe zu suppliciren oder anzupringen als auch das kein mensch hoff ich zu Gott anders von mir ussfindig machen würt, wer es aber in die feder bracht hat der verantworts, hab doch darfür der anpringer sygend genug man dorffe derhalben keinem louen, man hat vnsere handlung der kirchen Innemung, zunor, wie das zubeweysen ist, vber ettlich viel meylen wegs ehe gewisse dan wirs zu Nuwyler erfaren haben dwyl dan Gnediger her ich mich des orts vngschuldig vnd sicher weiss hab ich nit vnderlassen konnen B. G. das zu berichten, nit darumb das gegen B. G. ich mich gedenk zubeglimpfen, sonder allein das E. G. wissen sol das ich berürts schriben halb kein vrsach bin, noch vil weniger am selbigen ort anhalten oder begeren lassen dem stifft dis fhals zu releuirung die hend zu bieten oder sich dessen anzunemen. Ist hiemit ganz dienstlichen B. G. wölle dis mein schriben solcher meynung in gnaden vifinemen, welcher meinung ich mit bestendiger Warheit mein vngschuld ergangens schribens halb beger gegen E. G. hiemit vssfindig zumachen, E. G. hiemit langwirige gesondheit vnd glückselige regirung winschende.

Datum Nuwyler montags deu 19. octobren aº. 1562.

R. G.

Dienstwillig

JOHAN VOGT, Probst vom stifft Nuwyler.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

#### X.

Vertrag zwischen herrn Graff Philips von Hanaw ahn einen, undt herrn Probst, Dechant undt Capitel der stift Neuweiler andern theils wegen Vbergebung der Kirch Sancti Adolphi in Neuweiler.

Zu wissen, nachdem sich Irrungen vndt Spänn zwischen dem Wohlgebornen herrn herrn Philips Graffen zu Hanaw, vndt herrn zu Liechtenburg ahn Einen, so das den Ehrwürdigen, Würdigen, Ersamen undt Wohlgelehrten herrn Probst, Dechant vndt Capitel der stift Neuweiler andertheils gehalten, von wegen der Competentz vndt Vnderhaltung eins praedicanten in der Kirchen vndt stift zu St. Adolph zu Neuweiler vndt einem Schulmeister sambt dem Messner alda, derenhalben dan sich beydetheil nit verglichen können, undt darumb verursacht vndt bewegt worden seint, Inhalt des heylgen Reichs abschiedt undt vigerichten Religion fridens, für ettlich schüdsleuth in der güete, vndt im fall dieselbig entschliesse vf endlich erkant uns vndt Endtschiedt derselben für zu kommen. Wie dan wohl vndt abgemelte Partheyen, für vns nachbenante Bernharten flachen von Schwartzenburg vndt Hans Engelharden von Schönburg, Georgen von Wangen zu Geroltseck am Wassigen strassburgischen hofmeister vndt Christophen Welsinger der Rechten Doctor vff vorgonde beyder Partheyen bewilligungen vndt deroselben bittlich ersuchen vf vnden dato für vnss erschienen vndt kommen seindt, alda durch wohlgenants herrn Graffen von Hanaw Räth undt geordneten, fürbracht undt angezeigt worden ist, wie dass nochmals seiner gnaden gnädigs begehrn sey, Sy die stiftsherrn zu Neuweiler in der guete dahin zuwiessen, dieweil berurt sein gnaden begehrn biss anhero bey den Stiftherrn nit verfahen noch stath haben wöllen, dass \$y den angenomen Praedicanten zu seiner com-

petentz vndt Underhaltung, in gelt Ein hundert gulden, so das in früchten drevssig fiertel, halb weitzen vndt Rockhen, vndt zehen fiertel gersten vndt habern, sambt zwey füeter Wein, ein behaussung, vndt nottürstige beholtzung geben wolten, darneben auch berürte Underhaltung dess verschienen Jahrs, die sein gnadt von dem Sihren dargelegt vndt dargelihen hette, darzu gepürliche vnderhaltung eins Schulmeisters zu vnderrichtung der Jugendt, auch eins Messners. - Dagegen aber die stiftpersohnen fürgewendt, dass Sie solches aller dreyen Persohnen halben zuthun nicht schuldig, dieweil die pfarr Ihnen zu Vnderhaltung nicht zuständig, dan Sie Ihre sondere gefäll habe, vndt dass Sie sich deren biss hero vnderzogen, sey keiner andern Ursachen halben beschehen, dan vss lhrem freyen willen, der Gemeindten von Neuweiler zu guetem, damit Sie mit den pfarlichen Rechten möchte versehen werden, da Sie zu Zeiten ein Persohn dess stifts, ein Canonicum oder Vicarium dahin bewegt vndt vermöcht, sich der Chur vndt Verrichtung der pfarlichen Rechten zubeladen vndt vnderziehen, dem Sie auch zu ergötzlichkeiten seiner mühe vndt arbeitt zu der Praebendten den ringfüegigen gefäll der Pfarr addirt vndt zugelassen haben, also dass Ihnen die Vnderhaltung der Pfarr nicht gebührt noch zugestanden, zu dem sie auch achten nicht schuldig sein, die Vnderhaltung des Praedicanten vergangen Jahrs zugeben, dieweil der ohn ihr der Stifts Persohnen wissen vndt bewilligung von wohluermelten herrn Grawen angenomen worden sey. Dergleichen den Schulmeister belangendt, haben Sie von alters hero bey ihrem Stift einen gehabt, vndt angenomen, der Ihnen des Cohrs halben, von wegen Verrichtung dess gesangs vndt anders dienstlich vndt brauchlich sein können, der auch sein verordtnete Besoldung ihm Chor verdienen müessen, da ihnen aber den Stiftherrn nit zuengegen oder zuwidern gewessen, der burgerschaft zu guetem, die Jungen auch zu instruiren vndt zu underrichten, dessen Sie dan noch wohl zufrieden, achtende Sie billich darbey noch gelassen werden solten, dan ihnen sonst beschwerlich, zwen Schulmeister zuhalten. Dergleichen auch über ihren Messner noch ein andern zu haben vndt an zunehmen, vndt demselben auch ein besondere belohnung zuschöpfen. Wie dan solches alles von beyden theilen weittläuffig angezeigt vndt fürgebracht worden, ohn nott alhie noch lengs zuuermelden vndt zuerzehlen.

Demnach so haben wir obbenante erbettene Vnderhändtler, bey den theilen zu dienstlichem vndt freundtlichem gefallen, nach allerhandt fürgeschlagener mittel, Sie in der güete dahin gewiessen vndt vermöcht, dass sie obberürter Spänn, allerhandt beschwärden vndt weittläufigkeitten, so wirklich herauss erfolgen möchten, zuuerhüeten, sie nachfolgender massen gegen einander vertragen, vereinbart vndt verglichen,

Nemblich vndt zum Ersten, dass Probst, Dechant vndt Capitel der stift Neuweiler zu Vnderhaltung dess Praedicanten, jährlichen geben sollen in geldt Siebentzig zwen gulden, darzu auch die vier opffer, die die Vnderthanen einem Pfarherrn, dem alten brauch vndt herkommen nach, zugeben schuldig vndt pflichtig sindt,

welche aber Viel vndt Wohlgedachter Graw Philips von seiner Gnaden Vnderthanen, selbs inbringen vndt inziehen lassen solle, die dem Praedicanten zu besser seiner Vnderhaltung zu den Siebentzig zwen Gulden jährlich zugeben, dergleichen dreissig fiertel Rockhen, zehen fiertel halbgersten vndt haber, anderhalb fueter Wein, jedes Jahrs zu herbst zeitten, ein behaussung, vndt dan ahn stath der beholtzung fünff gulden, darbey ess auch, ohn fehrner vndt weitern beschwerden der competentz vndt Vnderhaltung den Praedicanten belangendt, verblieben vndt gelassen, vndt Sie die Stiftherrn darüber nit weyter getrengt noch beschwerdt werden sollen,

Welche jetzernänte Competentz die Stiftherrn von wegen dess verschienenen vergangenen Jahrs Graw Philips von Hanaw auch lüffern vndt widerumb geben vndt zustellen sollen.

Fürs ander betreffendt die Vnderhaltung eines Schulmeisters sollen vielgemelte St. Stifts Persohnen zu erhaltung guetter nachtbarschaft undt geneigtem willen der burger vndt vnderthanen zu Neuweiler, bewilligen, vndt dem jährlichen geben, zwölff fiertel Rockhen, ein halb fueter Weins, ein behaussung, vndt dan fünff pfundt strassburger wehrung, dergleichen auch letzlich, vff dass ein Gemeindte eins Messners halben versehen, hinfürter zu seiner vnderhaltung jährlichen nit mehr, dan zwey fiertel Rockhen vndt zwen gulden geben, darbey Ess auch verbleiben soll, doch mit der fürnemblichen vndt vsstrucklichen bescheidenheit, dieweyl zuuerrichtung der Praedicatur vindt andern Gottsdienst, die Kirch zu Sanct Adolff wohlernantem Grawen vndt den burgern zu Neuweiler zugelassen würdt, dass dagegen den Stiftherrn der Chor berürter Kirchen in alle weg fürbehalten sein vndt bleiben, darinnen auch Ihnen von dem gegentheil kein verhinterung noch Intrag in keinem weg beschehen, noch gegen Ihnen fürgenommen werden solle. Doch zuerhaltung mehrers fridens, ruhe vndt Einigkeit haben wir die Vnderhändtler, die Stiftherrn in der güete dahin vermöcht, dass die in Zeitt wehrender augspurgischer Confession vndt Religion, als lang die zu Sanct Adolph (doch usserhalb des Chors) verricht vndt gehalten wurdt, Sie mit ihrem Gottesdienst, den in berürten Cohr zu Sanct Adolff zuuerrichten still stohn wöllen, doch ohn nachteilig den stiftungen vndt Legaten defunctorum, welche die Stiftherrn in ihrer Kirchen vndt Stist zu Sanct Peter verrichten sollen vndt mögen. Dagegen die Stiftherrn auch die Vorsehung thun sollen, vf dass der Praedicant vndt die Vnderthanen ohn Verrichtung vndt haltung ihrer Religion nicht verhindert werden, sonder dass Sie sich zu allentheilen, alles fridenlichen undt bescheidlichen wesen gegen einander befleissen vndt erzeigen sollen.

Welche güettlich abrede vndt vertrag von beydentheilen nit anders bewilliget vndt zuhalten angenommen worden ist, dan biss vf ein Endtliche Determination eines allgemeinen freyen Christlichen Concily, oder eruolgter Vergleichung Röm: Kay: May: vndt gemeiner Ständte dess heyligen Reichs, dergleiehen auch sonst den vorigen Verträgen, handtlungen, Rechten vndt Gerechtigkeiten, obligationez vndt Verkündungen beydertheil in allweg ohn abbrüchlich vndt vnnachteylig.

Dass alles haben beyde Theil, vf gehabtem bedacht, angenommen und bewilligt, auch den erbettenen Vnderhändtlern also zugeschriben, vndt darbey zugesagt vndt versprochen, Kraft diesses Vertrags steeht vndt vest zuhalten, vndt allem dem so darin abgeredt vndt bethädigt zngeloben vndt nachzukommen vndt darwider nicht zuthun noch zuhandtlen, gahr in keinem weg, vndt dessen zu Vrkhundt vndt mehrer becräftigung, so haben beyde theil, dergleichen wir abgemelten erbettene Vnderhändtler vnsere Insigil ahn diessen Brieff gehencket, doch vns vndt vnsern Erben sonst in allwegs ohnschädlich,

Geschehen zu Neuweiler am montag den Brsten Marty als man zahlt nach Christi vnsers lieben herrn vndt Seligmachers geburth fünfzehnhundert sechtzig drey Jahr.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

#### XI.

Schreiben von dem Stift Nuwyler an Herrn Erasmi hochfürstl. bischöft. Gnaden, zu Strassburg, wegen des Praedicanten, Schulmeisters und S. Adolphs Kirchen.

Dem hochwürdig Fürsten vnd Herrn, Herrn Erasmen, Bischowen zu Strassburg vnd Landtgrawen zu Elsass, vnserem Gnedigen Fürsten vnnd Herren.

E. B. G. wölln bei viel und Wolgedachtem vnserm Gnedigen Herren von Hanaw nun mehr die sach dahien Genediglich helffen befürdern, dass wir disses Spans halben mit Irer Genaden ein mol zufriden komen mögen. E. F. G., die der Allmechtig Gott in langwiriger, frischer, guter gesundtheid vnd glückseliger Regierungs Gnediglich erhalten wölle, vns vnd vnnsern armen Stift hiemit allzeit zu Genaden befehlende.

Datum Neuweiler Donderstag nach Palmarum den 8. Aprilis Anno 1563.

E. F. G.

vndthenige vnd gehorsame Capplen Propst, Dechan vnd Capitel der Stift Neuweiler.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

## XII.

Investiture de la Chapellenie de Sainte-Catherine et de la Cure, donnée par le Prévôt, sur la présentation du Chapitre, le 8 des Ides d'avril l'an 1567.

Nos Joannes Vogt Divina Permissione Proepositus Collegiatae Ecclesiae. Beatorum Petri et Pauli, Apostolorum atque Adelphi Episcopi Neovillariensis Argentinensis Dioecesis, Universis et singulis Ecclesiae nostrae subjectis, salutem in Domino.

Ad Capellaniam Altaris Stae Catharinae Virginis in Ecclesia Sancti Adelphi fundatam una cum suo officio seu animarum Cura per obitum honorabilis Dat Nicolai Friess ejusdem novissimi possessoris vacante, in nobis pro parte honorabilium Dominorum Decani et Capituli praedictae nostrae Ecclesiae ad quos pro nominatà Capellanià proesentatio, ad Nos vero Institutio quoties vacare contigerit pleno jure spectare Dignoscitur, humiliter Supplicatum fuit, ut honorandum Dominum Joannem Vendrat Canonicum nostrum tamquam abilem et Idoneum ad eandem Capellaniam per ipsos sit praesentatum, investire et instituere Dignaremur. Nos igitur annuendo ipsorum justis petitionibus praedictum Dnam Joannem Wendrat ad Capellaniam Supradictaem instituendum pariter et investiendum duximus. Ac in Dei nomine praesentibus instituimus et investimus. Quo circa vobis et singulis quae super hoc requisiti fuerint in Virtute sanctae Obedientiae et Autoritate nostra quod fungimus in hac parte districte precipiendo Mandamus quatenus prædictum Drum Johannem per nos ut praefertur institutum in et ad Capellaniae praefatae possessionem realem et Corporalem induentis nec non de Omnibus fructibus Emolumentis et juribus Universis integre respondeatis adque respondere curetis cum Exhibitione reverentiae debitis et honoris. In ejus rei Testimonium, Sigillum Nostrum praesentibus appendi fecimus. Datum Octavâ Idus Aprilis Anno Domini M. D. L. X. VII.

#### XIII.

## L. S.

In hoc adverso rerum Statu Capitulum providere volens saluti paucarum personarum in vera fide perseverantium, per actum Capitularem die Veneris post pascha 1567 decrevit ut D. Vernat Canonicus et senior officium Confessoris in se susciperet, adquem deinde fideles in spiritualibus recursum habere possint et solatium quaerere, quique Dominicis diebus, festa annuntiet et evangelium perlegat; et assignati illi fuerunt pro honorario proventus capellaniae sanctae Catharinae Virginis in ecclesia sancti Adelphi et hoc pro futuris et perpetuis temporibus, duodecim quartalium granorum et duodecim florenorum valoris, quibus sine interruptione semper gaudebant canonici curati et adhuc gaudet canonicus plebanus modernus.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

#### XIV.

Charles, évêque de Metz, duc de Calabre, de Lorraine, de Barr et de Gueldres, envoie des délégués à Strasbourg avec l'argent nécessaire pour obtenir le rachat de Neuwiller.

Nicolas Bassemarth, évêque et comte de Verdun; Jean Ernest, Docteur en théologie, et grand chantre de la cathédrale de Metz, au nom et en qualité d'administrateurs de l'Évêché de Metz, pendant la minorité de son Altesse «Charles,

Digitized by Google

Évêque de Metz», duc de Calabre, de Lorraine, de Barr et de Gueldres, demandeurs. Comparaissent par devant le très-noble Président au grand Juge de la chambre impériale de Spire; en conséquence de l'assignation réitérée aux très-nobles seigneurs Philippe le Vieux et Philippe le Jeune, comtes de Hanau, père et Fils; ce dernier, en qualité d'administrateur des Biens des enfants procrées de son premier mariage avec Marguerite Louise, née comtesse de deux Ponts, déffendeurs; ou contre toute autre personne fondée de Procuration, qui se présentera, pour contester sur la demande formée contre eux.

Et en conséquence, représentent qu'ils ne s'étendront pas à donner des ornemens à leur écriture, et se contenteront à rapporter le fait, dans sa simplicité, en rappelant ceux sur lesquels les déffendeurs doivent ainsi que les ordonnances de l'empire, et notamment les règlements de la Chambre Impériale l'exigent, après serment prêté de dire vérité, répondre aux articles et faits que l'on avancera et auxquels ils se dispenseront de répondre en tout ou en partie, par un ouy ou par un non, sans que néanmoins, l'affirmation ou dénégation que les deffendeurs ou leur procureur constitué ferand des faits et articles qu'on leur proposera puisse nuire ou préjudicier aux droits de l'Évêché Demanderesse contre toutes les quettes, dénégation, omission, réticence ils protestent formellement. Et sous la réserve de la protestation cy dessus, les administrateurs du dit Évêché de Metz, disent que la ville de Neuwiller avec la Prévôté, comme aussy les habitans d'ycelle, les Biens, Rentes, revenus, droits, juridiction et toutes autres dépendances comme aussi le château de Herrenstein et villages y appartenant, appartenaient aux évêques et au Chapitre de Metz en toute propriété de toute ancienneté et leur appartiennent encore.

2º On demande aux déffendeurs, s'il n'est pas vrai que Reynold Louis, Adémar et Diodier, tous évêques de Metz, de Sainte Mémoire, ont engagé la dite ville de Neuwiller et le château de Herrenstein avec leurs dépendances aux Seigneurs Jean le Vieux et Jean le Jeûne, comme aussi à Louis, joint son frère Jean, grand Prévôt de la Cathédrale de Strasbourg, à Simon son frère, et finalement à Jean, tous sieurs de Lichtemberg, de même qu'à Henry, comte des Deux Ponts, seigneur de Bitsch, de bonne mémoire; le tout pour la somme sçavoir de 8500 Pfund ou Livres, petite monnoye appelée Tournois; 3 mil florins en or, et 5 mil 400 florins, petits florins de Florence.

3º S'il n'est pas vray que le contrat d'engagement a été fait avec cette dernière condition Expresse, que si, tôt ou tard, les dits évêques ou leurs successeurs remboursaient la somme cy-dessus et au delà 200 Mark d'argent, poid de Strasbourg, qu'en ce cas les dits de Lichtemberg, comtes de Deux-Ponts ou leurs héritiers, seraient tenus de déguerpir les biens engagés et de les remettre aux dits Seigneurs Évêques, sans aucune supercherie ou fraude de leur part.

4° S'il n'est pas vray qu'attendu qu'outre le dit engagement les dits Seigneurs deffendeurs ont receu (reçu) du prix de l'engagement la somme de Trois mil florins à titre de fief, ainsy qu'il en couste pour leurs reversales, il a été stipulé

Digitized by Google

formellement qu'en cas de Réachat de la dite ville de Neuwiller et Remboursement du prix d'Engagement, les dits de Lichtemberg et leurs héritiers seront tenus d'employer la dite somme de Trois mil florins, petits tournois, en acquisition d'autres biens ou rentes annuelles de la Valeur d'Icelle, ou d'assigner de leurs biens propres et de ceux de leurs héritiers d'égale valeur, pour y ceux être abandonnés au dit Évêché de Metz, en toute propriété et de suite, repris de luy en véritable fief perpétuel et masculin, pour raison desquels Biens, ainsy assignés, ils seront tenus de faire leurs prestations, fay et hommages et rendre les services deux (dûs) par les vassaux aux Seigneurs directs.

5° S'il n'est pas vrai que leurs ancêtres cy-dessus nommés sont ainsy convenus expressément avec les Seigneurs Évêques et en forme publique et authentique, ainsi qu'il appere, par les copies collationnées et nidimées des anciennes lettres, ainsy qu'ils sont annotés dans la production sous la lettre A (je dis A), que l'on a jointe à la présente, pour n'être pas obligé de faire sur chacun un ou plusieurs articles et interrogats.

6° S'il n'est pas vray que les évêques de Metz, sans exception, et notamment l'évêque George de Baden, en 1413, se sont toujours expressément réservé d'user de la faculté de Réachat de la ville de Neuwiller et du Château de Herrenstein.

7° En septième lieu, s'il n'est pas vray qu'en conséquence les dits seigneurs Évêques, leurs successeurs et notamment leurs administrateurs actuels du dit Évêché, ont eu le pouvoir de retirer les dites terres, selon leur bonne volonté, ainsy que le font actuellement les dits administrateurs.

8° S'il n'est pas vrai qu'en conséquence de cette faculté à eux compétente, les dits administrateurs ont fait dénoncer par Notaire, assisté de deux témoins, le retrait des Terres engagées le 12 8<sup>bre</sup> de l'année 1581 aux sieurs deffendeurs, comme étant aux droits et étant les indubitables héritiers des Seigneurs de Lichtemberg et Henry, Comte des Deux Ponts. Le tout à Bouseviller, ainsi qu'il en couste par la lettre Cachetée des Armes de son Altesse, retrayante et signée, et le tout ayant été fait en bonne et dûe forme, ainsy que de Droit, et qu'il en coûte par le procès Verbal de Dénonciation joint à la production sous la lettre A pour ne pas multiplier les articles.

9° S'il n'est pas vrai qu'au 16 Janvier 1682, les Chanceliers et Conseillers de l'Évéché de Metz, ont, étant dans la ville de Strasbourg, exhibé aux conseillers, des deffendeurs à ce députés, les anciennes lettres d'engagement, et en conséquence offert réellement et les deniers à découvert, le prix de l'engagement, à raison de Trois mil florins d'or bon pezants comme aussy en Écus d'Empire. Bons et Loyaux, et les deux cents marcs d'argent de 17 pièces chacune, avec déclaration qu'ils estaient prêts à le leur remettre, à charge par les desfendeurs de se désaisir en conséquence de la dite ville, au Prévôté de Neuwiller et du château de Herrenstein, circonstances et dépendances et de se conformer au surplus à toutes les autres clauses et conditions stipulées, en leur remettant pour ce un plein pouvoir authentique.

- 10° S'il n'est pas vrai que les députés des sieurs desseurs ont refusé d'acquiescer à l'Interpellation de recevoir les deniers offerts et de satisfaire aux autres interpellations.
- 11° S'il n'est pas vray que pour faire couster de leur diligence et du refus des Conseillers des Deffendeurs d'accepter les offres, ceux de l'évêché ont protesté par devant un notaire contre ce procédé et ont demandé acte de leurs offres et soumissions.
- 12° S'il n'est pas vrai, qu'aussitôt les députés de l'Évêché, en présence du notaire et des témoins, attendu le refus d'accepter leurs offres, ont déclaré qu'ils consigneront incessamment la somme offerte, ainsy qu'ils y sont autorisés par leur procuration, le tout estant justifié par la pièce produite sous la Cotte B qui est le procès verbal dressé par le notaire.
- 13° S'il n'est pas vrai, qu'au même jour, les députés de l'Évêché se sont adressés au Magistrat de Strasbourg, aux fins qu'il ait à recevoir le Dépôt des dits Deniers.
- 14° S'il n'est pas vrai que le magistrat de Strasbourg a refusé au dit jour et jours suivants, jusqu'au 16 du mois de janvier, de recevoir la consignatiou.
- 15° S'ils ne sçavent pas que les Députés de l'Évêché, ont déclaré aussitôt, que n'ayant pas dépendu d'eux, de faire la consignation à la monnoie de Strasbourg, en conséquence des ordres de leur principal, ils ont protesté de même que du refus de l'accepter.
- 16° S'ils ne sçavent pas qu'en conséquence de ce refus, ils ont déposé en conséquence des ordres de leur principal dans la vente de la Chambre Impériale à Spire, le prix d'engagement renfermé dans dix sacs cachetés et mis dans un tonneau lié et cacheté, ainsy qu'il en couste par le procès verbal des offres faites cy devant rappellé.
- 17° S'il n'est pas vray que le refus de reprendre les actes d'engagement et le prix d'Iceluy est injuste déraisonnable et mal fondé.
- 18° Pour le 18° et dernier, s'il n'est pas vray, que de tout cecy, il coûste clairement combien il est injuste et inoui de résister au dégagement et au désistement des dites Terres et dépendances d'Icelles, et qu'en conséquence, les deffendeurs ne peuvent se refuser de restituer les Rentes et revenus des dites Terres, sans en rien excepter à commencer du jour et date des offres, dénonciation et consignation du prix d'engagement, et en conséquence que le co-deffendeur Philippe le Jeûne, Comte de Hanau, au nom de ses enfants, et comme administrateur de leurs biens, soit tenu d'assigner des biens propres, appartenant à ses enfants, jusqu'à la concurrence de la valeur des Trois mil livres Tournois, pour les dits fonds appartenir en propre à l'Évêché, et ensuite yceux, repris par le dit Philippe de Hanau, en fief perpétuel, à quoy faire ils seront contraints par toutes voyes de Droit.

Comme tous les faits cy dessus, sont la pure vérité tellement qu'on ne peut croire que les dessendeurs puissent les contredire. Les demandeurs concluent à

ce qu'ils plaisent ordonner que les deffendeurs n'ont pu ni dû refuser le Réachat des terres en question et les offres à eux faites, ce faisant les admettre au retrait moyennant le prix consigné, en conséquence les comdamner à se désister au profit des demandeurs de la ville et Prévôté de Neuwiller, comme aussi du château de Herrenstein et de ses dépendances, ensemble des droits, rentes juridiction y annexées ainsy et de même que les deffendeurs les ont hérité des Comtes Henry, Henry des Deux Ponts de Bitsch, et des seigneurs de Lichtemberg leurs aleux avec restitution des fruits, depuis la date de la dénonciation du dit Rachat, et des offres réels à eux faits; condamner en outre Philippe le Jeune, Comte de Hanau, an nom de ses enfants, et abandonner et déguerpir les biens propres ou rentes appartenant à ses dits enfants, jusqu'à la concurrence et valeur de la somme de Trois mil Livres, petits pfennings pour yœux biens ou Rentes appartenir à l'avenir en toute propriété à l'évêché de Metz; pour ensuite être, par . luy, donné en fief relevant de l'évêché de Metz, les dits biens ou Rentes aux dits enfants et descendants et les condamner conjointement aux dépens, dommages et intérêts que l'évêché a souffert, lesquelles fins et conclusions, on supplie la chambre d'adjuger aux administrateurs du dit Évêché, pour et au nom du dit seigneur évêque, et sur le tout leur rendre justice, implorant pour cet effet le pouvoir dont votre grandeur est revêtue et tous les autres moyens de droit, qui peuvent leur compéter, en se réservant toutefois, de changer, augmenter ou diminuer les articles de la présente, ainsy tout ce qui est de droit. Signé: «Christophe Reissteck», avec paraphe, au dos est écrit : demande libellée dans la cause de Metz, contre Hanau. Et à l'extrêmité de la page se trouvent ces mots: produit à Spire ce 27<sup>ème</sup> Mars, Anno 1582.

On lit au-dessous: Je soussigné avocat aux S. d'Alsace certifie le présent translat, conforme à son original, à Colmar, ce 1<sup>er</sup> Novembre 1736.

MICHELET OTTO.

(Archives départementales de Metz, G. 284.)

### XV.

Statuts de l'archiduc Léopold, Évêque et Prince de Strasbourg, pour les Églises Collégiales du Diocèze, et particulièrement pour celle de Neuwiller, 11 juillet 1614.

Nos Leopoldus Dei gratia Archidux Austriae Episcopus Argentinensis et Passaviensis, Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, et Wirtembergae, Landgravius Alsatiae, Comes habspurgi, Tyrolis et Govitiae etc. etc.

Omnibus et singulis in Episcopatu nostro Argentinensi Collegiatis Ecclesys Generales, quae Sequentur Ordinationes, in perpetuam, rei memoriam praesentibus proponi; et consignari curavimus.

Cum in regendis communitatibus nihil adaeque, vel utile, vel etiam necessarium usu hactenus observatum sit, quam ut cujusque personae officio rerum et actionum

forma modusque certis legibus praescribatur, sciatque unusquisque quid eum facere conveniat, et quas poenas violatores et negligentes subeant, in comperto habeat; Id quod ipse sanctus Paulus Apostolus evidenter comprobat, inquiens: omnia autêm honestè et secundum ordinem fiant in vobis. Itaquè apostoli verbis et praeceptis inhaerendo, simulque officii nobis commissi ratione adducti omnia es singula Praedecessorum nostrorum Statuta, decreta mandata; et ordinationes ac laudabiles etiàm consuetudines, 1º dummodò sacris canonibus potissimum autèm S. Concilio Tridentino et subsequentibus nostris ordinationibus contrarià non fuerint: authoritate qua fungimur ordinaria confirmamus, approbamus, et ratificamus, seriò mandantès Praepositis, Decanis, alve'que in officio constitutis, omnibusquae adeò Canonicis, Vicarijs, et Ministris dictarum in Episcopatu nostro argentinensi Collegiatarum Ecclesiarum, ut ea quae cum ex jam dictis, tumys etiam quae Speciatim subjiciemus quilibet officii sui esse cognoverit, industriè ac diligenter exequatur. Ut itaquè à Domo Domini initium fiat, in qua uniformitatem universalis Ecclesia semper expetyt, volumus et ordinamus, ut posthae, ritus Ecclesiasticus in Sacro-Sancto Concilio Tridentino reformatus, quem hactenus tenuit, etiamque tenet Sancta Mater Ecclesia Romana tam in horis canonicis, quam in Missae Sacrificio introducatur, assumatur et secundum rubricas omnes in omnibus quantum fieri poterit secundum.

Cathedralem hujus nostri Episcopatûs argentinensis, convenienter observetur. Ne autem ex eo, quod ritus et Ceremoniae hactenûs usitatae, per hanc constitutionem nostram abrogatae sunt, suus quod minime, volumus S. Patronis Episcopatûs nostri argentinensis denegetur, aut minvatur cultus et honos: praecipimus, ut secundum Directorium, quod annis singulis edi curamus, officia divina, tam in dictis horis canonicis, quam in Sacro Missae officio, cum debitâ Sanctorum patriae memorià inviolabiliter peragantur.

Cum verò redditus et proventus dictarum Reclesiarum in plerisque ad numerum Canonicorum primis fundationibus institutum non sufficiant, ydeò certis ex causis certas singularum praebendas vacare voluimus tantisper, diem redditibus progressu temporis ad justam; quantitatem adavctis, je personarum Numerus, qui ex forma fundationis requiritur, compleri et sustentari possit. Qua etiam de re singularem pro quolibet Collegio Constitutionem infrà subjiciemus. Divina officia à Canonicis residentibus, isto, qui sequitur, ordine dietim peragentur. Ouotidie mane hora quinta Matutinae cum Laudibus cantabuntur, legenturve secundum Directorium Chori, primum sacrum Singulis diebus, aut de Beata Virgine Maria, aut Patrono proprio, aut Votivum, pro devotione Celebrantis, aut ordinatione Capituli, mox post matutinas, aut in puncto horae sextae in certo aliquo designando altari legetur; hora octava Primae, Tertiae et Sextae Cantabuntur, post illas Summum sacrum semper de officio horarum, denique Neona Cantabitur, eaque omnia secundum. Directorium chori; horâ tertià cantabuntur Vesperee et completorium, Vigiliae defunctorum secundum modum Romanum minimum bis in mense habebuntur cum suo proprio sacro pro defunctis fratribus fundatoribus, ac Benefactoribus singularum Ecclesiarum. Ad haec omnia officia media semper hora signum antè ordinario campanae pulsu dabitur. Cum autèm facile intelligat, quilibet verè Catholicus, quanta integritate conscientiae sacrosancta et tremenda ista officia peragi, et tractari debeaut, ne verò negligentiae, quae hactenus hac in parte apud plerosque enituit, dum vix Semel in anno conscientiam, poenitentiae sacramento expiare dignati sunt, ullus inposterum locus sit, seriò ordinamus et praecipimus, ut Singulis mensibus, singuli ad minimum semel confiteantur, certumque ad id et approbatum a nobis in quolibet Collegio Confessarium habeant, qui a Nobis, aut Vicario nostro potestatem jurisdictionis impetrabit, ut quando ab illis per Proepositum vel Decanum, aliosque qui Capitulo praesiderint ratio exigetur testimonio illius exhibito, fidem facere possint se tam necessario utilique huic Decreto nostro, paruisse sub poena reddituum unius mensis, idque totiès quotiès parere neglexerint.

# Quia verò circa Electiones et Collationes Beneficiorum tam.

Canonicatuum, quam curatorum multos hactenus abusus et inconvenientia in praedictis Collegiatis Ecclesys nostris deprehendimus: Itaque secundum mentem et praescriptum Sacro-Sancti Concily Tridentini omnino volumus, ut nemo deinceps in Canonicum eligatur, aut ad Beneficium admittatur, nisi prius convocato Capitulo, indicta die, hora et loco Electioni destinato debitae solemnitates adhibeantur, isque postea nobis praesentetur de qualitatibus examinandus et confirmandus.

Studeant autèm omnes et singuli diligenter, ut omnia scandala, omnesque actus, qui clericum dedecent, evitent, singulariter verò ab ebrietate, crapula, commessationibus, frequentationibus popinarum, Blasphemys, consuetudine jurandi, rixandi, maledicendi temperent, impudicarum, suspectarumque foeminarum Commercia fugiant, et nullas omninò mulieres, a quibus peccati periculum aut offensio aliorum, imminet, cibo tectoque recipiant vel alio quovis praetextu in domus suas adducant, ab usuris et omni genere contractuum illicitorum, abstineant, vestium potissimum collarium crispatorum capillity, et Barbae vanitates abjiciant, caveantque ab omnibus, quae Sacrorum canonum dispositionibus et statutis, itemque honestati et rectae rationi adversantur. E contra sint frequentès in divinis, modesti vità et moribus, tranquilli et pacati cum collegis. In omnibus deniquè seipsos bonorum operum exempla prabeant, ut y, qui foris sunt, vereantur nihil habentes mali de vobis, et sic benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam.

Cùm autem ex Visitatoribus nostris intellexerimus ex pluribus quae commemoravimus vitys, ebrietates, incessum sine habitu, et chorearum frequentationes magis quam alia hactenus in usu fuisse, ut poenis etiam compulsi abstinere discant, qui salutaribus hisce admonitionibus nostris non obtemperaverint, volumus et statuimus seriò, ut quisquis deinceps habitum ferre neglexerit, aut ebrius in publico deprehensus fuerit, pro prima quidem vice trunco neglectorum,

B. XIX. — (M.) 25

Digitized by Google

aut fisco nostro in panperum, usum, unam libram, pro secundá, duas, pro tertiá tres libras numeret; qui autèm choreas etiam publicas ducere non dubitaverit; pro primá vice tres, pro secundá, quatuor, pro tertiá, quinque libras, eidem fisco nostro in panperum usum persolvat, isque librarum numerus una adjecta augeatur totiès, quotiès deprehensum fuerit eisdem sese vitys, priore poena ut leviore contempta, iterum commaculasse.

V. vero speciatim singuli videant quid officy nomine praestare debeant, necesserium duximus, certis quae sequentur regulis, quid a quolibet quoque in officio fleri velimus comprehendi. Praepositus itaquè Collegiorum illorum, quae Praepositum defacto habent, in alys verò, ubi Praepositus non residerit, Decanus tanquam Caput Collegy advertet, quam piè, diligenter et ornatè peragantur Divina, qua fidelitate administrentur temporalia, qua denique vitae modestia, morumque honestate compareant singuli, attendat in Divinis ut illa devoté, distincté, tractim et servatis versuum psalmorumque distinctionibus, designatis suis temporibus, consonis vocibus legantur, aut contentur, sub poena distributionum pro gravitate culpae fisco nostra in usum pauperum tribuenda, singulis mensibus confessionis peractae rationem exigat, electos à Capitulo, aut aliunde praesentatos, nequè ad dignitates, nequè ad canonicatum praesertim si alienae Diocesis fuerint, admittat, prinsquam facta fidei professione, et praestito fidelitatis juramento ostendant formata, vitae, morum et doctrinae testimonia exhibeant, nequè eisdem possessionem conferant, nisi coram nobis priùs, aut Vicario nostro Generali eos produxerint de habilitate examinandos et confirmandos.

In menses singulos convocatis omnibus decretorum exigat rationem, quae ex conniventià irrepserint scandala corrigat, quae graviora inciderint, paenasque ob graviora delicta, nihil proprià autoritate, sed semper communicato cum Capitulo consilio statuat, et infligat; capitulum generale quotannis bis celebret, ibique statuta tam communia, quam particularia praelegi faciat; quae tractata ibi, quae consultata, et conclusa fuerint, ordine in Prothocollum redigi, et consignari curet, idéoque diversos très libros habeat, in quorum uno Prothocollum, seu acta Capituli per Scholasticum annotentur, in altero, redditus annui ac rationes, in tertio omnia Collegy sui jura et privilegia in forma authentica et ut in casu necessitatis, sine alia instrumentorum productione fidem facere possit, fideliter describantur; ad Capitulum neminem admittat, qui ad minimum Disconus non sit nec ullum ultra annum, vel in choro, vel in Capitulo tolleret, qui Presbyteratûs. ordinem, si modò aetatem habeat aut canonicum non obstet impedimentum, accipere differat, aut recuset, poena etiam privationis mediae portionis Praebendae, et alys gravioribus mulctis in refractarios latà. Ecclesiae quoque fabricam singulariter commendatam habeat; Templum, et quae in illo vetustate attrita, corrosa et collapsa fuerint, resarciat, valvas, fenestras imagines mutilas, confessionale, tabulatum, et quae his similia, idque ex praesentiys ob commissa delicta subindè detractis ac retentis restaurari faciat. Rationes Ministrorum in annos singulos infallibiliter, idque praesente Capitulo audiat, Claves rerum Collegii, cum Decano

et Juniorum Uno, ne solus ipse aditum ad secretiora capituli occupet, divisas habeat, unicuique functionem suam, ne diversitate ordinationum, officiorum quoquè confusio oriatur, relinquat, ut in eà diligenter et fideliter versetur, admoneat: quaeque supra de vità et honestate canonicorum praescripta sunt, ea ut accurate serventur, provideat, ad ferendam tonsuram, rasuram barbae, et incessum in habitu clericali omnes compellat, deniquè ut quilibet id quod sui officii erit decenter ac ritè perficiat, attendat, in eoquè ipse suis partibus diligenter fungendo omnibus modestiae, diligentiae, et probitatis exemplum praebeat.

Absente Praeposito iysque in Ecclesiys, in quibus Praepositus defacto non residet, praerit Decanus, eaque omnia faciet, quae paragrapho proximo de officio Praepositi dicta et praescripta sunt.

Itaquè choro praesidebit et omnes cûm verbo, tûm exemplo ut in rebus divinis pii, devoti, ac diligentes sint, admonebit, capitulum loco, absentis Praepositi, statutis temporibus celebrabit, ordinationes nostras releget, et quas quisque difficultates habuerit, ibi cum modestia tamèn, proponendi locum faciet; acta consultata, et expedita a Scholastico, describi curabit; prae caeteris autem ne unquam sine ministro respondente celebretur, providebit, nihilque patietur fieri, quod cum statutis, sacris canonibus, honestate, ac recta ratione puguare visum fuerit. Siquem etiam ex crapula, aut alia de causa indecenter se gessisse intelliget, eum die Sabbathi cujuscunque hebdomadae pro ratione et gravitate delicti mulctabit.

Scholastici officium erit acta capituli fideliter describere, in omnibus capitularibus congregationibus ad quod illi tres, quos suprà requisivimus, libri servient, quae tractata et decreta diligenter in Prothocollum redigere; rerum, reddituum, et rationum itemque instrumentorum, jurium, ac privilegiorum, diversa Inventaria erigere, in iys exempla privilegiorum, ne semper ad archivum recurrere opus sit, in forma authentica et probante consignare, denique singula notatu digna adnotare, et quae scribenda fuerint scribere, ut posteris digna semper rerum subindè, gestarum memoria relinquatur; cavebit verò diligenter, ne originale aliquod Instrumentum qualecunque id sit, nisi sub Syngrapha illius, qui acceperit, auferatur, sed duntaxat Copiae communicentur, aut si originale promendum fuerit, ipsius loco authentica copia ibi retineatur, idéoque ad cautelam majorem tres ad archivum diversae claves erunt, quarum unam Praepositus vel Decanus, alteram Scholasticus, tertiam alius quispiam ex Sententia Capituli custodiet, ne uni sine altero ad secretiora pro libitu cujusque accessus pateat. Scholastici etiàm erit, de Patronis, Titulis, et fundationibus altarium Singulorum inquirere, ut quantum fieri poterit, suus iys restituatur cultus et honos, itemque scholarium ne Ludimoderatoris culpa et conniventia corrumpantur, curam gerere, tandemque omnia illa agere, ad quorum tutelam et curam se noverit ex sacrorum Canonum dispositione obligatum.

Providebit custos diligenter, at esclesia tota cum sacristia singulariter autemataria sint cooperta, ornata, et munda, coloribus, suis pro tempore distinctà,

Calices, casulae et reliqua ad sacrificium Missae necessariae ritè disposita, armarium pro Custodia sacrarum vestium conveniens, calices sua paramenta habeant. ne postmodùm, immundis hujusmodi, ut hactenus factum est, sacculis involvi necesse sit, sed magis sacerdotes in sacristia vestibus sacris induti praecedente Ministro ad altare responsuro, Romano more /: ad cujus observantiam omnia, quae suarum partium erunt, accuratè diriget :/ decenter ad altare. Domini accedere et recedere possint, tabulas etiâm, quae in fronte altarium loco antipendiorum collocatae sunt, auferri curabit, et antipendia ibi secundum colores usitatos reponi, aut ubi hoc fieri non poterit, ità sabbatinis diebus per sacristanos purgabit, uti perpetuò mundae sint, nec aranei post illas latitantes sacerdotibus deinceps periculum ant molestiam creent, deniquè ut ea, quibus ad officium suum ritè et convenienter peragendum utetur, ad manum parata sint, ex concilio Praepositi aut Decani prospiciet, et sic omnia in Ecclesia ordinabit, ut nihil indecens et indecorum reperiatur.

Cantor omni studio se ad officium suum ritè persolvendum accommodet, studeatque, ut et ipse benè ordinatèque procedat, et alios ad eosdem conatus suscipiendos exemplo suo adducat.

Quarè cantanda semper perquirat diligenter et ordinet, priusquam incipiantur Divina, ne ex praecipitantia postmodùm, quae mater confusionis est, dissonantia oriatur; cantum antèm seu melodiam romanam, omnes deinceps Ecclesiae nostrae collegiatae recipient, et operam dabunt diligentem, ut ejus observationi choralistae etiàm in tonis versuum et parvorum responsoriorum decantandis assuescant, advertet quoquè, cantor, ne in posterum syncopentur Epistolae, Credo, Praefationes, Pater noster, et similes aliae sacri officii partes, sed tota Missa, ut incipitur, sic etiàm tota ad finem usquè compleatur: cantentur cuncta decenter, et ordinate, tractim, distincte cum pausis et intervallis consuetis, idque non in sacrificio Missae tantum, sed etiam in psalmodijs observetur, nec legantur deinceps aut recitentur: Deus in adjutorium, Collectae et similia, cum reliqua cantata fuerint; curam etiàm unà cum Ludimagistro habebit choralium, ut decenter se et modestè in templo et sub Divinis gerant, discursibus, et confabulationibus temperent, sacerdotes ad altare exeuntes è sacristia cum ampullis et Missali praecedant ad altare, celebrantibus assistant, S. S. Eucharistiae Sacramentum, cùm ad infirmos defertur, comitentur, negligentes et peccantes contra praedicta, aut ipse puniet, aut Ludimagistro, ut pro delicti qualitate puniantur, et coërceantur, indicabit.

Canonici canonice praesentati, et à Nobis aut Vicario nostro praemissa fidei professione confirmati et investiti, possessione acceptà, cum omni pietate, diligentià, et sedulitate operam dabunt, ut statuta tam nostra, quàm à nostris Praedecessoribus, p. m. ordinata /: quae hic non secus, atquè si de verbo ad verbum inserta essent, repetita, et renovata volumus :/ ac longas etiam ac laudabiles consuetudines non solum in Ecclesia, sed in toto nostro Episcopatu Argentinensi introductas, quatenus contra haec Decreta nostra non militaverint, fideliter obser-

vent, vitam moresque ad decentiam et honestatem clericalem componant, divina officia per semetipsos, non per substitutos obeant; in choro ad psallendum instituto, Deum hymnis et canticis devoté et reverenter collaudent; vestitu decenti, tam intra quam extra Ecclesiam assidue utantur; ab illicitis venationibus, aucupijs, choreis, convivijs, lusibusque abstineant, in omnibus denique sese ità gerant, ut canonicos statutorum canonumque servantes decet. Parochi seu Pro-parochi, quibus animarum cura cum jurisdictione in foro poli à Nobis, aut vicario nostro, quod in futurum semper observari volumus, credita fuit, sedulò commissum sibi gregem curabunt, dabuntque operam, ut non solùm statuta, Collegiorum suorum, sed omnia etiàm et singula synodalia et generalia, tàm à Nobis, quam antecessoribus nostris praescripta curatis animarum decreta exactè observent, sacrosanctum etiàm sacramentum Eucharistiae summà curà, studiòque ac reverentià custodient; Particulas consecratas (: absumptis antiquis:) singulis minimum mensibus renovabunt, et advertent prae caeteris ut librum vitae certum habeant, in quem Baptizati et confirmati cum parentibus et patrinis, itemque matrimonia contrahentes et morientes fideliter inscribantur.

Sacerdotes in canonicos et Vicarios, ne formatis vitae demissionis et doctrinae suae non exhibitis recipiantur, suprà mandavimus.

Volumusque Decretum id nostrum deinceps in quibuscunque indigenis externisque, sivè proprià ipsorum Canonicorum Electione, sivè nostrà collatione praesentatis infallibiliter custodiri nequè quenquam vel ad canonicatum vel vicariatum, vel etiàm ad Dignitatem ullam admitti nisi productis, quae diximus, testimonijs, nobis priùs aut consilio nostro ecclesiastico religionem, mores, et eruditionem probaverit. Praesentiae sivè distributiones quotidianae, cum ità in plerisque Ecclesijs tenues sint ut contemni videantur, ideòque jactura illarum parùm ad promovendum cultum divinum, et in suo quemque officio continendum proficiat; jucircò, ut in S.S. us sacrificijs et officijs debitum magis diligentiusque quam hactenus praestetur obsequium, ordinamus, et cum Sacro-Sancto Concilio Tridentino Statuimus, ut tertia pars fructuum in distributiones quotidianas convertatur, quas praesentes inter se dividant; absentes verò illius diei et horae qua Divina neglexerint, amittant, quae neglecta, aut fabricae Ecclesiae, quatenus indiget, aut in augmentum et ornatum illius postmodum applicentur.

Chorales cûm in collegijs omnibus summè necessarii sint, tûm ut versus et responsoria parva decantent, tûm etiám ut celebrantibus sacerdotibus ad altare ministrent; ydeò volumus, praecipimusque, ut quibus Ecclesijs hâc de re nondûm provisum est, in ijs duo mox pueri ingenui assumantur, ijs tunicellae ad tibias defluentes cum superpellicijs brevioribus comparentur: instruantur in musica et modo respondendi ac ministrandi ad altare, atque ità imbuantur, et exerceantur in pietate, doctrina et bonis moribus, ut sub diurnis horis utrinque in choro psallentibus Canonicis assistere, divinas Laudes decantare, necnon Venerabile Sacramentum, cûm ad aegrotos deferetur, in illo suo habitu decenter comitari, tandemque ut et ipsi ordinem Clericorum aliquando adscisci possint.

Quorum omnium curam et inspectionem non tantum praeceptori seu Ludimagistro committimus; sed etiam cantorem attendere Volumus, ne quicquam, quod ad disciplinam et instructionem illorum faciet, praetermittatur.

Ludimoderator sit vir bonus, pius, doctus, in moribus gravis, et in catholica Religione benè confirmatus, praemissa fidei professione doceat, explicatque pueris, libros similiter catholicos et Catechismum maximè diligenter inculcet, choralium singularem curam habeat, ut in Cantu, litteris, ceremonijs Ecclesiae benè instituantur, sacro Missae Sacrificio cum pueris quotidiè intersit, faciatque omnia, quae pro consuetudine et ordinatione Capituli facere tenetur.

Sacristani bonum omnibus in rebus ordinem servent, sanctorum altaria, linteamina, et vasa, quae Curae illorum commissa erunt, pura, ornata, et munda conservent; singulis sabbatinis et pro festis Sram pavimentum et parietes templi perpurgent, telas aranearum, et quae aliae sordes adhaeserint, dejiciant, in accendendis et extinguendis luminaribus, mappas altarium ne distillatione commaculent; reformatis ritibus etiàm quantum ad ipsos spectabit, sua convenienter instituant, et administrent; Custodi in omnibus subsint, et obediant, quem si contingat in corrigendis et puniendis illis negligentem esse, Praepositi, et illius sit, qui Capitulo praesidet, attendere, et emendare, qui si et ipsi dissimulaverint, sciant sibi easdem, quae ipsi custodi et Sacristanis, et graviores adhuc pro negligentiae qualitate et gravitate poenas imminere.

Praeter haec Generalia, quae ab omnibus Collegiatis Ecclesijs nostris servanda proposuimus et declaravimus hactenus ea etiam quae sequuntur in jam dicto Neovillariensi Collegio singulariter observanda mandamus.

Rt quidèm cum juxta superius dicta proventus hujus Ecclesiae pro tempore ad alimoniam et sustentationem legitimi et justi numeri canonicorum, qui alioqui ex formă fundationis requirebatur, non sufficiant; ideo justis de causis statuimus, ut ordinarie deinceps personae tantum decem, octo nimirum Canonici et Vicarii duo resideant, qui onera et officia ita inter se dividant, ut quilibet parte sibi commissă recte defungi possit neque ulli ex ijs jugum Domini grave sit, aut molestum. Reliquae autêm Praebendae canonicales quatnor et totidem Vicariae seu capellaniae, quae sub ejusdem collegij tecto fundatae sunt, ad tempus Collegio sint incorporatae, donec proventibus, iterum in justam quantitatem adauctis aliud nobis, aut successoribus nostris, in hoc capite statuendum videatur.

Ad officiorum distributionem quod attinet, volumus ut duo Sacra juxta ordinationem nostram, ubi suprà destinata, infallibiliter ab ijs qui in tourno erunt, diebus singulis celebrentur, sub poena privationis praesentiarum, pro prima vice diei unius, pro secunda duarum, pro tertia trium, et sic consequenter, donec emendatus fuerit negligens, quae poenae aut fabricae Ecclesiae, quatenus illa indigebit, aut inornatum illius per Praepositum aut Decanum applicentur; tertium sacrum, ad quod Collegium secundum antiquam fundationem tenebatur, pro devotione et fervore faciet quisque, dum repleto legitimo Canonicorum numero, aliud de eo, per Nos aut Vicarium nostrum statuatur.

In fidem horum omnium praesentes subscripsimus proprià manu, et sigillò nostrò consuetò jussimus communiri. Actum in oppido nostro Fabernensi die undecimà Julij anno millesimo sexcentesimo decimo quarto.

L. S.

Signatum Leopoldus.

Praesentem copiam cum authentico originali in archivio Capituli, Neovillarienzis deposito de verbo ad verbum conformem esse, factà per me collatione testor infrà scriptus jurisdictionis ejusdem Capituli grammataeus; datum Neovillae die 21ª Martij 1775.

> Guintzer, Grammataeus.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

## XVL

1688. Prise de possession du chœur et du cimetière de Saint-Adelphe, qui avaient été enlevés aux catholiques après la transaction de 1568.

Anno 1683. Indict. 6°. 31 Augusti circa horam octavam ante meridianam, Praepositus Lambertus a Laër, praesentibus Daniel e Mixel Decano, Joanne Blanckenbach cantore, Henrico Boverer custos, Joanne Du Michiel, omnibus canonicis capitularibus, Joanne Ernesto de Halley can. et parochiali Vicario in Hochfelden, Joanne Jacobo Küblin, vicario parochiali in Monsweiler, Théododore Wulf diacono col. eccl. in Neuwiller, Carolo Maggiore capitaneo in arce Lichtemberg et communitate catholica etc. pontificali habitu, mitra, baculo, medius inter Diaconum et Subdiaconum praelatis cruce, vexillis, thure et candelis, praecedente clero et choro ante maius altare solemniter hymnum Veni Creator Spiritus inchoavit quem cantando solemni cum processione ex Gollegio per civitatem ad coemeterium S. Adelphi processum est ubi ante portam templi consuetae juxta Rituale Romanum preces ad reconciliationem illius loci, templi et coemiterii inceptae atque cantatae sunt (Ecclesia autem illa ab 1561 per vim armatam vel quovi injustissimo titulo ab haereticis Lutheranis ex concessione et coacta Comitum Hanaviensium possessio et canonicis ablata erat, choro tamen canonicis et capitulo semper reservato cuius autem eisdem impeditus fuit.). Inde coemeterio et muralibus juxta Rituale supra allegatum rite benedictis et reconciliatis sub cantatis Litaniis de O. S. processum est ante maius templi Altare, ibique solitis benedictionis atque reconciliationis actibusque finitis summum sacrum per D. Decanum celebratum in praesentia D. Praepositi debitis ceremoniis musicaliter peractum est quibusque sicut et horis Sexta nimirum et antecedente Tertia finitis, saepe memoratus R. D. tam in lingua vulgari quam gallica publice tam catholicis quam adversariis proposuit qualiter justam et legitimam repossessionem chori et coemeterii praehabitis consuetis caeremoniis acceperit ex concessione christ. Regis et sic sub compulsatione campanarum ad templum S. Petri et Pauli quod olim

erat ...... sed nunc unitum cum S. Adelphi Eccl. Collegio regressus processionaliter sub cantando hymno Te Deum laudamus factusque et sic solemnis hic actus, prout de jure et consuetudine fieri debuit, finitus est. Quapropter publicum hoc instrumentum per me Notarium publicum etc.

Anno D. 1683. Indictione 6ª Reginimis vero Ecclesiastici D. N. Innocentis Papae XI. anno septimo, regnante Ludovico XIV. in praesentia mei Notarii publici circa horam antemeridianam decimam, vel paulo ante in Ecclesia St Adelphi oppidi Neovill. Lambertus à Laer, Vicarius in spiritualibus, Officialis generalis, Praeses summi chori Argent. etc., Praepositus infulatus Sti Petri et Pauli Neovill. cum Decano Daniele Mixel, comparuit et proposuit qualiter omnibus et singulis notum esset quod hesterna ultima scilicet die mensis Augusti ipse possessionem realem et actualem chori et coemeterii atque Capellarum juxta authenticum desuper confectum instrumentum in dicta St Adelphi acceperit eamque reconciliavit. Quare juxta datam R. D. Intendente commissionem velit chorum cum adjacentibus capellis a navi Ecclesiae supradictae per tres novos muros conficiendos separare, ut quaelibet religio tempore congruo sua officia separatim et sine mutuo incommodo peragere possit. Ad cuius effectum alte dictus R. D. locum separationis designavit, et me Notarium requisivit, ut, ad rei memoriam, notationem ponendi primi lapidis quadrati ad conficiendos muros supra schedam (quod ubique fieri consuevit) notarem die, anno, et loco appositis. Quod cum ego fideliter executus essem infra primum a intergerinis positum quadratum Iapidem crucem togam Dni N. J. Ch. repraesentantem atque reliquiis plenam cum notata mea manu scripta pagina subterposui, sicque initium murorum conficiendorum factum est: a sinistro vero intergerino per supranominatum D. Decanum sub primo lapide quadrato ab ipso posito numisma Christi Regis supra memorati repraesentam reconditum est.

Deinde circa horam secundam pomeridianam eiusdem diei in domus praeposituralis inferiori aula comparuit D. Rötteling, Praetor Buxovillanus cum Praetore ac aliis Neovill. Luteranis deputatis et primus quidem ex commissione Hanoviensium Dominorum Consiliariorum instanter abs R. D. Praeposito extractum vidimatum Regiae per D. de Louvois subsignatae concessionis et restitutionis petiit quem proinde ego Notarius confeci, et vidimavi Rmus autem Dnus eidem tradidit. Alii vero instantissime supplicarunt, quaténus ipsis adhuc maius spatium pro suo exercitio relinqueretur. Cum autem R. D. cum supradictis multis etiam aliis et catholicis hominibus et testibus praesentibus ad supradictam Ecclesiam S. Adelphi sese personaliter contulisset ibique ocularem inspectionem faciendo res pro et contra ventilata esset. Tandem conclusum est, quod designatio Regis per Duum Intendentem usque ad navim templi facta et mane incepti muri efficiantur. Ex liberali tamen ipsius R. D. ac capituli concessione (quod tamen neque in praejudicium, neque consequentiam a communitate Luterana accipi debet) medius murus coeteris duobus intergerinis major ita praeficiatur, ut ipsi Luterani etiam usum campanarum habere possint, citra tamen catholicorum quodcumque impedimentum. Cum autem Lutherani suam cathedram cum odeo catholicis relinquere velint, hinc R. D. et Capitulum illis novam cathedram et aliud odeum fleri curabit; insuper cum in choro sufficientia scamna pro catholicis adsint, et quaedam etiam a Luteranis ipsis relicta permaneant, ideo in tesseram bonae amicitiae antiqua scamna in navi posita et alias catholicis pertinentia Luteranis relinquuntur. Quae omnia et singula utrimque accepta, acceptata et approbata sunt. Et quia ego subscriptus Notarius publ. omnia supra scripta sic fleri, transigi et acceptari vidi et audiri ad rei memoriam praesens publicum instrumentum mea propria manu scriptum et subscriptum, ac sigillo meo Notariatus consueto munitum confeci, ad haec singulariter rogatus et debite requisitus anno, loco et die supradictis.

Joannes Conradus Rutti, Eques auratus in Curia Romana et Universitate Bononiense immatriculatus, utriusque Juris Doctor m. propria.

Postquam haec in altera facie scripta, stipulata manu, in mei Notarii publici praesentia Praetor, Consules, Magistratus et plerique ex Luteranis promisissent et acceptassent, hodie die 2<sup>ta</sup> septembris Anni 1683 summo mane (indubie a Buxovillensibus Consiliariis vel Praetore et Ministris Luteranis instigati) retractaverunt illa omnia quae heri tam sancte spoponderant, dixeruntque murario expectare se alia mandata a suis supremis Dominis Buxovillanis, quos solos agnoscerent pour leur souverain. Quandoquidem ergo ipsi resilierint ab hesternis conditionibus et frangentibus fidem licitum sit, eandem frangere et non

conditionibus contractus in effectum non transeat. Hinc etiam Capitulum resilit a supradicto heri facto contractu, sibique vult Ecclesiam a Lutheranis in eodem statu, quo Luterani acceperunt, uti desuper contractus factus est restitui: desuper omnia juris competentia remedia emergens et lucrum cessans optimo modo protestatur etc. Et quia ego in alia facie scriptus Notarius publ. a Capitulo memorato Neovill. requisitus fui ut instrumento superiori hunc actum et protestationem apponerem.

Neovillae 2. sept. 1683.

(Archives départementales de Strasbourg, G. 5360, nº 8.)

#### XVII.

Nouveaux Statuts du 15 mai 1709.

Armand Gaston, par la grâce de Dieu Évesque et Prince de Strasbourg, prince de Rohan de Soubise, Landgrave d'Alsace, prince du Saint-Empire, à tous présens et avenir. Salut.

Scavoir faisons, que veu par nous La requeste, a nous presentée Le Sixieme avril dernier, par nos chers en nostre Seigneur, Les prevost Doyen, Chanoines et chapitre de L'Eglise Gollegiale de Neuweiler de notre diocese, tendante a ce que pour les raisons y déduites, il nous plust préalablement a toutes choses, entre de

concert avec les dits Doyen, chanoines et Chapitre en connoissance de l'Etat et des facultés de lade Eglise, pour ensuite tous les points jusques icy contestés et indécis, estre reglés et décidés selon notre bon plaisir, equité et prudence; Lequel Examen nous conduiroit seurement a fixer avec connoissance de cause le nombre des Titres qui pourront et devront subsister à l'avenir; Celuy des Chanoines et prébendés qui pourront résider et percevoir tant de bons que dans les mauvais temps: asseurer les anciennes Competences de ceux, qui sont les premiers en droit d'en percevoir en tout temps, ainsy qu'il a esté reglé par le feu Seigneur Guilleaume Egon Cardinal de fürstenberg Nostre prédecesseur, d'heureuse memoire, nommé Juge en dernier ressort par arrest du Conseil d'Etat: à régler la discipline touchant Les Etudes des Jeunes Chanoines. L'Etat où ils devront estre pour entrer en résidence, et les moyens que L'Eglise pourra, en chasque temps et devra leur donner pour faire leurs Etudes et se rendre utiles: nous donnerait enfin le mérite d'avoir estably, en cette Eglise, une forme de Regie, et de luy avoir rendu un Corps de Statuts, dont elle a eu le malheur de se voir privée depuis quelque temps, ne s'estant reglée que sur des usages, sujets à varier de temps en temps, et à altérer l'union et L'harmonie de ses membres; union qui est le plus précieux bien, que nous puissions procurer à cette Eglise la dite reguête.

Signé en Chapitre pour le Doyen et les Sept anciens Chanoines capitulaires de cette Eglise. Nous, ayant esgard à la dite Requeste, veu nostre décret, au bas d'ycelle, portant qu'il en sera informé par le Sieur Fual nostre grand Vicaire, Le procez verbal, par luy dressé, de Commodo et incommodo, du dixième du présent mois de May, par lequel aussy bien que par l'examen qui a été de nouveau fait durant deux scéances, nous présent, et assisté de nostre Conseil, il résulte que les faits allégués en lade requête, sont suffisamment verifiez. Tout bien et murement considéré, nous avons statué et ordonné, statuons et ordonnons, disons et voullons ce qui ensuit.

L

Que les canonicats de l'Eglise de Neuwiller, soyent des apresent et à l'avenir au nombre de quatorze, les vicariats au nombre de six, et quant au reste des titres exprimés en la bulle de Secularization de l'année 1496, qui furent crées et érigés à proportion des facultés de l'Eglise et du nombre et état tant des Religieux du Monastère que des personnes de l'ancienne Eglise Collegiale de St Adelphe pour les raisons marquées au dit procès verbal, nous les Déclarons bien et valablement esteints, supprimés unis, et les fruits d'yceux attachés et appropriés à la Mense commune capitulaire de la dite Eglise. Comme, en effet de nostre certaine Science et authorité ordinaire, nous les supprimons, unissons et attachons à la dite Mense a perpétuité.

II.

Pour la résidence et perceptions des prébendes, nous mettons en règle générale que le nombre des résidens sera toujours réglé suivant les facultés de chaque

temps, et que le chapitre ne sera jamais tenu d'en recevoir aucun au delà du nombre auquel il pourra donner une subsistence honnête. Les charges de l'Eglise préalablement acquittées, de quoy nous nous réservons la connaissance.

111

Dans le tour des prébendes et de Résidence, lorsque tous ne pourront pas résider, le plus ancien sera préféré au plus jeune, a moins que celluy cy, ne soit revêtu d'un office qui requiert sa présence; bien entendu que pour quatre chanoines residens il y aura un vicaire admis s'il le demande, deux pour huit, trois pour douze, ainsy qu'il a été réglé par le feu seigneur Léopold archiduc d'Autriche, notre prédecesseur et que le Chapitre l'a toujours observé autant qu'il a été possible.

IV.

Exceptons de ces Regles, le Chanoine pleban et le vicaire vice pleban, que nous déclarons privilégiés à cet égard, et voulons qu'ils soyent reçus à Résidence et en pleine perception de leurs prébendes et de tous les droits en dépendants ou y attachés, dez le jour de leur prise de possession, en tout temps et en tout état de l'Eglise, en faveur de la charge d'âme.

V.

La compétence du prévost: Suivant l'usage perpétuellement observé dans cette église sera double de celle d'un chanoine en toutes choses excepté les distributions des anniversaires qu'il ne percevra que comme un autre chanoine. Celle du Doyen, portion et demie avec la même exception. Celle d'un chanoine en carence, Demie portion avec les anniversaires qu'il percevra en entier, et pour le Capitulaire, il n'y aura aucune part. Celle d'un vicaire demie portion en tout, hormis le capitulaire.

VI

Les dits Doyen et Chanoines nous ayant fait voir, qu'anciennement leurs compétences étaient plus considérables qu'aprésent, tant en grains qu'en vin et en argent, et que le feu seigneur Cardinal de Fürstenberg, leur avait permis de les augmenter, lorsque l'eglise serait plus opulente; ils nous ont déclaré renoncer au bénéfice en faveur de leur église, et consenti qu'elles demeurent fixées sur le pied d'aprésent sans pouvoir jamais estre augmentées ny diminuées, si ce n'est dans les grands cas de nécessité, ainsy qu'il est porté dans l'article II cy dessus afin que d'une part, ils puissent, dans le temps d'abondance, ménager des fonds pour les besoins de leur dite Eglise, et que d'autre part dans les tems de disette, du moins, les privilegiés, comme les dignitaires, Le Curé Chanoine et son vicaire, et un nombre d'anciens chanoines et vicaires puissent être asseurés de subsister commodément, en continuant le service divin, est leurs soins pour l'administration du temporel et le maintien du collége. Nous, approuvant ce projet, l'avons confirmé et authorizé en son entier; en conséquence voulons qu'à l'avenir chacun:

| chanoine resident et servant actuellement perçoive annuellement    | pour | les gros |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------|
| de sa prébende en froment, quarante trois sacs, deux boisseaux cy. |      | 43. 2    |
| en seigle vingt et un sacs 4 boisseaux                             |      | 21. 4    |
| en orge, dix sacs                                                  |      | 10.      |
| en avoine quinze sacs.                                             |      | 15.      |

Le tout faisant quatre vingt dix sacs de grain. Le prevôt, le Doyen, les Chanoines en Carence et les vicaires a proportion comme il est dit cy-dessus art. V.

En vin, un foudre de rouge et un de blanc cy. . 2 foudres; outre la portion de la Dixme en vin de Waltenheim, qui est partagée entre les chanoines. Pour les distributions, jouiront les chanoines capitulaires, senls, de quatre sacs de froment et deux de seigle à raison de leur présence au chapitre; pour le Rorate aura chaque chanoine pour tout l'avent deux sacs et quatre boisseaux de froment, et un sac et deux boisseaux de seigle; les dignités et demies prébendes à proportion pour la distribution du Carême, chaque chanoine aura neuf florins, tous les antres à proportion; pour les distributions quotidiennes, qui consisteront en cent trente six florins, cinq Schillings, seront par le chapitre partagés, de sorte qu'un chanoine qui assistera à tous les offices et à toutes les heures, aura quinze sols, ou trois Schillings et neuf pfennigs de Strasbourg par jour; les dignités, les chanoines en Carence, et les vicaires aproportion. Déclarons abrogé et abrogeons l'usage de percevoir les dites distributions du Chœur, pendant les vacances; n'y en aucun autre tems, à moins que l'absence ne soit pour une maladie avérée, ou pour l'utilité évidente de l'église.

#### VII.

Lorsque le chapitre ne recueuillera pas assez de vin, pour en payer les dites compétences, il ne sera pas tenu de les payer aux chanoines ny en nature, ny en argent, mais ils seront obligés d'attendre le supplément ou le tout dans les années suivantes lorsqu'il y en aura pour les payer en nature.

## VIII.

Ne pourront les chanoines et vicaires être admis à la résidence, s'ils ne sont actuellement diacres et en disposition d'estres prestres dans l'année, au-delà de laquelle, s'ils different de recevoir l'ordre de prêtrise: a moins qu'ils ne soyent arrestés par lâge ou par quelqu'autre empêchement canonique: voulons, que le statut Synodal de l'année 1614, sous le feu seigneur archiduc, notre prédecesseur, confirmé, par l'usage de la même Eglise, et par l'ancien serment des chanoines de 1528, qui nous a été représenté, soit exécuté et les défaillans primés de ia moitié de la prébende qu'ils auraient à percevoir. En conséquence, voulons que les jeunes chanoines étudians, restent à leur étude, et les passent sans interruption, jusqu'à ce qu'ils soyent en état de recevoir l'ordre de Diaconat, et ayant fait au moins deux années de théologie ou de droit Canon, à l'effet de quoy le chapitre leur donnera une pension proportionnée à ses facultés, suivant le décret

capitulaire du 14° Janvier 1708 de laquelle pension ils pourront jouir le jour de leur possession, sans avoir commencé leur stricte Résidence, qui leur doit estre differée jusqu'à ce qu'ils soyent Diacres, et en état de la continuer.

#### IX.

Avons confirmé et confirmons, l'ancien statut, qui ordonnait de faire par chaque chanoine deux années de Carences, pendant lesquelles, ils ne tireront que la moitié des gros fruits, et la moitié des distributions du chœur. Lesquelles Carences ne courront et ne pourront estre censées faites, pendant leur absence pour quelque cause que ce soit; mais seront comptées du jour de leur résidence actuelle, ainsy qu'il a été pratiqué, jusqu'à présent. Confirmons de même le statut et l'usage de commencer la dite residence par une année de stage, qui sera la première de Carence, durant laquelle année, ils feront neuf mois de service, sans interruption; et ne leur sera pas loisible de demeurer hors les murs de la ville et au delà des vingt quatre heures, a peine de perdre tous les fruits de leur demie prébende, et de recommencer le dit Stage, leurs permettons néanmoins, les trois mois restans de l'année, de prendre vacance, suivant le Décret du Saint-Concille de Trente, et l'ancien usage de cette Eglise.

#### X.

Voulons pareillement que les droits de fabrique anciennement establys soyent payez, par chaque chanoine et vicaire, à leur réception; scavoir par les premiers, Cent florins, et par les derniers cinquante pour estre employez aux réparations ou ornemens de la dite Eglise.

### XI.

Confirmons l'exemption du chanoine pléban en faveur de la charge d'âme, de ne payer aucun droit d'entrée ou de fabrique, et de ne point faire de Carence; ne voulons que le Stage ou la stricte residence, qu'il fera comme les autres chanoines, les carences exceptées, puissent aucunement l'empêcher ny luy préjudicier, dans le Cas où il pourrait estre obligé de s'absenter pour quelque besoin evident de sa paroisse, ou appelé par nous, nos successeurs ou grands vicaires, pour raison d'ycelle paroisse, seulement la présente exception, tendante uniquement a Luy rendre Libres les fonctions de son ministère, pour la même raison, nous déclarons le vice pleban exempt de payer à la fabrique les cinquante florins d'entrée que les autres vicaires payent.

#### XII

Le chapitre ne sera obligé à l'avenir de bâtir, achepter, ny donner aux chanoines et vicaires des logements au delà du nombre contenu dans l'inventaire a nous présenté par le dit Chapitre, contenant les maisons suivantes.

- 1º La Maison prévostale et ses dépendances pour le prévost.
- 2º La Décanale et ses dépendances pour le Doyen.

- 3° Une maison canoniale derrière le chœur, attenant d'un côté par son jardin à la Sacristie et aux chapelles de Saint-Rtienne et Saint-Sébastien, ayant une entrée aux Cloitres, et une sur la ville, rue appelée Marcksgass, proche la porte de même nom, la basse Cour se terminant à la muraille de la ville depuis la dite porte, jusqu'au battiment nommé Spielhauss inclusivement; La dite maison présentement occupée par le Sieur Willem chanoine ancien.
- 4° Une autre maison canoniale, placée avec son jardin, sa cour et autres dépendances au midy des Cloitres entre yœux et la muraille de la ville, terminée au tenant par une muraille tirée du coin du dortoire a celluy du Spielhauss, séparant son jardin d'avec la basse-cour de la précédente; finissant au couchant par les écuries: elle a son entrée à la cour postérieure du chapitre et est présentement occupée par le Sieur Resal Chanoine.
- 5° Une maison bastie sur la muraille de la ville, vis-à-vis de l'Eglise et du chapitre vers le couchant et l'orient d'hyver par les deux murailles, dont la rencontre forme l'angle méridional du Collège et de la ville, ladite maison terminée vers le nord par les escuries, dont elle est séparée par une partie de la cour ayant son entrée vis-à-vis de la maison capitulaire; ladite maison présentement occupée par le sieur Larondy Escôlatre.
- 6° Autre maison joignante au Chapitre par sa droite, tenant par derrière au côté occidental du Cloitre, ayant à sa gauche la Cave du Chapitre et la maison cy-dessus marquée N° 4. Son entrée dans la dite Cour postérieure, son jardin vis-à-vis, et séparé par un chemin d'environ deux toises, lequel jardin aboutit du coté du couchant et du midy sur cellui de la maison N° 5. La dite maison occupée par le sieur Motony Chantre.
- 7° Autre maison sur la chapelle de Saint-Nicolas ayant son entrée sur la cour antérieure du Chapitre; la maison Décanale à sa gauche; le cimetière à droite, et par derrière la dite maison occupée par le sieur Bernard Curé chanoine.
- 8° Autre Maison dans la dite Cour antérieure vis-à-vis et au nord de la précédente ayant à sa droite la prévosté dont elle est séparée par la maison du sacris. tain, à sa gauche ses écuries et son jardin. La dite maison occupée par le sieur Noel Custos.
- 9° Autre maison dans la rue vulgairement appelée Zimmerplatz, faisant face à l'église de Saint-Adelphe, dont elle est éloignée de la largeur de la dite rue, et de tout l'espace qu'occupe la maison qui joint à ladite Eglise du côté du Nord, ladite maison ayant à sa droite une autre maison du chapitre, par derrière un grand jardin carré, et une petite grange à la sortie de derrière.
- La de maison acheptée de Michel Clauss, et nouvellement érigée en Canoniale occupée par le sieur Barêge chanoine.
- 10° Une maison attenante, la précédente aussi nouvellement acheptée des deniers du chapitre, présentement occupée par le sieur Arnouley vicepléban.
- 11° Autre maison attenante, par derrière à la prévosté, ayant son entrée proche la porte appelée Zehenthor, ayant à droite une place et masure, qui la

sépare d'avec la maison du sacristain; à gauche un petit terrain vide qui la sépare d'avec une maison bourgeoise, bastie sur la muraille de la ville, attenant à la dite porte. La dite maison occupée par le sieur Décasse vicaire.

## XIII.

La maison du chanoine ancien cy-dessus marquée. La troisième, estant une des meilleures du College, et la plus commode par rapport aux fonctions du Curé, à cause de sa situation; nous approuvons la destination que le chapitre en a fait pour le chanoine pléban, et conformément à ycelle voullons que dèz qu'elle viendra à estre vacante, de quelque manière que ce soit, elle demeure unie et affectée à perpétuité au plébenat, sans qu'elle puisse plus estre optée ny possedée par autre chanoine que le curé qui y entrera de plein droit du jour de sa possession ce qui n'empêchera pas qu'en attendant, le Curé chanoine moderne ne puisse en opter une autre que celle que je occupe aujourd'huy s'il en vacque une a son tour, suivant le droit commun des chanoines. Et en cas que le chanoine Curé entrera en attendant dans la maison qu'il possedera lors de son decez ou de sa retraite.

## XIV.

Quoy que la maison marquée au nombre 10 ait été acquise dans le dessein d'en faire une canoniale, nous agréons en faveur de la charge d'âme, le don que le chapitre en fait au vicariat de la vice plebanie, et voulons que dès à présent elle y demeure attachée. Sans pouvoir plus estre optée ni possedée par aucun chanoine, ny autre vicaire que le vice pleban, qui y entrera de même que le pleban dans la sienne, sans rien payer ni autre formalité, que d'aller faire leur soumission au sieur prevost comme ayant le droit ordinaire d'investir des maisons. Car comme le chapitre leur collateur a depuis pen batty ou achepté deux maisons canoniales et une vicariale; le droit utile du prevost a raison de la maison canoniale du Curé, et de celle du vice pleban est suffisamment compensé pour pouvoir justement les exempter de payer le droit ordinaire du prevost qui est de vingt cinq florins pour un Chanoine et la moitié pour un vicaire. Mais comme la subordination et le respect dûe au Supérieur ne peut-être trop recommandée et qu'il ne peut d'ailleurs préjudicier au soin des âmes que nous considérons comme le principe unique de tous leur priviléges, nous voulons qu'ils fassent la soumission susdite au prévost qui consistera à le supplier au chapitre ou en sa maison en présence de deux chanoines d'agréer qu'ils prennent possession de leur maison plebanale ou vice plébanale ce qu'il ne pourra leur refuser.

#### XV.

Lorsqu'il y aura des chanoines ou vicaires résidens au dela du nombre des onze maisons cy-dessus spécificiées, ils ne pourront inquiéter le chapitre pour s'en faire donner, ny desloger les officiers ou Domestiques a moins qu'ils n'occupassent l'une des dites onze maisons, dont les neuf premières sont toutes

canoniales, et les deux dernières vicariales. La première des Canoniales estant affectée a la prévoté; la seconde au Doyenné, et la troisième au plébannat, les six maisons restantes seront données aux Chanoines, et les deux vicariales, aux vicaires, Suivant le tour de l'ancienneté. En observant néanmoins le règlement de visite du 23 Aoust 1699, qui porte qu'un chanoine qui aura déjà obtenu une maison, ne pourra en opter une seconde, qu'il n'ait préalablement fait et prouvé des améliorations pour Cinquante florins, outre toutes les menties réparations, auxquelles un chacun est obligé en tout temps; sans distinction de chanoines Curé ou vicaires.

## XVI.

Nous déclarons, que les grosses réparations à la charge du chapitre, consistent dans les murailles, la charpente et les planchers, outre les grauds cas, où il arrive un desgas considérable pour force majeure, tout autres réparations seront censées mentes et à la charge du possesseur comme dit est; ordonnons au chapitre de tenir la main à l'exécution du présent article à l'effet de quoy, sera fait chasque année une visite des maisons, et dressé procès-verbal de l'état d'ycelles et les possesseurs négligents leurs mentes réparations, contraints à les faire incessamment, défiendons toute connivence à cet égard voulant, que si au préjudice des présentes, les chanoines venaient à ordonner quelques réparations autres que les grosses aux dépens du chapitre, ils en soyent chargés en leurs propres et privés noms. Sera de même fait visite de chaque maison vacante, et le possesseur d'ycelle, ou la succession, sera et demeurera chargé de la mettre et laisser en bon état. Et a l'égard de l'entretien des prairies et jardins, chaque possesseur doit y estre tenu sans réserve, et faute de les faire, le chapitre les ordonnera aux dépens des possesseurs.

## XVII.

Et finalement, pour donner tous nos soins au maintien du bon ordre dans la dite église, ordonnons que le chapitre fera faire et nous représentera dans six mois une compilation des Réglements faits par nos prédécesseurs ou par le chapitre même aussi bien que des usages louables, jusques icy observés tant dans la Régie que pour la discipline du Chœur, comme il est déjà porté dans le Réglement de visite dudit jour vingt troisième Aoust mil six Cent quatre vingt dix neuf, pour le tout vu par nous, approuvé et confirmé, si faire se doit estre dressé le corps des statuts à nous demandé par la susdite Requête du Chapitre. En foy de quoy nous avons signé ces présentes, y avons fait apposer le Scel de nos armes et les avons fait contresigner par notre secrétaire, à Saverne dans notre palais Episcopal, ce jourd'huy quinzième du mois de May, mil sept Cent Neuf.

Seigneur.

Signé: Armand Gaston, év. et pr. de Strasbourg, et plus bas par Monseigneur, Signé Riccius, et scellé du Sceau de Mon dit Et nous, Louis Dupont, Doyen de Neuwiller, et François Christophe Larondy, chanoine Escolatre de la même Eglise, deument authorizés par nostredit Chapitre, en vertu de ses conclusions du troisième Avril dernier, et treizième du présent mois de May aurons reçeu avec un très-profond respect, les règlements cy-dessus consistants en dix sept articles, et promettons pour nous, et au nom de tout le corps de nous y conformer exactement. En témoin de quoy, avons signé ces présentes, et y avons apposé le Scel ordinaire de notre chapitre à Saverne Ce jourd'huy quinzième May, mil Sept Cent neuf.

Signé: Louis Dupont, doyen, Fr. Ch. Larondy, escolatre,

avec paraphe, et scellé du Sceau du chapitre de Neuwiller.

Collationné et trouvé conforme à son original en parchemin, représenté par moy, notaire royal à Strasbourg; soussigné ce dix huit Mars, mil sept cent vingt quatre.

> L'HAUNEUR, Notaire Royal.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

#### XVIII.

Transaction qui justifie que le chapitre de Neuviller est fabricien des revenus de l'église paroissiale de Notre-Dame de Montzviller.

(Extrait de la transaction du 2 janvier 1742, homologuée le dix huitième du même mois.)

Jean François, par la grâce de Dieu, et par l'autorité du Saint-Siège Apostolique, Evêque d'Uranople, suffragant vicaire général de Strasbourg, et officiale du même Diocèze.

A tous ceux qui ces présentes verront: salut.

Vue la requête à nous présentée par les Prévôt, Doyen, Chanoines et Chapitre de l'église Collégiale de Neuwiller, Frédéric-Adelphe de Gail, prêtre curé de la paroisse de Montzviller, et les Prévôt, jurés et habitants de la communauté d'Eckartzviller, tendante à ce qu'il nous plaise en notre qualité d'ordinaire, homologuer, approuver et confirmer la transaction jointe à leur dite requête, et faite sous notre ratification entre les sus dites parties, le deuxième du présent mois de Janvier, mil sept cent quarante deux, pour assouvir et terminer à l'amiable les procès et différents qui ont été mûs et agités entre elles depuis deux ans au sujet des droits, revenus et charges des Curés de Montzviller, vu aussi la dite transaction du deuxième Janvier présente année . . . . et les pièces qui ont été produites et oûyes les parties, vû aussi les conclusions et réquisitions du promoteurà qui le tout a été communiqué, nous approuvons, ratifions et confirmons en notre qualité d'ordinaire, les articles suivants tirés de la dite transaction faite le deuxième jour du présent mois de Janvier, entre les Prévôt, Doyen, Chanoines, et Chapitre de l'Eglise collégiale de Neuwiller, et le S' Frédéric Adelphe de Gail,

Digitized by Google

Prêtre curé de la Paroisse de Montzviller et les Prevot, Bourgmaistre, bourgeois et communauté d'Eckartzviller pour être executée par eux et leurs successeurs suivant la forme et teneur qui s'ensuit.

- 1° Le chapitre de Neuviller s'oblige de donner au sieur de Gail, curé moderne de Montzviller et a ses successeurs, par chaque année, pour compétence 900 livres.
- 2° Le sieur de Gail et ses successeurs curés à Montzviller, jouiront d'une prairie.
  - 3º Le dit chapitre de Neuwiller accorde au sieur de Gail 15 cordes de bois.
- 4° Le sieur de Gail et ses successeurs curés de la paroisse de Montzviller jouiront seuls des offrandes.
- 5° Les sieurs curés de Montzviller jouiront aussi des fondations faites en la dite église, soit en argent, terres, vignes, prairies ou autres revenus pour anniversaires ou autres charges.
- 6° Les biens et revenus de la prémissairie seront laissés au sieur de Gail et à ses successeurs, curés de Montzviller.
- 7° Au moyen de ce que dessus, le sieur de Gail pour lui et ses successeurs, cède et abandonne au dit chapitre de la collégiale de Neuwiller, tous les droits qu'il pourrait avoir à une autre compétence.
- 8° Le sieur de Gail renonce aussi pour lui et ses successeurs curés, à toutes les prétentions qu'il avait formées sur la dixme tant ancienne que novales.
- 9° Le sieur de Gail renonce aussi pour lui et ses successeurs, en faveur du dit chapitre à la jouissance de tous les biens dotaux.
- 10° Le dit chapitre de Neuviller conservera et continuera l'inspection sur la fabrique de l'église de Montzviller et restera reconnu, comme par le passée, pour fabricien des revenus de la dite Eglise, et jouira en outre, comme cy-devant, des deux tiers du produit des offrandes qui se trouveront dans les troncs, et qui y seront mises et portées fidèlement de tous les autels, par le sacristain de Montzviller, pendant toute l'année, conformément à l'article 4° cy-dessus.

Demeurera aussi le dit chapitre, en qualité de curé primitif, en la possession de pouvoir faire célébrer la grande Messe, dans l'église du dit Montzviller, les festes de la Sainte Vierge, par un chanoine de la dite collégiale de Neuwiller.

- 11° Et attendu la jouissance des revenus de la prémissairie.
- 12° Et finalement sont convenues les parties, que toutes les pièces, titres et documents de part et d'autre, demeureront sans effet, en tant qu'ils pourraient être contraires à la présente transaction, qu'au moyen d'icelle tout procès entre elles, soit levé, terminé et assouvi, promettant de porter et payer chacune des dites parties à ses frais et dépens, car ainsi a été convenu entre elles, le tout sous notre approbation.

Après avoir bien examiné les douzes articles, cy-dessus tirés des susdites transactions, et a nous présentés pour être par nous ratifiés et confirmés; nous, en notre qualité d'Ordinaire, les approuvons, ratifions et confirmons tels qu'ils

sont rapportés dans notre présent décret, ce faisant ordonnons qu'après qu'ils seront de rechef respectivement acceptés avec promesse de s'y conformer exactement et signés des dites parties pour elles et leurs successeurs; ils seront rapportés avec les différentes transactions cy-dessus mentionnées et déposées ensemble au greffe de l'officialité, enregistrée suivie et exécutée, selon leur forme et teneur; donné à Strasbourg le 18 Janvier 1742. signé J. F. Evêque d'Uranople, suffragant vicaire général et official, et plus bas, par Monseigneur Wayeur avec paraphe.

(L. S.)

Par devant le notaire et greffier de la ville de Saverne, furent présents, Messire Paul Barthélemi de Baulès, Prêtre chanoine de l'insigne Eglise collégiale de Neuviller, pour et au nom du chapitre de la dite Eglise, suivant la procuration du dit V<sup>ble</sup> chapitre; laquelle sera déposée aux archives de l'officialité de Strasbourg, d'une part; Frédéric Adelphe de Gail, prêtre curé de Montzviller, et encore Laurent Bernard, Prévot d'Eckartzviller, pour et au nom de la communauté du dit lieu, suivant l'acte du Jourd'huy lequel sera pareillement déposé au greffe des dites archives de l'officialité de Strasbourg d'autre part.

Lesquelles parties ont confessé et confessent par les présentes, qu'elles acceptent avec respect, le présent décret rendu par la dite officialité, et qu'elles promettent par les présentes, pour eux et leurs successeurs, d'observer les articles cy contenus en ce qui concerne les dites parties, chacune d'icelle à son égard, et qui au surplus elles révoquent et annulent toutes autres pièces et transactions, autant qu'elles pourraient être contraires au susdit décret, en foy de quoy elles ont signé avec le susdit notaire, fait, lu, repassé et interpreté en langue allemande en présence de .... à Saverne le 24 Janvier 1742.

Signé:

Collationné: VAYEUR, avec paraphe.

(L. S.)

Les transactions du 23 Janvier 1741, et 2 Janvier 1742, ensemble les procurations du chapitre de Neuviller et de la communauté d'Eckartzviller ont été déposées avec l'original des présentes, au greffe de l'évêché, au dessus du décret cy dessus à Strasbourg le 29 Janvier 1742,

Signé: VAYEUR, avec paraphe.

Collationné et trouvé conforme à la grosse en papier duement scellée et signée, déposé aux archives du chapitre de Neuviller, par le soussigné greffier et tabellion du baillage du dit chapitre à Neuviller le vingt neuvième décembre, mil sept cent quatre vingt.

(Archives paroissiales de Neuwiller.)

### XIX.

Extrait des Registres de visite du Chapitre rural du Haut-Haguenau de l'Évéché de Strasbourg, faite en 1759. Neuviller, paroisse.

Ce jourd'hui 22 Juin 1759, Monseigneur l'Evêque d'Arath, suffragant etc. etc., a visité l'eglise paroissiale de Neuwiller, sous l'invocation de Saint-Adelphe. Il y a dans Neuviller deux églises: Saint-Adelphe est église paroissiale, mais toutes les fonctions se font dans l'église collégiale. La dite paroisse est unie au chapitre; ces deux églises sont séparées. A Saint-Adelphe, la nef est occupée par les luthériens, et séparée du chœur par un mur.

Monsieur le Prince de Darmstadt est seigneur du bourg de Neuviller, et le sieur Geiger est bailli. Le chapitre est seigneur de l'enclos; le sieur Lallemand est bailli du chapitre et est appelé communément Ober-Schultheiss.

La communauté est composée d'environ cent-vingt familles catholiques, d'environ 90 luthériens et de douze juifs.

Le chapitre est décimateur pour la grosse et la menue dime, à l'exception d'un canton appelé Denesselberg où le Prince de Darmstadt est décimateur. Le chapitre jouit en outre de toute la dime des novales, dans la totalité du ban. La dite collégiale est chargée de l'entretien des deux Eglises, et de fournir tout ce qu'il fant pour le culte de la paroisse. Le sieur Peyerimhof Charles Antoine, chanoine de la collégiale est curé. Les fonctions paroissiales sont attachées à son canonicat, qui pour cette raison est nommé «canonicatus onerosus». Il n'y a pas de messe particulière, les Dimanches et fêtes pour la paroisse, les publications se font pendant la messe capitulaire après le Credo, lorsqu'il n'y a pas de sermon, et lorsqu'il y a sermon elles se font après la Grand-Messe tous les 15 jours. Durant l'Avent et le Carême et aux grandes-fêtes, il y a toujours sermon. Le curé applique sa Messe les Dimanche et les grandes fêtes pour ses paroissiens. Outre le curé, il y a un vice-pléban qui est un vicaire de la collégiale et doit aider le Curé dans toutes ses fonctions paroissiales.

La chapelle de Saint-Nicolas a été unie ad tempus, à ce vicariat dont le titulaire actuel est Monsieur Jean Paul Neunlüsch. Par convention entre le Pléban et le vice Pléban, ils desservent la paroisse à tour de rôle, chacun deux mois. La communauté catholique se plaint de cette disposition dans laquelle elle trouve des inconvénients pour le service; car souvent ils ignorent à qui ils doivent s'adresser pour le spirituel.

Ce curé jouit aussi des revenus de la chapelle de Sainte-Catherine dans la nef de Saint-Adelphe, dont il tire 7 1/2 sacs de froment, quatre et demi sacs de seigle, quatre et demi sacs d'orge, quarante et quelques livres en argent.

Il a une maison affectée pour lui: de plus, ses revenus de chanoine.

Le vice pleban, outre sa compétence de vicaire de la Collégiale, jouit de la chapelle de Saint-Nicolas, située sur le cimetière de l'église collégiale, dont il

tire vingt huit sacs de froment, dix de seigle, deux d'orge et deux arpents de vigne qu'il fait cultiver lui-même; il a en outre une maison vicariale.

Les droits d'étole se partagent entre le pléban et le vice pléban : le premier tire deux tiers, l'autre un tiers.

Il y a un maître d'école logé et salarié par le chapitre et une sage-femme catholique.

Le chapitre de la collégiale est composé d'un prévot infulé, d'un doyen, de douze chanoines et de six vicaires. Il y a aussi à Neuviller un hospice de Recollets, composé de cinq religieux et d'un frère.

Hors du bourg, sur une colline, dite Heiligenbühl, il y a une chapelle de Saint-Marc tombée en ruines et qui servait autrefois de réclusion aux femmes qui voulaient vivre en récluses. Il se trouve dans une maison canoniale donnant sur le cimetière de la collégiale une chapelle dans laquelle sont trois autels sous l'invocation de Saint-Nicolas, de Saint-Jean et de Saint-Vincent. Ce sont trois bénéfices simples: celui de Saint-Nicolas est attaché à la vice-plébanie, celui de Saint-Jean est affecté à la custodie, et celui de Saint-Vincent, est possédé par le sieur Lavergne. La dite chapelle est située sur les appartenances du chanoine qui occupe cette maison. On n'y dit point de Messe; elle est dans le plus mauvais état, on y dépose du bois et autres choses. Sa situation ne permet pas de la mettre en état et le chapitre propose de transférer le titre des bénéfices qui y sont fondés, sur des autels, dans son église.

Outre le cimetière de l'Eglise collégiale, où l'on enterre les paroissiens, il y a en outre celui de Saint-Adelphe qui est proprement celui de la paroisse, et qui appartient aux seuls catholiques. Le chapitre en a fait baisser les terres nouvellement et l'a fait réparer très proprement et l'on y enterre de nouveau.

### Ordonné I.

Le sieur curé se plaignant du défaut d'assiduité au catéchisme, il s'adressera aux juges du lieu, à l'effet de faire punir par amende ou autrement, les parents qui seraient négligents d'y envoyer exactement leurs enfants.

Π.

La chapelle située sous l'habitation canoniale du sieur Saulez, ne pouvant, par sa situation, servir à y dire la Messe, nous l'avons déclarée interdite; permettons que les titres soient transférés sur l'autel de la Sainte Vierge dans l'église collégiale, à charge par le chapitre, d'élever trois autels sous l'invocation des mêmes saints lorsqu'il fera reconstruire le chœur de son église.

Ш.

La chapelle de Saint-Marc située sur la sainte colline, étant inutile et tombée en ruines, nous permettons au chapitre de la démolir entièrement.

IV.

Le vice pléban en titre, sera subordonné au curé pour tontes les fonctions paroissiales, desquelles l'un et l'autre sera chargé en tout temps, sans qu'ils puissent par aucun arrangement ou convention entre eux, en disposer autrement, alternativement, si ce n'est pour les sermons, prônes et catéchismes que le curé et le vice pléban feront à tour de rôle tous les Dimanches et fêtes principales.

Zell, dans le Vallon.

Était autrefois village et paroisse en titre; il n'y reste ni église ni village, mais seulement un moulin et une cense appartenant au prince de Darmstadt, occupés par des luthériens. Le chapitre y a conservé la dime, grosse et petite.

Château de Herrenstein.

Situé sur la montagne appartenant à Monsieur le comte de Rosen; il n'y a qu'un fermier catholique logeant dans le château ruiné.

### Kugelberg.

Ancienne maison de campagne des moines où il y a trois familles luthériennes. Le curé de Neuviller dessert les catholiques lorsqu'il s'y en trouve.

> Signé: † l'Évêque d'Arath, suffragant vicaire général; d'Herbain, promoteur; Schmaltz, Hüffel, secrétaires.

(Archives départementales de Strasbourg, G. 5368, n° 10.)

#### XX.

Les Récollets sont obligés de prier les bras étendus pour leurs bienfaiteurs de Neuviller (les chanoines).

In Residentia Neowillana, sub sacra obedientia, præsentibus mandatur a R. P. superiore, ut post prandium et coenam praeces pro benefactoribus ubique in provencia dici solitae, expansis brachiis ad Deum fundantur, nisi occurente impedimento rationabili dispensetur.

Datum in Residentia Neowillana, 6. Juilii in actuali visitatione anno 1774.

P. Lucas, Remy, minister provincialis.

(Archives communales de Neuwiller.)



### **GESELLSCHAFT**

FÜR BREALTUNG

# DER GESCHICHTLICHEN DENKMÄLER IM ELSASS.

-moderne

Vorstands-Sitzung am 4. Februar 1897, 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Uhr Nachmittags.

Versitzender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Binder, Keller, Klem, Martin, Reinhard, Salomon, Schickelé und Seyboth als Schriftsthrer-

Entschuldigt die Mitglieder: Christmann, Henning, Himly, Winkler.

Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und angenommen.

Zugeschickt:

von Mitglied Forrer: Der Depotfund von Bonneville;

 Schickelé: Die St. Magdalenenkirche. — Dank.

Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren:

Victor Weibel, Fabrikant, Alspach, durch Mitglied Wipf;

Dr. Frantz, Oberlehrer am Gymnasium St. Stephan, Strassburg, durch Mitglied Dr. Bach;

Ganter, Pfarrer, Lautenbach-Zell, durch Mitglied Klem;

Cunrath, Pfarrer, Wickersweier, Beuchot, Pfarrer, Grussenheim, Mertz, Pfarrer, Andolsheim,

durch Mitglied Gutmann;

Dr. Weber, Bürgermeister zu Weiler, Alfred Bürckel, Eigentümer, Reichenweier, durch Mitglied Winkler;

B. XIX. - (8.-B.)

### SOCIÉTÉ

POUR LA

# CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES D'ALSACE.

----

Séance du Comité du 4 février 1897, à 2 1/2 heures de l'après-midi. Président: M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Binder, Keller, Klem, Martin, Reinhard, Salomon, Schickelé et Seyboth, faisant fonctions de secrétaire.

Excusés: MM. Christmann, Henning, Himly, Winkler.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Dons:

de M. Forrer: Der Depotfund von Bonneville;

de M. le chanoine Schickelé: Die St. Magdalenenkirche. — Remerciments.

Sont proposés pour l'admission comme membres nouveaux :

MM. Victor Weibel, fabricant à Alspach, présenté par M. Wipf;

> D' Frantz, Oberlehrer au gymnase de Saint-Étienne à Strasbourg, présenté par M. le D' Bach;

Ganter, curé à Lautenbach-Zell, présenté par M. Klem;

Cunrath, curé à Wickersweier, Beuchot, curé à Grussenheim, Mertz, curé à Andolsheim, présentés par M. Gutmann;

Dr Weber, maire à Villé, Alfred Bürckel, propriétaire à Ricquewihr, présentés par M. Winkler;

27

Dr. Gass, Professor am Priesterseminar,
Strassburg,
Rapp, Pfarrer, Gærsdorf,
Müller, Pfarrer, Saarunion,
Abbé Roth, Redacteur, Mülhausen,
Arthur Roederer, Buchhändler, Strassburg,
durch den Vorsitzenden Dacheux;
Paul Linder, Strassburg,
durch Mitglied Keller;
Albert Wieger, Architekt, Strassburg,
durch Mitglied Salomon.

Sämtliche vorgeschlagenen Herren werden sofort als Mitglieder der Gesellschaft aufgenommen.

Der Vorsitzende berichtet, dass der Ausschuss des Vorstandes mit der Mutziger Kirchenfabrik ein Uebereinkommen getroffen hat, nach welchem derselben neue Glasfenster im Werte bis zu 1000 au gestistet werden, und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die Regierung sich bei dieser Ausgabe mit der Hälste der Kosten beteiligen wird.

Ferner teilt der Vorsitzende mit, dass die Kosten der Ueberführung der Sammlungen der Gesellschaft in das Schloss sich auf 3 488 & 38 & belaufen, wovon 684 & 63 & noch zu zahlen sind.

Der Vorstand fasst ferner den Beschluss, 250 Exemplare des Programms der Preisaufgabe drucken zu lassen.

Mitglied Klem berichtet über die Sitzung der Colmarer Abteilung am 12. November 1896 (siehe S. 456).

Mitglied Salomon macht den Vorstand auf den Zustand des Turmes im Schloss Rathsamhausen aufmerksam und verspricht einen diese Frage betreffenden Bericht für eine nächste Sitzung.

Der Vorsitzende berichtet von im Walde bei Girbaden (Mollkirch) vorhandenen Tumuli. Der Gedanke, ebendort Ausgrabungen zu veranstalten, findet Zustimmung.

Schluss der Sitzung um 4 Uhr.

Dr Gass, professeur au Grand-Séminaire,
Strasbourg,
Rapp, curé à Gærsdorf,
Müller, curé à Saarunion,
Abbé Roth, rédacteur à Mulhouse,
Arthur Ræderer, libraire à Strasbourg,
présentés par le Président;
Paul Linder,
présenté par M. le chanoine Keller;
Albert Wieger, architecte,
présenté par M. Salomon.

Personne ne s'opposant à leur admission immédiate, le Président les proclame membres de la Société.

Il ajoute que les frais du transport des collections de la Société, de l'ancienne Académie au Château, s'élèvent à la somme de 3,488 4 38 5, sur laquelle il reste à payer 684 4 63 5,

Le Comité fixe à 250 exemplaires l'impression du programme pour le concours ouvert par la Société.

M. Klem rend compte de la séance tenue par la section de Colmar le 12 novembre 1896 (voir p. 456).

M. Salomon appelle l'attention du Comité sur l'état de la tour de Rathsamhausen et promet, pour une réunion prochaine, un rapport sur cette question.

Le Président parle des tumulus qui se rencontrent dans la forêt de Mollkirch, au pied du Girbaden, et l'idée d'y entreprendre des fouilles est agréée.

Fin de la séance à 4 heures.

## Vorstands-Sitzung am 25. März 1897, 2 1/2 Uhr Nachmittags.

Vorsitzender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Binder, Christmann, Glück, Henning, Keller, Klem, Martin, Reinhard, Schlosser, Schickelé und Seyboth als Schriftführer.

Entschuldigt das Mitglied Himly.

Dr. Bechstein wohnt der Sitzung bei.

Mitglied Christmann schenkt der Gesellschaft eine Anzahl Lichtdrucke. - Dank.

Cantonalarzt Dr. D. Goldschmidt schenkt verschiedene Bruchstücke von dem figürlichen Schmucke des ehemaligen äusseren Fischerthors, einer Arbeit des Bildhauers Dock. - Dank.

Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren:

Dr. Heinrich Weisgerber, Paris, durch Mitglied Nerlinger;

Albert Hoppe, Gerichtsassessor, durch den Vorsitzenden Dacheux;

Victor Macker, Colmar, Méquellet, Colmar, Mannheimer, Colmar, durch Mitglied Ingold;

Toni Schwartz, Mülhausen, Gabriel Schlumberger, Molhausen, durch Mitglied Glack;

Abbé Henri Reumont, stud. phil., Strassburg, durch Mitglied Keller;

Adolph Morpain, Schriftsteller, Strassburg, durch Mitglied Seyboth.

Mitglied Salomon schlägt vor, eine Besichtigung der Ruinen Lützelburg und Rathsamhausen zu unternehmen, um dann einen eingehenden Bericht nebst Kostenanschlag für notwendige Erhaltungsarbeiten aufstellen zu können. Dieser Vorschlag wird angenommen.

Séance du Comité du 25 mars 1897, à 2 1/2 heures de l'après-midi. Président : M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Binder, Christmann, Glück, Henning, Keller, Klem, Martin, Reinhard, Schlosser, Schickelé et Seyboth secrétaire.

Excusé: M. Himly.

Le D' Bechstein assiste à la séance.

M. Christmann offre à la Société une série de photogravures, représentant des vues d'Alsace. - Remerciments.

M. le D' Goldschmidt fait don de divers fragments provenant de la décoration de l'ancienne porte des Pécheurs à Strasbourg, œuvre du sculpteur Dock. — Remerciments.

Sont proposés comme nouveaux membres:

MM. D' Henri Weisgerber, à Paris,

par M. Nerlinger;

Albert Hoppe, Gerichtsassessor,

par M. Dacheux;

Victor Macker, Colmar,

Méquellet,

Mannheimer,

par M. Ingold;

Toni Schwartz, Mulhouse, Gabriel Schlumberger, Mulhouse,

par M. Glück;

Abbé Henri Reumont, stud.phil., Strasbourg,

par M. le chanoine Keller;

Adolpho Morpain, homme de lettres, Strasbourg,

par M. Seyboth.

M. Salomon se propose d'aller visiter les ruines de Lutzelhouse et de Rathsamhausen, pour être à même de faire un rapport détaillé et un devis pour les travaux d'entretien à exécuter. La proposition est adoptée.

Der Vorsitzende verliest einen Brief von Herrn Danzas zu Rodern, das kleine Schloss Königsburg betreffend. Diese Frage wird untersucht werden.

Dem Pförtner werden 5 2 monatlich für das erste Quartal ausser der für den Umzug ausbezahlten Gratifikation bewilligt, und sein Gehalt für die Zukunst auf 300 2 jährlich sestegesetzt.

Mitglied Reinhard teilt mit, dass dem Namen des Prinzen Leopold v. Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, damals Kanonikus zu Gross-Varasdin in Ungarn, im Almanach von Gotha von 1835 bis 1840, der Titel «Herr von S. Ottilia im Elsass» beigefügt ist. Mitglied Barack bemerkt, dass dieser Titel schon im Almanach von Gotha von 1832 zum ersten Mal vorkommt. Es ist ihm unmöglich gewesen, Näheres über die Veranlassung zu diesem Titel aufzufinden.

Mitglied Schlosser berichtet über den schlechten Zustand der römischen Ruinen zu Mackweiler, für welche die Gesellschaft sich schon früher interessiert hat. Dieselbe wird Schritte thun, um die Regierung dafür zu interessieren und den Zustand der Ruinen durch Mitglied Winkler feststellen lassen.

Mitglied Klem verliest das Protokoll der Sitzung des Untercomités von Colmar am 4. März.

Der Vorsitzende teilt mit, dass Dombaumeister Arntz römische Fundamente in dem Münster festgestellt hat und die Nachgrabungen fortsetzt.

Schluss der Sitzung um 4 Uhr.

Vorstands-Sitzung am 13. Mai 1897, Nachmittags  $2^{4}/_{2}$  Uhr.

Vorsitzender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Christmann, Glück, Klem, Martin, Reinhard, Salomon, Schlosser und Seyboth als Schriftführer.

Le Président lit une lettre de M. Danzas se rapportant au petit château de Kœnigabourg. La question sera examinée.

Est accordé au portier un supplément de 5 par mois pour le premier trimestre, en outre de la gratification qu'il a reçue pour le déménagement, et son traitement est fixé pour l'avenir à 300 M par an.

M. Reinhard fait remarquer que, de 1835 à 1840, le prince Léopold de Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfürst, alors chanoine à Gross-Varasdin en Hongrie, a porté, dans l'Almanach de Gotha, le titre de: seigneur de Sainte-Odile en Alsace. M. Barack ajoute que ce titre se trouve pour la première fois dans l'Almanach de Gotha dès 1832; il lui a été impossible de trouver des détails plus précis à ce sujet.

M. Schlosser rend compte du mauvais état des ruines romaines de Mackweiler, auxquelles la Société s'est intéressée jadis. Elle fera les démarches nécessaires pour attirer sur cette question l'attention du gouvernement, et faire constater l'état des ruines par M. Winkler.

M. Klem donne lecture du procès-verbal de la séance du sous-comité de Colmar du 4 mars.

Le Président informe le Comité que l'architecte de la cathédrale, M. Arntz, a constaté dans cet édifice l'existence de fondations romaines et qu'il continue les fouilles.

Fin de la séance à 4 heures.

Séance du Comité du 13 mai 1897,

à 2 1/2 heures de l'après-midi.

Président : M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Christmann, Glück, Klem, Martin, Reinhard, Salomon, Schlosser et Seyboth secrétaire.

Entschuldigt die Mitglieder: Binder, Himly, Stamm und Winkler.

Dr. Bechstein wohnt der Sitzung bei.

Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und angenommen.

### Zugeschickt:

von Herrn Lesslin in Eckerich: Eine photographische Aufnahme eines alten Kupferstiches, die Beschiessung der Hoh-Königsburg 1633 darstellend;

von der Stadtverwaltung: Unser Frauen Werk zu Strassburg. Denkschrift von Herrn Dombanmeister L. Arntz;

von Herrn Gilliot, Buchdrucker in Zabern:
A. Adam, SanktVeit bei Zabern, oder der hohle
Stein. — Dank.

Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren:

Frey, Pfarrer in Deutsch-Rumbach,
Wenisch, Pfarrer zu Epfig,
durch den Vorsitzenden Dacheux;
Moritz Gerf, Banquier in Weissenburg,
durch Mitglied Spinner;
Stadt Reichenweier,
durch Mitglied Winkler;
Dr. Leon Woringer in Buchsweiler,
durch Mitglied Salomon.

Zwei Zeichnungen, den sogenannten Galgenstein bei Hochgoeft, einen angeblichen Taufstein, darstellend, werden vorgelegt.

Mitglied Schlosser berichtet, dass er ein Relief des Herkules in 7 grossen und einer Anzahl kleineren Bruchstücken für 40 M angekauft hat. Dieses Relief wurde in der Umgegend von Drulingen im Bann Hirschland aufgefunden.

Mitglied Barack verliest einen Brief des Herrn Mathis in Niederbronn, in dem über den Zustand der Ruine Wasenburg berichtet wird. Da die Ruine dem Staat angehört, würde es sich empfehlen, diesen zur Restauration anzuregen. Excusés: MM. Binder, Himly, Stamm et Winkler.

M. le D' Bechstein assiste à la séance.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Ont été envoyés à la Société par

M. Lesslin d'Echery: Une reproduction photographique d'une vieille gravure représentant le bombardement du Haut-Kœnigsbourg en 1633.

L'administration municipale: Unser Frauen-Werk zu Strassburg. Mémoire de l'architecte de l'Œuvre, M. L. Arntz.

M. Gilliot, imprimeur à Saverne: Sankt-Veit bei Zabern, oder der hohle Stein, par M. l'abbé A. ADAM. — Remerciments.

Sont proposés pour l'admission comme membres nouveaux et aussitôt admis :

MM. Frey, curé à l'Allemand-Rombach, Wenisch, curé à Epfig, présentés par M. Dacheux;
Maurice Cerf, banquier à Wissembourg, présenté par M. Spinner;
La ville de Ricquewihr, présentée par M. Winkler;
D' Léon Woringer, présenté par M. Salomon.

Le Président dépose deux dessins représentant la pierre dite *Galgenstein*, près de Hochgœft, probablement une ancienne cuve baptismale.

M. Schlosser annonce qu'il a acheté pour 40 A un relief représentant Hercule, comprenant 7 grands fragments et un certain nombre de petits. Ce relief a été trouvé dans les environs de Drulingen, dans la banlieue de Hirschland.

M. Barack donne lecture d'une lettre de M. Mathis, hôtelier à Niederbronn, qui rend compte de l'état du château ruiné de Wasenbourg. Comme cette ruine appartient à l'État, il serait bon de lui en recommander la restauration.

Herr Hüffel meldet eine demnächst erscheinende Arbeit über den Maler des Kaysersberger Altars an, dessen Contract mit der Kirche aufgefunden wurde.

Mitglied Henning berichtet über den Fund von 15 Grabstätten bei Königshofen. Dieselben enthalten einige 30 Stück Totenurnen (Glasurnen mit Knochen).

Mitglied Klem legt Photographieen vor von einem Altarschrein im Spital zu Bergheim und von einem Epitaphium aus dem XIV. Jahrhundert, in der Pfarrkirche daselbst, der leider sehr schlecht renoviert wurde und auch zu viel kosten würde.

Mitglied Klem verliest ferner das Protokoll der Sitzung des Untercomités in Colmar am 6. Mai (siehe S. 460).

Als Tag der General-Versammlung wird vorläufig der 1. oder der 8. Juli bestimmt.

Schluss der Sitzung um 4 1/, Uhr.

# Vorstands-Sitzung am 17. Juni 1897. Vorsitzender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Henning, Martin, Salomon, Schlosser, Stamm und Seyboth als Schriftsuhrer.

Entschuldigt die Mitglieder: Binder, Himly, Reinhard, Schickelé.

Dombaumeister Arntz wohnt der Sitzung bei.

Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen und sofort aufgenommen die Herren:

Dietsch, Jean, Fabrikant, Leberau, Dietsch, Camille, Fabrikant, Leberau, Lacour, Paul, Färbereibesitzer, Markirch,

Fleischmann, Julius, Markirch,

durch Mitglied Degermann;

M. Huffel annonce un travail sur le peintre de l'autel de Kaysersberg, dont il a retrouvé le traité fait avec l'église.

M. Henning rend compte de la découverte de 15 tombes près de Kænigshofen. On y a trouvé environ trente urnes funéraires en verre, renfermant des ossements.

M. Klem dépose des photographies représentant un ancien autel de l'hôpital de Bergheim, ainsi qu'une épitaphe du quatorzième siècle qui se trouvait à l'église du même endroit. Malheureusement l'autel a été fort mal restauré et le prix en serait trop élevé.

M. Klem donne également lecture du procèsverbal de la séance du sous-comité de Colmar du 6 mai (voir p. 460).

La date de l'Assemblée générale est fixée provisoirement au 1° ou au 8 juillet.

Fin de la séance à 4 heures et demie.

Séance du Comité du 17 juin 1897. Président: M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Henning, Martin, Salomon, Schlosser, Stamm et Seyboth secrétaire.

Excusés: MM. Binder, Himly, Reinhard, Schickelé.

M. Arntz, architecte de l'Œuvre Notre-Dame, assiste à la séance.

Sont proposés comme nouveaux membres et aussitôt admis:

MM. Dietsch, Jean, fabricant à Lièpvre,
Dietsch, Camille, 
Lacour, Paul, teinturier à Sainte-Marieaux-Mines,
Fleischmann, Jules, à Sainte-Marie-aux-

présentés par M. Jules Degermann;

Ott, Theodor, Kunstmaler, durch Mitglied Isidor Ott, Vater; Dollinger, Ferdinand, Dr. med., durch Mitglied Binder.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird die General-Versammlung auf den 8. Juli, und zwar im Saale der Aubette, festgesetzt.

Dombaumeister Arntz berichtet über den Zustand der Ruinen Rathsamhausen und Wasenburg. Der Eigentümer der ersteren, Herr Scheidecker, wäre geneigt die Hälfte der Kosten zu tragen; die Gesellschaft würde die andere Hälfte auf sich nehmen. Was die Ruine Wasenburg betrifft, so muss der Staat vor Allem zur Restaurierung angeregt werden; die Gesellschaft wird beitragen.

Der Austausch der Vereinsschriften mit der Gesellschaft für Förderung der Geschichte, Altertums- und Volkskunde in Freiburg i. B. wird beschlossen.

Schluss der Sitzung um 4 Uhr.

General-Versammlung am 8. Juli 1897, Nachmittags 3 Uhr, im grossen Saale der Aubette.

Nachdem der Vorsitzende die aus dem ganzen Lande erschienenen Mitglieder begrüsst hat, trägt Mitglied Barack folgenden Rechenschaftsbericht vor:

### Meine Herren!

Nach § 13 der Statuten unserer Gesellschaft hat einer der Schriftührer in der General-Versammlung Bericht zu erstatten über das abgelaufene Geschäftsjahr. Nachdem bei der letzten General-Versammlung in Abwesenheit der beiden Schriftführer der Herr Präsident dieser Vorschrift nachgekommen ist, möge es mir gestattet sein, Ihnen an Stelle des zur Zeit allein vorhandenen Schriftführers in kurzen Zügen ein Bild unserer Arbeiten und der sonstigen Breignisse in unserer Gesellschaft vor Augen zu führen.

Ott, Théodore, artiste-peintre, présenté par son père, M. Isidore Ott; D' Ferdinand Dollinger, présenté par M. Binder.

Sur la proposition du Président, l'Assemblée générale se tiendra le 8 juillet, dans une salle de l'Aubette.

M. Arntz rend compte de l'état des ruines de Rathsamhausen et de Wasenbourg. Le propriétaire de la première, M. Scheidecker, serait disposé à se charger de la moitié des frais que causeraient les travaux à exécuter. Pour ce qui est de Wasenbourg, il s'agit de pousser l'État à entreprendre les travaux nécessaires, auxquels la Société pourra contribuer.

L'échange des publications proposé par la Société de Fribourg en B. «Gesellschaft für Förderung der Geschichte, Altertums- und Volkskunde» est accepté.

Fin de la séance à 4 heures.

Assemblée générale du 8 juillet 1897, à 3 heures de l'après-midi, dans la grande salle de l'Aubette.

Le Président, en quelques paroles cordiales, souhaite la bienvenue aux membres venus de tous les côtés de l'Alsace, puis il donne la parole au vice-président, M. le Dr Barack qui s'exprime en ces termes:

### Messieurs!

Le paragraphe 13 des statuts de notre Société charge le secrétaire de faire, à l'Assemblée générale, le compte rendu de l'année écoulée. En l'absence des deux secrétaires, M. le Président a rempli cette tâche l'an dernier; qu'il me soit permis de prendre aujourd'hui la place du seul secrétaire que nous ayons, et de vous présenter, en traits rapides, le tableau de nos travaux et des autres faits qui concernent notre Société.

Ich erwähne zunächst, dass unsere Statuten mit Genehmigung des Statthalters, Seiner Durchlaucht des Fürsten von Hohenlohe-Langenburg, zu Artikel 1 den Zusatz erhalten haben, wonach der Vorstand befugt ist, wenn es seine Mittel erlauben, dieselben zur Herausgabe von Quellen zur elsässischen Geschichte, Textausgaben, Regesten wie auch eventuell zu archäologischen Vorträgen und einschlägigen Preisaufgaben insoweit zu verwenden, dass die dazu bestimmten Gelder ein Drittel der nach Abzug der Verwaltungskosten verfügbaren Mittel der Gesellschaft nicht übersteigen.

Was nun diesen Zusatz betrifft, so ist damit in seinem ersten Teile nur dem bisherigen Verfahren Rechtsgiltigkeit verschafft worden, während die Veranstaltung archäologischer Vorträge sowie insbesondere die Aufstellung von Preisaufgaben als ein die Aufgabe unserer Gesellschaft in hohem Grade förderndes Novum betrachtet werden dürste. Wie Ihnen bekannt ist, hat der Vorstand die erste Preisaufgabe « Ueber die archäologischen Ergebnisse der vorrömischen Grabhügelfunde des Elsasses» veröffentlicht und für deren Lösung 600 A bewilligt. Hoffen wir, dass dieselbe zu eifrigem Forschen anregen und die erwünschte Lösung finden möge.

Im Anschlusse an die genannte Ergänzung der Statuten teile ich Ihnen mit, dass das Comité der Gesellschaft durch Austritt und Nichtannahme der Wahl einige Lücken erhalten hat. Das Nähere wird der Herr Präsident vor den Neuwahlen bekanntgeben. Hocherfreulich ist die starke Zunahme der Mitgliederzahl unserer Gesellschaft. Dieselbe ist im Berichtsjahre auf 520 gestiegen, gegen das Vorjahr mit 468 Mitgliedern demnach um 52 Mitglieder gewachsen. Ich brauche kaum zu sagen, wem wir diesen Zuwachs an Freunden unserer Gesellschaft grossenteils zu verdanken haben. Dieser Dank gebührt unserm Herrn Präsidenten, den ich demselben, gewiss im Sinne Aller, hiermit ausspreche.

Als erfreulich wird erwähnt, dass der oberelsässische Ausschuss mit dem Sitz in Colmar, Je mentionnerai tout d'abord, qu'avec l'approbation du Statthalter, son Altesse le Prince de Hohenlohe-Langenbourg, il a été ajouté à l'article 1 des Statuts un paragraphe autorisant le Comité à publier dans la limite de ses ressources, des ouvrages considérés comme sources de l'histoire d'Alsace, des textes anciens et des regestes; il peut aussi éventuellement provoquer des conférences archéologiques, et ouvrir des concours avec prix, à la condition que la somme affectée à ces dépenses ne dépasse pas le tiers des revenus de la Société, déduction faite des frais d'administration.

Il est bon de remarquer que cette addition faite aux Statuts, ne fait que légaliser un usage existant depuis l'origine de la Société; au contraire, la création de conférences archéologiques et en particulier l'établissement des concours primés sont une innovation qui pent devenir un puissant moyen pour atteindre le but de la Société. Vous n'ignorez pas que le Comité a publié le programme du premier concours ouvert pour le meilleur travail sur les résultats archéologiques des fouilles opérées dans les tumulus de l'Alsace, antérieurs à l'époque romaines et qu'il y a attaché un prix de 600 M Espérons que ce concours stimulera les travailleurs et obtiendra le résultat désiré.

A cette addition faite aux Statuts, je rattache la mention que, par suite de la sortie de l'un ou l'autre membre et de la non-acceptation d'une réélection, le Comité est à complèter. M. le Président vous entretiendra de ces détails au moment des élections. D'autre part, notre Société s'est accrue dans des proportions tout à fait satisfaisantes: 52 nonvelles admissions ont été faites, ce qui porte le nombre des membres à 520, au lieu de 468 inscrits l'an dernier. Est-il nécessaire de rappeler ici que c'est à notre Président que nous devons, en grande partie, cette augmentation des adhérents de notre Société? Je crois être l'interprète des sentiments de toute l'assistance, en lui adressant tous nos remerciments.

Je suis heureux de mentionner un fait important pour notre Société: Le sous-comité de bestehend aus 5 Mitgliedern, eine lebhafte Thätigkeit zu entwickeln begonnen hat, über welche dessen Sekretär in den Vorstands-Sitzungen regelmässig Bericht erstattet.

Nachdem unsere Sammlungen nach vielen Wanderungen im Vorjahre eine definitive Heimstätte im alten Schloss gefunden hatten, galt es, diese Heimstätte, soweit vorerst thunlich, ihrem nunmehrigen Zwecke anzupassen und durch Beschaffung weiterer Schränke eine zweckentsprechende Neuordnung der Kunst- und Altertumsgegenstände zu ermöglichen. Dieser mühevollen Arbeit haben sich die zwei Conservatoren der Gesellschaft unterzogen und haben sich dadurch den Dank der Gesellschaft verdient.

Die Kosten der Uebersiedlung und die damit zusammenhängende Ergänzung unsers Mobiliars (sie betrugen 4 3693,63) haben in ihren Nachwehen noch stark in das Berichtsjahr herübergegriffen, so dass es geboten erschien, die Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken.

Ausser den Ausgrabungen in Neuweiler wurden durch unsern Conservator der Altertumer 15 Grabstätten bei Königshofen geöffnet, welche eine grössere Anzahl von Totenurnen mit Knochen enthielten. Beschlossen wurde die Ausgrabung von Grabhügeln, welche sich im Walde bei Girbaden befinden. Erwähntseiennoch ein Sarkophag aus merovingischer Zeit, einige Schmuckgegenstände enthaltend, welche hinter St. Barbara in der Nähe des ehemaligen Margarethenklosters gefunden wurden, ferner ein in Altdorf ausgegrabener Sarg aus Steinplatten und ein dem Alter nach nicht zu bestimmender Pfahlbau oder Floss, welcher bei der städtischen Schwemmkanalisation auf der Insel Wacken zum Vorschein kam.

Für unsere Sammlungen wurden von den Herren Notar Eber in Oberbronn, Pfarrer Lux in Schaffhausen, Hasselmann in Wanzenau, Pfarrer Rapp in Görsdorf und Anderen verschiedene Altertümer erworben, worunter zwei Götterbildnisse und ein Relief des Herkules aus der Gegend von Drulingen, Dank den Bemühungen unsers verdienten Mitgliedes Schlosser.

Colmar, composé de 5 membres, a été réorganisé, et il a commencé à déployer une sérieuse activité dont son secrétaire rend régulièrement compte dans nos réunions.

Après de longues pérégrinations, nos collections ont enfin, l'an dernier, trouvé un asile définitif dans l'ancien château épiscopal. Il s'agissait d'approprier ce local à sa nouvelle destination; pour cela il a fallu faire l'acquisition de nouvelles vitrines qui ont permis de classer convenablement les antiquités et les œuvres d'art du musée. Ce travail, qui ne laissait pas que d'être très pénible, a été exécuté par nos deux conservateurs qui ont mérité par là toute la reconnaissance de la Société.

Les frais de déménagement et l'acquisition du mobilier (ils se sont montés à 4 3693,63) ont fortement éprouvé nos finances jusqu'à ce jour, et nous avons dû réduire nos dépenses au strict nécessaire.

Outre les fouilles de Neuwiller, nous avons à signaler l'ouverture de 15 tombes à Kænigshofen, exécutée par M. Henning. Il y a trouvé une grande quantité d'urnes funéraires contenant des ossements. Nous avons décidé des fouilles dans les tumulus qui se trouvent dans la forêt près de Girbaden. Mentionnons encore un sarcophage mérovingien, renfermant quelques objets de parure qui a été trouvé derrière Sainte-Barbe près de l'ancien couvent Sainte-Marguerite; un tombeau formé de dalles, découver près d'Altdorf et une série de pilotis dont il est difficile de déterminer l'âge, et que les travaux de canalisation ont fait paraître au jour, près du Wacken.

Pour le musée, nous avons acquis une série d'objets anciens provenant de MM. Eber, notaire à Oberbronn, Lux, curé à Schaffhausen, Hasselmann à la Wantzenau, Rapp, curé à Görsdorf, notamment deux statues de divinités païennes; notre zélé collaborateur M. Schlosser nous a procuré un relief d'Hercule provenant des environs de Drulingen.

An der Burg La Roche wurde eine Marmortafel mit Inschrift angebracht. Zur Erhaltung des Turms der Burg Rathsamhausen, deren eine Wand einzustürzen droht, bewilligte der Vorstand die Hälfte der Kosten, während die andere Hälfte nach vorläufiger Zusage vom Besitzer der Burg übernommen wird. In Aussicht genommen wurden Erhaltungsarbeiten an den Resten einer alten Kirche in Reichshofen, ebenso am kleinen Schloss Königsburg. Das Haus mit den Köpfen zu Colmar beabsichtigen wir gemeinsam mit der Stadtverwaltung einer eingehenden Restauration zu unterziehen. För die Erhaltung der Wasenburg und der römischen Ruinen zu Mackweiler, welche dem Staate gehören, soll zunächst dieser durch den Herrn Landesconservator ins Interesse gezogen werden.

In Betreff der seiner Zeit aus Mutzig an die Gesellschaft gelangten und auf deren Kosten wieder hergestellten Glasfenster wurde auf Reklamation der dortigen Kirchenfabrik das Uebereinkommen getroffen, dass derselben neue Glasfenster bis zum Werte von 1000 M als Ersatz gestiftet werden.

Schenkungen für deren Sammlungen gingen der Gesellschaft zu: von der Regierung, von der Stadtverwaltung, ferner von den Herren Buchdrucker Gilliot in Zabern, Abbé Ingold in Colmar, Domherrn Schickelé hier, Christmann in Zornhof, Cantonalarzt Dr. Goldschmidt hier und von Lesslin in Eckerich. Es sei den Geschenkgebern auch hier der wärmste Dank ausgesprochen.

Der Zahl der gelehrten Gesellschaften, mit denen wir im Schriftenaustausch stehen, traten drei weitere hinzu: Das Museum schlesischer Altertümer in Breslau, der Breisgauer Verein Schau-ins-Land und die Gesellschaft für Förderung der Geschichte, Altertums- und Volkskunde in Freiburg-i. Br. Es sind nunmehr 64 Gesellschaften, deren Veröffentlichungen gegen Abgabe unserer Mitteilungen der Gesellschaftsbibliothek zugeführt werden.

Au château de la Roche nous avons fait poser une dalle de marbre, portant une inscription qui rappelle sa restauration exécutée par la Société avec le concours généreux de Son Altesse le Prince de Hohenlohe-Schillingsfürst, autrefois Statthalter d'Alsace-Lorraine et aujourd'hui chancelier de l'Empire allemand. Pour la conservation de la ruine de Rathsamhausen, dont un pan de mur menaçait de s'écrouler, le Comité s'est engagé à payer la moitié des frais, tandis que le propriétaire prend le reste à sa charge. Nous avons projeté d'exécuter des travaux d'entretien aux restes d'une vieille église à Reichshofen, ainsi qu'au petit château de Kœnigsbourg. La Maison aux Têtes à Colmar doit être soumise à une restauration, que nous comptons entreprendre de concert avec l'administration municipale. Quant à ce qui concerne l'entretien des ruines romaines à Mackweiler et la Wasenburg. qui appartiennent à l'Etat, on a décidé d'appeler sur elles, par l'intermédiaire du conservateur des monuments historiques, l'intérêt du gouvernement.

Lors de la démolition de l'ancienne église de Mutzig une partie des vitraux peints avaient été confiés à la garde de la Société qui les a fait remettre en plomb. Sur les réclamations du conseil de fabrique, on est convenu que la Société paiera à la fabrique 1,000 « pour l'achat de nouveaux vitraux.

Différents dons ont été faits aux collections de la Société par le gouvernement, l'administration de la ville, et par MM. Gilliot, imprimeur à Saverne, abbé Ingold à Colmar, chanoine Schickelé à Strasbourg, Christmann, fabricant au Zornhof, le docteur Goldschmidt, médecin cantonal à Strasbourg, et Lesslin à Eckery. Nous renouvelons ici nos sincères remerciments à tous les donateurs.

Le nombre des sociétés savantes avec lesquelles nous échangeons nos publications s'est augmenté de trois: Le musée des antiquités silésiennes à Breslau, la société «Schau ins Land» en Brisgau, et la société «für Förderung der Geschichte, Altertums- und Volkskunde» à Fribourg en Brisgau, ce qui porte à 64 le nombre de nos Sociétés correspondantes. Veröffentlicht wurden und gelangten in die Hände der geehrten Mitglieder die 2. Lieferung des 18. Bandes der Mitteilungen mit wertvollen Beiträgen zur Geschichte und Altertumskunde des Landes, sowie die 8. und 9. Lieferung des Hortus deliciarum. Wichtige Beiträge zu diesem vaterländischen Kunstwerke ergaben sich für den eifrigen Bearbeiter desselben, Herrn Kanonikus Keller, aus der Hinterlassenschaft des bekannten Grafen Bastard, von welcher die Nationalbibliothek zu Paris eine grössere Partie an unsere Landesbibliothek zur Benützung übersandte, während von einem anderen Teile, dem Texte des Hortus deliciarum, dort Abschrift genommen werden musste (300 M).

Wenn der Herr Präsident im letzten Jahresberichte, in welchem er einen Rückblick auf den 40 jährigen Bestand unserer Gesellschaft warf. erwähnte, dass es unsere Gesellschaft in ihrer höchsten Blüte, in der Periode bis 1870, auf 500 Mitglieder gebracht habe, so stelle ich jenen 500 Mitgliedern unsere heutigen 520 gegenüber, nur um anzudeuten, dass der Geist, der unsere Gesellschaft ins Leben gerufen und Jahrzehnte lang segensreich gewirkt hat, noch fortlebt, dass noch eine Fülle von Kräften in ihr vorhanden ist, richtiger gesagt, in ihr noch schlummert; denn so gross die Zahl der Mitglieder ist, so wenige sind es derer, welche sich bis jetzt entschlossen oder bereit gefunden haben, die Zwecke der Gesellschaft auch durch ihre Kenntnisse und ihre Kraft fördern zu helfen. Hoffen wir aber, dass diese schlummernden Kräfte zu fruchtbringender Mitarbeit erwachen, dass, wer immer nur kann, im Geiste unserer Gesellschaft zu wirken strebt, durch Berichte über Funde, Mitteilungen über schadbafte Ruinen und andere historische Denkmäler, durch Arbeiten für unsere Veröffentlichungen zur Lösung unserer schönen, in so hohem Grade patriotischen Aufgabe mithilft.

Darauf wird in Abwesenheit des Kassirers durch Dr. Bechstein der Kassenbericht verlesen. (Siehe die Rechnung Seite 465.)

Bei der nun folgenden Wahl werden die satzungsgemäss ausscheidenden Mitglieder des Vorstandes Les membres de notre Société ont reçu la 2º livraison du 18º volume de notre Bulletin; ils y ont trouvé des pièces intéressantes au point de vue de l'histoire et de l'archéologie. Ont paru également les 8º et 9º livraisons du Hortus deliciarum. Notre zélé collaborateur, M. le chanoine Keller, a trouvé d'importants documents relatifs à son travail dans les papiers du comte de Bastard, un savant bien connu, et dont la Bibliothèque nationale à Paris a acquis les manuscrits. Une partie en a été envoyée en communication à la bibliothèque de l'Université pour y être utilisée. Nous avons dû faire copier à Paris même le lexte même du Hortus deliciarum.

Dans son compte rendu de l'an dernier, M. le Président, en jetant un coup d'œil sur les 40 ans d'existence de notre Société, a fait remarquer que dans sa période la plus prospère, avant 1870, elle comptait 500 membres. A ce chiffre j'oppose le chiffre actuel de 520 membres qu'elle compte aujourd'hui, uniquement pour indiquer que l'esprit qui a fait nattre notre œuvre et l'a fait prospérer pendant de longues années, l'inspire toujours, que notre Société renferme encore, à l'état latent peut-être, une foule de forces vives qui jusqu'ici ne se sont pas décidées à donner à notre œuvre tout le concours qu'elle en attend. Espérons que le jour viendra où toutes ces forces engourdies se réveilleront pour une collaboration féconde, où tous, dans la mesure du possible, agiront dans l'esprit de notre Société et, par les renseignements qu'ils nous fourniront sur les découvertes nouvelles, sur l'état des ruines et des monuments historiques, par des travaux dont ils enrichiront nos publications, nous aideront à remplir notre tache si belle et si patriotique.

En l'absence du trésorier, le D' Bechstein lit ensuite le compte rendu financier. (Voir le texte, page 465.)

On procède au vote. Les membres sortants du Comité:

Nessel mit.... 72 Stimmen, Winckelmann 70 Nessel Nesse Nessel Nesse Nessel Nesse Nessel Nesse Nessel Nesse Nessel Nesse Nes

auf weitere 5 Jahre wiedergewählt.

An Stelle des Mitgliedes Euting, der freiwillig aus dem Vorstande geschieden ist, wird Dr. Bechstein mit 65 Stimmen, und an Stelle des nach Berlin verzogenen Mitglieds Schricker Professor Dr. Ficker mit 55 Stimmen gewählt.

Für das ausscheidende Mitglied Camille Schlumberger des Colmarer Comités wird Bürgermeister Fleurent in Colmar mit 70 Stimmen gewählt.

Ausserdem werden abgegeben:

Darauf wird der bisherige Vorsitzende, Kanonikus Dacheux, durch Zuruf in seinem Amte auf ein weiteres Jahr bestätigt.

Schluss der Sitzung gegen 4 1/2 Uhr.

### Vorstands-Sitzung am 15. Juli 1897. Vorsitsender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Vorstandsmitglieder: Barack, Bechstein, Ficker, Himly, Martin, Reinhard, Salomon und Seyboth als Schriftsuhrer.

Entschuldigt: die Mitglieder Binder, Christmann, Henning.

Folgende neue Mitglieder werden vorgeschlagen: die Herren

Albert Koerttgé, Kunstmaler, durch Miglied Ficker;

Abbé Herzog, Pfarrer zu Wilwisheim, Abbé Sensenbrenner, General-Secretär des Bistums,

Abbé Ganter, Pfarrer zu Heiligkreuz, durch den Vorsitzenden. Nessel avec. . . . 72 voix,
Winckelmann . . . . . 70
Klem . . . . . 70

sont réélus pour 5 ans.

En place de M. Euting, membre démissionnaire, est élu avec 65 voix M. le docteur Bechstein.

En remplacement de M. Schricker, parti pour Berlin, est nommé membre du Comité M. le professeur D' Ficker, par 55 votants.

Enfin, M. Fleurent, maire de Colmar, est nommé membre du Comité par 70 votants, en place de M. Camille Schlumberger, membre démissionnaire.

En outre se sont réparties sur :

MM. Muller . . . . 10 voix,

Ruting . . . . 5 

Goldschmidt . . 2 

Ott . . . . . 2 

Bachmann . . 1 

Schorbach . . . 1 

Erichson . . . 1

La réélection du Président, M. le chanoine Dacheux, est faite par acclamation.

La séance est levée à 4 1/2 heures.

### Séance du Comité du 15 juillet 1897. Président: M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Bechstein, Ficker, Himly, Martin, Reinhard, Salomon et Seyboth secrétaire.

Excusés: MM. Binder, Christmann, Henning.

Sont proposés et admis comme membres nouveaux:

MM. Albert Kærttgé, artiste peintre,
présenté par M. le professeur Ficker;
Abbé Herzog, curé à Wilwisheim,
Abbé Sensenbrenner, secrétaire généra
de l'Évéché,
Abbé Ganter, curé à Sainte-Croix,
présentés par le Président.

Bei der Neuwahl des engeren Vorstandes (des Bureaus) wird Mitglied Bechstein als Schriftführer gewählt, die übrigen Mitglieder werden in ihren Aemtern bestätigt.

Mitglied Salomon berichtet, dass er sich wegen der Ruine Rathsamhausen mit Herrn Scheidecker in der Weise verständigt hat, dass die Gesellschaft und der Eigentumer die gleiche Summe von je 1000 Afür die Erhaltungsarbeiten zu verwenden sich bereit erklären.

Mitglied Bechstein bespricht die Entdeckung eines angeblichen geheimen Durchganges in der Heidenmauer am Odilienberg. Um diesen Durchgang nach oben hin frei zu legen, würde es genügen, einige lose Steine auf die Seite zu schaffen. Für diese Arbeit wird ein Kredit von 25 M bewilligt.

Mitglied Ficker berichtet, dass die Ruine Niedermünster sich in sehr schlechtem Zustand befindet. Eine Anfrage an das Bistum würde sich sehr empfehlen. Die alten Umfassungen würden blosszulegen sein. Mitglied Salomon bemerkt, dass er schon vor Jahren dieselben Wünsche ausgesprochen; die Arbeiten würden sich auf Folgendes beschränken: Errichtung eines Zaunes, Wegführung des Schuttes, Freilegung einer zugeschütteten Krypta.

Der Vorsitzende macht ferner den Vorschlag, in der Ferienzeit einige gemeinsame Ausstüge zu veranstalten, nämlich nach Niedermünster, Mackweiler, Mollkirch, wo Tumuli vorhanden sind, nach Andlau, Stotzheim, wo angeblich ein römisches Lager gewesen sein und wo täglich eine Anzahl noch mit Nägeln versehene Huseisen aufgefunden werden sollen. — Für die Ausgrabungen in Mollkirch wird ein Kredit von 200 Abewilligt.

Mitglied Reinhard macht den Vorschlag, eine General-Versammlung Ende September in Colmar abzuhalten, verbunden mit einem Ausflug nach Ruine Honack.

Schluss der Sitzung um 4 Uhr.

Le Comité procède au renouvellement du bureau; M. le D' Bechstein est choisi pour secrétaire; les autres membres sont maintenus.

M. Salomon annonce qu'il s'est entendu avec M. Scheidecker, au sujet de la ruine de Rathsamhausen. Le propriétaire et la Société partageront la dépense par moitié, et un premier crédit de 1,000 « est ouvert au compte de la Société.

M. Bechstein rend compte de la découverte d'un prétendu passage secret dans le Mur des Païens au mont Sainte-Odile. Pour dégager ce passage par le haut, il suffirait d'écarter quelques pierres détachées. Un crédit de 25 « est alloué à cet effet.

M. Ficker entretient le Comité du mauvais état de la ruine de Niedermûnster. Il serait bon de faire à ce sujet une démarche auprès de l'Évéché. L'ancien mur d'enceinte devrait être dégagé. M. Salomon fait remarquer qu'il a exprimé le même vœu, il y a quelques années déjà. Les travaux se borneraient à établir une clôture, à éloigner les décombres et à déblayer une crypte comblée.

Le Président propose de faire en commun, pendant les vacances, quelques excursions, par exemple: à Niedermünster, à Mackwiller, à Moll-kirch où se trouvent des tumulus; à Andlau, à Stotzheim où doit avoir existé un camp romain et où l'on trouve souvent des fers-à-cheval encore garnis de clous. — Pour les fouilles à Mollkirch est ouvert un crédit de 200 🌃

M. Reinhard fait la proposition de tenir fin septembre, à Colmar, une Assemblée générale, à laquelle pourra se rattacher une excursion aux ruines du Hohenack.

Fin de la séance à 4 heures.

Vorstands-Sitzung am 14. Oktober 1897, Nachmittags 2 ½ Uhr, im Kupferstichkabinet des Schlosses. Vorsitzender: Kanonikus Dacheux. Séance du Comité du 14 octobre 1897, à 2 ½ heures de l'après-midi, dans le Cabinet des gravures au Château. Président: M. le chanoine DACHEUX.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Bechstein, Binder, Christmann, Ficker, Glück, Henning, Keller, Klem, Martin, Salomon, Schlosser, Seyboth und Winkler.

Schriftschrer anfangs Seyboth, dann Bech-

Entschuldigt die Mitglieder: Himly und Reinhard.

Folgende neue Mitglieder werden vorgeschlagen: die Herren

Rouge, Eigentümer zu Molsheim, durch den Vorsitzenden; Reibel, Dekorationsmaler zu Weiler, durch Mitglied Pfarrer Lintzer.

Der Vorsitzende gibt dem Bedauern Ausdruck, dass die anhaltend schlechte Witterung die in der letzten Sitzung vorgeschlagenen Ausslüge nicht auszuführen erlaubt hat.

Es liegen vor:

Die 1. Lieferung des Wörterbuches der Elsässischen Mundarten von Martin und Lienhart, überreicht vom Oberschulfat. — Dank.

Eine Anzahl Ansichten in Lichtdruck, aus dem Elsass, besonders vom *Tænnchel*, Geschenk des Mitglieds Christmann. — Dank.

Der Vorsitzende zeigt einige Photographieen nach Zeichnungen von Lebert, das Kloster zu Münster betreffend, vor. Dieselben sollen eine Arbeit über das fragliche Kloster in den Mitteilungen der Gesellschaft begleiten.

Mitglied Christmann berichtet über den Zustand des ehemaligen Tempelhofes in Bergheim. Der jetzige Meierhof ist ein spätgotischer Bau. Noch einige Spuren von Malerei und Wappen sind vorhanden in dem jetzt teilweise ver-

Présents: MM. Barack, Bechstein, Binder, Christmann, Ficker, Glück, Henning, Keller, Klem, Martin, Salomon, Schlosser, Seyboth et Winkler.

Secrétaire en fonctions: d'abord M. Seyboth, puis M. Bechstein.

Excusés: MM. Himly et Reinhard.

Sont proposés comme nouveaux membres et admis:

 MM. Rouge, propriétaire à Molsheim, présenté par le Président;
 Reibel, peintre-décorateur à Weiler, présenté par M. le curé Lintzer.

Le Président exprime le regret que le mauvais temps persistant ait mis obstacle aux excursions projetées dans une séance précédente.

Sont déposés sur le bureau:

La première livraison du «Wörterbuch der elsässischen Mundarten, von Martin und Lien-Hart», envoyée par le Oberschulrat. — Remerciments.

Un certain nombre de phototypies représentant des vues d'Alsace, spécialement du *Tännichel*, offertes par M. Christmann. — Remerciments.

Le Président montre quelques photographies de dessins de Lebert représentant l'abbaye de Munster. Elles doivent accompagner un travail sur cette abbaye, lequel parattra dans le Bulletin de la Société.

M. Christmann rend compte de l'état de l'ancien Tempelhof à Bergheim. La ferme actuelle est une construction qui remonte à la fin de l'époque gothique. On trouve encore quelques traces de peintures et d'armoiries dans une salle mauerten Renaissance-Saal (abgebildet bei ROTH-MULLER, Musée pittoresque et historique de l'Alsace, Colmar 1863). An der Fassade kleine Thure, deren Aufsatz einen gefüngelten Engelskopf aufweist. Am untern Teil des Steines die Jahreszahl 1552.

Die General-Versammlung in Colmar wird auf den 28. Oktober im Bürgermeisteramt mit folgender Tagesordnung festgesetzt:

Vortrag des Mitgliedes Winkler über Bronzetumuli bei Heiligenberg;

Vortrag des Mitgliedes Gutmann über römische Funde bei Egisheim;

Vortrag über die Restauration des sogenannten Kopfhauses in Colmar.

Bin Herr Dr. Haack in München fragt im Namen eines Freundes, der die von der Gesellschaft gestellte Preisaufgabe zu bearbeiten gedenkt, an, ob es dem betreffenden Herrn, falls seine Arbeit preisgekrönt werde, gestattet sei, mit derselben an irgend einer Universität zu promovieren. Von Seiten der Gesellschaft steht dem nichts im Wege; sie ist im Gegenteil gern bereit ihm die Benutzung des Satzes der in den Mitteilungen zu veröffentlichenden Arbeit zu gestatten.

Mitglied Barack übernimmt die Beantwortung des Briefes in diesem Sinne.

Herr Benoit in Berthelmingen fand beim Abbruch eines Herdes eine eiserne Ofenplatte mit dem Wappen Lothar Friedrichs von Metternich, Bischofs von Speier und Fürstabtes von Weissenburg; die Platte ist also elsässischen Ursprungs. Er bittet um Auskunft, ob Platten mit diesem Wappen auch sonst im Elsass bekannt seien. Da niemand der Anwesenden Bescheid geben kann, so wird ihm anheimgegeben, sich nach Weissenburg zu wenden. Derartige Platten werden noch heutigen Tages nach den alten Mustern aus Zinsweiler gegossen; auch in dem benachbarten Schönau in der Pfalz war eine solche Eisengiesserei.

Señor Don Ramon O'Callaghan in Tortosa hat der Gesellschaft sein Werk über die Codices der de la Renaissance, reproduite par Rothmüller, Musée pittoresque et historique de l'Alsace, Colmar, 1863. A la façade on remarque une petite porte dont le linteau est orné d'une tête d'ange ailée. La date 1552 se trouve à la partie inférieure de la pierre.

L'Assemblée générale de Colmar est fixée au 28 octobre. Elle se tiendra à la mairie, et l'on arrête l'ordre du jour suivant:

Rapport de M. Winkler sur les tumulus près de Heiligenberg (Mollkirch);

Rapport de M. Gutmann sur les trouvailles romaines près d'Éguisheim,

Rapport sur la restauration de la maison dite aux Têtes à Colmar.

M. le D' Haack, de Munich, demande au nom d'un ami qui songe à traiter la question mise au concours par la Société si, dans le cas où son travail serait couronné, il lui sera permis de s'en servir pour sa thèse de promotion à une université. Il n'y a aucune difficulté du côté de la Société, et celle-ci est disposée, au contraire, à lui permettre d'utiliser la composition du travail qui paraîtra dans le Bulletin.

M. Barack se charge de répondre dans ce sens.

M. Benoit, de Berthelming, a trouvé, lors de la démolition d'un âtre, une plaque en fonte portant les armes de Lothaire Frédéric de Metternich, évêque de Spire et prince-abbé de Wissembourg; cette plaque paraît donc être d'origine alsacienne. Il désirerait savoir si d'autres plaques, portant les mêmes armes, sont connues en Alsace. Aucun des assistants ne pouvant répondre à cette question, on engage M. Benoit à s'adresser à Wissembourg. De nos jours on fabrique à Zinswiller des plaques de ce genre d'après d'anciens modèles. A Schönau, dans le Palatinat, existait aussi une usine semblable.

Un Espagnol de Tortosa, Señor Don Ramon O'Callaghan, a envoyé à la Société un travail sur Kathedrale von Tortosa übersandt (ist der Universitäts- u. Landesbibliothek übergeben worden) und bittet um den Titel der Gesellschaft.

Der Vorstand beschliesst, ihm die Eigenschaft eines correspondierenden Mitglieds zu verleihen.

Mitglied Ficker übernimmt es, ihm davon Mitteilung zu machen.

Mitglied Henning übergibt den nunmehr nach zweijähriger Arbeit fertig gestellten Katalog der prähistorischen und römischen Abteilung und spricht den Wunsch aus, dass er abgeschrieben und, wenn möglich, gedruckt werde. Beschlossen wird die Abschrift des Kataloges, wofür ein Kredit von 80—100 . Dewilligt wird; die Drucklegung mit Einfügung von Illustrationen der besten Stücke muss auf später verschoben werden, bis der Gesellschaft wieder die nötigen Mittel zur Verfügung stehen.

Die lothringische Altertums-Gesellschaft in Metz gibt die Anregung, wie dies für Lothringen von der Metzer Gesellschaft geschehen sei, auch für das Elsass durch die Strassburger Gesellschaft sogenannte Grundkarten herstellen zu lassen. Nachdem der Vorsitzende an der Hand des zur Verfügung gestellten Materials die Bedeutung und den Nutzen derartiger Karten erläutert hat, wird die Herstellung derselben für das Elsass im Prinzip beschlossen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft dabei in gleicher Weise von Seiten der Regierung unterstützt wird, wie dies in Metz der Fall ist.

Zur Weiterverfolgung der Angelegenheit wird eine Kommission von 3 Mitgliedern gewählt, bestehend aus: Oberbibliothekar Professor Dr. Müller, correspondierendem Mitglied der Gesellschaft, Fabrikant Glück in Mülhausen und Dr. Bechstein. Letzterer übernimmt es, sich zunächst mit der Metzer Gesellschaft und dann mit dem Mitglied Glück in Mülhausen in Verbindung zu setzen.

Betreffs der Arbeiten in Niedermünster (siehe Prot. vom 15. Juli d. Js.) teilt der Vorsitzende mit, dass das Bistum denselben nichts in den Weg lege. Deshalb soll noch im Herbst d. Js. damit begonnen werden; Mitglied Salomon wird beauftragt, einen Arbeitsplan aufzustellen.

les Manuscrits de la cathédrale de Tortosa (celui-ci a été remis à la bibliothèque de l'Université). Il demande à connaître le titre de la Société.

Le Comité décide de le nommer membre correspondant de la Société.

M. Ficker se charge de l'en informer.

M. Henning dépose le Catalogue de la section préhistorique et romaine du musée, qui vient d'être terminé après deux ans de travail. Il émet le vœu que ce catalogue soit copié et, si possible, imprimé. On décide qu'il sera recopié et pour ce, on ouvre un crédit de 80—100 « Quant à l'impression et à la reproduction photographique des plus belles pièces, elle devra être ajournée au moment où les ressources de la Société le permettront.

La Société archéologique de Lorraine propose à notre Société de faire pour l'Alsace ce qu'elle a fait elle-même pour la Lorraine: il s'agit de l'établissement de cartes locales ou territoriales. Après que le Président, s'appuyant sur les modèles de ces cartes, mis à la disposition du Comité, en a fait ressortir l'utilité, il est décidé en principe que la Société prendra part à cette entreprise, à condition qu'elle trouve auprès du gouvernement le même appui que la Société de Metz.

Pour donner suite à cette affaire, est nommée une commission de 3 membres, composée du D'Muller, bibliothécaire de l'Université et membre correspondant de la Société, de M. Glück, fabricant à Mulhouse, et du D' Bechstein. Ce dernier se mettra en rapport avec la Société lorraine et avec M. Glück.

Touchant Niedermünster (voir procès-verbal du 15 juillet dernier) le Président annonce qu'il n'y a point d'obstacle du côté de l'Évêché; les travaux pourront donc être commencés dès l'automne. M. Salomon veut bien se charger d'en tracer le plan. Mitglied Salomon berichtet über die von ihm geleiteten Brhaltungsarbeiten an der Ruine Rathsamhausen: Nachdem die Gerüste aufgerichtet worden sind, sollen noch vor Einbruch des Winters die Eisen zur Befestigung der Mauer angelegt werden; letztere hänge 80—100 cm über; eine unmittelbare Gefahr des Einsturzes sei nicht zu befürchten; der Spalt wird ausgemauert werden. Die von ihm vorgelegten Pläne sollen in die Mitteilungen aufgenommen werden.

Mitglied Bechstein legt mehrere ihm von Herrn Notar Welter in Lörchingen geschenkte Photographieen von den letzten Ausgrabungen der lothringischen Altertums-Gesellschaft im Walde Neuscheuer (Neuve-Grange) bei St. Quirin vor.

Schluss der Sitzung um 4 Uhr.

Vorstands-Sitzung am 23. November 1897,
Nachmittags 2 1/3 Uhr,
im Kupferstichkabinet des Schlosses.
Vorsitzender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Binder, Ficker, Klem, Kurtz, Martin, Reinhard, Seyboth und Bechstein als Schriftsuhrer.

Entschuldigt die Mitglieder: Christmann, Glück, Henning, Himly, Salomon, Winkler.

Mitglied Salomon berichtet brieflich über den Stand der Arbeiten an der Ruine Rathsamhausen; die eisernen Klammern werden noch in dieser Woche angelegt werden; die weiteren Arbeiten müssen auf das Frühjahr verschoben werden.

Herr Gilliot in Zabern schenkt für die Bibliothek: ADAM, Die Schätze von Hohbarr. — Dank.

Während der letzten General-Versammlung in Colmar am 28. Oktober d. Js., wurden als Mitglieder der Gesellschaft aufgenommen die Herren:

Adolf, Bugen, Beigeordneter in Colmar, Kreyer, Architekt, Colmar, Abbé Kretz, Colmar, Abbé Gava, in Egisheim;

B. XIX. — (\$.-B.)

M. Salomon rend compte des travaux qu'il a exécutés à la ruine de Rathsamhausen: sitôt les échafaudages établis, on doit encore, avant l'hiver, poser les fers destinés à consolider le mur; celui-ci penche de 80—100 centim.; toutefois un danger immédiat d'écroulement n'existe pas; la crevasse du mur sera bouchée. Le Bulletin publiera les plans dressés à ce sujet.

M. Bechstein dépose plusieurs photographies qu'il a reçues de M. Welter, notaire à Lorquin; elles représentent les objets découverts lors des fouilles entreprises par la Société archéologique de Lorraine dans la forêt de Neuve-Grange, près Saint-Ouirin.

Fin de la séance à 4 heures.

Séance du Comité du 23 novembre 1897, à 2 1/2 heures de l'après-midi, dans le Cabinet des gravures au Château.

Président: M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Binder, Ficker, Klem, Kurtz, Martin, Reinhard, Seyboth et Bechstein secrétaire.

Excusés: MM. Christmann, Glück, Henning, Himly, Salomon, Winkler.

M. Salomon écrit que les crampons en fer vont être posés encore cette semaine à la ruine de Rathsamhausen. Les travaux ultérieurs devront être ajournés au printemps.

M. Gilliot, à Saverne, offre à la bibliothèque de la Société une brochure de M. Adam : Die Schätze von Hohbarr. — Remerciments.

Dans la dernière Assemblée générale de Col mar, le 28 octobre, ont été admis comme membres de la Société:

MM. Adolf, Bugène, adjoint à Colmar, Kreyer, architecte, à Colmar, Abbé Kretz, à Colmar, Abbé Gava, à Eguisheim; in der heutigen Sitzung die Herren:
Abbé Thilmont, Ober-Ginningen (Lothr.),

Pfarrer Resch in Rodern, Communalbaumeister Steller in Hagenau, vorgeschlagen durch den Vorsitzenden.

Herr Arnold, Pfarrer in Innenheim, berichtet, dass daselbst ein Sarkophag mit Knochen gefunden wurde; der Eigentümer des Feldes habe früher schon öfter menschliche Knochen in jener Gegend gefunden. Bis zur gelegentlichen Besichtigung an Ort und Stelle durch Mitglieder der Gesellschaft sollen die Fundorte genau notiert werden.

Im Anschluss an das Protokoll der letzten Sitzung vom 14. Oktober teilt Mitglied Barack mit, dass Herr Oberbibliothekar Müller seine Teilnahme als Kommissionsmitglied für Bearbeitung der Grundkarten abgelehnt hat.

Mitglied Bechstein wird beauftragt ein 3. Mitglied zu cooptieren. Letzterer berichtet zu gleicher Zeit, dass eine Besprechung mit den Herren der lothringischen Altertums-Gesellschaft sich bisher noch nicht habe ermöglichen lassen.

Unsere Gesellschaft wird eingeladen zur Subskription auf den II. Band des von der Industriellen Gesellschaft in Mülhausen herausgegebenen Werkes: Mulhouse vieux. Beschlossen wird die Anschaffung dieses Bandes, falls der I. Band bereits in unserer Bibliothek vorhanden ist.

Herr Pfarrer Roth in Weitbruch teilt brieflich mit, dass in der Feldflur unter Leitung des Herrn Nessel in Hagenau Ausgrabungen veranstaltet wurden, wobei ein Säbel, ein Stück einer Hellebarde (Schwertes?), Fragmente eines Halsbandes, Glasscherben u. A. gefunden wurden. Der Berichterstatter regt an, die Ausgrabungen von Seiten der Gesellschaft fortzusetzen.

Der Vorsitzende macht auf die Schwierigkeiten aufmerksam, einen allen Mitgliedern passenden Nachmittag für die Vorstands-Sitzungen zu finden. Nachdem Mitglied Bechstein angeDans la séance de ce jour :

 MM. abbé Thilmont, curé à Ober-Ginningen (Lorraine),
 Resch, curé à Rodern,
 Steller, architecte communal à Haguenau,
 présentés par le Président.

M. Arnold, curé d'Innenheim, annonce qu'on a trouvé dans les champs un sarcophage renfermant quelques ossements humains; le propriétaire du terrain doit y avoir souvent trouvé des ossements de ce genre. En attendant que quelques membres aient l'occasion de se rendre sur les lieux, M. Arnold est prié de noter exactement l'endroit où s'est trouvé ce sarcophage.

1

Se rattachant au précédent procès-verbal, M. Barack fait savoir que le D<sup>r</sup> Müller ne peut accepter de faire partie de la Commission des cartes.

M. Bechstein est chargé de s'associer un troisième membre. Il dit que jusqu'à cette heure il ne lui a pas été possible d'avoir une entrevue avec la Société archéologique de Lorraine.

La Société est invitée à souscrire au II volume du Mulhouse vieux que publie la Société industrielle de cette ville. On décide d'y souscrire dans le cas où le ler volume se trouverait déjà dans la bibliothèque.

M. Roth, curé à Weitbruch, écrit que dans la banlieue ont eu lieu, sous la direction de M. Nessel, de Haguenau, des fouilles où l'on a trouvé un sabre, un morceau d'une hallebarde, des fragments d'un collier, des débris de verre, etc. Il demande si la Société ne voudrait pas continuer ces fouilles.

Le Président signale la difficulté qu'il y a à trouver pour les réunions du Comité un jour de la semaine qui soit à la convenance de tous les membres. M. Bechstein demande s'il ne serait pas

regt hat, ob es nicht angängig sei, die Sitzungen um 4 Uhr beginnen zu lassen, wird die Angelegenheit zur weiteren Erwägung vertagt.

Sodann gibt der Vorsitzende einen Bericht über den Zustand des im Besitze der Gesellschaft befindlichen romanischen Hauses in Rosheim. Derselbe erfordert dringende Arbeiten zum Schutze und zur Erhaltung des Hauses. Zu diesem Zwecke soll am nächsten Samstag eine Ortsbesichtigung vorgenommen werden, an der sich ausser dem Vorsitzenden die Mitglieder Ficker, Klem und Reinhard beteiligen wollen; Mitglied Salomon oder Herr Dombaumeister Arntz sollen dazu eingeladen werden.

Bewilligt wird serner ein Kredit von 200 . für Mitglied Ingold in Colmar zum Zwecke der Klarstellung der Besitztitel der der Gesellschaft gehörigen Schlösser.

Mitglied Klem teilt mit, dass er das Protokoll der letzten General-Versammlung in Colmar, die sehr gut besucht war, infolge längerer Abwesenheit noch nicht habe anfertigen können, was bis Ende des Jahres geschehen wird. Die Versammlung hat 500 A als Zuschuss für die Restaurationsarbeiten an dem in Privatbesitz befindlichen sogenannten Kopfhaus bewilligt, unter der Bedingung, dass die Stadt Colmar und der Bezirkstag sich gleichfalls mit einer Summe daran beteiligen werden. Das Syndikat der Weinbergbesitzer, welches das Haus gemietet hat. um es zu einer Weinwirtschaft zu verwenden, wird ebenfalls einen Zuschuss leisten.

Als Beitrag der Gesellschaft zur Ergänzung der Walther-Koner'schen Repertorien von 1850 bis zur Gegenwart soll ein Verzeichnis sämtlicher wissenschaftlicher Arbeiten (Mémoires), die in den Mitteilungen (Bulletin) der Gesellschaft erschienen sind, angefertigt und den Unterzeichnern der Zuschrift zugesandt werden. Mitglied Barack übernimmt es, die Arbeit durch einen Schreiber ausführen zu lassen!

possible de fixer les séances à 4 heures. La solution de cette question est ajournée.

Le Président rend compte de l'état dans lequel se trouve la maison romane que la Société possède à Rosheim. Celle-ci demande des réparations urgentes dans l'intérêt de sa conservation. A cet effet se rendra sur les lieux, samedi prochain, une Commission composée du Président, de MM. Ficker, Klem et Reinhard. M. Salomon ou M. Arntz seront invités à s'y joindre.

Un crédit de 200 « est mis à la disposition de M. Ingold, ancien notaire à Colmar, à l'effet d'établir clairement les titres de propriété de la Société sur les châteaux dont les ruines lui appartiennent.

M. Klem s'excuse de n'avoir pas terminé encore le procès-verbal de la dernière Assemblée générale à Colmar, à laquelle beaucoup de membres ont assisté; une longue absence l'en ayant empêché. Il compte le fournir pour la fin de l'année. L'Assemblée a voté 500 « pour aider à la restauration de la « Masson aux Têles», à condition que la ville de Colmar et le Conseil général y contribuent également. Le Syndicat des vignerons, qui a loué la maison pour y établir un débit de vins, supportera aussi une partie des dépenses.

Pour concourir à compléter les « Walther-Koner'schen Repertorien von 1850 bis zur Gegenwart», la Société fera dresser la liste des Mémoires qui ont paru jusqu'à ce jour dans son Bulletin, et l'adressera aux auteurs de ce répertoire. M. Barack se charge de faire exécuter ce travail!

<sup>1.</sup> Die Arbeit ist aufgegeben.

<sup>1.</sup> L'idée de cette publication a été abandonnée

Schliesslich wird noch beschlossen, das Verzeichnis der Mitglieder, nach Ortschaften geordnet, alljährlich drucken zu lassen.

Schluss der Sitzung um 33/4 Uhr.

Enfin on décide que la Société publiera, chaque année, la liste de ses membres rangés par ordre alphabétique des localités qu'ils habitent.

Fin de la séance à 3 % heures.

Vorstands-Sitzung am 22. Dezember 1897,
Nachmittags 3 Uhr,
im Kupferstichkabinet des Schlosses.
Vorsitzender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Binder, Ficker, Henning, Martin, Reinhard, Salomon und Seyboth als Schriftschrer.

Entschuldigt die Mitglieder: Barack, Bechstein, Christmann, Himly, Klem, Schickelé.

Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen und aufgenommen die Herren:

Dr. Albrecht, Geh. Reg.- und Oberschulrat, Rassiga, Unterstaatssekretär, de Dartein, Jul., Eigentümer, Strassburg, Conrad, Alexander, Architekt, Mülhausen, durch den Vorsitzenden; Baron Léon Grouvel, Eigentümer, Osthofen,

Baron Léon Grouvel, Eigentümer, Osthofen, durch Mitglied Rilleng.

Der Vorsitzende teilt mit, dass M<sup>11e</sup> Pellechet, bibliothécaire honoraire de la Bibl. nationale de Paris und Verfasserin des Kataloges der Incunabeln der Bibliothek zu Colmar, der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler des Elsasses ein Geschenk von 500 Fr. zukommen lässt. — Diese freundliche Gabe wird mit Dank angenommen.

Mitglied Henning legt einen durch Herrn Abbé Huss zu Pfaffenhofen übermittelten Grabfund vor. Dieser besteht aus einer Bronzeschale, Bruchstücken von Fibeln, Gewandnadeln, Armbändern aus dem 8. bis 5. Jahrhundert v. Chr. — 10 « werden für den Finder bewilligt.

Ferner bespricht Mitglied Henning die zu ergreifenden Massregeln, um etwaige bei GelegenSéance du Comité du 22 décembre 1897, à 3 heures de l'après-midi, dans le Cabinet des gravures au Château. Président: M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Binder, Ficker, Henning, Martin, Reinhard, Salomon et Seyboth secrétaire.

Excusés: MM. Barack, Bechstein, Christmann, Himly, Klem, Schickelé.

Sont proposés comme membres nouveaux et admis immédiatement:

MM. Dr Albrecht, Oberschulrat,
Rassiga, sous-secrétaire d'État,
de Dartein, Jules, propriétaire à Strasbourg,
Conrad, Alexandre, architecte à Mulhouse,
proposés par le Président;

Bon Léon Grouvel, propriétaire à Osthofen. proposé par M. Ritleng.

Le Président annonce au Comité que M<sup>11e</sup> Pellechet, bibliothécaire honoraire de la Bibliothèque nationale de Paris et auteur du Catalogue des Incunables de la Bibliothèque de Colmar, a fait un don de 500 fr. à la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace. Cet acte de générosité est accueilli avec reconnaissance et la donatrice est nommée membre correspondant de la Société.

M. Henning dépose une série d'objets trouvés dans une tombe à Pfaffenhofen et offerts par M. le curé Huss. Ces objets consistent en un vase en bronze, des fragments de fibule, d'épingles et de bracelets, du huitième au cinquième siècle avant J. C. — Une somme de 10 🍂 est allouée à l'ouvrier qui a fait la trouvaille.

Le même membre parle ensuite des mesures à prendre afin que les objets trouvés dans les heit der Kanalisationsarbeiten gemachte Funde in die Hände der Gesellschaft gelangen zu lussen. Ein Ausschuss, bestehend aus den Mitgliedern Henning, Bechstein und Salomon, wird beauftragt, dieser Frage näher zu treten und diesbezügliche Massregeln vorzuschlagen.

Mitglied Salomon verliest einen Bericht betreffend die zur Erhaltung der Schlossruine Rathsamhausen unternommenen Arbeiten.

### Die Erhaltungsarbeiten an der Ruine Rathsamhausen

wurden begonnen am 14. September 1897 durch den Maurermeister Nägele in Oberehnheim und dauerten mit einer kurzen Unterbrechung bis zum 7. Dezember 1897.

Zuerst wurde im Innern des Hauptgebäudes ein Holzgerüst errichtet, um zu dem oberen Teile der 19 m hohen Mauer und zu dem Rundweg gelangen zu können. Letzterer ist mit grossen Steinplatten belegt, die zwar noch zum grössten Teile an Ort und Stelle waren, sich aber stark nach innen gesenkt hatten. An dem zum Teile noch vorhandenen Mauerkranz war der Mörtel ausgewittert; infolge davon hatten sich die Steine gelockert und drohten bei der geringsten Erschütterung herabzufallen. Bine üppige Vegetation, besonders Tannen, hatten den oberen Teil der Mauer in Besitz genommen; einer dieser Baumstämme war 43 cm stark und seine Wurzein waren mehr als 6 m tief in das Mauerwerk eingedrungen.

Alle diese Baume wurden entfernt, die Steinplatten wieder in die richtige Lage gebracht, die Zinnen neu mit Mörtel ausgestrichen.

Die Hauptarbeit bestand indessen in der Anbringung von Vorrichtungen, die den Einsturz der linken Seitenmauer aufhalten sollen.

Diese an der Aussenseite mehr als 20 m hohe, 1,80 m dicke Mauer hatte sich von der Vorderund Hintermauer losgelöst und hing durchschnittlich 90 cm über; die beiden Risse gingen von oben bis unten durch die ganze Mauer hindurch.

Es wurden also 4 m unterhalb des Rundweges an den Innenseiten der Vorder- und Hintermauer entlang 50 mm starke Bisenstangen mit starken fouilles entreprises pour les travaux de canalisation soient remis à la Société. Un comité, composé de MM. Henning, Bechstein et Salomon est chargé d'examiner cette question et de proposer les mesures convenables.

M. Salomon donne lecture du rapport sui-

## Travaux de conservation au château de Rathsamhausen.

Les travaux ont été commencés le 14 septembre 1897 par M. Nægele, maître-maçon à Oberehnheim, et ont été continués, sauf une interruption lors des vendanges, jusqu'au 7 décembre 1897.

On a commencé par établir un échafaudage à l'intérieur du bâtiment principal, pour atteindre le haut des murs (environ 19 mètres du sol intérieur) et le chemin de ronde; ce chemin avait été dallé en grosses dalles qui existent encore en grande partie, mais, qui posées en pente vers l'intérieur, avaient glissé dans ce sens. Ce qui restait en fait de créneaux était sans mortier et menaçait de s'écrouler au moindre choc. Une végétation abondante, consistant principalement en pins, avait envahi le haut des murs; l'un de ces arbres avait une épaisseur de 0,43 et ses racines se prolongeaient dans la maçonnerie à plus de six mètres.

Tous ces arbres furent enlevés, les grosses dalles remises en place, les créneaux remaconnés.

Le travail principal cependant a été de poser de fortes armatures en fer pour empêcher dans la mesure du possible le mur de gauche de s'écrouler.

Ce mur, de plus de 20 mètres de haut, de 1<sup>m</sup>,80 d'épaisseur, s'était séparé des murs de façade et surplombait de 0<sup>m</sup>,90 en moyenne; les deux fentes formidables prenaient toute la hauteur.

A 4 mètres au-dessous du chemin de ronde et contre les faces intérieures des façades, furent établis des tirants de 50 millimètres d'épaisseur Schraubenmuttern an den Enden durchgezogen, welche vermittelst kreuzweise übereinander liegender, 4 m langer Anker die Mauer halten.

Um das Eindringen von Regen und Schnee und damit weitere Zerstörung zu verhindern, wurden die Risse ausgemauert.

Ausserdem wurden noch andere, kleinere Arbeiten ausgeführt; so wurde insbesonders an einem Fenster auf der gegen die Ruine Lützelburg gelegenen Seite, dessen Bogen eingestürzt war, wodurch der ganze darüber gelegene Teil der Mauer ebenfalls bedroht war, der Bogen erneuert, die Seitenpfosten mit Mörtel neu befestigt.

Für das nächste Jahr ist die Ausbesserung des Turmes (Bergfriedes) in Aussicht genommen, von dem ein Stück der aus grossen Buckelquadern erbauten Aussenmauer eingestürzt ist; ein Teil dieser Steine ist am Fusse des Turmes wieder aufgefunden worden.

Schluss der Sitzung um 4 Uhr.

Vorstands-Sitzung am 20. Januar 1898,
Nachmittags 2 1/3 Uhr,
im Kupferstichkabinet des Schlosses.
Vorsitsender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Binder, Christmann, Ficker, Henning, Martin, Reinhard, Salomon, Schickelé, Dr. von Schlumberger (Gebweiler), Seyboth und Bechstein als Schriftführer.

Entschuldigt: die Mitglieder Himly und Klem.

Das Mitglied der Gesellschaft Dedelley wohnt der Sitzung bei.

Als neue Mitglieder werden von dem Vorsitzenden vorgeschlagen und aufgenommen die Herren:

Heitz, Kreisdirektor in Weissenburg, Hirtz, Pfarrer in Weiler bei Weissenburg, Seyfried, Pfarrer in Rossfeld, avec de forts écrous aux extrémités; des clefs de 4 mètres de longueur posées en croix maintiennent le mur.

Pour empêcher la pluie et surtout la neige d'envahir les fentes et de s'y congeler, le seul moyen sûr était de fermer ces crevasses avec de la maçonnerie, ce qui fut fait; ce moyen permettra encore, si un nouveau mouvement venait à se produire, de le constater dans la suite.

En outre, différentes consolidations ont été exécutées; une fenêtre, surtout, du côté du château de Lützelbourg, dont l'arc était tombé et qui exposait toute la maçonnerie supérieure à une ruine imminente, a été munie de piedsdroits en maçonnerie et d'un arc nouveau.

Il s'agira l'année prochaine de consolider le donjon, dont une partie du revêtement en gros mœllons à bossages est tombée; une partie de ces pierres à bossages a été retrouvée au pied du donjon.

Fin de la séance à 4 heures.

Séance du Comité du 20 janvier 1898, à 2 1/2 heures de l'après-midi, dans le Cabinet des gravures au Château. Président: M. le chancine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Binder, Christmann, Ficker, Henning, Martin, Reinhard, Salomon, Schickelé, Seyboth, D' de Schlumberger et Bechstein secrétaire.

Excusés: MM. Himly et Klem.

Assiste à la séance: M. Dedelley.

Sont proposés comme membres nouveaux et immédiatement admis:

MM. Heitz, Kreisdirector à Wissembourg, Hirtz, curé à Weiler près de Wissembourg, Seyfried, curé à Rossfeld, proposés par le Président.

In Achenheim wurden jungst Grabfunde gemacht, auf die eine Notiz in der Strassburger Post aufmerksam machte. Daraufhin hat sich der Vorsitzende sofort dorthin begeben, die Fundstelle besichtigt und die Gegenstände an sich genommen. Es sind dies: Eine Urne, ein Becher aus Glas, bronzene Nadel und Halsband, Spangen und Perlen. Diese Gegenstände lagen - angeblich in einem Topfe vereinigt, was unwahrscheinlich, und deshalb noch genauer festzustellen ist - bei einem Gerippe, über dem ein anderes Gerippe ohne Beigaben gefunden wurde. Zwei Gerippe liegen noch, schon teilweise sichtbar, im Boden; sie sollen später ausgegraben werden. Mitglied Henning, der die Grabstätte ebenfalls besichtigt hat, erklärt dieselbe für ein frankisches Grabfeld (Reihengraber), aus zwei übereinander liegenden Schichten bestehend, von denen die obere ohne, die untere mit Beigaben zu sein scheine. Es empfehle sich daher, weitere Nachgrabungen zu veranstalten. Von dem Eigentumer des Feldes erhielt der Vorsitzende ferner eine römische Münze (schlecht erhaltener Tetricus) und eine Schachtel mit Knochen kleiner Tiere (Vögel?), beide Gegenstände in einer anderen Lehmgrube, angeblich 7 m tief gefunden.

Für die Fundgegenstände wurden zusammen 40  $\mathcal{M}$  dem Eigentümer und dem Arbeiter bewilligt. Ein genauer Fundbericht folgt in den Mitteilungen.

Herr Professor Dr. Reuss in Versailles schenkt sein Werk: De scriptoribus rerum Alsaticarum historicis. — Dank.

Herr Forrer eine kleine thönere Schale mit eingeritzter Inschrift: Münster fundament grundt 1666. — Dank.

Nachdem Mitglied Henning vergeblich versucht hat, hier in Strassburg eine geeignete Persönlichkeit zur Wiederherstellung und Konservierung gefundener Gegenstände ausfindig zu machen, ist er mit dem Römisch-germanischen Central-Museum in Mainz in Verbindung getreten, das für derartige Fälle eine Reichsunterstützung erhält. Die Leitung des Museums übernimmt die Arbeiten unentgeltlich und hat nur den Wunsch

A Achenheim, divers objets ont été découverts récemment dans des tombes. Le Président, rendu attentif à ce fait par une note de la Post, s'est transporté sur les lieux, a examiné l'endroit où la trouvaille avait été faite et emporté les objets trouvés. Ce sont: une urne, une coupe en verre, un collier, des bracelets, une épingle en bronze et des perles. Tous ces bijoux étaient, dit-on, réunis dans un vase - ce qui est peu vraisemblable et a besoin d'être vérissé — et ce vase était déposé auprès d'un squelette. Dans la terre se voient encore deux autres tombes à moitié ouvertes que l'on devra fouiller plus tard. M. Henning, qui a également visité les lieux, déclare que c'est un cimetière franc, composé de deux rangées de sépultures superposées; la rangée inférieure seule, parait contenir divers objets. Il importerait dès lors d'entreprendre de nouvelles fouilles. Le Président a rapporté également une monnaie romaine (mauvais exemplaire de Tetricus) et une botte renfermant des ossements d'un petit animal. Ces deux objets ont été découverts dans la terre glaise à 7 mètres de profondeur.

40 A sont alloués au propriétaire du champ et aux ouvriers qui ont fait cette trouvaille. Un rapport détaillé paraîtra dans le Bulletin.

M. le professeur Reuss, à Versailles, offre à la Société son ouvrage intitulé: De scriptoribus rerum Alsaticarum historicis. — Remerciments.

M. Forrer fait don d'un petit vase en terre glaise portant l'inscription: Münster fundament grundt 1666. — Remerciments.

M. Henning ayant cherché vainement à Strasbourg un individu capable de restaurer et d'entretenir les antiquités qui se trouvent dans notre Musée, il s'est adressé au Musée romain-germanique central à Mayence, qui reçoit du gouvernement impérial une indemnité pour ce genre de travaux. La direction du Musée entreprend gratis ces restaurations, et a seulement exprimé le désir de recevoir un exemplaire des rapports faits sur ausgesprochen, dass ihm ein Abdruck der betreffenden Fundberichte zugehe. — Dank an den Direktor Lindenschmidt.

les trouvailles. — Remerciments à M. le directeur Lindenschmidt.

Mitglied Henning berichtet ferner über die Vorbereitungen zur Ueberwachung der bei den Kanalisationsarbeiten zu erwartenden Funde. Bin Ausschuss, bestehend aus den Herren Arntz, Bechstein, Binder, Ficker, Forrer, Henning, Salomon, Seder, Seyboth und Thrämer, ist zusammengetreten und hat Folgendes beschlossen:

- 1) Eine dauernde Ueberwachung der Arbeiten soll in der Weise eingerichtet werden, dass jeder der Herren je eine Woche laug so oft als möglich sich an Ort und Stelle aufhält.
- 2) Eine Centralleitung wird errichtet, welcher die Aufgabe zufällt:
- a) genau festzustellen, was bisher über das römische Argentoratum veröffentlicht worden ist;
- b) jeden Fund sofort aufzunehmen und zu beschreiben;
- c) schliesslich einen zusammenfassenden Bericht abzufassen.
- 3) Die Stadt soll auch materiell zu der Aufgabe herangezogen werden. Bine diesbezügliche Eingabe hat Mitglied Henning verfasst und verliest sie in der heutigen Sitzung; wird genehmigt.
- 4) Ein Buch soll im Winter im Kupferstichkabinet, im Sommer in unserem Museum aufgelegt werden, wo sofort jeder Fund von Jedermann eingetragen werden kann.

Der Ausschuss hat sich als einen dauernden erklärt und wird sich, sobald im Februar die Arbeiten wieder aufgenommen werden, in corpore dorthin begeben; die Stadt soll um Legitimations-Karten für die einzelnen Herren gebeten werden.

Der Vorsitzende teilt mit, dass das Kaiserliche Ministerium auf eine diesbezügliche Bingabe 2000 — statt der geforderten 2500 — für die Unkosten der Uebersiedlung der Sammlungen in das Schloss und zum Ankauf der Kirchenfenster in Mutzig bewilligt habe.

Mitglied Ficker berichtet über den Zustand des aus der katholischen Jung-St.-Peterkirche stam-

- M. Henning rend compte des mesures prises pour la surveillance des découvertes qui pourront se faire pendant les travaux de canalisation. Une commission, composée de MM. Arntz, Bechstein, Binder, Ficker, Forrer, Henning, Salomon, Seder, Seyboth et Thrämer, s'est réunie et a décidé ce qui suit:
- 1° Une surveillance permanente devra être organisée de telle sorte que chaque membre, pendant une semaine, se tiendra autant que possible à l'endroit où se font les travaux.
- 2º Une direction centrale est instituée avec mission:
- a) d'établir exactement ce qui jusqu'ici a été publié sur l'Argentoratum romain;
- b) de constater et de décrire chaque découverte:
  - c) enfin de rédiger un rapport d'ensemble.
- 3° La ville doit être invitée à donner son concours: une pétition dans ce sens a été rédigée par M. Henning, il en donne lecture au Comité, qui l'approuve dans la séance d'aujourd'hui.
- 4º Il sera déposé, au cabinet des gravures en hiver, au musée de la Société en été, un registre dans lequel chacun pourra inscrire les découvertes qui auront été faites à sa connaissance.

La commission se déclare en permanence; en février, dès la reprise des travaux, elle se rendra en corps sur les lieux, la ville sera priée de faire délivrer à chaque membre une carte de légitimation.

Le Président informe le Comité qu'en suite de la demande qui lui avait été adressée, le ministère impérial a accordé à la Société 2,000 « sur les 2,500 « qui avaient été demandés, pour couvrir les frais du déménagement des collections et pour l'achat des vitraux de Mutzig.

M. Ficker rend compte de l'état du vieil autel de Saint-Pierre-le-Jeune donné à la Société. Comme

menden Altars, der in den Besitz der Gesellschaft übergegangen ist, und zwar erst, nachdem er bereits auseinander genommen war. Als er wieder zusammengesetzt werden sollte, fehlten mehrere Stücke, über deren Verbleib nichts mehr zu ermitteln war. Da der Altar ein gutes Stück aus der späteren Barockzeit und charakteristisch für die Strassburger Kunst ist, so ist eine stilgemässe Wiederherstellung, bezüglich Ergänzung sehr wünschenswert. Nach einem Ueberschlag belaufen sich die Kosten dafür auf circa 150 - Werden bewilligt.

Schluss der Sitzung um 33/4 Uhr.

il avait été démoli précédemment, il est arrivé, qu'au moment de sa reconstruction, manquent diverses pièces qui n'ont pu être retrouvées. Comme cet autel est un bon travail de la seconde moitié du dernier siècle et qu'il a une certaine valeur au point de vue de l'art strasbourgeois, il est très désirable que ces pièces soient convenablement remplacées. La dépense est évaluée à 150 ...(, qui sont votés.

Fin de la séance à 3 heures trois quarts.

Vorstands-Sitzung am 9. März 1898, Nachmittags 3 Uhr, im Kupferstichkabinet des Schlosses. Vorsitzender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Binder, Christmann, Ficker, Henning, Klem, Salomon, Schickele, Schlosser, Seyboth und Bechstein als Schriftschrer.

Entschuldigt: Glück, Himly, Keller, Martin, Reinhard.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung wurden als neue Mitglieder von dem Vorsitzenden vorgeschlagen und aufgenommen die Herren:

Ackermann, professeur à Stanislas, Paris, Sutter, Pfarrer in Sulz (Ober-Elsass), Roellinger, Pfarrer in Gebweiler, Marck, Pfarrer in Gebweiler, Hamm, Pfarrer in Lautenbach i. Els., Abbé Adam, Vikar in Bühl i. Els. Müller, Notar und Bürgermeister in Rufach.

Der Präsident der Académie de Vaucluse (Avignon) bittet um Austausch der Vereinsveröffentlichungen. — Wird genehmigt.

Auf eine Anfrage des Bezirks-Präsidenten nach der Höhe der Beihulfe, die die Gesellschaft für Restaurierung des sogenannten Kopfhauses in Colmar in Aussicht stellt, wird auf den Beschluss Séance du Comité du 9 mars 1898, à 3 heures de l'après-midi, dans le Cabinet des gravures au Château. Président: M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Binder, Christmann, Ficker, Henning, Klem, Salomon, Schickelé, Schlosser, Seyboth et Bechstein secrétaire.

Excusés: MM. Glück, Himly, Keller, Martin, Reinhard.

Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière séance, le Président propose comme membres nouveaux:

Le président de l'Académie de Vaucluse, à Avignon, demande l'échange des publications entre les deux Sociétés. — Accepté.

Le président de la Haute-Alsace demande quelle somme la Société se propose d'affecter à la restauration de la Maison aux Têtes à Colmar. Il lui est répondu que la dernière Assemblée générale de der General-Versammlung in Colmar vom 28. Oktober v. Js. hingewiesen, welche 500 A für diesen Zweck bewilligt hat (s. Prot. v. 23. November 1897).

Herr Naue in München, der die von der Gesellschaft gestellte Preisaufgabe bearbeitet (vergl. Prot. vom 14. Oktober 1897), bittet den Schlusstermin für die Ablieferung auf Oktober d. Js. zu verschieben, da er durch halbjährige Krankheit von der Arbeit abgehalten worden sei.

Mitglied Henning ist der Meinung, dass man jedenfalls den festgesetzten Termin (1. April) abwarten müsse und dass man erst dann, wenn bis dahin keine konkurrierenden Arbeiten einlaufen, auf den Wunsch des Antragstellers eingehen könne. — Wird gutgeheissen.

### Mitglied Reinhard schlägt schriftlich vor:

- 1) Die Gesellschaft möge Mitglied des Metzer Dombau-Vereins werden. Der Schriftschrer übernimmt es, bei Herrn Archivdirektor Wolfram anzufragen, wie hoch sich der Mitgliederbeitrag stellt und wie viele Jahrgänge der Publikationen schon erschienen sind, bezüglich ob dieselbe noch nachträglich zu haben sind.
- Lenkt Mitglied Reinhard die Aufmerksamkeit auf die Kanalisationsarbeiten am Studentenplatz.

Mitglied Henning teilt darauf hin mit, dass er und andere Mitglieder der Gesellschaft bereits die Arbeiten zu überwachen angefangen haben. Bis jetzt seien Fundamentmauern, vermutlich von dem alten Dominikanerkloster blossgelegt und Scherben mittelalterlicher und römischer Herkunft gefunden worden. Er befürwortet eine gewisse Summe anzuweisen, um den Arbeitern, die auf Akkord arbeiten, sofort etwas bieten zu können. Bin Kredit von 100 A wird zu diesem Zweck bewilligt, die bei Herrn Sekretär Hohmann auf der Bibliothek niedergelegt werden sollen. Einer der dortigen Arbeiter hat früher Münzen gefunden; letztere sollen Herrn Professor Müller zur Untersuchung übermittelt werden.

Colmar (28 octobre 1897) a voté la somme de 500  $\mathcal{M}$  (voir procès-verbal du 23 novembre 1897).

M. Naué, de Munich, qui s'occupe du travail mis au concours par la Société (voir procès-verbal du 14 octobre 1897), ayant été malade depuis 6 mois, demande que la durée du concours soit prolongée jusqu'en octobre de l'année courante.

M. Henning est d'avis qu'il faut de toute façon maintenir la date fixée (1er avril) et que, si à cette époque, aucun autre concurrent ne présente de travail, la demande du postulant peut être accordée. — Accepté.

M. Reinhard fait, par écrit, les propositions suivantes :

1° Que la Société se fasse recevoir membre de l'Association pour la restauration de la cathédrale de Metz. Le secrétaire se charge de demander à M. Wolfram directeur des archives quel est le montant de la cotisation des membres, depuis combien d'années les publications de la Société ont paru et si l'on peut en acquérir encore les premières livraisons.

2º M. Reinhard appelle l'attention sur les travaux de canalisation sur la place des Étudiants.

M. Henning répond que lui et d'autres membres de la Société ont commencé à surveiller les travaux. On a mis à nu, jusqu'ici, des fondations provenant sans doute de l'ancien couvent des Dominicains et il a été trouvé des tessons provenant du moyen âge et de l'époque romaine. Il recommande d'allouer une certaine somme qui permette de donner sur le champ une indemnité aux ouvriers qui travaillent à l'accord. Un crédit de 100 a est accordé dans ce but; il sera déposé chez M. Hohmann secrétaire de la bibliothèque de l'Université. Un des ouvriers ayant, précédemment déjà, trouvé des pièces de monnaies, celles-ci devront être remises à M. le professeur Müller qui les examinera.

Mitglied Seyboth legt ein Nasenkreuz zur Befestigung der Nasenkreuzriemen am Kopfe eines Pferdes und einen Ring, beide Gegenstände aus Bronze und römischer Herkunft, vor, die ihm von dem Unternehmer Wagner übergeben wurden. Sie wurden gefunden bei dem Umbau des Estaminet du Dôme in der Münstergasse, 3½ m unter dem Boden. — 6 M werden dafür bewilligt.

Mitglied Ficker berichtet über die Untersuchung der bei Achenheim gefundenen Knöchelchen durch Professor Döderlein (s. Prot. v. 20. Januar ds. Js.). Darnach stellt sich der Fund als sehr wertvoll heraus. Die Knochen stammen von einem Ziesel (Spermophilus rusescens), das gegenwärtig noch in den Steppen am Ural lebt, zur Diluvialzeit aber so wie das Steppenmurmeltier, das ebenfalls im Löss von Achenheim vorkommt, über ganz Mittelenropa verbreitet war. Ein vollstandiges Skelett dieses Tieres aus unserem Lande ist bisher noch nicht gefunden worden. Wissenschaftlich wertvoll ist der Fund auch noch dadurch, dass alle Knochen von einem Exemplare herrühren, was es sehr wahrscheinlich macht, dass das Tier an der Stelle, wo es gefunden wurde, auch verendet ist.

Auf Vorschlag des Herrn Professor Döderlein werden die Knochen der geologischen Landesanstalt überwiesen.

Mitglied Henning legt Bronzeringe aus Leutesheim und eine schöne Steinaxt aus Wolfisheim vor, wo auch 3 Skelette auf dem Hundsrück gefunden wurden. Derselbe hat daselbst auch Scherben mit Ornamenten entdeckt, die es als sicher erscheinen lassen, dass wir dort eine Grabstelle aus neolithischer Zeit vor uns haben. Sogenannte Reibsteine, die auf den Skeletten lagen, sind leider zerschlagen worden, aber in Bruchstücken noch erhalten. Weitere Ausgrabungen sollen an jener Stelle später angestellt werden.

Mitglied Schlosser legt zur Ansicht Bronzefunde aus der Hallstattperiode vor, nämlich Ringe, Nadeln; dieselben stammen aus Schallbach in Lothringen.

Schluss der Sitzung um 4 1/4 Uhr.

M. Seyboth dépose sur le bureau une pièce de métal servant à fixer les courroies du mors et un anneau; ces objets, tous deux en bronze, sont d'origine romaine et lui ont été remis par M. Wagner, entrepreneur. On les a trouvés lors de la transformation de l'estaminet du Dôme dans la rue du même nom, à 3 1/2, mètres de profondeur. — 6 « sont accordés pour ces objets.

M. Ficker rend compte des recherches entreprises par M. le professeur Döderlein au sujet des petits ossements trouvés à Achenheim (voir procèsverbal du 20 janvier 1898), ll en résulte que cette découverte est d'une grande importance. Les ossements appartiennent à une sorte d'écureuil (spermophilus rufescens) qui, aujourd'hui relégué dans les steppes voisines de l'Oural, a été à l'époque diluvienne tout aussi bien que la marmotte des steppes, également trouvée dans le lœss d'Achenheim, répandu dans toute l'Europe moyenne. Jusqu'ici on n'avait jamais trouvé dans notre pays un squelette complet de cet animal. Ce qui donne encore une valeur scientifique à cette découverte, c'est que tous les ossements appartiennent à un seul individu, cela rend vraisemblable l'idée que cet écureuil arctique est mort à la place où il a été trouvé.

Sur la proposition de M. le professeur Döderlein, ces ossements sont cédés à l'Institut géologique d'Alsace.

M. Henning dépose des anneaux en bronze provenant de Leutesheim, et une belle hachette en pierre venant de Wolfisheim, où l'on a trouvé aussi 3 squelettes sur le «Hundsrück». Il a également découvert, au même endroit, des tessons ornementés, qui paraissent établir que l'on se trouve en présence d'une tombe de l'époque néolithique. Malheureusement les pierres qui recouvraient les squelettes ont été brisées, mais les fragments existent encore. Il sera opportun de procéder, plus tard, à de nouvelles fouilles au même endroit.

M. Schlosser montre des objets en bronze de la période de Hallstatt; ce sont des anneaux et des épingles qui ont été trouvés à Schallbach en Lor-

Fin de la séance à 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> heures.

### Vorstands-Sitzung am 3. Mai 1898,

Nachmittags 3 Uhr, im Erdgeschoss (sog. Bibliothekszimmer) des Schlosses.

Vorsitzender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend: die Mitglieder Binder, Ficker, Henning, Klem, Kurtz, Martin, Reinhard, Schickelé, Schlosser und Bechstein als Schriftshrer.

Entschuldigt: die Mitglieder Barack, Christmann, Glück, Himly, Keller, Salomon, Seyboth, Stamm.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolles der letzten Sitzung werden folgende neue Mitglieder von dem Vorsitzenden vorgeschlagen und aufgenommen: die Herren

Fritsch, Vikar i. Bühl i. E., Zislin, Pfarrer in Eschenzweiler, Alfred Zürcher, früherer Fabrikant und Eigentümer in Sennheim.

Das Bürgermeisteramt der Stadt Strassburg teilt unter dem 2. April d. Js. mit, «dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 14. v. Mts. unter Anerkennung der angeführten Gründe und mit Rücksicht auf die voraussichtlich durch die Ausführung des Vorhabens (Ueberweisung und wissenschaftliche Verarbeitung der bei der bevorstehenden Kanalisation der Stadt zu erwartenden Funde durch die Gesellschaft) für die Kulturgeschichte unserer Stadt erwachsenden Vorteile, bis auf weiteres die Gewährung einer jährlichen Unterstützung im Betrage von 500 « beschlossen hat.»

Ein Dankschreiben an den Bürgermeister ist vom Vorstand bereits abgeschickt worden.

Zwei zum Kaufe angebotene Steinäxte aus Hattstatt werden für 20 « erworben.

Mitglied Reinhard übergibt der Gesellschaft im Namen des Herrn Paul Reiber eine Pauszeichnung (ein Blatt aus dem Hortus deliciarum) aus der Sammlung Ferdinand Reiber. — Dank.

Der Herr Bürgermeister in Zabern ersucht die Gesellschaft um ihr Gutachten über die beab-

#### Séance du Comité du 3 mai 1898,

à 3 heures de l'après-midi, au rez-de-chaussée du Château. Président: M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Binder, Ficker, Henning, Klem, Kurtz, Martin, Reinhard, Schickelé, Schlosser et Bechstein secrétaire.

Excusés: MM. Barack, Christmann, Glück, Himly, Keller, Salomon, Seyboth, Stamm.

Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière séance sont présentés par le Président et admis comme membres nouveaux :

MM. Fritsch, vicaire à Bühl (Haute-Alsace), Zislin, curé à Eschenzweiler, Alfred Zürcher, propriétaire à Senuheim.

La mairie de Strasbourg envoie, à la date du 2 avril courant, la communication suivante: Le conseil municipal, dans la séance du 14 mars, reconnaissant la valeur des raisons qui lui ont été soumises et considérant l'importance qu'auront, pour l'histoire de notre ville, les trouvailles qui pourront être faites par la Société pendant les travaux de canalisation, lui alloue jusqu'à nouvel ordre, une somme annuelle de 500 «

Le Président a adressé à M. le maire une lettre de remerciments.

Deux hachettes en pierre provenant de Hattstatt sont acquises au prix de 20 ««

M. Reinhard transmet à la Société, de la part de M. Paul Reiber, un calque d'un dessin, tiré du Hortus deliciarum, provenant de la collection de M. Ferdinand Reiber. — Remerciments.

M. le maire de Saverne demande à la Société de se prononcer sur le projet de restauration d'une sichtigte Restaurierung eines dem Spital in Zabern gehörigen Holzhauses in Zabern; die von Herrn Prof. Seder in Strassburg angefertigten Pläne finden die Billigung des Vorstandes.

Zur Weiterführung der Erhaltungsarbeiten an der Ruine Rathsamhausen werden für das Jahr 1898 1000 M bewilligt unter der früheren Bedingung, dass nämlich der Eigentümer, Herr Fabrikant Scheidecker, einen Zuschuss in gleicher Höhe gewährt. Bei dem Besitzer der benachbarten Ruine Lützelhausen, Herrn Schäfer, Eigentümer in Oberehnheim, soll angefragt werden, ob er sich zu einem Zuschusse für Arbeiten an dieser Ruine bereit erklärt.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass in der nächsten Woche eine neue (die vorletzte) Lieferung der Herrad erscheinen wird.

Für die diesjährige General-Versammlung wird ein Tag gegen Ende Juni in Aussicht genommen; die genaue Bestimmung des Tages bleibt der nächsten Vorstands-Sitzung vorbehalten, ebenso die des Lokales (Unionshaus oder Aubette).

Der Vorsitzende berichtet über eine Büste, die in der Mauer eines Hauses des Medardusgässchens Nr. 3 vollständig eingemauert war, so dass nur das Gesicht sichtbar war; sie wurde auf seine Veranlassung herausgenommen und der Sammlung der Gesellschaft einverleibt. Desgleichen sollen zwei kleine Köpfe, die in einer Mauer des Stelzengässchens nach Abtragung des «Hauses der Jesuiten» zum Vorschein kamen, herausgenommen werden. Ueber die Herkunft dieser Gegenstände konnte noch nichts ermittelt werden (vergl. Jahrbuch des liter.-hist. Zweigvereins des Vogesenclubs, I. Jahrg., 1885, S. 109).

Mitglied Henning berichtet über die bei Gelegenheit einer Dohlenanlage in der Nähe des Protestantischen Gymnasiums gemachten Funde, wo zwischen diesem und dem Siegfried'schen Hause die römische Stadtmauer blossgelegt wurde. Aus den untersten Fundamenten wurden zwei Inschriftensteine hervorgezogen; sonst fand man neben Terrasigillatascherben solche mittelalter-

vieille maison en bois appartenant à l'hôpital de Saverne. Le Comité donne son approbation aux plans élaborés par M. le professeur Seder à Strasbourg.

Le Comité vote un nouveau crédit de 1,000 . A pour l'année 1898 pour les travaux de restauration de la ruine de Rathsamhausen, à condition que le propriétaire, M. Scheidecker y contribue pour une somme égale. Une demande sera adressée au propriétaire du château voisin de Lûtzelhausen, M. Maurice Schæffer, à Obernai, à l'effet de savoir s'il est disposé à concourir à la restauration de ce château, sa propriété.

Le Président annonce que l'avant dernière livraison de la *Herrade* paraîtra la semaine prochaine.

L'Assemblée générale est fixée à la fin de juin; le Comité se réserve de déterminer dans sa prochaine séance le jour précis et le local où se tiendra la réunion (salle de l'Union ou Aubette).

Le Président expose qu'il a fait extraire du mur d'une maison de la ruelle Saint-Médard, n° 14, un buste en pierre tellement engagé dans la maçonnerie qu'on n'en voyait que la figure. Ce buste est déposé au Musée.

Il existe aussi dans le mur d'une maison de la rue des Échasses deux petites têtes sculptées qui ne sont devenues visibles qu'après la démolition de la maison des Jésuites et qui, éventuellement, pourront en être retirées. On ne sait rien jusqu'à cette heure sur ces divers objets (voir Jahrbuch des liter.-histor. Zweigvereins des Vogesenclubs, 1. Jahrg., 1885, S. 109).

M. Henning entretient le Comité des trouvailles faites en creusant un égout près du Gymnase Protestant. On a mis à découvert, entre celui-ci et la maison Siegfried, l'ancien mur romain. Des fondations de la partie inférieure, on a retiré deux pierres portant des inscriptions; en outre, on y a trouvé, à côté de fragments de terra sigillata, d'autres tessons provenant du moyen âge. Dans

lichen Ursprunges u. A. In dem Knopfschen Grundstück (Ecke Gewerbslauben und Dominikanergässchen) stiess man bei Abbruch des Hauses auf den römischen Wallgraben mit Pfahlreihen, die bis 10 m unter den jetzigen Boden hinabreichten; dabei mittelalterliche Urnen, teils vollständig, teils in Scherben. In den Fundamenten des niedergerissenen Hauses Judengasse 6 wurden bis jetzt mittelalterliche, daneben auch fränkische Reste und vereinzelte Terrasigillatascherben gefunden.

Mitglied Ficker berichtet über die bei Anlage des grossen Sammeldohlens vor dem neuen Gerichtsgebäude aus den alten Fundamentmauern hervorgezogenen Inschriftensteine, nämlich ein Fragment mit hebräischer und lateinischer Inschrift (vor Mitte des 14. Jahrh.), ferner ein Stein (Treppenstein einer Spindeltreppe) mit Jahreszahl 1691 und zwei Namen und ein Schlussstein eines Thürbogens mit einer Reihe bekannter Strassburger Namen, endlich eine Anzahl von zerbrochenen Ofenkacheln aus der Renaissancezeit. Bei dem Protestantischen Gymnasium fand man eine grosse Steinplatte mit dem Strassburger Wappen und der Jahreszahl 1360; Inschrift schwer leserlich.

Beschlossen wird, die genaueren Berichte über diese, sowie über die noch zu erwartenden Funde in Strassburg möglichst rasch zu veröffentlichen. Mit der Ausarbeitung der römischen Funde wird Herr Professor Thrämer, der bisher schon die Ausgrabungen überwacht und Notizen und Zeichnungen aufgenommen hat, beauftragt. Aus den von der Stadt zur Verfügung gestellten Mitteln werden ihm zu dem Zweck vorläufig 250 M bewilligt.

Mitglied Henning berichtet dann noch von dem Vorhandensein von Gruben, die sich trichterförmig nach oben verjüngen, im Lehm bei Achenheim. Die in denselben gemachten Fundgegenstände weisen sie sicher der römischen Zeit zu.

Schluss der Sitzung um 4 Uhr.

la propriété Knopf (coin de la rue des Dominicains et des Grandes-Arcades) se sont rencontrés, lors de la démolition de la maison, le fossé romain et une série de pilotis qui descendent jusqu'à 10 mètres au-dessous du sol actuel, de plus, des urnes du moyen âge, soit intactes, soit brisées. Dans les fondations de la maison n° 6, démolie rue des Juifs, on a trouvé jusqu'aujourd'hui des restes de constructions de l'époque franque et du moyen âge, et des fragments épars de terra sigillata.

M. Ficker rend compte de la trouvaille qui a été faite lors de la construction du grand égout collecteur devant le nouveau tribunal; on a retiré des fondations de vieilles constructions un fragment d'une pierre portant une inscription hébraïque et latine, qui date de la première moitié du quatorzième siècle. De plus, une marche provenant d'un escalier en colimaçon, portant la date 1691 et deux noms, puis la clef de la voussure d'une porte, sur laquelle se lisent plusieurs noms de familles strasbourgeoises bien connues. Enfin, un certain nombre de carreaux de poêles en falence, appartenant à la Renaissance. Près du Gymnase Protestant on a découvert une grande dalle, portant les armes de Strasbourg avec le millésime de 1360, et une inscription illisible.

Le Comité décide que les rapports détaillés sur les trouvailles faites et à faire à Strasbourg seront promptement publiés.

M. le professeur Thramer, qui a jusqu'ici surveillé les fouilles et pris des notes et des dessins, est chargé de la partie du travail qui concerne l'époque romaine. Il lui est alloué provisoirement 250 « sur les 500 donnés par la Ville.

M. Henning parle de l'existence d'habitations souterraines ou de silos, dont la partie supérieure a la forme de cône ou d'entonnoir. Elles se rencontrent dans le *lehm* d'Achenheim. A en juger par les objets qu'on y trouve, elles remontent à l'époque romaine.

Fin de la séance à 4 heures.

Vorstands-Sitzung am 7. Juni 1898,
Nachmittags 3 Uhr,
im sogen. Bibliothekszimmer des Schlosses.
Vorsitzender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Binder, Ficker, Henning, Klem, Kurtz, Reinhard, Salomon, Seyboth, Winkler und Bechstein als Schriftfihrer.

Entschuldigt die Mitglieder: Christmann, Himly und Schickele.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung wird als Tag der diesjährigen General-Versammlung endgiltig Dienstag, der 28. Juni bestimmt; die Wahl des Lokales, ob Unionshaus oder Aubette, bleibt vorbehalten.

Tagesordnung für die General-Versammlung:

- 1. Begrüssung durch den Vorsitzenden;
- Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft im abgelaufenen Vereinsjahr;
- 3. Kassenbericht;
- 4. Ergänzungswahlen des Vorstandes und Neuwahl des Vorsitzenden.

Satzungsgemäss scheiden aus dem Vorstand die Mitglieder: Barack, Binder, Ficker, Glück und Martin. Dieselben sind wieder wählbar.

Mitglied Salomon legt eine Photographie eines in Karlsruhe befindlichen Gemäldes der hl. Odilie vor, nach Art des Sebald Beham. — Dank.

Der Vorsitzende berichtet, dass in dem Kapuzinerkloster in Hermolsheim bei Mutzig, vor dem Altar, der Grabstein des Strassburger Weihbischofes Gabriel Haug liege, der ziemlich abgetreten sei. Er schlägt vor, den Stein an der Wand aufstellen und an seine Stelle einen neuen Stein legen zu lassen. — Zustimmung.

Mitglied Klem berichtet über die Versammlung des Untercomités in Colmar und die Verhandlungen desselben wegen der Wiederherstellung der Fassade des sogen. Kopfhauses. Séance du Comité du 7 juin 1898, à 3 heures de l'après-midi, à la salle de la bibliothèque du Château. Président: M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Binder, Ficker, Henning, Klem, Kurtz, Reinhard, Salomon, Seyboth, Winkler et Bechstein comme secrétaire.

Excusés: MM. Christmann, Himly et Schickelé.

Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière séance la date du 28 juin est définitivement arrêtée pour l'Assemblée générale. Le choix du local reste réservé.

L'ordre du jour pour l'Assemblée générale est arrêté comme suit:

- 1º Allocution du Président;
- 2º Rapport sur l'activité de la Société durant l'année écoulée;
- 3º Rapport financier;
- 4° Elections pour le renouvellement du Comité et choix du Président.

Membres sortants et rééligibles: MM. Barack, Binder, Ficker, Glück et Martin.

M. Salomon dépose sur le bureau la photographie d'une peinture qui se trouve à Karlsruhe, elle représente sainte Odile, et est exécutée d'après la manière de Sébald Beham. — Remerciments.

Le Président rapporte que dans la chapelle de l'ancien couvent des capucins à Hermolsheim, près Mutzig, se trouve, devant l'autel, la pierre tombale de Gabriel Haug, évêque suffragant de Strasbourg. Le Président propose de faire dresser contre le mur cette pierre qui est fortement endommagée et de la remplacer par une dalle nouvelle. — Accepté.

M. Klem rend compte de la séance du souscomité de Colmar qui s'est occupé de la restauration de la Maison aux Tétes. Mitglied Winkler bemerkt dazu, dass bis jetzt noch kein genauer Kostenanschlag vorliege und dass das Ministerium um eine Beihülfe von 500 « angegangen werden solle.

Bei dieser Gelegenheit wird die Frage aufgeworfen, ob ein Verzeichnis der sogen. «klassirten Denkmäler» existire, was von dem Conservator, Mitglied Winkler, verneint wird. Es wird deshalb beschlossen, ein dahin gehendes Gesuch an das Ministerium zu richten, wozu sich Mitglied Barack bereit erklärt.

Mitglied Ficker kommt noch einmal auf den am Finkmattstaden gefundenen Stein, mit den Namen von 5 Strassburger Bürgern, zurück (siehe Protokoll vom 3. Mai 1898). Die Namen lauten:

> Johann Sebastian Gambs, Antoni Flach, Johann Philipp Zeisolf, Johann Baldner, Schreiber. Joh. Phil. Kuntzmann.

Nach archivalischem Ausweis haben jene drei im Jahre 1656 «die Commission der Dreier am Pfennigturm» gebildet; Kuntzmann war Unterschreiber auf dem Pfennigturm; derselbe wurde 1667 hingerichtet.

Zu der Frage: welchem Gebäude jener Stein angehört haben könnte, bemerkt Mitglied Seyboth, dass an jener Stelle ein Schützenhaus gestanden habe.

Schluss der Sitzung um 4 Uhr.

General-Versammlung am 28. Juni 1898, Nachmittags 3 Uhr, im Saale des Unionshauses. Vorsitzender: Kanonikus Dacheux.

Von dem Vorstande anwesend: Barack, Binder, Christmann, Glück, Henning, Keller, Klem, Kurtz, Salomon, Schickelé, Seyboth, Stamm und Bechstein als Schriftsührer.

Nachdem der Vorsitzende die erschienenen Mitglieder der Gesellschaft — etwa 70 an der M. Winkler fait observer que jusqu'ici il n'existe aucun devis donnant exactement le montant des frais et qu'un secours de 500 A doit être demandé au ministère.

A cette occasion on soulève la question de savoir s'il existe une liste des « monuments historiques, classés». Le conservateur, M. Winkler, déclare que non. On décide donc qu'une demande dans ce sens sera adressée au ministère et M. Barack se charge de la rédiger.

M. Ficker revient sur la question de la pierre trouvée au quai Finkmatt et qui porte les noms de 5 bourgeois de Strasbourg (voy. procèsverbal du 3 mai 1898), ce sont les suivants:

> Jean Sebastien Gambs, Antoine Flach, Jean Philippe Zeisolf, Jean Baldner, secrétaire. Jean Philippe Kuntzmann.

D'après les archives les 3 premiers ont composé, en 1656, la Commission des Trois au *Pfennigturm*, Kuntzmaun y était sous-secrétaire; il fut exécuté en 1667.

A la question de savoir à quel bâtiment peut avoir appartenu cette pierre, M. Seyboth répond qu'à cet endroit se trouvait la maison des arquebusiers.

La séance est levée à 4 heures.

Assemblée générale du 28 juin 1898, à 3 heures de l'après-midi, à la saile de l'Union.

Président: M. le chanoine DACHEUX.

Assistent les membres du Comité: MM. Barack, Binder, Christmann, Glück, Henning, Keller, Klem, Kurtz, Salomon, Schickelé, Seyboth, Stamm et Bechstein secrétaire.

Le Président adresse quelques paroles de bienvenue aux membres présents; puis le secréZahl — begrüsst hatte, verliest der Schriftsührer folgenden von dem zweiten Vorsitzenden, Geh. Reg.-Rat Barack, verfassten Jahresbericht.

Rechenschafts-Bericht der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler des Elsass über das Geschäftsjahr 1897/98.

In der letzten General-Versammlung am 8. Juli 1897 wurden die auf Grund der Bestimmungen unserer Statuten ausscheidenden Vorstandsmitglieder, die Herren Nessel, Winckelmann und Klem, auf weitere 5 Jahre wiedergewählt.

An Stelle der freiwillig und durch Wegzug ausgeschiedenen Herren Prof. Dr. Euting und Schricker traten nach dem Ergebnisse der vorgenommenen Wahl die Herren Dr. Bechstein und Prof. Dr. Ficker.

Das Colmarer Comité unserer Gesellschaft erhielt für den verstorbenen Herrn Camille Schlumberger den Herrn Bürgermeister Fleurent als Vorstandsmitglied.

Ansser unserer General-Versammlung in Strassburg fand auch noch eine solche in Colmar am 28. Oktober 1897 statt. Dieselbe erfreute sich eines zahlreichen Besuches und bot den Herren Teilnehmern interessante Vorträge durch die Herren Mitglieder Winkler und Gutmann.

| Unsere Mitgliederzahl betrug nach dem Ber | ichte |
|-------------------------------------------|-------|
| in der letzten General-Ver-               |       |
| sammlung                                  | 520   |
| inzwischen sind verstorben 4              |       |
| freiwillig ausgeschieden 9                |       |
| neu aufgenommen 30                        |       |
| -13 + 30                                  |       |
| Somit ergiebt sich ein wirklicher Zuwachs |       |
| von                                       | 17    |
| und eine Gesamtmitgliederzahl von         | 537   |

Ueber die Thätigkeit der Gesellschaft kann Folgendes berichtet werden:

Grössere Wiederherstellungsarbeiten wurden auf Anregung der Gesellschaft unter der sach- und fachkundigen Leitung ihres Mitgliedes Herrn Salomon an der Ruine Rathsamhausen ausgeführt.

B. XIX. - (8.-B.)

taire donne lecture du rapport annuel rédigé par M. Barack, vice-président.

Rapport sur l'exercice 1897/1898.

Lors de la dernière Assemblée générale du 8 juillet 1897 furent élus pour 5 ans conformément aux statuts les membres sortants: MM. Nessel, Winckelmann et Klem.

M. le professeur Euting, démissionnaire, et M. Schricker qui a quitté Strasbourg sont remplacés par le D<sup>r</sup> Bechstein et par M. le professeur Ficker.

Pour le Comité de Colmar est élu, en place de M. Camille Schlumberger, le nouveau maire de Colmar, M. Fleurent.

Outre notre Assemblée générale à Strasbourg, en a été tenue une seconde à Colmar, le 28 octobre 1897. Devant une nombreuse assistance MM. Winkler et Gutmann ont fait d'intéressants rapports.

| D'après le compte rendu de l'an dernier, le nombre de nos membres était |
|-------------------------------------------------------------------------|
| de                                                                      |
| entre temps il en est mort 4                                            |
| sortis de la Société 9                                                  |
| nouvellement admis 30                                                   |
| -13 + 30                                                                |
| Ce qui donne une augmentation de                                        |
| membres                                                                 |
|                                                                         |
| et un total de                                                          |

Quelques détails sur l'activité de la Société:

Des travaux considérables ont été exécutés sur l'initiative de la Société, par M. Salomon, architecte au château ruiné de Rathsamhausen. Die Kosten trug zur Hälfte unsere Gesellschaft, während die andere Hälfte der Besitzer der Ruine, Herr Scheidecker, übernommen hat.

Der bewilligte Zuschuss von 1000 M wurde mit M766,93 in Anspruch genommen. Nach dem technischen Gutachten des Herrn Salomon ist mit den ausgeführten Arbeiten der drohendsten Gefahr des Verfalls der Ruine begegnet. Doch sind zur dauernden Sicherung noch weitere bauliche Ausführungen geboten.

Unsere Gesellschaft hat daher auch für dieses Jahr einen weiteren Zuschuss von 1000 « zur Fortsetzung der Arbeiten an der Ruine Rathsamhausen bewilligt, unter der Bedingung, dass der Rigentümer sich mit der gleichen Summe beteiligt.

Da an letzterem wohl nicht zu zweiseln ist, können wir zuversichtlich hoffen, dass die so herrlich gelegene und vielbewunderte Burg Rathsamhausen uns serner erhalten bleibt als Zierde unserer Berge und Denkmal einer ruhmvollen Vergangenheit.

Die Gesellschaft lenkte ferner ihre Aufmerksamkeit:

- Auf die Ruine Niedermünster und nahm Herstellungsarbeiten an derselben in Aussicht.
- Auf die Schlossruine Lützelburg bei Ottrott, mit deren Eigentümer, Herrn Schäfer, wegen vorzunehmender Unterhaltungsarbeiten und Tragung der Kosten in Verbindung getreten werden soll.
- Auf das unserer Gesellschaft als Eigentum gehörende s. g. Heidenhaus in Rosheim, an welchem baulichelnstandsetzungen dringend notwendig werden.
- 4. Auf die Fassade des sogen. Kopfhauses in Colmar. Für deren Wiederherstellung bewilligte die Gesellschaft einen Zuschuss von 500 M unter der Bedingung, dass sich sowohl die Stadt als auch der Bezirk Colmar in gleicher Weise an den Kosten beteiligen. Ein Abschluss dieser Angelegenheit ist jedoch noch nicht erreicht worden.
- 5. Auf den in der Kapuzinerkirche zu Hermolsheim befindlichen Grabstein des Strassburger Weihbischofs Gabriel Haug. Der-

Les frais ont été supportés par moitié, par la Société et par M. Scheidecker, propriétaire de la Ruine.

Le crédit de 1,000 « qui avait été ouvert a été dépensé jusqu'à concurrence de 766,93 « D'après l'avis de M. Salomon, les travaux exécutés jusqu'ici, ont écarté tout danger prochain de voir la ruine s'écrouler. Cependant pour plus de sécurité d'autres travaux sont encore nécessaires.

La Société a dans ce but ouvert un nouveau crédit de 1,000  $\mathcal{M}$ , à la condition que le propriétaire donnera le même concours que par le passé.

Nous pouvons donc espérer que le château de Rathsamhausen, si bien situé et tant admiré, nous sera conservé et restera la gloire de nos montagnes et le souvenir d'un passé glorieux.

La Société a porté ensuite son attention:

- 1º Sur la ruine de Niedermünster où elle se propose d'entreprendre quelques travaux.
- 2º Sur la ruine de Lützelbourg près d'Ottrott. Elle cherchera à s'entendre avec le propriétaire, M. Maurice Schæffer au sujet des travaux et des frais.
- 3º Sur la maison romane dite Heidenhaus que la Société possède à Rosheim et où quelques travaux de conservation sont urgents.
- 4° Sur la façade de la Maison aux Têtes à Colmar, pour la restauration de laquelle un crédit de 500 « a été ouvert, à condition que la ville de Colmar et le département du Haut-Rhin y contribuent également. Cette négociation n'a pas encore abouti.
- 5º Sur l'ancienne église des Capucins à Hermolsheim, près Mutzig où la pierre tombale de Gabriel Haug, évêque suffragant

selbe wird seiner besseren Erhaltung wegen an der Wand aufgestellt werden auf Kosten der Gesellschaft.

Um zu wissenschaftlichen Untersuchungen und vergleichenden Bearbeitungen der vielen elsässischen Grabhügelfunde anzuregen, setzte die Gesellschaft für eine vorgeschriebene Arbeit:

Ueber die archäologischen Ergebnisse der vorrömischen Grabhügelfunde des Elsasses

einen Preis von 600 « aus, mit welchem die als die beste erachtete bedacht werden sollte. Zu dem festgesetzten Termine — am 1. April d. J. — war eine Arbeit noch nicht eingereicht worden, dagegen hat ein Herr aus München gebeten, den Termin für Einsendung der fraglichen Arbeit bis zum 1. Oktober d. J. zu verlängern. Dem Brsuchen wurde unter den obwaltenden Umständen entsprochen.

Das Fehlen eines Verzeichnisses der im Elsass vorhandenen monuments classés d. h. derjenigen Denkmäler, deren Erhaltung von Seiten der Regierung eine besondere Fürsorge zuteil wird, ist schon vielfach als ein Missstand empfunden worden. Die Gesellschaft hat sich daher mit der Regierung wegen Herstellung eines Verzeichnisses der «monuments classés» in Verbindung gesetzt und hofft recht bald in der Lage zu sein, ein solches Verzeichnis liefern zu können.

Neben der Thätigkeit des Gesamt vorstandes haben auch einzelne Mitglieder in dankenswerter Weise verdienst volle Arbeiten geliefert u. übernommen.

Unter diesen verdient in erster Linie hervorgehoben zu werden die Herstellung des Kataloges der prähistorischen und römischen Abteilung unseres Museums durch Herrn Professor Henning, eine Arbeit, die zwei Jahre in Anspruch nahm, da die Herkunft der einzelnen Gegenstände bei dem Mangel an gleichzeitigen Notizen zum grössten Teile auf Grund der Protokolle der Vorstandssitzungen, durch mündliche Erkundigungen bei einzelnen Mitgliedern u. s. w. festgestellt werden musste. Nachdem Mitglied Henning den grössten Teil des Kataloges hergestellt hatte, wurde derselbe durch Herrn Professor Thrämer vollendet. Die Gesellschaft muss den beiden Herren für ihre mühevolle Arbeit besonders dankbar sein.

de Strasbourg doit, dans l'intérêt de sa conservation, être redressée contre le mur, aux frais de la Société.

Pour stimuler l'étude des nombreuses découvertes faites dans les tumulus d'Alsace, la Société a mis au concours un travail sur les

Résultats archéologiques des fouilles opérées dans les tumulus de l'Alsace, antérieurs à l'époque romaine

pour lequel elle offre un prix de 600 A A l'échéance fixée du 1er avril aucun concurrent ne s'était présenté, mais un Monsieur de Munich a demandé la prolongation du délai jusqu'au 1er octobre, prolongation qui lui a été accordée.

Souvent déjà on a regretté l'absence d'une liste des monuments classés, c'est-à-dire de ceux à la conservation desquels l'Etat porte un intérêt tout particulier. Nous avons résolu de provoquer l'établissement de cette liste et nous espérons être bientôt en état de la fournir à nos membres.

A côté de l'activité du Comité, nous avons à signaler certains travaux dus à l'action individuelle de quelques membres.

En première ligne nous devons mentionner l'établissement du Catalogue de la section préhistorique et romaine de notre Musée par M. le professeur Henning; un travail qui a coûté deux ans, car faute d'indications précises sur la provenance des différents objets, l'auteur a dû en rechercher l'origine dans les procès-verbaux des séances du Comité ou dans les communications orales reçues de divers membres. Ce catalogue établi en grande partie par M. Henning a été achevé par M. le professeur Thramer. La Société doit exprimer à ces deux Messieurs sa reconnaissance pour ce pénible travail. Herr Ehrennotar Ingold in Colmar hat die Freundlichkeit gehabt, die Besitztitel der Liegenschaften (Schlösser, Ruinen u. s. w.), von welchen die Gesellschaft Eigentümerin ist, klarstellen zu wollen. Wir hoffen, dass es ihm recht bald möglich sein wird, uns mit der verdienstvollen Arbeit zu beehren.

Herr Professor Ficker entfaltete im Ordnen des Museums und Entziffern von Inschriften eine äusserst dankenswerte Thätigkeit.

Für die im Principe beschlossene Herstellung von Grundkarten für das Elsass, wie sie die Gesellschaft für lothringische Geschichte in Metz bereits für Lothringen in Angriff genommen hat, hat sich Dr. Bechstein erboten die vorbereitenden Schritte und Unterhandlungen einzuleiten.

Teils durch die Thätigkeit unserer Mitglieder, teils durch Vermittelung von Freunden der Gesellschaft sind wir in den Besitz einer Anzahl von Funden gelangt. Zu erwähnen sind die Funde bei Weitbruch, Pfaffenhofen, Achenheim und Wolfisheim.

Bine besondere Aufmerksamkeit wendet die Gesellschaft den Ausgrabungen zu, welche gelegentlich der Kanalisationsarbeiten in Strassburg zur Zeit gemacht werden. Es wird dabei der historische Boden Strassburgs in einer Tiefe von 4—5 m durchforscht, wie dies wohl in größerem Umfange selten vorkommt.

Wertvolle historische und archäologische Aufschlüsse sind bei diesen Arbeiten ohne Zweifel zu erwarten.

Auf Veranlassung des Vorstandes der Gesellschaft hat sich deshalb ein Ausschuss von 10 Mitgliedern gebildet, welche die Arbeiten dauernd in der Weise überwachen, dass je ein Mitglied während einer Woche lang die Arbeitsstellen bezw. die dabei zu Tage geförderten Gegenstände überwacht.

Der Ueberwachungs-Ausschuss besteht aus den Herren:

Arntz, Bechstein, Binder, Ficker, Forrer, Henning, Salomon, Seder, Seyboth und Thrämer.

Als Ergebnisse der Ueberwachung liegen bereits einige Inschriftensteine mit hebräischer und M. le notaire Ingold à Colmar a bien voulu se charger d'établir nettement nos titres de propriété sur les châteaux et les ruines appartenant à la Société. Espérons qu'il lui sera bientôt possible d'accomplir ce travail méritoire.

De son côté, M. le professeur Ficker a déployé la plus louable activité dans le classement de la seconde section de notre Musée, se rapportant au moyen âge.

Enfin M. le D' Bechstein s'est chargé des négociations et des travaux préliminaires pour l'établissement des cartes cadastrales pour l'Alsace, analogues à celles que la Société historique de Lorraine a commencé à établir pour cette province.

Grâce à l'activité de nos membres, ou à l'intervention de nos amis nous sommes entrés en possession d'un certain nombre d'objets trouvés; citons seulement les trouvailles faites à Weitbruch, Pfaffenhofen, Achenheim et Wolfisheim.

Notre Société s'intéresse spécialement aux fouilles faites à l'occasion des travaux de canalisation à Strasbourg. Le terrain historique de la ville est remué à une profondeur de 4 à 5 mètres, ce qui arrive rarement dans des proportions aussi considérables et permet d'espérer des découvertes précieuses au point de vue de l'histoire et de l'archéologie.

A l'instigation du Président de la Société, il s'est formé un Comité de dix membres qui surveillent sans interruption les travaux: chaque membre se charge pendant une semaine de surveiller les fouilles et de constater les découvertes qui se font.

Le Comité de surveillance est composé de :

MM. Arntz, Bechstein, Binder, Ficker, Forrer, Henning, Salomon, Seder, Seyboth et Thrämer.

Jusqu'ici les fouilles ont amené la découverte de quelques pierres portant des inscriptions hélateinischer Schrift vor, ein Treppenstein mit der Jahreszahl 1691 und zwei Namen, ein Schlussstein eines Thürbogens mit einer Reihe bekannter Strassburger Namen, römische und mittelalterliche Urnen, teils vollständig, teils in Scherben, eine Steinplatte mit dem Strassburger Wappen aus dem Jahre 1630 und mehrere andere Gegenstände.

Besonderes Interesse aber beanspruchte die Blosslegung der römischen Stadtmauer an verschiedenen Stellen des Neukirchplatzes.

Genaue und möglichst rasche Berichterstattung über diese und noch weiter zu erwartende Funde ist vom Vorstande eingeleitet und dafür vorläufig eine Beihilfe von 250 an bewilligt worden.

Diese Bewilligung hat sich dadurch leicht ermöglichen lassen, dass die Stadt Strassburg sich auf Ersuchen des Vorstandes in dankbar anzuerkennender Weise bereit erklärt hat, vorläufig einen jährlichen Zuschuss von 500 « an unsere Gesellschaft zu bewilligen. Für die Stadt war dabei die Ueberzeugung massgebend, dass durch unsere getroffenen Massnahmen die Kenntnis der geschichtlichen und archäologischen Vergangenheit Strassburgs gefördert werde.

Mit Rücksicht auf die zu erwartenden Funde bei den Ausgrabungen für die Kanalisation hat die Gesellschaft in ihrem Museum ein Buch aufgelegt, in welches sofort jeder Fund eingetragen wird.

Der bisherige Mangel an einer zuverlässigen Gelegenheit, beschädigte Gegenstände sachkundig wiederherstellen zu lassen, ist Dank der Thätigkeit unseres Vorstandsmitglieds Herrn Henning beseitigt. Auf Vorstellung desselben hat sich das Römisch-Germanische Central-Museum in Mainz bereit erklärt, etwaige Wiederherstellungsarbeiten unentgeltlich zu übernehmen.

Was die litterarische Thätigkeit der Gesellschaft betrifft, so erstreckte sich dieselbe. auf Veröffentlichung der Mitteilungen, Bd. XIX, Lief. 1, sowie des Hortus deliciarum, Lief. 10.

Beide Veröffentlichungen sind den Herren Mitgliedern zugegangen bezw. zur Verfügung gestellt braïques et latines. Une marche d'escalier avec le millésime de 1691 et deux noms; une clef de voûte d'une porte cintrée portant plusieurs noms strasbourgeois connus, des urnes romaines et du moyen âge, les unes entières, les autres brisées, une dalle avec les armes de Strasbourg et la date de 1630, ainsi que plusieurs autres objets.

Un intérêt tout particulier s'attache à la mise à découvert du mur d'enceinte romain sur divers points de la place du Temple-Neuf.

Le Comité a pris des mesures nécessaires pour qu'un rapport exact sur ces découvertes et celles qu'on espère encore, soit publié le plus tôt possible; il a ouvert dans ce but un crédit de 250 M, ce qui a été d'autant plus facile que la ville de Strasbourg à la demande de la Société, s'est déclarée disposée à lui accorder une subvention annuelle de 500 M Elle s'y est décidée dans l'espoir que les mesures adoptées par la Société favoriseront la connaissance du passé historique et archéologique de Strasbourg.

En prévision des trouvailles qui pourront être faites pendant les travaux de canalisation, la Société a déposé à son Musée un registre dans lequel seront inscrits les objets trouvés.

La difficulté de trouver un ouvrier expert qui put entretenir et restaurer les objets détériorés de notre Musée, a enfin disparu. M. Henning a obtenu que le Musée central romain-germanique de Mayence veuille bien se charger des travaux de ce genre, ce qu'il fera gratuitement.

L'activité littéraire de la Société consiste dans la publication du *Bulletin* (XIX° volume, 1° partie) et dans celle de la 10° livraison du *Hortus* deliciarum.

Les deux publications ont été envoyées à MM. les membres de la Société, ou ont été mises à leur worden, ebenso das Correspondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst.

Das beschlossene Verzeichnis der Mitglieder, nach Orten geordnet, wird in der 2. Lieferung des XIX. Bandes der *Mitteilungen* veröffentlicht werden.

Bezüglich des Hortus deliciarum möge hier daran erinnert werden, dass die einzelnen Lieferungen den auswärtigen Herren Mitgliedern nicht von der Gesellschaft übersandt, sondern in der Trübner'schen Verlagsbuchhandlung in Strassburg zur Verfügung gestellt werden. Können daher die Lieferungen nicht persönlich abgeholt werden, so ist die Trübner'sche Buchhandlung um Uebersendung zu ersuchen.

Die gemeinsamen Ausflüge nach Niedermünster, Mackweiler, Mollkirch, Andlau, Stotzheim u. s. w., welche von dem Herrn Vorsitzenden in Anregung gebracht worden waren, kamen wegen ungünstiger Witterung nicht zur Ausführung. Hoffentlich können dieselben im Laufe dieses Jahres wenigstens teilweise unternommen werden.

Der von Seiten der Gesellschaft für lothringische Geschichte in Metz ergangenen freundlichen Einladung an unsere Gesellschaft zu einem gemeinsamen archäologischen Ausfluge nach Alberschweiler am 17. und 18. Juli vor. Jahres leistete Mitglied Bechstein Folge, der dabei Gelegenheit fand, die ausserordentlich reichen und interessanten Resultate jener Ausgrabungen bei St. Quirin in dem Forstort Neuscheuer (Neuve-Grange) und bei Hültenhausen, hart an der Bezirksgrenze, in Augenschein zu nehmen. Die noch in den letzten Wochen bei Hültenhausen erfolgten glücklichen Funde sollten unsere Gesellschaft veranlassen, auch ihrerseits in dem diesseitigen Gebiete, das schon früher auch ohne besonders veranstaltete Ausgrabungen reiche Ausbeute geliefert hat, den Spaten anzusetzen.

Freunde und Gönner der Gesellschaft beehrten sie auch in dem verflossenen Geschäftsjahre mit ihrem Wohlwollen.

An Geldspenden erhielt die Gesellschaft:

 a) Von dem Kaiserl. Ministerium hier einen ausserordentlichen Zuschuss zu den Kosten disposition, ainsi que le Correspondenzblau der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte u. Kunst.

La liste des membres de la Société, rangés par ordre alphabétique des localités qu'ils habitent, paraîtra dans le 2° fascicule du XIX° volume du Bulletin.

A propos du Hortus deliciarum nous nous permettons de rappeler que les livraisons ne sont pas envoyées par la Société aux membres n'habitant pas Strasbourg. Elles sont déposées à la librairie Trübner, Place du Dôme, qui les tient à leur disposition et qui, sur demande, se charge de les expédier.

Les excursions à Niedermünster, Mackweiler, Mollkirch, Andlau, Stotzheim, etc. proposées par M. le Président n'ont pu être faites à cause de l'inclémence du temps.

La Société d'histoire lorraine à Metz a invité notre Société à faire en commun une excursion à Alberschweiler, les 17 et 18 juillet de l'année dernière. M. Bechstein s'y est rendu et a eu l'occasion de constater la richesse et l'intérêt des résultats qu'ont donnés les fouilles opérées près de Saint-Quirin dans la forêt de Neuve-Grange et près de Hultenhausen, tout près de la frontière du département. Les nombreuses trouvailles faites ces dernières semaines encore près de Hultenhausen, devraient engager notre Société à entreprendre de son côté des fouilles sur le terrain contigu qui, précédemment déjà a fourni saus recherches spéciales des résultats abondants.

Mentionnons ici quelques marques de bienveillance dont la Société a été l'objet :

Dons en argent:

a) Du Ministère impérial un secours extraordinaire de 2,000  $\mathcal{M}$ , pour les frais de der Ueberführung und Einrichtung des Museums im alten Schlossgebäude 2 000 .«

b) Von M<sup>110</sup> Pellechet, bibliothécaire honoraire de la Bibliothèque nationale de Paris, Verfasserin des Katalogs der *Incunabeln* der Colmarer Bibliothek etc., den Betrag von 400 M

Ausserdem Geschenke von Büchern und Altertümern von:

- 1. dem Kaiserlichen Oberschulrat, hier,
- 2. Herrn Christmann, Monsweiler,
- 3. . Gilliot, Zabern,
- 4. Prof. Rod. Reuss, Versailles,
- 5. Dr. Forrer, Strassburg,
- 6. Paul Reiber

Dem Schriftenaustausch der Gesellschaft ist die Académie de Vaucluse neu hinzugetreten, so dass wir jetzt mit 65 Gesellschaften, Vereinen u. s. w. unsere Veröffentlichungen austauschen.

Ueber unsere finanzielle Lage wird Ihnen unser Herr Kassierer Kurtz durch Verlesen der Rechnung und die derselben beigefügte Vermögensnachweisung Auskunft erteilen.

Aus dem Ihnen hier vorgeführten Bilde über die Lage und Thätigkeit unserer Gesellschaft werden Sie mit Befriedigung erkannt haben, dass der Vorstand nach besten Kräften bemüht gewesen ist, die Interessen der Gesellschaft nach allen Richtungen zu wahren und die schöne und patriotische Aufgabe, welche sich die Gesellschaft gestellt hat, thunlichst zu erfüllen.

Erfreulicher Weise ist der Vorstand dabei auch von Seiten der Herren Mitglieder durch Rat und That unterstützt worden, wofür allen Beteiligten hiermit öffentlicher Dank abgestattet sein möge. Gross und mannigfach sind aber noch die Aufgaben, deren Lösung unserer Gesellschaft vorbehalten bleibt.

Der Vorstand allein kann auch bei der grössten Thätigkeit und Rührigkeit nicht das erreichen, was eine gemeinsame vereinte Thätigkeit zu erzielen vermag. Die geehrten Herren Mitglieder

- déménagement et d'installation du Musée dans le vieux palais.
- b) De M<sup>llo</sup> Pellechet, bibliothécaire honoraire de la Bibliothèque nationale de Paris, auteur du catalogue des *Incumables* de la Bibliothèque de Colmar, la somme de 400 .

Dons en livres et en antiquités:

- 1º De l'Oberschulrat impérial, à Strasbourg,
- 2° De M. Christmann, à Monswiller,
- 3º De M. Gilliot, imprimeur, à Saverne,
- 4° De M. le prof. Rod. Reuss, à Versailles,
- 5° Du D' Forrer, à Strasbourg.
- 6º De M. Paul Reiber, à Strasbourg.

Aux 64 sociétés avec lesquelles nous échangeons nos publications est venue s'ajouter l'Académie de Vaucluse, à Avignon.

Vous allez entendre le rapport financier de l'exercice écoulé, dont la lecture vous sera donnée par notre caissier, M. Kurtz.

Par le tableau que nous venons de vous présenter de l'état et de l'activité de notre Société, vous aurez reconnu, non sans satisfaction, que le Comité a fait tous ses efforts pour sauvegarder de tous côtés les intérêts de notre Société, et pour atteindre, dans la mesure de ses forces, le but noble et patriotique qu'elle s'est proposé.

Nous sommes heureux de constater que dans l'accomplissement de cette tâche, le Comité a été soutenu par plusieurs membres de la Société auxquels nous sommes heureux d'exprimer publiquement toute notre reconnaissance. Mais la tâche de la Société est si grande et si multiple que, malgré tout son zèle et son activité, le Comité seul ne peut arriver aux résultats que produirait à coup sûr une action plus générale. Je viens donc prier MM. les membres de notre Société de soutenir nos efforts par des communi-

unserer Gesellschaft gestatte ich mir daher zu bitten, unsere Bestrebungen und Ziele durch einschlägige Mitteilungen und Hinweise, durch Lieferung von historischen und archäologischen Abhandlungen für unsere Mitteilungen (Bulletin), überhaupt durch Rat und That zu unterstützen, damit ein weiteres Blühen und Gedeihen unserer Gesellschaft gesichert bleibt.

cations et des renseignements; de nous fournir pour notre *Bulletin* des travaux historiques et archéologiques, en un mot de nous aider par leur concours à assurer de plus en plus la prospérité de notre œuvre.

Darauf erstattet der Kassierer Kurtz den Kassenbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr 1897/98 (Abgedr. Mitteilungen, S. 467). Derselbe ist schon vorher von dem Mitgliede Barack geprüft und für richtig befunden worden; einige von demselben daran geknüpfte Bemerkungen werden für die Zukunft berücksichtigt werden. Zur Einsicht stehen Rechnung und Belege den Mitgliedern zur Verfügung. — Da ein Binspruch aus der Versammlung sich nicht erhebt, wird dem Kassierer Entlastung erteilt.

Suit la lecture du rapport financier par M. Kurtz (voir Bulletin, page 467). Ce compte a été précédemment révisé par M. le D<sup>r</sup> Barack, qui y a ajouté quelques observations dont il sera tenu compte à l'avenir. Aucune objection n'ayant été faite, il est donné décharge au trésorier.

Nachdem der Vorsitzende noch die Versammlung eingeladen hat, die von dem Mitgliede Rouge ausgelegten Bilder — Zeichnungen und Aquarelle von historisch interessanten Gebäuden u. s. w. aus dem Elsass — zu besichtigen, deren Veröffentlichung unter dem Schutze der Gesellschaft in Aussicht genommen ist, wird zur Wahl geschritten.

Le Président engage ensuite MM. les membres présents à examiner les dessins et aquarelles représentant des édifices historiques ou intéressants d'Alsace, exposés par notre collègue M. Rouge qui se propose de les publier sous le patronage de la Société. Enfin on procède aux élections.

Es scheiden satzungsgemäss aus dem Vorstande: für Strassburg:

Barack, Binder, Ficker und Martin;

für Colmar:

Glück.

Dieselben sind wieder wählbar.

Die Wahl hat folgendes Ergebnis:

Es erhalten:

Glück 75 Stimmen,

Barack, Binder, Ficker u. Martin je 73 Stimmen,

Brichson 1 Stimme,

Goldschmidt 1 »

Winkler 1

Winterhalter 1

Die erstgenannten 5 Mitglieder sind somit wieder gewählt.

D'après les statuts les membres sortants sont: pour Strasbourg:

MM. Barack, Binder, Ficker et Martin;

pour Colmar:

M. Glück.

Ils sont rééligibles.

Le vote donne le résultat suivant :

Ont obtenu:

Glück, 75 voix,

Barack, Binder, Ficker et Martin, 73 voix chacun,

Brichson 1 voix.

Goldschmidt 1 »

Winkler 1 »

Winterhalter 1 » chacun.

Les cinq premiers membres sont élus.

Der bisherige Vorsitzende, Kanonikus Dacheux, wird durch Zuruf auf ein weiteres Jahr in seinem Amte bestätigt.

Sodann trägt Herr Rouge, Zeichenlehrer aus Molsheim, der Gesellschaft seine Absicht vor, Zeichnungen aus Maursmünster u. a. Orten zu veröffentlichen, von denen er einen Teil zur Besichtigung ausgelegt hat.

Im Anschluss daran teilt der Vorsitzende mit, dass Herr Rouge für den nächsten Band der Mitteilungen eine Zeichnung des der Gesellschaft gehörigen sogen. Heidenhauses in Rosheim, sowie des Grabsteines des Strassburger Weihbischofes Haug (s. Prot. v. 7. Juni d. Js.) in Hermolsheim, unentgeltlich liefern wird. Ferner gibt er bekannt, dass die 1. Lieferung des XIX. Bandes der Mitteilungen gegenwärtig an die Mitglieder verteilt wird und dass die X. Lieferung des Hortus deliciarum der Herrad zur Abholung in der Trübner'schen Buchhandlung bereit liegt. Mit einer XI. Lieferung wird dann dieses Werk abgeschlossen sein; ein ausführlicher Rechenschaftsbericht über das ganze Unternehmen wird im nächsten Jahre vorgelegt werden. Beabsichtigt ist als Ergänzung die Herausgabe des Textes, der jungst in Abschrift in Paris aufgefunden wurde.

Schluss der General-Versammlung um 4 Uhr.

Vorstands-Sitzung am 19. Juli 1898, Nachmittags 3 Uhr, im sogen. Bibliothekszimmer des Schlosses. Vorsitzender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Binder, Ficker, Henning, Martin, Reinhard, Salomon, Schlosser, Seyboth und Bechstein als Schriftführer.

Entschuldigt die Mitglieder: Christmann, Himly, Keller, Schickelé.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der Vorstands-Sitzung vom 7. Juni und der General-Versammlung von 28. Juni d. Js. macht Mitglied Henning einige Bemerkungen zu dem auf der General-Versammlung verlesenen JahresOn procède enfin par acclamation à la réélection du Président, M. le chanoine Dacheux.

Après avoir remercié en quelques mots les assistants, le Président donne la parole à M. Rouge, maître de dessin à Molsheim qui, développe son projet de publier les dessins dont il a exposé un certain nombre.

Le Président rappelle que la première partie du XIX° volume du Bulletin est en distribution et que la X° livraison du Hortus est déposée dans la librairie Trübner où on peut le retirer. L'ouvrage sera terminé par la Xl° livraison; l'année prochaine un rapport détaillé sur toute la publication sera soumis à l'Assemblée générale. Le Comité se propose de publier comme complément de l'ouvrage le texte même de la Herrade tel qu'il a été retrouvé à Paris.

La séance est levée à 4 heures.

Séance du Comité du 19 juillet 1898, à 3 heures de l'après-midi, à la salle de la bibliothèque du Château. Président: M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Binder, Ficker, Henning, Martin, Reinhard, Salomon, Schlosser, Seyboth et Bechstein secrétaire.

Excusés: MM. Christmann, Himly, Keller et Schickelé.

Le procès-verbal de la séance du 7 juin est lu et approuvé. M. Henning fait quelques observations au sujet du rapport lu à l'Assemblée générale du 28 juin. On décide qu'à l'avenir le rapport annuel sera soumis au

bericht. Es wird beschlossen, den Jahresbericht in Zukunst in der letzten Vorstands-Sitzung vor der General-Versammlung zur Genehmigung vorzulegen.

Als neue Mitglieder werden aufgenommen die Herren:

Karl Nicot, Architekt in Strassburg,
Dr. med. Schmidtbühl in Schirmeck,
Wolf, Versicherungsagent in Strassburg,
vorgeschlagen durch den Vorsitzenden;
Jean-Baptiste Dirler, Wirt in Bergholz,
Remy, Bürgermeister in Wattweiler,
vorgeschlagen durch Mitglied Beck.

Herr Pfarrer Andlauer in Egisheim spricht brieflich den Wunsch nach einer Unterstützung von Seiten der Gesellschaft für die Herstellung der Umfassungsmauer des Schlosses in Egisheim, Herr Pfarrer Hamm in Lautenbach nach einer solchen für Restaurationsarbeiten an der Kirche daselbst aus.

Beide Gesuche sollen zurückgestellt werden bis nach Brnennung eines neuen Gonservators.

Der Oberschulrat teilt mit, dass der Gesellschaft demnächst ein Werk über Maursmünster zugehen werde.

Auf das von Seiten des Vorstandes an das Ministerium eingereichte Begehren um Aufstellung der sogen. «klassirten Denkmäler» (vergl. Prot. v. 7. Juni), ist vom Kaiserl. Ministerium ein Verzeichnis derselben eingelaufen, dessen Veröffentlichung sich das Ministerium vorbehält.

Darauf legt der Vorsitzende eine von Herrn Rouge in Molsheim hergestellte Zeichnung des sogen. Heidenhauses in Rosheim vor (vergl. Prot. der General-Versammlung v. 28. Juni d. Js.), die zur Veröffentlichung in den *Mitteilungen* bestimmt ist.

Der folgende Punkt der Tagesordnung: Brneuerung des Bureaus, wird in der Weise erledigt, dass die bisherigen Inhaber in ihren Aemtern bestätigt werden. Comité dans la séance qui précédera l'Assemblée générale.

Sont proposés et admis comme membres nouveaux:

MM. Charles Nicot, architecte à Strasbourg,
D' Schmidtbühl, médecin à Schirmeck,
Wolf, agent d'assurances à Strasbourg,
proposés par le Président;
Jean-Baptiste Dirler, aubergiste à Bergholz,
Remy, maire à Wattweiler,
proposés par M. Beck.

Le chanoine Andlauer, curé d'Eguisheim, exprime le vœu de voir la Société s'intéresser à l'entretien du mur d'enceinte du château d'Eguisheim.

Le curé Hamm à Lautenbach demande que la Société s'occupe de la restauration de son église.

La solution de ces deux questions est remise à plus tard.

L'Oberschulrat annonce l'envoi d'un ouvrage sur Marmoutier.

A la suite de la demande adressée au Ministère par le Comité relativement à la liste des « monuments classés» (voir le procès-verbal du 7 juin), le ministère impérial vient d'envoyer cette liste dont il se réserve la publication.

Le Président dépose un dessin de M. Rouge représentant le *Heidenhaus* de Rosheim (voir procès-verbal du 28 juin), dessin qui est destiné à être reproduit dans le *Bulletin*.

On procède ensuite, conformément à l'ordre du jour, au renouvellement du bureau qui est réélu purement et simplement.

Nun legt der Vorsitzende eine in dem Neubau des Stelzengässchens gefundene römische Bronzefigur, eine Arbeit von bedeutendem Werte, vor. Um nicht die vom Vorsitzenden eingeleiteten Verhandlungen, die Figur für die Gesellschaft zu erwerben, zu vereiteln, soll vorläufig über den Fund nichts in die Oeffentlichkeit gelangen. Den Bemühungen des Vorsitzenden ist es gelungen bei Montfaucon eine Abbildung aufzufinden, deren ganzer Typus - von kleinen Abweichungen abgesehen - mit dem der in Frage stehenden Figur übereinstimmt; Montfaucon bezeichnet sie als sacrificateur; das bei diesem gezeichnete Fullhorn fehlt unserer Figur. Der Vorsitzende hat die hier gefundene Bronze und die Abbildung bei Montfaucon photographiren lassen und übergibt je zwei Exemplare davon den anwesenden Vorstands-Mitgliedern.

Mitglied Henning berichtet sodann über die bisher bei der Dohlenanlage in der Nähe des Protestantischen Gymnasiums, bei den Neubauten des Knopf'schen und des Siegfried'schen Hauses am Neukirchplatz gewonnenen Resultate in Betreff der römischen Stadtmauer und legt zugleich mehrere davon aufgenommene Photographien vor. Die Lösung der Frage brachten erst die jüngsten Ausgrabungen im Siegfried'schen Hause, wo die Mauer in der ganzen Front des Hauses abgebrochen wurde: darnach bestand eine Mauer aus guter römischer Zeit; diese war dann stellenweise zerstört worden und eine Ersatzmauer ist in späterer (fränkischer?) Zeit hergestellt worden, wozu Steine römischer Herkunft mit Skulpturen,

Es wird beschlossen, möglichst bald durch Herrn Professor Thrämer einen zusammenfassenden Bericht über die römische Stadtmauer am Neukirchplatz herstellen und denselben den Mitgliedern der Gesellschaft und des Gemeinderates der Stadt Strassburg zukommen zu lassen.

Inschriften u. s. w. verwendet worden sind.

Noch bemerkt Mitglied Henning, dass bei den Kanalisationsarbeiten am Eingang der Steinstrasse von der römischen Strasse keine Spur gefunden wurde.

Der Schriftschrer legt das erste Blatt der von der lothr. Altertumsgesellschaft in Metz herausEnfin le Président présente au Comité une statuette romaine en bronze fort intéressante, trouvée lors de la reconstruction faite rue des Echasses. Des négociations sont entamées au sujet de l'acquisition de cet objet. Il s'est trouvé dans Montfaucon une gravure qui reproduit à peu de chose près cette statuette, qu'il désigne sacrificateur. Elle tient une corne d'abondance qui manque à à la nôtre. Le Président a fait photographier la statuette en bronze et la gravure de Montfaucon et en remet un exemplaire de chacune à tous les membres présents.

M. Henning rend compte des résultats constatés lors des fouilles de la place du Temple-Neuf au sujet du mur romain et dépose les photographies qui en ont été prises. La solution de cette question a été donnée seulement par les fouilles entreprises dans la maison Siegfried, dont toute la façade a été démolie. On a constaté l'existence d'une muraille de la bonne époque romaine, celle-ci a ensuite été démolie en partie et rétablie plus tard à l'époque franque; on a employé à cet usage des pierres d'origine romaine offrant des sculptures et des inscriptions.

Le Comité décide que M. le professeur Thramer sera invité à faire, le plus tôt possible, un rapport complet sur le mur romain de la place du Temple-Neuf, rapport qui devra être transmis au Conseil municipal et aux membres de la Société.

M. Henning ajoute que les fouilles opérées à l'entrée du Faubourg de Pierres n'ont fourni aucune trace de la voie romaine.

Le secrétaire dépose sur le bureau la première feuille des Grundkarten publiées par la Société gegebenen Grundkarten vor und übernimmt es, nunmehr im Herbst in Verhandlungen mit der dortigen Gesellschaft einzutreten, um auch für das Elsass damit beginnen zu können.

Bine Anfrage über den Verbleib der früher in der Mauer des alten Bezirksarchives in der Brandgasse eingemauerten Skulptur (Grabdenkmal?) konnte nicht beantwortet werden; es sollen Nachforschungen darnach angestellt werden.

Von sonstigen in der letzten Zeit in Strassburg gemachten Funden werden erwähnt: hebräische Grabsteine aus den Fundamenten des im Umbau begriffenen Kaufhauses, z. Z. bei Herrn Professor Euting aufbewahrt; ferner Reste römischer Scherben u. a., gefunden bei dem Neubau von Pferdeställen auf dem Grundstück des Statthalterpalastes, auf die eine Notiz in der Strassburger Post aufmerksam gemacht hat; wo die Gegenstände z. Z. sind, soll erforscht werden.

Für die Ferienzeit sind in Aussicht genommen Ausflüge nach Niedermünster und Rosheim.

Schluss der Sitzung um 4 1/4 Uhr.

Vorstands-Sitzung am 6. Oktober 1898, Nachmittags 3 Uhr im Schloss.

Vorsitsender: Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Binder, Christmann, Henning, Klem, Kurtz, Martin, Reinhard, Salomon, Seyboth, Winkler.

Entschuldigt die Mitglieder: Bechstein, Himly, Keller, Schickelé.

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird auf Antrag des Vorsitzenden beschlossen, die Sitzungen in Zukunft auf den Freitag zu verlegen.

Als Mitglieder werden aufgenommen die Herren:

Ferdinand de Dartein, Inspecteur général des ponts et chaussées in Ottrott, Uhlerich, Pfarrer in Diedolshausen, Gruss, » Wolfganzen, d'archéologie de Metz et se charge d'engager en automne avec cette Société des pourparlers qui permettent de commencer le même travail pour l'Alsace.

Un membre demande ce qu'est devenue la belle pierre sculptée qui se trouvait engagée dans le mur de clôture de l'ancien bâtiment des Archives départementales, rue Brûlée. Personne n'ayant pu répondre, il est décidé que les recherches seront faites à ce sujet.

Sont à mentionner encore en fait de trouvailles: Des pierres tombales hébraïques provenant des fondations de l'ancienne douane et déposées chez M. le professeur Euting; des débris de poteries romaines trouvés lors de la reconstruction des écuries du palais du Statthalter et dont la découverte a été signalée par la Strassburger Post. Que sont devenus ces objets? C'est ce qu'il s'agirait de constater.

Pour les vacances on se propose de visiter Niedermünster et Rosheim.

La séance est levée à 4 heures un quart.

Séance du Comité du 6 octobre 1898, à 3 heures de l'après-midi au Château.

Président: M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Binder, Christmann, Henning, Klem, Kurtz, Martin, Reinhard, Salomon, Seyboth, Winkler.

Excusés: MM. Bechstein, Himly, Keller et Schickelé.

Au début de la séance on décide qu'à l'avenir le Comité se réunira le vendredi.

Sont proposés comme membres nouveaux et admis:

MM. Ferdinand de Dartein, inspecteur général des ponts et chaussées, Uhlerich, curé au Bonhomme, Gruss, curé à Wolfganzen, Hartz, Pfarrer in Fort-Louis, Hoffmann, Karl, Abbé in Kienzheim, Burguburu, Paul, Hopfenhändler in Strassburg, durch den Vorsitzenden vorgeschlagen;

Pleger, Schullehrer in Isenheim bei Gebweiler, durch Herrn Pfarrer Beck;

Jærg, Architekt in Mülhausen, durch Herrn Klem vorgeschlagen.

Auf Antrag des Mitglieds Henning wird die Einlieferungsfrist der zum Wettbewerb ausgeschriebenen Abhandlung um 6 Monate verlängert.

Mitglied Henning macht Mitteilung über einen in Königshofen ausgegrabenen Sarkophag und eine Terrasigillata-Schale von auffallender Tiefe; in der Stadt sei während der Kanalisationsarbeiten leider noch nicht viel zu Tage gefördert worden.

Beim Hafenbau seien weiter gefunden: eine Lanzenspitze, ein Beil, ein Stück Bronze, zwei Pfeilspitzen. — 20 « werden dem Finder für diese sowie für frühere Funde bewilligt.

Ein merkwürdiges Steinbeil und ein langes steinernes Instrument, wahrscheinlich überseeischer Herkunft, aus dem Nachlass des verstorbenen Dombauführers Hermann, werden vorgelegt. Mitglied Henning wird die Untersuchung über diese Gegenstände weiter führen.

Drei Degen, etwa 200 Meter unterhalb der Rheinbrücke 1878 gefunden, werden zum Kaufe angeboten. — 20  $\mathcal{M}$  werden hiefür bewilligt.

Ein Kessel aus Bronze und Kupfer, der in Wanzenau beim Sandgraben 8 Meter tief gefunden wurde, vielleicht römisch, wird angeboten. — 10 *M* werden hiefür bewilligt.

Mitglied Henning berichtet ferner über Untersuchungen der Abfallhaufen vor den Felsenwohnungen im Graufthal. Dieselben scheinen erst Hartz, curé à Fort-Louis,
Hoffmann, Charles, abbé à Kientzheim,
Burguburu, Paul, marchand de houblons
à Strasbourg,
proposés par le Président;
Pleger, instituteur à Isenheim près Guebwiller,
proposé par M. le curé Beck;
Jærg, architecte à Mulhouse,
proposé par M. Klem.

Sur la proposition de M. Henning, le délai pour le concours est prolongé de 6 mois.

Le même membre entretient le Comité d'un sarcophage découvert à Kœnigshofen et d'un vase très profond en terra sigillata. D'autre part les fouilles de la canalisation n'ont guère produit de résultats nouveaux.

Les travaux pour la construction du port ont fourni en revanche un fer de lance, une hache, un morceau de bronze et des fers de flèches. L'auteur de ces trouvailles a reçu pour celles-ci et pour les précédentes une somme de 20 🌌

M. Henning montre aussi une hache de pierre très curieuse et un long instrument en pierre, probablement apporté d'outre-mer. Ces deux objets proviennent de la succession de M. Hermann, décédé, appareilleur à la cathédrale. M. Henning fera des recherches ultérieures au sujet de ces objets.

Trois épées, trouvées en 1878, à environ 200 mètres en aval du pont du Rhin, sont offertes en vente. Le Comité accorde pour cet achat une somme de 20 🌌

Un chaudron en bronze et en cuivre trouvé à la Wantzenau dans une gravière, à 8 mètres de profondeur, peut-être d'origine romaine, est offert au Comité et payé 10 M

M. Henning rend compte des recherches opérées par M. le D' Forrer dans les tas de débris qui existent devant les abris sons roches de im 17. Jahrhundert entstanden zu sein, was durch Nachgrabungen des Dr. Forrer festgestellt wurde. Die Kosten hiefür belaufen sich auf 23 «

Der Bericht hierüber wird in den Mitteilungen abgedruckt werden; für Dr. Forrer seien 60 Exemplare zu reserviren.

Am Odilienberg hat Dr. Forrer wichtige Spuren der Steinbrüche aufgefunden, worüber ein eingehender Bericht in der Illustrirten Elsässischen Rundschau erscheinen wird.

Von der Regierung wurden der Gesellschaft überwiesen:

Rappoltsteinisches Urkundenbuch, von Dr. Karl Albrecht, V. Bd.;

Die Abteikirche von Maursmünster, von Felix Wolff.

Von Mitglied Winkler:

Caesar-Ariovist'sche Schlacht.

Den Geschenkgebern wird gedankt.

Der Vorsitzende berichtet, dass wir nun den Text zur Herrad vollständig besitzen und das Werk seiner Vollendung entgegen geht.

Mitglied Salomon berichtet über Schloss Rathsamhausen. Die Mauern des Turmes, der wahrscheinlich seit Silbermann nicht besucht wurde, seien über 3 Meter dick.

Mitglied Winkler berichtet über seine Arbeit betr. die Schlacht zwischen Caesar und Ariovist und beantragt einen Kredit von 50 M für Ausgrabungen eines Tumulus. — Wird bewilligt.

Schluss der Sitzung um 4 1/2, Uhr.

Vorstands-Sitzung am 16. November 1898, Nachmittags 3 3/4 Uhr im Schloss (Erdgeschoss links). Vorsitzender: Geh. Reg.-Rat Barack,

später Kanonikus Dacheux.

Anwesend die Mitglieder: Barack, Binder, Christmann, Henning, Kurtz, Reinhard, Salomon, Schickelé, Seyboth, Winkler und Bechstein als Schriftsuhrer.

Grausthal. Celui-ci a constaté que ces demeures ne paraissent pas remonter au delà du dix-septième siècle. Les frais de ces souilles se montent à 23 M

Un rapport sur cette question sera publié dans le *Bulletin*. L'auteur se réserve un tirage de 60 exemplaires.

Au Saint-Odile, le D' Forrer a trouvé des traces importantes de carrières; il publiera à ce sujet un rapport détaillé dans la revue: Illustrirte els assische Rundschau.

Le Gouvernement a fait don à la Société des ouvrages suivants :

Rappoltsteinisches Urkundenbuch, du Dr Charles Albrecht, 5° volume;

Die Abteikirche von Maursmünster, de Félix Wolff, architecte.

De son côté M. Winkler offre au Comité sa brochure sur la bataille entre César et Arioviste.

Remerciments aux donateurs.

M. Winkler rend compte du sujet de sa brochure et demande, pour faire des fouilles dans un tumulus, un crédit de 50  $\mathcal{M}$ , qui lui est accordé.

Le Président annonce qu'aujourd'hui la Société est en possession de la copie du texte de la *Herrade* et que la publication des planches va être terminée.

M. Salomon parle du château de Rathsamhausen. Il a constaté que les murs de la tour, qui, probablement, n'ont pas été examinés depuis le temps de Silbermann, ont une épaisseur de plus de 3 mètres.

La séance est levée à 4 heures et demie.

Séance du Comité du 16 novembre 1898, à 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> heures de l'après-midi au Château (res-de-chausée à gauch).

> Président : M. BARACK, plus tard M. le chanoine DACHEUX.

Présents: MM. Barack, Binder, Christmann, Henning, Kurtz, Reinhard, Salomon, Schickelé, Seyboth, Winkler et Bechstein secrétaire. Entschuldigt die Mitglieder: Glück, Himly, Klem, Martin.

Mitglied Christmann legt als Geschenk für die Bibliothek der Gesellschaft, in Fortsetzung seiner früheren Aufnahmen, eine Mappe mit Bildern aus dem Elsass, besonders der Hoh-Königsburg und ihrer Umgebung, vor. — Dank.

In Vertretung des abwesenden Vorsitzenden eröffnet Mitglied Barack die Sitzung und gibt Prof. Henning das Wort zu einem Bericht über den Stand der Ausgrabungen in Strassburg: In der Steinstrasse hat sich nichts gefunden, ebensowenig bis jetzt beim Dohlenbau auf dem linken Ufer des Falschen Wallkanals. Jetzt, wo die Arbeiten am Schlachthausstaden angekommen sind, nähern sie sich dem Terrain, wo nach früheren Erfahrungen Funde zu erwarten sind. Da ist scharfe Aufsicht nötig; denn trotz aller Vorkehrungen und Anordnungen hat es sich herausgestellt, dass Fundgegenstände von den Arbeitern bei Seite geschafft und unter der Hand verkauft werden. Mitglied Henning schlägt deshalb vor, da kein Mitglied der Gesellschaft in der Lage ist, den ganzen Tag die Arbeiten zu überwachen, einen besonderen, bezahlten Aufseher anzustellen. Sowohl Mitglied Salomon, als auch der Vorsitzende, der unterdessen erschienen ist, schlagen geeignete Leute dazu vor; Mitglied Henning übernimmt es, sich mit denselben in Verbindung zu setzen.

Am Neukirchplatz ist es gelungen, die römische Mauer auch auf der Innenseite blosszulegen und bis auf die Fundamente zu untersuchen. Herr Professor Thrämer hat dieselbe genau aufgenommen. Es wird beschlossen, das Resultat seiner Untersuchungen über die römische Mauer am Neukirchplatz möglichst bald zu veröffentlichen.

Herr Conrad Plath, der vom Ministerium von Rlsass-Lothringen 2000 Az zur Untersuchung der fränkischen Pfalz in Kirchheim erhalten hat, bittet die Gesellschaft um einen weiteren Zuschuss von 1000 Az zur Fortsetzung der Ausgrabungen an jener Stelle. Da die bisherigen Arbeiten in einem zum Bereiche der Gesellschaft gehörigen Gebiete unternommen worden sind, ohne dass diese irgendwie davon Kenntnis erhalten hat, so lehnt

Excusés: MM. Glück, Himly, Klem, Martin.

M. Christmann offre à la bibliothèque de la Société un carton contenant la continuation de ses photographies sur l'Alsace, en particulier le Haut-Kænigsbourg et ses environs. — Remerciments.

M. Barack ouvre la séance et donne la parole à M. le prof. Henning pour rendre compte de l'état des fouilles, à Strasbourg: On n'a rien trouvé au Faubourg de Pierres, aussi peu que lors de la construction de l'égout sur la rive gauche du canal des Faux-Remparts. Aujourd'hui que les travaux ont commencé au quai de l'Abattoir et se rapprochent du terrain où d'après des expériences antérieures on peut s'attendre à des découvertes, une surveillance sévère sera nécessaire. Il a été constaté, en effet, que des ouvriers ont détourné et vendu sous main des objets trouvés, malgré toutes les précautions et toutes les recommandations. Comme aucun membre de la Société n'est en état de passer toute la journée sur les chantiers, M. Henning engage le Comité à employer un surveillant payé. M. Salomon, ainsi que le Président qui vient d'arriver, proposent diverses personnes avec lesquelles M. Henning se mettra en rapport.

Sur la place du Temple-Neuf on a réussi à dégager aussi le mur romain du côté intérieur et à l'examiner jusqu'aux fondations. M. le professeur Thramer en a fait un relevé exact. Le Comité décide que le résultat de ces recherches sur le mur romain sera publié le plus tôt possible.

M. Conrad Plath qui a reçu du gouvernement d'Alsace-Lorraine 2,000 a pour faire des recherches au sujet du Palais royal de Kirchheim demande à la Société un nouveau subside de 1,000 pour continuer ses fouilles. Comme les travaux entrepris jusqu'ici ont été commencés sur un terrain qui est du ressort de la Société, sans que celle-ci en ait eu connaissance, le Comité, sur la proposition de M. Henning, décide

der Vorstand, auf Antrag des Mitgliedes Henning, einstweilen jede Beitragsleistung ab, bevor sich der betr. Herr persönlich mit der Gesellschaft in Verbindung gesetzt hat. Derselbe soll vor allem einen Plan seiner Arbeiten vorlegen; jedenfalls wird sich die Gesellschaft das Oberaufsichtsrecht und das Eigentumsrecht an etwaigen Funden vorbehalten. Mitglied Henning übernimmt es, mit der Unterschrift des Vorsitzenden in diesem Sinne zu antworten. Ferner wurde beschlossen, in dieser Angelegenheit auch bei der Regierung vorstellig

Herr Bodo Ebhardt in Berlin ist mit der Bearbeitung der deutschen Burgen beschäftigt und bittet um Mitarbeiterschaft in den Kreisen der Gesellschaft für die elsässischen Burgen. Der Vorsitzende hält vor allem Mitglied Winkler für eine geeignete Persönlichkeit, da dieser schon von einer grösseren Anzahl von Burgen genaue Aufnahmen gemacht habe; ferner macht er darauf aufmerksam, dass ein Herr Wagner hier (Weissturmstrasse) Photographien von sämtlichen

Mitglied Winkler legt Zeichnungen von neuern Funden (Gefässscherben) aus den tumuli bei Forsthaus Bannholz (Breuschthal) vor; leider wolle der Finder dieselben für sich selbst behalten.

Burgen aufgenommen hat, die er allerdings für

eine von ihm selbst beabsichtigte Arbeit ver-

wenden will.

Mitglied Winkler glaubt, in Ergänzung seiner Untersuchungen über die Örtlichkeit der Ariovistschlacht, die Gräben und Wälle eines Lagers zwischen Epfig und Stotzheim gefunden zu haben, die er auf einem von ihm vorgelegten Plane zu einem römischen Lager ergänzt hat; der Plan nebst Berichtsoll demnächst veröffentlicht werden. Mitglied Henning wünscht eine objektiver gehaltene Darstellung des wirklich Vorhandenen durch Zeichnung und möglichst durch Photographie, und hält den vorgelegten Plan mehr für eine Idealzeichnung, da insbesondere über die Form des Lagers erst durch weitere Ausgrabungen Aufklärung gegeben werden könne.

qu'il refusera tout concours jusqu'à ce que M. Flath se soit personnellement mis en rapport avec la Société et lui ait présenté un plan de ses travaux. En tous cas la Société se réservera un droit de contrôle et la propriété des trouvailles qui pourront être faites. M. Henning répondra dans ce sens par une lettre, qui portera la signature du Président. De plus on décide de faire, à cette occasion, des représentations au gouvernement.

M. Bodo Ebhardt de Berlin s'occupe des châteaux d'Allemagne et demande que des membres de la Société lui prêtent leur concours pour les châteaux d'Alsace. Le Président est d'avis que M. Winkler est tout désigné pour cela, vu qu'il a fait le relevé déjà d'un grand nombre de châteaux d'Alsace. Il signale en même temps un certain M. Wagner à Strasbourg, qui a photographié tous ces châteaux, afin d'employer ces photographies pour un travail personnel qu'il se propose de publier.

M. Winkler dépose des dessins de débris de poteries nouvellement trouvés dans les tumulus de la vallée de Bruche, près de la maison forestière dite Bannholz. Il est regrettable que le propriétaire s'en réserve la possession.

M. Winkler croit que, dans ses recherches sur le champ de bataille de César et d'Arioviste, il a trouvé entre Epfig et Stotzheim des fossés et des retranchements. Sur un plan qu'il dépose, il les complète de façon à en faire un camp romain. M. Henning désirerait une représentation plus exacte du terrain actuel par le dessin et la photographie si c'est possible; il considère le plan existant comme étant plutôt un dessin idéal, vu que de nouvelles fouilles pourront seules révéler la forme du camp.

Zum Schluss bemerkt Mitglied Reinhard, dass er in einer Zeitung gelesen habe, die Ruine Kaysersberg sei an den Vogesenclub verkauft worden, und fragt an, wie es gekommen, dass die Gesellschaft, die früher Rigentümerin werden sollte, dieselbe nicht erworben habe. Der Sachverhalt wird dahin aufgeklärt, dass nicht der Vogesenclub, sondern der Staat die Ruine ansukaufen im Begriffe stehe.

Schluss der Sitzung um 4 1/4 Uhr.

Verstande-Sitzung am 23. Dezember 1898, Nachmittags 3 Uhr im Schloss.

Vorsitzender : Kanonikus Dacheuz.

Anwesend die Mitglieder: Binder, Ficker, Glück, Henning, Keller, Martin, Salomon und Seyboth als Schriftschrer.

Entschuldigt die Mitglieder: Barack, Bechstein, Christmann, Himly und Klem.

Das Protokoll der vorigen Sitsung wird vorgelesen und genehmigt.

Mitglied Christmann schenkt der Gesellschaft 2 Lichtdruckblätter aus dem Zornthal.

Herr Rouge schenkt 5 Lichtdruckblätter: Füllungen mit Trophäen aus der Abtei Maursmünster.

Mitglied Keller schenkt 1 Paar gestickte Frauenschuhe aus dem 18. Jahrhundert. — Dank.

Als neue Mitglieder werden aufgenommen die Herren:

Schmitt, Schneidermeister zu Bergheim, vorgeschlagen durch Mitglied Winkler;

Dr. Gerhard Ficker, Privatdozent an der Universität Halle,

vorgeschlagen durch Mitglied Ficker.

Der Vorsitzende verliest ein Schreiben des Mitgliedes Winkler, wonach Steine von der Ruine Hohnack entwendet werden. Der Colmarer Ausschuss wird beauftragt, der Sache näher zu treten und, wenn nötig, Massregeln gegen diesen Unfug zu ergreifen.

B. XIX. -- (S.-B.)

Enfin M. Reinhard fait remarquer, qu'au dire d'un journal, la ruine de Kaysersberg a été vendue au Club vosgien. Il demande comment il se fait que la Société, qui devait devenir autrefois propriétaire de la ruine, n'ait pas fait cette acquisition. La chose s'explique en ce sens, que ce n'est pas le Club vosgien, mais l'État qui est en train de faire l'achat de cette ruine.

Fin de la séance à 4 heures trois quarts.

Séance du Cemité du 23 décembre 1898, à 3 heures de l'après-midi au Château. Président: M. le chanoine DACHEUX.

Présents MM. Binder, Ficker, Glück, Henning, Keller, Martin, Salomon et Seyboth secrétaire.

Excusés MM. Barack, Bechstein, Christmann, Himly et Klem.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

M. Christmann offre à la Société deux photogravures représentant des vues de la vallée de la Zorn.

M. Rouge fait don de cinq photogravures; ce sont des panneaux avec trophées de l'abbaye de Marmoutier.

M. Keller offre une paire de souliers de femme brodés datant du dix-huitième siècle. — Remerciments.

Sont proposés et admis comme membres nouveaux :

MM. Schmidt, mattre-tailleur de Bergheim, présenté par M. Winkler;

> D' Gerhard Ficker, Privatdozent à l'université de Halle,

> > présenté par le professeur Ficker.

Le Président donne lecture d'une lettre de M. Winkler, annonçant que l'on enlève des pierres à la ruine du château de Hohnack. Le Comité de Colmar est prié de s'occuper de cette affaire, et de prendre au besoin les mesures nécessaires pour mettre fin à cet abus. Mitglied Keller berichtet über die Veröffentlichung des Hortus und das bevorstehende Erscheinen der letzten Lieferung.

Mitglied Salomon legt verschiedene in Rathsamhausen aufgefundene Gegenstände (Pfeilspitzen, Ofenkacheln) vor.

Schluss der Sitzung um 41/4 Uhr.

M. Keller annonce que la dernière livraison du *Hortus* va paraître.

M. Salomon dépose sur le bureau divers objets trouvés à Rathsamhausen: ce sont des fers de flèches et des carreaux de poèle en falence.

La séance est levée à 4 heures un quart.

### SITZUNGEN

des besonderen

### Aussehusses für Ober-Elsass.

#### Sitzung am 12. November 1896.

Donnerstag, den 12. November 1896, versammelte sich in einem der Säle des Unterlinden-Museums das durch Herrn Kanonikus Dacheux, Präsidenten der Gesellschaft zur Krhaltung der historischen Denkmäler, einberufene Unter-Comité des Ober-Elsasses, behufs Neubildung des genannten Unter-Comités.

Die Sitzung wurde eröffnet um 10<sup>4</sup>/, Uhr unter dem Vorsitz des Herrn Kanonikus Dacheux.

Es waren gegenwärtig die Herren: Ingold, Winkler, Glück und Klem, Mitglieder des Vorstandes, u. Abbé Ingold, Mitglied der Gesellschaft.

Herr Präsident verlas ein Schreiben des Herrn Camille Schlumberger, ehemaligen Bürgermeisters von Golmar, welcher seine Abwesenheit entschuldigte und zugleich seine Demission als Vorstandsmitglied einreichte. An seiner Stelle wurde sofort Herr Fleurent, Bürgermeister von Colmar, als Vorstandsmitglied gewählt, unter Vorbehalt der Bestätigung durch die nächste General-Versammlung.

## PROCÈS-VERBAUX

· des

## Séances du Sous-Comité de Colmar.

#### Séance du 12 novembre 1896.

Jeudi, le 12 novembre 1896, se réunit dans une des salles du Musée des Unterlinden, sur une convocation de M. le chanoine Dacheux, Président de la Société pour la conservation des monuments historiques de l'Alsace, le souscomité de Colmar, à l'effet de procéder à sa réorganisation.

La séance s'ouvrit à 10 heures et demie sous la présidence de M. le chanoine Dacheux.

Etaient présents: MM. Ingold (père), Winkler, Glück, Klem, membres du Comité et l'abbé Ingold, membre de la Société.

Le Président donne lecture d'une lettre de M. Camille Schlumberger, ancien maire de Colmar, qui excuse son absence et donne en même temps sa démission de membre du Comité. A sa place on élit M. Fleurent, maire de Colmar, sous la réserve de faire confirmer l'élection par la prochaine Assemblée générale. Der Präsident bittet die Mitglieder des Unter-Comités des Ober-Elsasses einen Vorsitzenden zu bestimmen an Stelle des verstorbenen Herrn Fleischhauer. Herr Ingold, Mitglied der Gesellschaft seit deren Gründung, wurde einstimmig gewählt. Herr Théophile Klem wurde zum Schriftsuhrer und Schatzmeister ernannt und Herr Abbé Ingold wurde ihm beigesellt.

Herr Kanonikus Dacheux macht den Vorschlag, einen früheren Gebrauch der Gesellschaft wieder ins Leben zu rufen, dahingehend, dem Unter-Gomité einige im Ober-Risass wohnende, dem Vorstande nicht angehörige Mitglieder der Gesellschaft beizugesellen.

In dieser Eigenschaft wurden ernannt die Herren: Waltz, Bibliothekar der Stadt Colmar, Waldner, Archivist, Herrenschneider, Pfarrer in Horburg, und Gutmann, Lehrer in Egisheim.

Herr Kanonikus Dacheux veranlasst das Unter-Comité, sofort über etwaige im Ober-Elsass auszuführende Arbeiten zu verhandeln. Die dringendste wäre die stilgemässe Wiederherstellung der äusseren Fassade des sogenannten Kopfhauses in Colmar. Herr Ingold wird zu diesem Zwecke gebeten, sich mit dem Bürgermeister und dem Eigentümer des besagten Hauses zu verständigen; Herr Winkler wird beauftragt, einen Kostenanschlag aufzustellen.

Herr Winkler berichtet über das fränkische Gräberfeld von Herlisheim, woselbst beständig Funde gemacht, bezw. verschleudert werden. Man bittet Herrn Gutmann, bei dem Rigentümer des Grundstückes anzufragen, ob er geneigt wäre dasselbe der Gesellschaft zu vermieten oder zu verkaufen. Die Gesellschaft würde die methodischen Ausgrabungen übernehmen.

Herr Ingold spricht von den Besitztümern der Gesellschaft, von welchen sie notwendigerweise Eigentums-Urkunden besitzen müsste. Es wäre zu diesem Zwecke erwünscht, die Umarbeitung des Katasters zu benützen. Herr Ingold übernimmt die Aufgabe, sich dieser Sache sofort anzunehmen.

Le Président prie MM. les membres du souscomité de choisir un Président, en remplacement de M. Fleischhauer, décédé. M. lngold, membre de la Société depuis sa fondation, est nommé à l'unanimité. M. Théophile Klem est désigné comme secrétaire et trésorier, M. l'abbé Ingold lui est adjoint.

M. le chanoine Dacheux propose de remettre en vigueur un ancien usage de la Société qui est d'adjoindre au sous-comité quelques membres de la Haute-Alsace.

Sont choisis en cette qualité MM. Waltz, bibliothécaire de la ville de Colmar, Waldner, archiviste, Herrenschneider, curé à Horburg, et Gutmann, instituteur à Eguisheim.

Le Président engage le sous-comité à s'occuper de suite de certains travaux à exécuter. Il serait urgent d'entreprendre la restauration de la façade extérieure de la Maison aux Têtes à Colmar. A cet effet, M. Ingold est prié de s'entendre avec le maire et le propriétaire de ladite maison: M. Winkler est chargé de dresser un devis.

M. Winkler entretient le Comité d'un cimetière franc à Herlisheim, où les trouvailles, que l'on fait constamment, sont éparpillées chaque jour. On prie M. Gutmann de demander au propriétaire s'il serait disposé à vendre ou à louer ce terrain à la Société qui y entreprendrait méthodiquement des fouilles.

M. Ingold parle des immeubles de la Société, dont il serait bon de posséder les titres de propriété. Il serait à désirer que l'on profitât du remaniement du cadastre pour arriver à ce résultat. M. Ingold promet de s'occuper immédiatement de cette affaire. Der Tag der Versammlungen des Unter-Comités von Ober-Elsass wird durch die Zeitungen bekannt gemacht werden, ebenso die Protokolle. Zu diesen Versammlungen werden die ordentlichen Mitglieder eingeladen werden.

Schluss der Sitzung um 11 1/2 Uhr.

Le jour de la réunion du sous-comité de la Haute-Alsace sera publié dans les journaux, ainsi que les procès-verbaux. Les membres de la Société seront invités à ces réunions.

La séance est levée à 11 heures et demie.

#### Sitzung am 4. März 1897.

Die Sitzung wurde unter dem Vorsitze des Herrn Ingold um 3 Uhr eröffnet.

Anwesend die Herren: Fleurent, Glück, Gutmann, Herrenschneider, Klem, Waldner, Waltz und Winkler.

Mitglied Winkler berichtet über die Wiederherstellungsarbeiten des Kopfhauses, die sich mit der Summe von 1000 « ausführen lassen könnten. Es wird vorgeschlagen, diese Summe durch die Gesellschaft, durch die Stadt und aus Bezirksmitteln aufzubringen. Herr Fleurent verspricht seine Unterstützung hiezu.

Herr Waldner hat Forschungen nach dem Ursprung des Hauses angestellt und hierüber dem Herrn Präsidenten einen Bericht eingesendet, der das nächste Mal zur Vorlesung kommen soll. Darnach ist das Haus zu Anfang des XVII. Jahrbunderts durch einen Anton Burgert erbaut worden.

Herr Gutmann hat Erkundigungen über die Möglichkeit, auf dem fränkischen Gräberfeld bei Herlisheim Nachgrabungen veranstalten zu können, eingezogen und glaubt, dass mit 30 Appro Jahr etwa 20 Ar Boden gemietet werden können, welche vielleicht 30—40 Gräber ergeben könnten. Mit 100 Applaubt er 8 Tage mit 10 Mann arbeiten und ein gutes Resultat erzielen zu können.

Herr Ingold macht auf's neue auf die Notwendigkeit aufmerksam, dass die Gesellschaft über ihre Besitztümer an Schlössern etc. Urkunden anfertigen lassen sollte. Die Herren Fleurent und Waltz glauben, dass das Eigentum der Gesellschaft durch ihre Rigenschaft als juristische Person hinlänglich gesichert sei.

#### Séance dn'4 mars 1897.

La séance est ouverte à 3 heures, sous la présidence de M. Ingold.

Sont présents: MM. Pleurent, Gluck, Gutmann, Herrenschneider, Klem, Waldner, Waltz et Winkler.

M. Winkler déclare que la restauration de la Maison aux Têtes, pourrait être entreprise moyennant la somme de 1,000 A On propose de demander à la Société, à la ville et au département de réunir cette somme. M. Fleurent promet d'appuyer la demande.

M. Waldner a entrepris des recherches dans le but de découvrir l'origine de la maison et il a adressé à M. le Président un rapport qui sera lu à la prochaine réunion. Il parattrait que cette maison a été bâtie au commencement du dixseptième siècle par un certain Antoine Burgert.

M. Gutmann s'est informé s'il y aurait moyen de faire des fouilles au cimetière franc près de Herlisheim, il croit que moyennant 30 M par an il serait possible de louer un terrain de 20 ares environ contenant peut-être 30 à 40 tombes. Il pense que 10 hommes travaillant pendant 3 jours (ce qui ferait une dépense de 100 M environ) pourraient arriver à de bons résultais.

M. Ingold insiste à nouveau sur la nécessité qu'il y a pour la Société d'établir ses titres de propriété. MM. Fleurent et Waltz croient que les droits de la Société sont suffisamment garantis par sa qualité de personne juridique. Herr Winkler teilt mit, dass das historische Schloss der Schwendi-Golbéry in Kienzheim von Herrn Comte de Castex erworben worden sei und dem Vernehmen nach an demselben umfangreiche Wiederherstellungsarbeiten gemacht werden sollen. Herr von Castex sollte ersucht werden, hierbei möglichst dem Schlosse den altertumlichen Charakter zu belassen; dieser Vorschlag wird angenommen.

Das Unter-Gomité beschliesst ferner, seine Sitzungen auf den 1. Donnerstag jedes zweiten Monates zu verlegen. Ferner wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben, die nächste General-Versammlung der Gesellschaft möge in Colmar abgehalten werden.

Herr Gutmann erhält hierauf das Wort, um über die von ihm aufgedeckten Altertumer in und bei Egisheim zu berichten. Aus seinem Vortrage geht hervor, dass Egisheim schon in den verschiedensten prähistorischen Perioden von Menschen bewohnt war. Die ältesten Funde des Vortragenden stammen aus der neolithischen Zeit und bestehen in Leichenfunden mit Beigaben von Steinwaffen und Schmucksachen. Diesen folgen dann Leichenfunde der Bronze-, der Hallstatt- und der La-Têne-Zeit, ebenfalls mit Beigaben von Waffen und Schmucksachen.

In den letzten Jahren aber hat Herr Gutmann eine grosse Menge römischer Gegenstände zu Tage gefördert, so hauptsächlich im östlichen Teile des Ortes, im Garten Stromeyer und den daran stossenden Teilen, die Reste eines römischen Castrums mit denjenigen des Prätoriums, ferner einige Brunnen und noch weiter östlich zunächst des Bahnhofes Egisheim die Fundamente einer grösseren römischen Villa, welche hier an einem Römerwege lag, der von Egisheim nach Neubreisach zieht. Auch an anderen Stellen hat Herr Gutmann sowohl römische als noch ältere keltische Wegespuren gefunden.

Schluss der Sitzung um 5 Uhr.

M. Winkler a appris que le château historique des Schwendi-Golbéry à Kienzheim a été acquis par M. le comte de Castex, et qu'il est question d'y faire d'importantes restaurations. On devrait prier M. de Castex de laisser à ce château son cachet d'antiquité. La proposition est acceptée.

Le sous-comité décide de tenir, à l'avenir, ses séances le premier jeudi de chaque second mois. De plus, il exprime le vœu que la prochaine Assemblée générale de la Société se tienne à Colmar.

La parole est donnée ensuite à M. Gutmann. Il fait un rapport sur les antiquités trouvées par lui à Eguisheim et dans ses environs. Il en ressort qu'Eguisheim a été habité à diverses époques préhistoriques. Les plus anciennes trouvailles remontent à l'époque néolithique, et consistent en squelettes accompagnés d'armes de pierre et objets de parure. Plus tard, on trouve également les tombes de l'âge de bronze, de l'époque de Hallstatt et de La-Têne, des armes et des bijoux.

Dans les dernières années M. Gutmann a réuni une grande quantité d'objets de provenance romaine. Il a notamment découvert à l'est d'Eguisheim, dans le jardin Stromeyer et les terrains avoisinants, les restes d'un Castrum romain et du Pratorium, quelques puits et plus à l'est encore, près la gare d'Eguisheim, les fondations d'une grande villa romaine qui était située près d'une voie romaine allant d'Eguisheim à Neuf-Brisach. M. Gutmann a trouvé, à d'autres endroits encore, des traces de routes romaines et même d'anciennes voies celtiques.

La séance est levée à 5 heures.

#### Sitzung am 6. Mai 1897.

Die Sitzung wurde eröffnet um 3 Uhr unter dem Vorsitze des Herrn Ingold

Anwesend die Mitglieder: Fleurent, Gutmann, Klem, Waldner, Waltz und Winkler.

Herr Glück hatte sich entschuldigt.

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen. An diese Verlesung knüpften sich einige Bemerkungen, das Schreiben an Herrn von Castex betreffend wegen der Wiederherstellungsarbeiten, welche am Schlosse von Kienzheim vorgenommen werden sollen. Das Unter-Comité ist der Ansicht, dass etwas geschehen solle, damit ihm später keine Vorwürfe gemacht werden können. Der Schriftsuhrer wird beauftragt, durch Freunde dahin zu wirken, dass dem Schlosse sein Charakter erhalten werde. Es wird bemerkt, dass der jetzige Besitzer des Schlosses nicht der als Altertumsforscher bekannte Graf Castex, sondern dessen Sohn sei, der in obiger Rigenschaft bisher nicht bekannt ist.

Es folgt als erster Gegenstand der Tagesordnung die Erörterung der beabsichtigten Wiederherstellungsarbeiten am Kopfhause. Es wird beschlossen, den Vorstand in Strassburg um Bewilligung eines Kredits von 600 A anzugehen. Ebenso wird beschlossen, einen Zuschuss von 500 Vom Herrn Bezirks-Präsidenten des Ober-Elsasses und einen von 400 Von der Stadt Colmar zu erbitten. Seitens des Besitzers selbst ist auf keinen Beitrag zu hoffen.

Ferner wird daran erinnert, dass die General-Versammlung der Gesellschaft früher alle 5 Jahre in Colmar abgehalten wurde, und dass es nun gerade 5 Jahre her sind, seitdem die letzte in Colmar stattfand.

Der Schriftschrer legt zwei Photographieen des Altarschreines vor, der sich in der Spitalkapelle von Bergheim befindet; ebenso eine solche eines angeblichen Epitaphiums, das an der südlichen Aussenseite der Bergheimer Pfarrkirche eingemauert ist. Herr Winkler giebt einige Erklä-

#### Séance du 6 mai 1897.

La séance est ouverte à 3 heures sous la présidence de M. Ingold.

Présents: MM. Fleurent, Gutmann, Klem, Waldner, Waltz et Winkler.

Excusé: M. Glack.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière séance. A cette occasion quelques observations sont faites relativement à la lettre qui doit être adressée à M. de Castex touchant les travaux de restauration qui seront exécutés au château de Kienzheim. Le sous-comité est d'avis qu'il faut faire quelque chose, afin de couvrir sa responsabilité. Le secrétaire est chargé de faire intervenir des amis communs pour que le caractère du château soit conservé. Un des assistants fait remarquer que le propriétaire n'est pas le comte de Castex, l'antiquaire bien connu, mais son fils dont on ignore les dispositions au point de vue archéologique.

L'ordre du jour ramène la question de la restauration projetée de la Maison aux Têtes. On décide de demander au Comité de Strasbourg l'ouverture d'un crédit de 600 4; de solliciter de la préfecture une allocation de 500 4 et une autre de 400 4 de la ville de Colmar. Aucun concours n'est à espérer de la part du propriétaire.

On rappelle qu'autrefois l'Assemblée générale se tenait à Colmar tous les cinq ans, et que maintenant il y a tout juste cinq ans depuis la dernière réunion de ce genre à Colmar.

Le secrétaire dépose deux photographies du retable d'un autel qui se trouve à Bergheim, ainsi que celle d'une épitaphe encastrée dans le mur extérieur de l'église paroissiale. M. Winkler donne quelques détails sur cet autel qui doit provenir de la chapelle du Tempelhof, et date rungen über den Altar, der aus der Tempelhofkapelle stammen soll (XV. Jahrhundert),
und lenkt die Aufmerksamkeit auf die hübsche
Ausführung der Reliefe und die originelle
Composition des Schreines. Dieser Schrein ist
leider bei einer sogenannten Renovirung in den
sechziger Jahren von einem Schreiner durch
Entfernung der alten Bemalung und durch Neuanstrich in ganz widersinniger Weise geschädigt
worden.

du quinzième siècle. Il fait remarquer la belle exécution des reliefs et l'originalité de la composition du retable. Malheureusement celui-ci a subi, dans les années 60, une prétendue restauration qui a fait disparaître l'ancienne peinture et y a substitué une nouvelle qui le défigure.

In betreff des Epitaphiums aus dem XV. Jahrhundert glaubt Herr Winkler, dass es von einem Grabdenkmal herstamme und dass in den beiden Einschnitten die eigentliche Grabplatte in liegender Lage eingelassen war, wie beispielsweise dasjenige des Landgrafen Ulrich in der Wilhelmerkirche in Strassburg; der obere Abschluss dürfte eher ein Tympanon einer kleinen Thüre gewesen sein.

Quant à l'épitaphe du XV° siècle, M. Winkler croit qu'elle provient d'un monument funéraire et que dans les deux entailles reposait une dalle mortuaire semblable à celle du landgrave Ulrich qui se trouve dans l'église Saint-Guillaume à Strasbourg; la partie supérieure pourrait avoir été le tympan d'une petite porte.

Bei Gelegenheit ihres Besuches in Bergheim haben die Herren Winkler und Klem auch den Tempelhof besucht und die dort befindlichen Wandmalereien angesehen. Dieselben bestehen aus Ornamenten der Frührenaissance-Zeit. Das Ganze geht einer völligen Zerstörung entgegen, da das hübsche Commandeur-Zimmer als Heubühne dient. Es wäre zu wünschen, dass die hauptsächlichsten Motive dieser Bemalung durch einen sachverständigen Künstler abgezeichnet würden.

MM. Winkler et Klem ont saisi l'occasion de leur voyage à Bergheim pour se rendre au Tempelhof et en examiner les peintures murales. Ce sont des ornements des premiers temps de la Renaissance qui sont en train de disparaître complètement, car la belle salle du commandeur sert de grenier à foin. Il serait à désirer qu'un peintre entendu copiât les principaux motifs de cette peinture.

Herr Lehrer Gutmann verliest dann einen an Herrn Bezirks-Präsidenten gerichteten Bericht über seine Ausgrabungen bei Egisheim. Der wesentliche Inhalt desselben ist folgender: M. Gutmann donne lecture d'un rapport adressé au Président du département au sujet de ses fouilles à Eguisheim. En voici le résumé:

Nachdem im März 1896 die Fundamentreste der Südostecke des römischen Castrums zu Egisheim aufgefunden worden waren, war es im Winter 1896—97 möglich, an die Aufsuchung der Nordwestecke zu gehen. Am 26. Dezember 1896 stiess man auf das Fundament des Innenturmes, welches ungefähr 4 Meter ins Geviert hatte, und am 14. März 1897 wurde die westliche Vollmauer, welche von Norden nach Süden

Après que les restes des fondations de l'angle sud-est du Castrum romain d'Eguisheim eurent été découverts, en mars 1896, il fut possible, durant l'hiver 1896/97, de rechercher l'angle nord-ouest. Le 26 décembre 1896 on trouva les fondations de la tour intérieure qui avait environ 4 mètres de côté, et, le 14 mars 1897, on découvrit, sur trois points, le mur plein du côté ouest qui court du nord au sud; plus un reste

zieht, an 3 Punkten aufgedeckt, ebenso ein Rest der nördlichen Mauer, die in genau westöstlicher Richtung zieht. Aus der Anlage lässt sich der Schluss ziehen, dass unser Castell eines der ältesten des Landes ist. du mur nord qui a la direction est-ouest. Tout l'ensemble permet de conclure que notre castel est un des plus anciens du pays.

Weitere Untersuchungen, die Licht zu verschaffen hätten über den Verlauf der Mauer und die Lage der noch nicht aufgefundenen Ecken, bleiben der Zukunft vorbehalten.

Les recherches nouvelles qui doivent jeter la lumière sur la direction des murs et la position des angles non encore découverts, sont réservées à l'avenir.

Schluss der Sitzung um 4 1/2 Uhr.

La séance est levée à 4 heures.

## Rechnung 1895/96.

#### EINNAHMEN.

# 

#### AUSGABEN.

## Fortdauernde Ausgaben.

| KAPITEL L. Verwaltungskosten, Büreau und Mobiliar                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Aufsicht über das Museum 434 41                                                       |                  |
| 2. Hilfeleistung bei den Büreau-, Kassen- und                                            |                  |
| Bibliotheksgeschäften                                                                    |                  |
| 3. Porto- und Frachtkosten, Versendung der                                               |                  |
| Mitteilungen und des Hortus deliciarum,                                                  |                  |
| sowie Büreaubedürfnisse 434 09                                                           |                  |
| 4. Kosten der General-Versammlung 30 —                                                   |                  |
| 5. Einziehung der Beiträge und Bankspesen 170 52                                         |                  |
| 6. Unterhaltung des Museumslokals und des Mo-                                            |                  |
| biliars, sowie Kosten der Feuerversicherung 70 90                                        | <b>.4</b>        |
| Summa Kapitel I                                                                          | 1,479 92         |
| KAPITEL II. Ausgrabungen, Unterhaltung von Denkmälern, sowie Erwerbungen für das Museum. |                  |
| 1. Ausgrabungen in Neuweiler und Brumath 335 29                                          |                  |
| 2. Unterhaltungsarbeiten an Denkmälern 339 98                                            |                  |
| 3. Erwerbungen für das Museum 851 65                                                     |                  |
| Summa Kapitel II                                                                         | 1,526 92         |
| KAPITEL III. Veröffentlichungen der Gesellschaft                                         | 2,746 20         |
| Summa der fortdauernden Ausgaben                                                         | 5,753 <b>04</b>  |
| Ausserordentliche Ausgaben.                                                              |                  |
| 1. Herausgabe des Hortus deliciarum                                                      | <b>2,880</b> —   |
| Summa aller Ausgaben                                                                     | 8,633 04         |
| Die Einnahmen betragen                                                                   | <b>13,719 90</b> |
| Bleibt Ueberschuss                                                                       | 5,086 86         |
| welcher besteht in:                                                                      |                  |
| 1. Kassenbestand                                                                         |                  |
| 2. Bank-Guthaben                                                                         |                  |
| 3. Ankaufspreis der bei der Bank hinterlegten                                            |                  |
| Reichsanleihe, 4,400                                                                     |                  |
|                                                                                          | 5,086 86         |

## Rechnung 1896/97.

#### EINNAHMEN.

## Ordentliche Einnahmen.

|         |      |         | 011     | TOTT OTT    | OHO H   | muan     | mon.   |            |     |        |          |
|---------|------|---------|---------|-------------|---------|----------|--------|------------|-----|--------|----------|
| Kapitel | I.   | Beiträg | e der M | litglie     | der, 5  | 15 à 8   | M.     |            |     | 4,120  | <b>-</b> |
| •       | II.  | Zinsen  | der Re  | ichs-A      | nleihe  | und a    | aus de | em Kor     | to- |        |          |
|         |      | Korr    | ent-Vei | rkehr       | mit de  | er Ban   | k      |            |     | 168    | 21       |
| •       | III. | Subven  | tionen  | vom E       | Kaiserl | . Minis  | teriu  | m und      | den |        |          |
|         |      | Bezi    | rken Ol | er- u       | nd Un   | ter-El   | sass . |            |     | 2,000  | _        |
|         |      | S       | Summa   | der o       | rdentli | chen I   | Cinnal | hmen .     |     | 6,288  | 21       |
|         |      |         | Ausser  | order       | ntliche | Einr     | ahme   | en.        |     |        |          |
|         |      |         |         |             |         |          |        | A          |     |        |          |
| 1. Rec  | chni | ings-Sa | ldo aus | 1895        | /96     |          |        | 5,086      | 86  |        |          |
| 2. Erl  | ōs a | us dem  | Verkau  | f von       | Oefen   | • • •    |        | <b>4</b> 0 | _   |        |          |
| 3. )    |      | , ,     | •       | des         | Hortu   | <b>s</b> |        | 342        |     |        |          |
| 4. )    |      | , ,     | •       | <b>v</b> on | 2,000   | ℳRei     | chs-   |            |     |        |          |
|         | An   | leihe   |         |             |         | • • •    |        | 2,104      | 35  |        |          |
|         |      | Summa   | der aus | seror       | dentli  | chen E   | innal  | nmen .     |     | 7,573  | 21       |
|         |      |         |         | Sı          | ımma    | aller E  | Cinnal | men .      |     | 13,861 | 42       |

#### AUSGABEN.

## Fortdauernde Ausgaben.

| KAPITEL I. Verwaltungskosten, Büreau und Mobiliar.                                                             |            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 1. Beaufsichtigung des Museums 377 25                                                                          |            |  |  |  |  |  |
| 2. Hilfeleistung bei Besorgung der Büreau-,<br>Kassen- und Bibliotheks-Geschäfte 372 —                         |            |  |  |  |  |  |
| 3. Porto- und Frachtkosten, Versendung der                                                                     |            |  |  |  |  |  |
| Mitteilungen und des Hortus deliciarum, sowie für Büreaubedürfnisse 356 95                                     |            |  |  |  |  |  |
| 4. Kosten der General-Versammlung 34 —                                                                         |            |  |  |  |  |  |
| 5. Einziehung der Mitglieder-Beiträge und Bank-<br>Spesen                                                      |            |  |  |  |  |  |
| 6. Unterhaltung des Museumslokals und des Mo-                                                                  |            |  |  |  |  |  |
| biliars, sowie Kosten der Feuerversicherung 123 05                                                             | . A        |  |  |  |  |  |
| Summa Kapitel I                                                                                                | 1,454 33   |  |  |  |  |  |
| KAPITEL II. Ausgrabungen, Unterhaltungsarbeiten an Denk-<br>mälern, sowie Erwerbungen für das Museum.          |            |  |  |  |  |  |
| 1. Ausgrabungen                                                                                                |            |  |  |  |  |  |
| <ol> <li>Unterhaltungsarbeiten an Denkmälern</li></ol>                                                         |            |  |  |  |  |  |
| Summa Kapitel II                                                                                               | . 4 000 00 |  |  |  |  |  |
| -                                                                                                              | •          |  |  |  |  |  |
| KAPITEL III. Veröffentlichungen der Gesellschaft                                                               |            |  |  |  |  |  |
| Summa der fortdauernden Ausgaben                                                                               |            |  |  |  |  |  |
| Ausserordentliche Ausgaben.                                                                                    | 4.440      |  |  |  |  |  |
| <ol> <li>Herausgabe des Hortus deliciarum</li> <li>Umzug des Museums in das Schloss und Einrichtung</li> </ol> | 1,440 —    |  |  |  |  |  |
| dortselbst                                                                                                     | 3,693 63   |  |  |  |  |  |
| 3. Verkauf von 2,000 M. Reichsanleihe zur Gutschrift für                                                       | 9404 95    |  |  |  |  |  |
| das Bank-Konto der Gesellschaft                                                                                | 2,104 35   |  |  |  |  |  |
| Summa der ausserordentlichen Ausgaben Summa der fortdauernden Ausgaben                                         |            |  |  |  |  |  |
| Summa aller Ausgaben                                                                                           |            |  |  |  |  |  |
| Die Einnahmen betragen                                                                                         | •          |  |  |  |  |  |
| Verbleibt Ueberschuss                                                                                          |            |  |  |  |  |  |
| welcher besteht in:                                                                                            |            |  |  |  |  |  |
| 1. Kassenbestand laut Kassabuch 266 38                                                                         |            |  |  |  |  |  |
| 2. Bank-Guthaben laut Konto-Korrent-Auszug<br>vom 20. April 1897 1,229 10                                      |            |  |  |  |  |  |
| 3. 2,400 M Reichsanleihe, Ankaufspreis 2,230 95                                                                |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                | 3,726 43   |  |  |  |  |  |

## Rechnung 1897/98.

#### EINNAHMEN.

## Ordentliche Einnahmen. 4,304 -I. Beiträge der Mitglieder, 538 à 8 M. . . . . . . . 115 71 IIL Zuschüsse des Kaiserl. Ministeriums und der 2.000 — Bezirke Ober- und Unter-Elsass . . . . . . . . Summa der ordentlichen Einnahmen . . . 6,419 71 Ausserordentliche Einnahmen. 1. Rechnungs-Ueberschuss aus 1896/97.... 2. Ausserordentlicher Zuschuss von dem Kais. 2,000 — 3. Geschenk von Fräulein Pellechet in Paris. . 400 -4. Verkauf von Exemplaren des Hortus deli-669 30 Summa der ausserordentlichen Einnahmen . . . 6,795 73 Summa aller Einnahmen . . . 13,215 44

#### AUSGABEN.

## Fortdauernde Ausgaben.

| •                                                                                                                |                 |                |           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|--|--|--|
| KAPITEL L. Verwaltungskosten.                                                                                    | 4               |                |           |  |  |  |
| 1. Aufsicht über das Museum                                                                                      | 400 —           |                |           |  |  |  |
| 2. Hilfeleistung bei den Büreau-, Kassen- und Bibliotheksgeschäften                                              | 372 —           |                |           |  |  |  |
| 3. Porto- und Frachtkosten, Versendung der<br>Mitteilungen und des Hortus deliciarum,<br>sowie Büreaubedürfnisse | 657 98          |                |           |  |  |  |
| 4. Kosten der General-Versammlung                                                                                | 26 —            |                |           |  |  |  |
| 5. Einziehung der Beiträge und Bank-Spesen                                                                       | 198 61          |                |           |  |  |  |
| 6. Unterhaltung des Museumslokals, des Mobiliars, sowie Kosten der Feuerversicherung.                            | 260 58          | .4             |           |  |  |  |
| Summa Kapit                                                                                                      |                 | 1,915          | 47        |  |  |  |
| -                                                                                                                |                 | 1,910          | 11        |  |  |  |
| KAPITEL II. Ausgrabungen, Unterhaltung von Der<br>und Erwerbungen für das Museum                                 | kmälern<br>1.   |                |           |  |  |  |
| 1. Ausgrabungen                                                                                                  | <b>33 07</b>    |                |           |  |  |  |
| 2. Unterhaltungsarbeiten an Denkmälern                                                                           | 766 93          |                |           |  |  |  |
| 3. Erwerbungen für das Museum                                                                                    | 200 08          |                |           |  |  |  |
| Summa Kapit                                                                                                      | el II           | 1,000          | 80        |  |  |  |
| KAPITEL III. Veröffentlichungen der Gesellschaft                                                                 |                 | 2,357          | <u>50</u> |  |  |  |
| Summa der fortdauernden Ausga                                                                                    | 5,272           | <u>75</u>      |           |  |  |  |
| Ausserordentliche Ausgaben.                                                                                      |                 |                |           |  |  |  |
| 1. Herausgabe des Hortus deliciarum                                                                              |                 | 2,132          | _         |  |  |  |
| 2. Anfertigen von Katalogen für die Sammlungen des                                                               |                 |                |           |  |  |  |
| Museums                                                                                                          | • • • •         | <b>280</b>     |           |  |  |  |
| 3. Ueberweisung an das Comité in Colmar                                                                          |                 | 200            |           |  |  |  |
| Summa der ausserordentlichen Ausga                                                                               |                 | 2,612          |           |  |  |  |
| Summa der fortdauernden Ausga                                                                                    | ben             | 5,272          |           |  |  |  |
| Summa aller Ausga                                                                                                |                 | 7,884          |           |  |  |  |
| Die Einnahmen betra                                                                                              | gen             | <u> 13,215</u> | 44        |  |  |  |
| Bleibt Uebersch                                                                                                  | iuss            | 5,330          | 69        |  |  |  |
| welcher besteht in:                                                                                              |                 |                |           |  |  |  |
| 1. Kassenbestand                                                                                                 | 955 94          |                |           |  |  |  |
|                                                                                                                  | 2,143 80        |                |           |  |  |  |
| 3. 2,400 M Reichsanleihe, Ankaufspreis                                                                           | <b>2,230 95</b> |                |           |  |  |  |
|                                                                                                                  |                 | 5,330          | <u>69</u> |  |  |  |

# **FUNDBERICHTE**

UND

KLEINERE NOTIZEN.

# BRONZE-TUMULI IM WALDE DES HERRN HUGUES (WISCH), BEI FORSTHAUS BANNHOLZ.

(Mit 8 Tafeln.)

Im Monate Oktober 1897 wurde ich durch Herrn Oberlandesgerichtsrath Isemann aus Colmar auf Grabfunde aufmerksam gemacht, die einer seiner Verwandten, Herrn Hugues aus Wisch, jüngst in seinem Walde, im sog. Bannholz, ca. 4 km südlich von Station Gressweiler, gemacht hatte, und in Bronzewaffen oder Bronzegeräthen beständen. Ich begab mich sofort auf Ort und Stelle, um zunächst die örtliche Lage der Tumuli, denn um Beigaben von solchen handelte es sich hier, festzustellen.

Diese Tumuli, ca. 20 Stücke an der Zahl, befinden sich im sog. Bannholz, welches sich westlich an die Strasse von Gressweiler nach Rosheim und nach Grendelbruch anlehnt.

Das Terrain ist hier hügelig und als ein Ausläufer des Mollkircher Berges zu betrachten, auf welchem sich die Ruine Girbaden befindet.

Dieser Vogesenausläufer ist nach Westen durch das Magelthal und nach Süden durch den Rosenmeerbach begrenzt. Gegen Osten bildet ein alter Weg, von Rosenweiler nach Gressweiler führend, Grenze. Ganz in der Nähe des Forsthauses Bannholz, an welchem ein alter Weg vorbeiführt, der vom Forsthause in N.-W. Richtung nach der Strasse Gressweiler-Grendelbruch zieht, befinden sich auf beiden Seiten des Weges im Walde eine Anzahl von Tumuli, welche zwar in ihrer Grösse differiren, aber immerhin dem kleineren Typus angehören. Sie sind bisher zwar von mir noch nicht gemessen, aber abschätzungsweise haben sie ca. 6 bis 15 m Durchmesser und 0,60 bis 1,30 m Höhe über dem natürlichen Boden.

Neben diesen Tumulis findet man aber auch eine Anzahl von Erdlöcher (Mardellen), welche ebenfalls an Ausdehnung und Tiefe verschieden sind. Dieselben sind bis jetzt noch nicht untersucht worden.

Bei Forsthaus Bannholz, in nächster Nähe dieser Mardellen, treten auch einige Wasserquellen zu Tage, deren Gewässer in einem Bache gegen Gressweiler zu absliessen.

Zu Ende des Monates September 1897 wurden von den Herren Hugues B. XIX.

Digitized by Google

und Ingenieur Clarté zwei Tumuli untersucht, und zwar die Tumuli B und C des anliegenden Planes. Im ersteren fand sich auf der mit Feldsteinen hergestellten Sohle des Tumulus das schöne Bronzeschwert (Degen) und eine Nadel. Es lagen diese Gegenstände direkt auf der Sohle auf. Im ziemlich unregelmässigen Umkreise der Sohle, die einen Durchmesser von ca. 5 bis 6 m hatte, war ein vertikaler Mauerring mit rohen Steinen errichtet und das Innere bis unter die heutige ca. 0,30 m dicke Humusschichte war mit Erde aufgefüllt, welche viel Asche und Holzkohle enthalten haben soll.

Im Tumulus C fanden sich ausser Asche und Kohle keinerlei menschliche Artefakte vor; ich glaube aber annehmen zu können, dass dieser Tumulus nicht sachgemäss, d. h. mit der nöthigen Sorgfalt und Aufmerksamkeit untersucht worden ist. Man hat mir mitgetheilt, dass in demselben eine von Aussen nach Innen gehende Galerie von ca. 0,40 bis 0,50 m Breite und ebensolcher Höhe geführt hätte, die aus grösseren Feldsteinen hergestellt gewesen wäre; ich konnte aber, ausser dem hiervon herrührenden Steinmateriale, weiter nichts mehr hievon konstatiren.

Im Tumulus A, dessen Eröffnung ich beiwohnte, fand sich was folgt: Es wurde dieser Tumulus, der eine horizontale Ausdehnung von ca. 12 m Durchmesser und eine Höhe von ca. 1,30 m über das natürliche Terrain erhaben aufwies, auf mein Anrathen und gestützt auf die aus den beiden Tumuli B und C gewonnenen Erfahrungen, nicht durch Anschnitt mittels einer Tranchée, sondern durch vollständige und sorgfältige Entnahme seines Inhaltes untersucht.

Zunächst wurde die Humusschichte e (siehe den anliegenden Schnitt D), die eine Stärke von ca. 0,30 m besass, entfernt, worauf der Inhalt d, bestehend aus lehmiger Erde, die stark mit animalischer Asche und Holzkohle durchsetzt ist und eine Tiefe von ca. 1 m besass, sorgfältig ausgehoben. In diesem Auffüllmateriale fanden sich ausser einigen Feuersteinen, wovon einer wohl als ein nucleus, also ein Feuersteinkern, von dem kleinere Stückchen, wahrscheinlich zu Pfeilspitzen oder Schaber bestimmt, abgesprengt waren und von denen sich zwei Stückchen vorfanden, keinerlei menschliche Artefakte gefunden. Auf ca. 1,30 m Tiefe fand sich dann eine aus Feldsteinplatten hergestellte Sohle b, die nach oben zu Spuren von einem auf ihr stattgehabtem Feuer aufwies. Diese Sohle war mit einem Steinringe c umgeben, der 0,60 m Höhe besass und keine Spuren von Feuerberührung zeigte. Auf der Sohle, und hier nicht in der Mitte der Grube, sondern mehr nach Süden zu, fand sich die Klinge eines Bronzedolches, welcher einen Holzgriff

besessen hatte (Griff und Parierstange hinterliessen ihre Spuren auf dem Boden). Der Holzgriff war anscheinend mit dünnem Bronzeblech überlegt, welches mit Bronzenägeln darauf befestigt war. Der Holzgriff ist entschieden nicht durch Feuer, sondern durch Vermoderung zerstört worden. Nicht weit von diesem Funde entfernt fand sich dann noch eine ca. 17 cm lange Gewandnadel Nr. 1, die ebenfalls wie die schon früher im Tumulus B gefundene, geknickt war; dieselbe ist vielleicht aus Kupfer, hat jedoch die gleichfarbige Patina wie die Waffen. Weiter fand sich in diesem Tumulus, trotz der sorgfältigsten Untersuchung jedes zu Tage geförderten Erdschollens durch Zerkleinerung mit den Fingern, nichts mehr vor als einige kleine starkgeschwärzte Sandsteinstückchen, welche vielleicht Theile eines Steingefässes sein könnten, jedoch sehr fraglicher Natur sind.

Das Conclusum aus den bis jetzt hier gemachten Funden lässt sich an der Hand anderer, früher in den Vogesen erfolgten Funden aus gleicher Kulturperiode in nachfolgender Weise zusammenfassen.

Zur sogenannten Bronzezeit, die man in die Zeitperiode von 1500—600 vor Christi Geburt zu verlegen beliebt (wenigstens für Central-Europa), waren die Vogesen und ihre Ausläufer von Menschen bewohnt, und speziell für den Fund im Bannholz sei bemerkt, dass der Bronzemensch, soweit dies die heutigen Funde in der dortigen Umgebung darthun, wie auf Girbaden, Nideck, Ringelsberg, dem Kühlager und bei Grendelbruch ersichtlich, seine Spuren in Form von Ringwällen, Mardellen, Grabhügeln, Wegen, Waffen und Geräthen zurückgelassen hat.

Wir haben in unseren Sammlungen eine Anzahl von Bronzeschwertern und Gewandnadeln etc., welche ebenfalls im Elsass und hier sogar in der Ebene gefunden wurden, deren Auffinden aber durch keine sachgemässe Beschreibung nachgewiesen ist, so dass man nicht weiss, ob es sich um Grabfunde oder um Funde von Gegenständen, die vielleicht im Kampfe verloren gegangen sein könnten, handelt. Max de Ring hat in Tumuli im Flachlande verschiedene Bronzefunde gemacht, die aber meist der späteren Bronzezeit, der Hallstatt- oder sogar der La Tènezeit angehören.

Die Funde im Bannholz geben uns vielleicht zum ersten Male im Elsass die Beerdigungsweise des Bronzemenschen im Gebirge zu erkennen und da finden wir, dass diese Leute ihre Todten theils im Grabe selbst, theils daneben und in nächster Nähe ihrer Wohnungen durch Incineration zu bestatten pflegten; auch geben sie uns die Art und Weise dieser Bestattung:

Auf einem aus Feldsteinplatten hergestellten Bette, umgeben mit einem Mauerringe, wurde die Verbrennung vorgenommen und es wurden anscheinend dann erst die Grabbeigaben (Wassen und Geräthe) beigelegt, denn letztere sind nicht vom Feuer berührt, also erst nach der Incineration der Leichenasche beigelegt worden. Die Ausfüllung des Tumulus erfolgte mit Erde, die wohl Asche und Kohle, aber keinerlei menschliche Artefakte enthält, und es ist kaum denkbar, dass alle diese Asche von einem einzigen Individuum herstamme; es müssen hier verschiedene verbrannte Körperreste, seien es solche von Menschen oder von Thieren, beerdigt worden sein und es muss die Verbrennung theilweise ausserhalb des Grabes, theilweise auf der Grabsohle selbst vorgenommen worden sein, denn diese Sohle ist vom Feuer angeschwärzt, also lag Feuer auf derselben, bevor die Grube mit Erde, Asche und Kohle ausgefüllt, ja sogar bevor der Mauerring erbaut wurde, denn auch dieser Mauerring ist anscheinend nicht mit dem Feuer in Berührung gekommen gewesen.

Colmar, Dezember 1897.

WINKLER,
Baurath und Konservator.



# L'ABBAYE DE MUNSTER AU VAL SAINT-GRÉGOIRE.

(Avec 6 planches. - Dessins de Lebert.)

Dans la première moitié du septième siècle il s'est passé, à quatre lieues de Colmar, un fait pareil à celui que nous voyons se reproduire maintenant dans les savanes ou les forêts vierges du nouveau monde. D'épais fourrés de sapins et de chênes couvraient, sous les rois francs, les hauteurs et les revers des Vosges; l'ours et le buffle sauvage s'y promenaient en maîtres souverains, et c'est à ces bêtes sauvages que les disciples du pape saint Grégoire, qui vinrent construire les premières huttes au confluent des deux bras supérieurs de la Fecht, durent disputer le terrain imprégné de vapeurs humides et malsaines. Les torrents de la montagne roulaient alors leurs eaux troubles à travers une vaste solitude: la hache des anachorètes-pionniers fit pénétrer la lumière et le soleil dans l'obscurité des bois; quelques prairies, péniblement conquises sur les torrents endigués, donnèrent pâture à un peu de bétail; des rudiments de jardinage entourèrent les cellules des ermites dispersés dans la forêt et inquiétés pendant la nuit par les loups qui remontaient de la plaine, en quête d'une proie facile. Au bout d'une trentaine d'années, vers 660, ces moines, disséminés dans les deux vallées supérieures, furent réunis sous l'abbé Godwin, au confluent des deux torrents, et le monastère où s'observait la règle de Saint-Benoît prit tantôt le nom de confluens, tantôt celui de Saint-Grégoire, qu'il communiqua rapidement à toute la vallée.»

C'est dans cette belle langue, qui était familière au premier de nos présidents, que M. Spach décrivait, à l'assemblée générale de Colmar du 21 avril 1860, les origines de l'abbaye de Munster, dans un mémoire où il raconte en traits rapides l'histoire entière du célèbre monastère bénédictin. Notre intention n'est pas de refaire ici, même en abrégé, cette histoire qui attend encore son rédacteur définitif; car

<sup>1.</sup> Ce mémoire a été reproduit dans les Œuvres choisies de Space, III, p. 115.

Dom Calmet<sup>1</sup>, si précieux qu'il soit, ne peut prétendre à ce titre<sup>2</sup>. Nous voulons seulement ajouter quelques explications aux six planches toutes inédites que nous publions.

I.

La première de ces planches nous donne un plan de l'abbaye fait, comme la légende l'indique, en 1805, par M. Lebert<sup>\*</sup> et complété, d'après les souvenirs de l'auteur, avec l'aide d'un plan cadastral<sup>4</sup>.

Comme l'on sait (D. Calmet, Spach, Kraus), les bâtiments de l'abbaye, tout au moins le grand corps de logis qui venait s'adosser au sud de l'église, avaient été construits à la fin du dix-septième siècle et au commencement du suivant «sur l'emplacement de l'abbaye primitive, tombée en ruines par suite d'incendies et du sac des Suédois ». L'abbatiale, qui devait s'élever en prolongement de l'église, ne fut jamais achevée.

Sur notre plan le bâtiment de la bibliothèque se trouve au côté nord du cloître: ce qui paraît peu vraisemblable, puisque de ce côté se trouvait déjà l'église. Il paraît donc préférable de s'en rapporter au plan conservé aux Archives départementales, qui place la bibliothèque au côté ouest du cloître. Au moment de la Révolution la bibliothèque contenait 17,360 volumes, non compris les manuscrits.

#### II et III.

Les planches II et III représentent deux vues de la ville et de l'abbaye de Munster qui ont leur intérêt, même après celle qu'a donnée

<sup>1.</sup> On sait que l'Histoire de Munster de Don Calmet a été éditée par M. Dinago. (Colmar, Hüffel, 1882.)

<sup>2.</sup> Non plus que la récente Geschichte der Stadt Münster und ihrer Abtei, de l'abbé OHL (Vorbruck-Schirmeck, Hostetter, 1857, in-8°), comme j'ai déjà eu le regret d'être obligé de le dire. (Journal de Colmar, 6 janvier 1898.)

<sup>3.</sup> La très importante collection (dessins et documents) de MM. Lebert père et fils est religieusement conservée à Lyon par M<sup>me</sup> Lebert, née Thaler, à qui nous sommes heureux d'adresser ici, au nom de la Société et en notre nom propre, nos viss remerciments pour la généreuse libéralité avec laquelle elle nous a permis de puiser dans les trésors accumulés par son beau-père et son mari.

<sup>4.</sup> Un autre plan, quelque peu différent, est conservé aux Archives départementales de Colmar, f. de la Révolution. Il est daté de 1789. J'en ai une photographie que je n'ai pas fait reproduire, croyant que M. Ohl nous le donnerait. Il eut du reste fait presque double emploi avec celui de la collection Lebert.

<sup>5.</sup> DINAGO, op. cit., p. IX.

<sup>6.</sup> Ce bâtiment ne fut démoli qu'en 1844. (Bresch, La vallée de Munster.)

<sup>7.</sup> Le catalogue est conservé à la bibliothèque de Colmar.

Schæpslin' et celle de M. l'abbé Ohl<sup>2</sup>, surtout après celle de Rothmüller<sup>2</sup>. Ces deux vues proviennent également de la collection de M. Lebert et sont des dessins de son père, qui était venu habiter Munster en 1797 et logeait avec sa famille «dans la grande aile du sud, . . . habitation d'hiver du prélat » .

Sur la première de ces vues, datée de 1803 ou 1804, on distingue très bien le monastère entier. A droite, à une petite distance, est l'église Saint-Léger (la cure était autrefois unie à l'abbaye) qui, agrandie depuis, sert encore aujourd'hui d'église paroissiale catholique.

Sur la seconde vue se remarque également très bien le bâtiment principal des Bénédictins. Mais le clocher de l'église n'est plus surmonté de sa toiture en pointe. Cette vue est donc de date postérieure à la suivante, car lors de la démolition de l'église, en 1803—1804, la tour fut conservée tout entière.

#### IV.

La planche IV, la plus intéressante, parce que c'est l'unique dessin connu qui nous donne une idée de ce qu'était l'église, la représente en démolition. Citons encore un passage du journal de M. Lebert relatif à cet inconcevable acte de vandalisme: «L'église du couvent, assez belle, était encore intacte. Je me souviens d'y avoir entendu toutes les orgues, probablement par un amateur, car on n'allait pas encore officiellement à l'église. Les catholiques, en minorité à Munster, furent cause de la démolition de l'église du couvent, commencée en 1802—1803... Après qu'on eut arraché les bancs et les belles boiseries... on procéda à la démolition de l'édifice... Puis, après avoir enleve les décombres, on remua la cendre des morts... J'allais tous les jours avec la curiosité d'un enfant assister à l'exhumation des prélats qui avaient emporté dans la tombe les dignités et le savoir des temps

<sup>1.</sup> Alsatia illustrata, II, p.

<sup>2.</sup> Op. cit., p. 288. D'après un dessin du siècle dernier. Ces différentes vues sont curieuses à comparer les unes avec les autres.

<sup>3.</sup> Vues pittoresques, p. 100.

<sup>4.</sup> Journal de M. Lebert, I, p. 24.

<sup>5.</sup> Sur laquelle on a ajouté un panneau sculpté dont il sera question plus bas.

<sup>6.</sup> Reconstruite en 1354 dans le style de l'époque, elle avait été remaniée en 1704. (D. Calmet, op. cit., p. XI et 149.)

<sup>7.</sup> Est-ce le P. Silbermann, ancien bénédictin de cette maison même et premier curé de Munster après la réorganisation du culte, qui doit porter devant l'histoire la responsabilité de la chose?

passés . . . Pendant ces démolitions mon père fit un dessin de l'église, en 1803. Il ne resta debout que la tour, afin que la cloche de midi et de dix heures du soir rappelât à la ville ingrate à qui elle devait son existence . . . ».

Comme on vient de le lire, la tour fut d'abord conservée. A une époque que je n'ai pu déterminer, elle fut découronnée, ainsi que la représente la planche IV. Enfin, en 1865, comme elle menaçait ruine, on la démolit entièrement<sup>2</sup>.

V.

La planche V représente, d'après un dessin sur parchemin de ma collection, le tombeau du 58° abbé de Munster, Christophe de Montjustin, le restaurateur de l'abbaye (1485—1514). Ce dessin est particulièrement remarquable. Le prélat « y est représenté avec ses ornements, dit Dom Calmet, de la manière que les abbés de Munster les portaient alors. Il a d'assez longs cheveux, à peu près comme les chanoines. Il porte sur la tête la couronne de Dagobert, telle que nous la voyons dans le Sacraire; il a la crosse en main; une aumusse accompagnée d'une capuche par derrière lui couvre les épaules: elle est fermée par devant d'une longue courroie qui prenait par derrière le col et se joignait sous le menton avec des houppes ou glands qui descendent assez bas. L'aube ou le surplis est un peu moins long que la robe.»

Comme on le voit, cette description de Dom Calmet, qui avait le tombeau de Ch. de Montjustin sous les yeux, correspond bien à notre dessin.

VI.

Sur la planche VI nous avons réuni plusieurs morceaux de sculptures encore aujourd'hui conservés à Munster.

<sup>1.</sup> Cette cloche existe encore; elle a pris place dans la tour du nouveau temple protestant, construit tout récemment. (Dinago, p. X.)

<sup>2.</sup> P. 24.

<sup>3.</sup> M. Georges Scheurer, négociant à Colmar, possède un intéressant dessin de cette tour.

<sup>4.</sup> P. 150. Schoepplin, on ne sait pourquoi, au lieu de donner en entier le dessin de ce monument, n'a reproduit que la couronne de Dagobert (A. ill., I, p. 778, Monumenta francica, tab. I,  $n^{\circ}$  I).

<sup>5.</sup> C'est aussi seulement ce que nous donnent RAVENEZ, III, pl. XX, nº V, et l'abbé OEL, p. 128.

<sup>6.</sup> Ce qu'est devenue cette couronne de Dagobert, relique si curieuse d'un si lointain passé, quelque descendant des vandales de la Révolution à Munster saurait-il nous l'apprendre?

Dans le haut sont les armoiries de l'abbé Charles Marchant, le 68° abbé, qui introduisit en 1659 dans son monastère la réforme de Saint-Vanne et de Saint-Hydulphe et y ramena, comme dit Dom Calmet, «la paix l'abondance et le bon ordre». Ce Dom Marchant est une belle figure monastique, qui mériterait bien les honneurs d'une monographie spéciale.

A l'entour de ces armoiries, assez grossière sculpture en pierre qui surmontait, je suppose, quelque porte des bâtiments dont Marchant avait entrepris la reconstruction, nous avons reproduit quelques fragments fort jolis de bois sculptés provenant, croyons-nous, de l'église abbatiale. Peut-être cependant faisaient-ils partie de la salle que décrit ainsi le journal de M. Lebert: «Une salle surtout, restée intacte jusqu'en 1809, était remarquable par sa forme cubique et spacieuse. Elle avait un parquet à damier, érable et chêne. Ses décors se composaient de peintures à fresque, représentant les quatre éléments et les quatre saisons. »

Enfin, sur la planche II, occupée en partie par une vue de Munster, nous avons fait reproduire un panneau de bois sculpté, conservé aujourd'hui au musée d'Unterlinden, à Colmar<sup>1</sup>, et qui représente les armoiries de Gabriel de Rutant, 71° abbé, de 1714 à 1745.

Pour se renseigner sur les autres vestiges de l'ancien moutier existant encore aujourd'hui à Munster, on aura à consulter la notice placée par M. Dinago à la tête de son édition de l'Histoire de Munster, de D. CALMET.

M. Dinago termine sa préface par un regret auquel tous nos lecteurs s'associeront: «Il est regrettable qu'on n'ait pas pu, tout en modifiant l'emploi des constructions de l'abbaye de Munster, conserver davantage l'ancienne physionomie du groupe des bâtiments. L'aspect du nouveau Munster n'y aurait, je crois, pas perdu, à en juger par ce que l'on peut voir à Senones et à Moyenmoutier, où les vestiges presque intacts de leurs anciens monastères forment ce que ces localités ont de plus curieux et de plus régulier comme beaux édifices.»

A. M. P. INGOLD. (Janvier 1898.)

<sup>2.</sup> Cf. aussi l'ouvrage de M. l'abbé Ohl.



<sup>1.</sup> Où se trouve aussi une fort jolie Vierge, également en bois sculpté, du dixseptième ou dix-huitième siècle, provenant de Munster.

# NOTE INÉDITE DE SCHŒPFLIN SUR LE TOMBEAU D'IRMENGARDE,

FONDATRICE DE L'ABBAYE D'ERSTEIN.

Schœpslin avait le dessein de compléter ses deux admirables travaux de l'Alsatia illustrata et de l'Alsatia diplomatica par une Alsatia litterata et une Alsatia sacra. En continuant de compulser les papiers de Grandidier, qui nous réservent sans doute encore plus d'une surprise agréable, j'y ai trouvé d'abondantes notes autographes de Schœpslin, évidemment préparées pour l'Alsatia sacra. Ces notes furent communiquées à Grandidier, qui à son tour ne devait pas avoir le temps de terminer l'ouvrage. On les trouvera reproduites dans les troisième et quatrième volumes de ses nouvelles Œuvres inédites. Nous en détachons une page, pour accompagner un dessin de Daniel Specklin, qui, s'il n'est pas totalement inconnu, est du moins fort rare et augmentera nos regrets et notre indignation contre l'incroyable indissérence de ceux qui auraient dû préserver de la destruction ces précieux monuments.

A. L.

Notae ad Sepulcrum Irmingardis conjugis Lotharii imp. quod exstitit Ersteinii.

(Avec 1 planche.)

Irmingardis haec fundatrix fuit Parthenonis, non altera illa Ludovici Pii conjux, ut Mabillionius<sup>1</sup> credidit. Hermingardis Ludovicii Pii conjux obiit a. 818 Andecavii sepulta. Nostra obiit a. 851, teste Rhabano Mauro,

<sup>1.</sup> Annal. Benedict., t. 2, p. 446.

archiep. Mogunt. in epitaphio quod ipse composuit in quo Rabanus indicat eam in monasterio ab eo condito fuisse sepultam, his versibus:

Femina hic pausat Augusta et nobilis ortu,
Irmingarda cui nomen erat deditum
Quae hoc opus incipiens, hic aulam condere jussit
Ad Christi laudem atque sui requiem.
Nam pia relliquias sanctorum ex urbe receptans
Romana, huc vexit, hicque locavit eas:
Ipsorum caperet meritis ut gaudia vitae,
Delicti ac veniam perciperet precibus.
Caste conversans mundana haec gaudia sprevit:
Pauperibus larga, omnibus apta bonis.
Nobiliter vixit, aliis exempla reliquit
Virtutum, sibimet praemia lata parans.
Haec quoque dum expleret juvenile hic tempus et annos
Maturae aetatis inciperet, obiit.

Rectius ergo Bruschius atque Cointius Irmingardi, Lotharii Imp. uxori, Eristeinensis monasterii origine ascribunt.

Nec dubitare nos hac de re sinit charta Lotharii I, in Romarici montis palatio regio data, apud Laguillium ubi Imperator ait: Conjux nostra Hermegarda augusta... in rebus suis propriis, quas a obis nomine dotis accepit, hoc est, in villa cujus vocabulum est Hernstein, quae sita est in comitatu Helisacensi, super fluvium Hilla, monasterium a fundamento aedificare proposuit.... etc....

Irmingardim, Lotharii uxorem, in Alsatia parthenonem condidisse nemo inviabit, cum intellexerit eam ex Ethiconis, Alsatiae ducis sanguine natam fuisse. Filia erat Hugonis comitis, inquit Theganus, qui fuerit de stirpe cujusdam ducis nomine Edith.

Nithardus<sup>4</sup> et Annales Laureshemenses<sup>5</sup> eam simpliciter filiam Hugonis comitis dicunt.

Pater ergo fuit Hugo, filius Luitfridi II comitis, nepos Luitfridi I, ducis Alsatiae, pronepos Adelberti, ducis Alsatiae, qui filius Etichonis, Alsatiae ducis, fuit.

<sup>1.</sup> MABILLON, Annal. Benedict., t. III, p. 15.

<sup>2.</sup> Histoire d'Alsace, preuves, p. 19.

<sup>3.</sup> De reb. Ludovici Pii, cap. 28.

<sup>4.</sup> Lib. 1.

<sup>5.</sup> A. 821.

Haec ergo alsatici sanguinis alsaticum monasterium condidit atque dotavit.

Irmingardis autem Ludovici Pii conjux, saxonici sanguinis fuit, Ingorami comites filia, materque Lotharii imp.... Nostra vero ejus fuerat conjux, nupta a. 821, mortua XIIL Kal. April. a. 851, Reginove aliisque affirmantibus. Errat Marianus Scotus', qui mortem ejus ad an. 852 ponit.



<sup>4.</sup> Chron., l. 3, aetat. II.

# L'ÉGLISE PROTESTANTE DE SCHARRACHBERGHEIM

AVANT SA TRANSFORMATION EN 1893.

(Voir Bulletin, t. XVII, 1895.)

(Avec 1 planche.)

La reconstruction de l'ancienne église mixte de Scharrachbergheim, arrondissement de Molsheim, fut décidée par une convention entre la paroisse catholique et protestante; la première la céda aux protestants et, vu le mauvais état de l'édifice, il a dû être entièrement restauré. La tour ou clocher datait du onzième siècle; les traces de voûte font supposer qu'elle servait autrefois de chœur. La nef, du douzième siècle, était couverte d'un plasond en bois du quinzième. L'annexe à droite avec ses fenêtres franchement ogivales date du quinzième, celle de gauche du douzième ou treizième. Enfin le chœur voûté indiquait fin quinzième. Cette dernière partie était la moins intéressante et dénotait chez le constructeur de l'époque peu de sens artistique. Dans trois endroits de vieilles pierres sculptées se trouvaient encastrées extérieurement dans les maçonneries. Elles sont supposées du onzième siècle. — Deux projets de restauration se trouvaient en présence: L'un était une restauration fidèle en adoptant le style roman prédominant, surtout dans le clocher, où il y avait quelques jolies restes.

Ce projet fut très apprécié, mais n'a pas pu être exécuté, vu le coût trop élevé, les subsides dont le gouvernement disposait étant insuffisants. L'autre, moins couteux, a été mis en exécution, consistait en agrandissements appropriés au culte protestant, en conservant et en exhaussant le clocher dans le style de l'époque.

Au moment de la démolition, l'annexe gauche étant mise à jour, on a pu pénétrer dans l'ancien charnier se trouvant au sous-sol, éclairé par un petit soupirail.

Ce charnier devait être de l'époque primaire romane, vu les nervures et chapiteaux frustes dont on soupçonnait les restes.

Il était couvert d'une voûte arête fort basse garnie d'arêtiers en pierre et d'une clef à peine taillée. Il est regrettable que ce petit morceau d'architecture du moyen-âge n'ait pas pu être conservé, le niveau supérieur de la voûte dépassant trop sensiblement le sol des futurs bas-côtés du temple.

Ainsi dut disparaître à jamais ce petit reste d'architecture ancienne.

A. Brion.

### Église protestante de Scharrachbergheim.

État antérieur à la restauration.

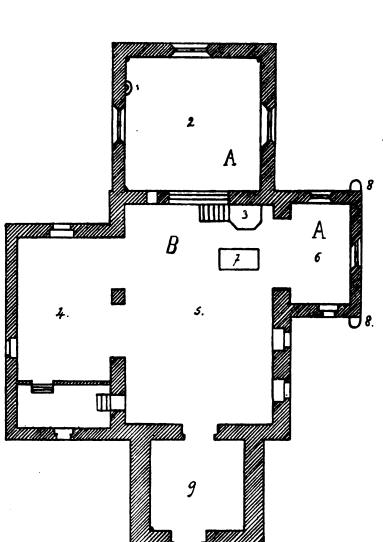

- A, A' Deux tombes modernes, maçonnées en briques.
  - B. Tombe ancienne. Dalle.
  - 1. Custode du XVIº siècle.
  - Chœur de la fin du XVº siècle.
     Les murs étaient peints autrefois et ont été recouverts d'un badigeon.
  - 3. Chaire en pierre du XVIIe siècle.
  - Annexe renfermant un ossuaire du XII<sup>e</sup>—XIII<sup>e</sup> siècle, surmonté probablement autrefois d'une chapelle de S. Michel. En 1735 celle-ci fut réunie à l'église.
  - Nef du XI°—XII° siècle avec plafond en bois du XV° siècle.
  - 6. Annexe du XV°--XVI° siècle.
  - 7. Autèl en bois du XVII• siècle.
  - Deux corbeaux du XI•—XII• siècle, provenant probablement de l'ancien pignon occidental roman.
  - 9. Tour du XIº—XIIº siècle, voûtée, servant autrefois de chœur.
  - Corbeau du XI°—XII° siècle, représentant un lion dévorant un homme.

#### FUNDE IN DEM KAUFHAUS.

In den ersten Tagen des Juni 1898 wurden bei den Umbau-Arbeiten im Kaufhaus hier unter anderem auch zwei hebräische Inschriftensteine gefunden, von denen der eine ziemlich vollständig erhalten ist, der andere aber nur ein paar Buchstaben aufweist.

Nr. I (datirt vom Jahr 1344, also 3 Jahre vor der Verbrennung und Austreibung der Juden in Strassburg):

ציון הלז לר[אש ....]
הגון ר גדלי בר ראוב[ן]
הנקבר כא באייר יו[ם]
ד שנת קד לפרם תה[י]
נפשו צרורה בצרור
החיים עם הצדיקים
בגן עדן אמן סלה:

lautet in deutscher Uebersetzung:

«Dieser Grabstein ist zu Häupten des . . .
würdigen R[abbi] Gedalj[ah] S[ohnes] des R[abbi] Ruben
der begraben wurde am 21<sup>ten</sup> im [Monat] Ijjar, am [Wochentag]
4 [= Mittwoch] im Jahr 104 der [kleinen] Rechnung. Möge
seine Seele gebunden sein ins Bündel
des Lebens mitsammt den Gerechten
im Garten Eden. Amen. Selah.»

Nr. II [Fragment] lautet:

[צ]יון זה לרא[ש] ואל ב ""

Dieser Grabstein ist zu Häupten des ... [Sam]uel, des Sohnes ....»

Digitized by Google

Durch Herrn Baurath Ott ist mir am 27. Juli 1898 ein dritter bei den Arbeiten am Kaufhaus zu Tag geförderter hebräischer Grabstein übergeben worden. Derselbe trägt zwar kein Datum, fällt aber, der Schrift nach, auch sicher vor das Jahr 1347.

Auf dem Stein Nr. III ist zu lesen:

שמתה נה[פכה לאבל] על פמירת ה .... מרת שמחה ב .... בהר ברוך ונק ...

«Freude ward ver[wandelt in Trauer]
ob dem Hinscheiden der...
Herrin Simchah....
der T[ochter] des R[abbi] Baruch, und ward beg[raben]»

In dem ersten hebräischen Wort Simchah (= «Freude») liegt ein Wortspiel mit dem Eigennamen der verstorbenen Frau Simchah.

EUTING.

## HAUT-KŒNIGSBOURG.

La ville de Sélestat a destiné une somme à des réparations au château de Kænigsbourg. Il conviendrait, je crois, de faire une part, dans les travaux projetés, au petit château situé sur le prolongement de la crête vers l'Ouest. Je proposerais à la Société de faire à cet égard une instance auprès de l'administration municipale de Sélestat.

Le petit château est le premier qui ait reçu le nom de Kœnigsbourg.

Il a existé en effet successivement trois châteaux sur ce même sommet, dénommé *Stophanberg* dans la donation de Charlemagne à l'abbaye de St.-Denis; savoir:

1º Le château d'Estuphin, qui appartenait à cette abbaye; et qui fut usurpé sur elle au douzième siècle par les princes de la maison de Souabe. Cette forteresse, qui occupait l'emplacement du grand château actuel, fut détruite à une époque et en des circonstances jusqu'à présent non éclaircies. On en reconnaît encore des restes, comme le constate M. Winkler dans sa monographie sur le sujet.

2º Le château de Kœnigsbourg, petit château actuel, qui, d'après le style de sa construction, paraît dater du treizième siècle.

3º Le nouveau Kœnigsbourg, élevé vers la fin du quinzième siècle par les sires de Thierstein, à la place premièrement occupée par l'Estuphin. L'ogive, qui se rencontre au petit château, ne paraît plus dans le grand; mais à la façade de celui-ci on remarque des membres d'architecture romane qui avaient appartenu à l'Estuphin.

Ce nom était tombé en oubli à l'époque des travaux entrepris par les Thierstein, et celui de Kœnigsbourg, conservé par la ruine voisine, passa naturellement à la nouvelle construction. Je dis la ruine, car le petit château était certainement abandonné et démantelé. On a commis une erreur grossière en le considérant comme un ouvrage avancé, destiné à défendre les approches du château des Thierstein. Il n'y a rien de commun entre les deux édifices.

En quel temps, pour quelles raisons sut détruit ce premier Kœnigsbourg? On n'arrivera peut-être jamais à le constater. Mais son état dénote que la destruction s'est opérée de main d'homme et n'est pas le résultat de la vétusté. Peut-être que les Thierstein ont tiré de là des matériaux, encore qu'ils en trouvassent en abondance sur le lieu même où ils bâtissaient. De toute manière il est certain que, de leur temps, le petit château n'était plus habité.

Cette ruine, peu visitée des touristes, ne laisse pas d'être intéressante par son caractère romantique, fort étranger au grand château, qui donne plutôt l'idée d'une caserne fortifiée que celle d'un manoir féodal. L'oubli où est laissé le petit château tient à la difficulté de son accès. Les deux édifices sont séparés par une crête rocheuse d'environ 200 mètres d'étendue, remplie d'anfractuosités à travers lesquelles il est extrêmement difficile de trouver un passage. Il m'est arrivé d'y mettre une demi-heure avec grande fatigue. Et cependant un passage existe, aisé et commode; mais, pour le découvrir, il faut d'abord être arrivé au but. C'est un ancien chemin qui reliait de plain pied les deux châteaux, mais dont l'entrée est dissimulée par le taillis. Il suffirait d'arracher une cépée pour mettre cette avenue en évidence, et de placer une de ces inscriptions indicatrices comme il en existe aujourd'hui beaucoup dans nos montagnes.

Il resterait ensuite à dégager l'accès intérieur. Le côté de l'entrée du bâtiment présente un amoncellement de décombres qu'il n'y a pas seulement difficulté, mais danger véritable à vouloir franchir. Il serait nécessaire d'en déblayer une partie: affaire de trois ou quatre journées de terrassier.

Ce qui subsiste des murailles du petit château n'arrive nulle part à l'ancienne hauteur du couronnement. Il ne reste rien d'un second étage, qui devait exister, rien des dispositions intérieures. Le donjon, qui était du côté de l'entrée, à l'Ouest, n'est représenté que par la masse de décombres dont j'ai parlé plus haut. Le jour pénétrait par des baies ogivales encadrées par de profondes embrasures à plein cintre, formant cabinet avec banquettes. Deux de ces fenêtres, du côté du Sud, sont à peu près conservées, mais auraient besoin de quelques soins pour échapper à un effondrement.

Autour du bâtiment, règne un chemin de ronde assez spacieux, contourné par un rejet de terres et de matériaux. A l'Est, c'est-à-dire dans la direction du grand château, ce chemin traverse une coupure pratiquée verticalement dans le roc. Dans le paroi de cette coupure qui fait contre-escarpe, s'offre l'entrée de ce qui paraît être un souterrain. On n'y pourrait pénétrer qu'en rampant, parce qu'un bloc de pierre, glissant du haut, a réduit la hauteur de l'ouverture. Cette cavité doit être habitée par des renards, car le sol en est battu et dénué de végétation.

L'appareil des murs, construits avec le grès tiré de la roche sur laquelle ils reposent, n'offre pas les bossages qui se voient au parement des tours du grand château. La pente très roide de la montagne vers le Sud est couverte d'un éboulis de pierres dont on ne voit pas trop l'origine. On a pu, en construisant, rejeter là les matériaux superflus, peut-être pour en faire un moyen de défense.

Ci-joint un plan des chemins par lesquels on peut parvenir au petit château.

Au côté Nord du grand château on ferait bien d'éclaircir la forêt à l'effet de dégager l'imposante construction pyramidale qui sert de soutient à l'un des corps de logis. C'est une des parties les plus remarquables de l'œuvre des Thierstein. Dans l'état actuel des choses, il est presque impossible de la dessiner et surtout de la photographier.

L. D.



## AUSZÜGE AUS DEN ZEITUNGEN.

### Die Heidenhöhle von Geberschweier.

Von Director Dr. HERTZOG, Colmar.

(Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1899, Nr. 6.)

Die Höhlen sind in der Vogesenformation nicht sehr zahlreich, und da wo diese vorkommen, haben sie die prachtvolle Anordnung und Ausdehnung nicht, wie dies im Kalkgebirge der Fall ist. Dessenungeachtet sind kleinere Felsenlöcher, welche den Menschen zum Aufenthalte oder als Zufluchtsorte gedient haben, nicht gerade selten. Manchmal sind es nur durch überhängende Felsen gebildete Höhlungen, welche als sogen. « Abris sous roche > zur Zeit noch als Zufluchts- und vorübergehende Aufenthaltsorte für fahrendes Volk, dienen können oder noch dazu dienen; dann sind es grössere Felsklusten, welche von der Gegenwart des Menschen in deren Innern, sowohl in prähistorischer als in historischer Zeit, Zeugniss ablegen. Einige dieser Höhlen und Abris sous roche sind schon untersucht und auch an dieser Stelle beschrieben worden, mehrere aber sind wissenschaftlich noch keiner Durchsuchung unterworfen worden und haben nur in der Gegend, wo sie existiren, zu Sagen Anlass gegeben, die wohl nicht immer eines geschichtlichen Grundes entbehren. Von einer solchen Höhle, in der Nähe und in der Gemarkung meines Geburtsdorfes Geberschweier, Kreis Gebweiler, Kanton Ruffach, soll hier die Rede sein.

Die Leser der Mittheilungen werden sich vielleicht noch des im Jahr 1888 gemachten reichen Knochenfundes zu Vöcklinshofen bei Colmar, im Ober-Elsass, erinnern, auf welchen ich hier verweise, mit der Bemerkung, dass der Platz, an welchem diese hochinteressanten Funde gemacht worden sind, auch eine solche Höhle gewesen ist. Dieser Umstand lässt die Erwartung zu, dass in der noch zu beschreibenden Höhle, falls ebenso gründlich damit aufgeräumt würde wie mit der Knochenhöhle von Vöcklinshofen, ebenfalls Knochen und Artefacte gefunden werden könnten. Die Gefahr aber, dass diese Höhle sehr bald verschwinden könnte, ist jetzt sehr gross; denn dicht daneben ist der Berg durch einen Steinbruch in Angriff genommen worden und es wird die Lücke dort immer breiter und

grösser; nicht mehr lange wird es dauern und die Heidenhöhle von Geberschweier wird dann nur noch eine Sage sein. Vielleicht werden diese Zeilen dazu beitragen, weitere Kreise dafür zu interessiren, so dass im gegebenen Augenblick, wenn der Steinbruch so weit reicht, sich Jemand einstellen wird, um die Zerstörung derselben zu leiten und zu überwachen.

Bis jetzt ist die Heidenhöhle von Geberschweier nur den Einwohnern von Geberschweier und der Nachbardörfer bekannt; im Jahr 1887 habe ich einige Herren der Forstverwaltung und der Colmarer naturhistorischen Gesellschaft hineingeführt; vier Jahre nachher habe ich dieselbe mit dem rühmlichst bekannten Entdecker des prähistorischen und des römischen Egisheim, Herrn Hauptlehrer Gutmann, jetzt in Mülhausen, den Lesern der Mittheilungen auch als Mitarbeiter bekannt, besucht, wobei wir zur Ueberzeugung gelangten, dass die Höhle wohl als Aufenthalts- und Zufluchtsort gedient haben konnte.

Eine Dorfsage scheint sogar darauf hinzudeuten, dass sie in Kriegsnöthen dem Menschen zur Zuflucht gedient hat. Die Schweden verfolgten die Flüchtlinge, so heisst es, bis in das Gebirge und da traf es sich, dass ein Bürger von Geberschweier in diese Felsenhöhle hineinkroch. Die Oeffnung ist jedoch nicht sehr weit und siehe da, ein Spinnlein springt schnell hinzu und vertapezirt die Oeffnung mit seinem Gewebe. Der Mann war gerettet.

Die Höhle öffnet sich in schmaler Spalte in der senkrechten Felsenwand, welche auf halber Höhe des ersten Gebirgszuges der Vogesen, dem Rheine zu, von Süd nach Nord durch's ganze Elsass zieht. Davor liegt eine balkonartige kleine Terrasse, von welcher aus man eine der schönsten Aussichten geniesst die man auf den Vorbergen der Vogesen finden kann.

Die Höhlenöffnung ist aber so klein, dass ein Mann mit Mühe durchkriecht, und befindet sich so hoch über dem Höhlenboden, dass man an
einem Seile sich herunterlassen muss. Zwei spitzwinkelig zulaufende Felswände, deren eine nördlich und die andere südlich steht, bilden einen
engen aber sich allmählich verbreiternden Gang zum Hauptgemach der
ziemlich grossen Höhle. Dieser eben erwähnte schmale Gang ist 5 Meter
lang, die senkrechten Felswände des Einganges haben eine beträchtliche
Höhe von 3,90 Meter und der Hauptsaal der Höhle, welcher durch schief
zusammengefallene Felsblöcke oben kuppelförmig abgeschlossen ist, weist
eine noch viel grössere Höhe auf; denn wir konnten dieselbe damals bei
unserer geringfügigen Ausrüstung mit Geräthen nicht ermessen. Die Gestalt des grossen Höhlengemaches ist, wie beiliegender Grundriss, von
Herrn Hauptlehrer Gutmann auf mein Ersuchen freundlichst angefertigt,

zeigt, ziemlich regelmässig und nur dadurch erklärlich, dass er durch geradlinige und senkrecht stehende Felsen gebildet ist.

Der Höhlengrund ist durch Schotteranhäufungen von grossen Felsblöcken gebildet und desshalb ziemlich uneben, daher auch ist das Graben in der Höhle sehr erschwert; ein Versuch hat damals zu weiter nicht mehr als zur Ausgrabung eines französischen Soustückes aus dem zweiten Kaiserreiche geführt. Zu einer ausgiebigen und regelrechten Ausgrabung ist der Raum und der Einfahrtsschacht viel zu klein; ohne Vergrösserung des Einganges wäre jedes Abräumen unmöglich. Was aber diese Höhle einigermassen merkwürdig macht und sie bestimmt als menschlichen

Aufenthaltsort kennzeichnet, das sind an der senkrechten Südwand angebrachte linsenförmige Höhlungen, die nur durch Menschenhandso verfertigt werden konnten und keine natürlichen, durch Ausbrechen von grossen Kieseln entstandene Löcher sind. Vielleicht dienten sie dazu das Aufsteigen zur Oeffnung durch Einsetzen des Fusses in die kleinen Höhlen zu erleichtern. Im Aufriss der Südwand bis zur Decke des



Schachtes sind diese kleinen Höhlungen eingezeichnet, wobei auch die Masse derselben angegeben sind.

Herr Baurath Winkler, der mit mir und den ebengenannten Herren von der naturhistorischen Gesellschaft von Colmar diese Höhle besuchte, hielt auch dafür, dass die Höhle als Zufluchtsort habe dienen können; dass diese auch schon sehr lange im Volke von Geberschweier bekannt sein muss, deutet schon deren Bezeichnung als «Heidenloch, Heidenhöhle» an. Eine gründlichere, wissenschaftliche Erforschung derselben würde wohl nicht ohne interessante Aufschlüsse bleiben. Hoffentlich wird es mir gelingen, unter den zahlreichen gelehrten Gesellschaften unseres Landes Jemanden dafür zu interessiren, um, wenn einmal die Stelle als Steinbruch in Angriff genommen sein wird, unter der Gunst der Steinbrucharbeiten die Heidenhöhle von Geberschweier gründlich zu erforschen.

Unterdessen glaubte ich, dass es für die Höhlenforschung von Belang sein dürfte, einstweilen dieses Heidenloch zu kennen und in dieser Meinung wollte ich dessen Existenz hier an dieser Stelle zur Verzeichnung bringen, falls diese Höhle doch noch unerforscht der Ausbeutung des Berges zum Opfer fallen sollte.

Wie aus dem beiliegenden Grundrisse zu entnehmen ist, so ist die Höhle ziemlich gross und wohl eine der ansehnlichsten des Vogesengebirges, desshalb verdient sie auch, meiner Ansicht nach, die Beachtung von Seiten der Gesellschaft für Erhaltung der historischen Denkmäler des Elsasses, wiewohl sie eigentlich noch nichts Charakteristisches ausgeliefert hat. Schon ihr Namen, die daran geknüpsten Sagen, dass die Heiden dort gewohnt hatten und dass im Schwedenkriege ein Flüchtling darin Unterschlupf und Rettung fand, dürfte sie der Ausmerksamkeit der Fachgelehrten empsehlen.

Nicht unerwähnt bleibe, dass unweit von dieser Stelle und auf der Stirne desselhen Berges zwei noch gut erhaltene Ringwälle zu sehen sind, die ich mir vorbehalte in einem späteren Berichte hier näher zu beschreiben.

Lucelle. — On vient d'achever les fouilles commencées ici, il y a longtemps déjà. Indépendamment de squelettes humains et d'une plaque métallique portant une gravure des noces de Cana, on a découvert le tombeau d'un comte de Horbourg, décédé en 1328. Le nombre de touristes et d'amateurs d'antiquité qui se donnent rendez-vous à Lucelle, prouvent que les découvertes faites à la suite de ces fouilles ont donné une certaine importance au village. Autrefois il y avait à Lucelle un couvent des religieux de Citeaux qui fut vendu en 1793. Les bâtiments de ce couvent appartiennent aujourd'hui à un entrepreneur de Bâle, M. Petitjean. Ce dernier a construit récemment un magnifique hôtel de trois étages, installé de façon à pouvoir servir de pied-à-terre pour touristes en villégiature. (Express, 24 avril 1897.)

Ein neues Werk des Hans Baldung Grien. — Die grosse allgemeine Theilnahme, die mit Recht in unseren Tagen dem grössten Maler entgegengebracht wird, den Freiburg je beherbergte und der sein Bestes, was er konnte, an das herrliche Altarwerk in unserm Münster gewandt hat, rechtfertigt wohl eine kurze Mittheilung an dieser Stelle über die glückliche Entdeckung eines interessanten Jugendwerks des Meisters, die mir dieser Tage gelang. Der in der Ergänzung alter kirchlicher Glasmalereien als sachkundig und gewissenhast bekannte Meister Merzweiler, in dessen Werkstätte vor mehreren Jahren schon die ebenso krästig und schön gezeichneten als interessanten Reste der sigurenreichen Glasgemälde aus der alten Kirche zu Oberehnheim im Elsass ergänzt und neu gesasst worden waren, erhielt dieser Tage den Austrag zur Ergänzung

und Neufassung einer kleinen Glasscheibe aus dem Besitz derselben Gemeinde, wahrscheinlich ehemals Eigenthum der längst in Trümmern liegenden Abtei Niedermünster im Elsass. In der zu Anfang der Renaissance allgemein üblich gewordenen Weise umrahmt von Pilastern und Rankenwerk, enthält die Glastafel eine Darstellung der Lokallegende jener Abteikirche, ein Kameel, das eine Glocke um den Hals gehängt, Bücher und ein grosses Crucifix über Feld trägt. Die Abtei besass nämlich eine kostbar gesasste Partikel vom heiligen Kreuz, von welcher die Legende Folgendes erzählt: Ein Graf Hugo, der sie im heiligen Lande erworben, habe sie einem Kameel aufgeladen, da er sich nicht getraute, einen so heiligen Schatz selbst bei sich zu tragen, und das Thier sei ohne Führer durch weite Länder bis zur Abtei Niedermünster gekommen, wo es Einlass begehrte. Als Herr Merzweiler, der den künstlerischen Werth der Tafel mit ihrer eigenartigen Darstellung und ihrer hübschen, echt Baldung'schen Umrahmung erkannte, mir die genaue Prüfung derselben gestattet hatte, war es nicht schwer festzustellen, dass die Zeichnung auf einen Entwurf Hans Baldung's zurückgeht, der sich in Coburg befindet und keinen Zweifel an seiner Echtheit aufkommen lässt, da Meister Hans selbst sein Monogramm und den Namen der Bestellerin darauf vermerkte; nur die Umrahmung ist im Entwurf abgeschnitten. Was die Entstehungszeit des Bildes, das übrigens als werthvolles Kunstwerk schon in F. X. Kraus' Kunsttopographie von Elsass-Lothringen genannt wird, genauer zu bestimmen gestattet, ist der Name der Aebtissin, die am unteren Rande der Scheibe als Stifterin angegeben ist. Julia Ursula Treubel nämlich, für welche Baldung die Zeichnung antertigte, hat die Ausführung des Glasgemäldes nicht mehr erlebt, denn auf diesem bezeichnet sich als Spenderin ihre Nachfolgerin im Amte, Rosina zum Stein, und an Stelle des Treubel'schen steht jetzt ihr Wappenschild. Da nun der Amtsantritt der letzten Aebtissin von Niedermünster bei Oberehnheim anno 1514 erfolgte, so muss die Coburger Zeichnung sich vorher, das Glasgemälde wohl bald darauf, also beide vermuthlich während Baldung's Freiburger Aufenthalt entstanden sein. Ausser den berühmten Fenstergemälden im Münsterchor kannte man bisher keine derartigen Arbeiten des Meisters, obwohl längst feststeht, dass gerade seine und Holbein's Bethätigung die Glasmalerei am Oberrhein zu so hoher künstlerischer Vollendung und Berühmtheit gebracht haben. Das interessante Kunstwerk ist im Atelier des Herrn Merzweiler noch einige Zeit zur Besichtigung aufgestellt.

(Freiburger Tagblatt, 29. April 1897.)

Dr. K. Schæfer.

HIRSCHLAND, 4. Mai. — Einen seltsamen Fund machte dieser Tage hier der Ackerer Adam Graff. Als er nämlich seinen Acker pflügte, stiess er plötzlich auf ein altes römisches Götzenbild, ausgehauen in Sandstein, und ausserdem 12 Stück alte römische Münzen. Alles stammt aus der Zeit der Geburt Christi, vom römischen Kaiser Augustus. Wie verlautet, soll Hirschland in alten Zeiten eine starke Festung gewesen sein. In der linken Hand hält das Götzenbild, das ziemlich gut erhalten ist, einen Löwen, in der rechten einen Pfeil; die Figur ist 1,40 Meter hoch.

(Neueste Nachrichten, Mai 1897.)

Ingweiler. — Die alten Grabstätten in der Ingweiler Kirche. — Vor einigen Tagen wurde die alte Ingweiler Kirche ausgeräumt und abgedeckt, da sie einer gründlichen Ausbesserung und Verschönerung unterzogen werden soll. Bei dieser Gelegenheit lenkte sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf mehrere mit Wappen und Inschristen versehene Grabsteine, welche die irdischen Ueberreste derjenigen Edelleute bedeckten und kennzeichneten, die in früheren Zeiten hier gewohnt haben und beerdigt wurden.

Ihre Zahl ist nach Ausweis der Literatur und des Stadtarchivs eine nicht unbedeutende. Nicht weniger als 23 Vertreter des Adels fanden in dem ehrwürdigen Gotteshause zu Ingweiler ihre letzte Ruhestätte, und es ist daher wohl angebracht, schon jetzt in Kürze auf diese stummen Zeugen der elsässischen Vergangenheit hinzuweisen, während eine ausführliche Darstellung der Adelsverhältnisse im alten Ingweiler auf Grund ungedruckten Urkundenmaterials noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll. Die Gebeine folgender Adeligen wurden, chronologisch geordnet, in den Boden der Ingweiler Kirche gebettet:

- 1) Ludwig IV. v. Lichtenberg, † 28. August 1434. Sein Grabmal, welches nicht mehr vorhanden ist, hatte nach Lehmann (*Urkundl. Gesch. d. Grafsch. Hanau-Lichtenberg* I, S. 231) folgende Inschrift: ANNO DNI MCCCCXXXIIII FERIA SEXTA POST DIEM BARTHOLOMEI OBIIT NOBILIS AC GENEROSUS DOMICELLUS LUDOWICUS DNS IN LICHTENBERG CUIUS AIA REQUIESCAT IN PACE.
- 2) Kunigunde v. Ochsenstein, Gemahlin des Grafen Heinrich I. v. Zweybrücken-Bitsch, † 27. Februar 1443. Ihr Grabstein hatte nach Lehmann (II, S. 289) folgende Inschrift: ANNO. DNI. MCCCCXLIII. FERIA. QUARTA. POST. DIEM. MATTHIE. APLI. Q. NOBILIS. AC. GENEROSA. DNA. KUNGUNDIS. DE. BIT. CUIUS. AIA. REQUIESCAT. IN. PACE.

- 3) Heinrich I., Graf v. Zweybrücken-Bitsch, begraben den 14. Mai 1453 neben der vorigen. (LEHMANN II, S. 290.)
- 4) Junggraf Symon Wecker v. Zweybrücken Bitsch, † 1504 zu Heidelberg. (LEHMANN II, S. 3513.)
- 5) Symon Wecker V., Graf v. Zweybrücken-Bitsch, † 28. October 1540. (Lehmann II, S. 385.)

Für alle folgenden Edelleute sind die Angaben dem Stadtarchive von Ingweiler entnommen.

- 6) Caspar v. Nelspach, Amtsschaffner zu Ingweiler, † 1566, begraben nahe der Kanzel, vor dem Kirchenstuhl der Familie.
- 7) Johann Stumpff v. Sümmern, besass zu Ingweiler einen Hof, † 4. Mai 1572, liegt begraben am Eingang der alten Kirchenthür, jetzigen Seitenthür, unter dem zweiten Stein rechts. Anna v. Bernhold, die letzte Surger v. Mutzig, liess ihm 1602 ein Grabmal errichten.
- 8) Appolonia Weydackher, erste Gemahlin des Amtsschaffners Wilhelm v. Nelspach, † zu Offweiler am 8. Mai 1583, begraben unter dem mit Weidenlaub signirten Stein.
- 9) Katharina Gräfin zu Wied, zweite Frau des Grafen Philipp V. v. Hanau-Lichtenberg, † zu Lichtenau am 13. November 1584.
- 10) Anna N., Gemahlin des Amtsschaffners Caspar v. Nelspach, † 22. November 1584, in ihres Mannes Grab (Nr. 6) beerdigt.
- 11) Aurelia Völtsch, Gemahlin von Johann Stumpff v. Sümmern, † 25. December 1588, begraben neben diesem (Nr. 7) unter dem ersten Stein.
- 12) Regina v. Nelspach, Gemahlin des ehemaligen kurfürstlich pfälzischen Fähnrichs Ambrosius Brall zu Weissenburg, † 29. April 1596, begraben in dem Grabe ihrer Mutter und Grossmutter (s. o. 8 und 10.)
- 13) Wilhelm v. Nelspach, Amtsschaffner zu Ingweiler, † 2. Dezember 1596, beerdigt in seiner Eltern Grab (s. o. 6 und 10).
- 14) Agnes Schreyber, zweite Gemahlin des Amtsschaffners Wilhelm v. Nelspach (s. o. 13), † 5. December 1596.
- 15) Hieronymus Genger, besass einen Hof, in Ingweiler, † 15. März 1598 und begraben hart neben der Münzgesellen neuem Stuhl.
- 16) Joseph Nüttel v. Treppach, Vater des Ingweiler Amtmanns (s. u. 18), † 30. Mai 1602, begraben vor der Nelspachin Stuhl (s. o. 14).
- 17) Anna Kircher, Gemahlin des vorigen, † 12. März 1609, begraben neben Appolonia v. Nelspach (s. o. 8), nach der Burgerstube zu.

- 18) Martin Nüttel v. Treppach, Amtmann zu Ingweiler, begraben am 9. September 1622 neben seinem Vater (s. o. 16), vor dem Altar gegen die Kirchthür zu.
- 19) Johann Krafft v. Waldtmanshausen, hanauischer Hofmeister, † in Strassburg am 19. März 1638.
- 20) Ernst Friedrich Nüttel v. Treppach, Oberstlieutenant, begraben am 29. Mai 1662.
- 21) Friedrich Ludwig v. Schmidtburg, Ratsherr zu Strassburg, begraben am 7. April 1693.
- 22) Friedrich Johann Reinhard v. Schmidtburg, Capitan im Regiment Royal-Alsace, † 7. Juli 1730, begraben im Langhaus.
- 23) Sophie Auguste Franziska Wetzel v. Marsilien, Gemahlin des vorigen, † 18. Juli 1755 und begraben neben ihm.

Ferner sind mit einem an Bestimmtheit grenzenden Grade von Wahrscheinlichkeit noch die fünf folgenden Sprossen adeliger Geschlechter in der Ingweiler Kirche begraben.

- 24) Friedrich Prechter, hanauischer Kammerrat, † 27. December 1615.
- 25) Anna v. Nelspach, Gemahlin Martins Nüttel v. Treppach (s. o. 18), † 27. Mai 1623.
  - 26) Heinrich Balthasar v. Waldtmanshausen, begraben am 26. März 1639.
  - 27) Agathe Demuth v. Aurbach, Gemahlin des vorigen, † 18. August 1638.
- 28) Johann Ludwig v. Schmidtburg, markgräßlich baden-durlachscher Forstmeister, † 21. August 1667.

Endlich sind die drei Nachbenannten möglicher Weise auch in der Ingweiler Kirche begraben.

- 29) Anna Stäljn, Wittwe von Wirich vom Stein, † in Strassburg am 25. August 1575.
- 30) Margarethe N., Gemahlin von Wirich v. Brüel, Burgvogt von Philippsburg, † 31. August 1576.
- 31) Wirich v. Brüel gen. Speckesser, Burgvogt von Philippsburg, † 28. Juni 1585.

Bei weitem der grösste Teil der Grabsteine ist entweder verschwunden oder durch die Schritte der Andächtigen im Laufe der Jahrzehnte so abgeschliffen worden, dass sich auch nicht eine Spur der Grabinschriften darauf erkennen lässt. Jedoch haben sich noch fünf Grabsteine erhalten und erregen zur Zeit die Neugierde der Ingweiler Bürgerschaft.

Der erste Stein ist der Grabstein des Joh. Stumpff von Sümmern, † 4. Mai 1572. Er fand sich nach drei und einem Vierteljahrhundert noch an der oben (7) beschriebenen Stelle. Die einzige erkennbare Inschrift lautet:

#### . . HANES STVMPFF VON SVM . .

Der zweite Stein ist in zwei Teile zerbrochen und ausserdem verstümmelt. Ein Teil trägt am Rande die Inschrift (T) REPPA (ch) und ferner (Ihres A) LT (e) RS. I (m nten Jahr), ausserdem die Namen der Steinmetzen Minsinger und Breining mit ihren teilweise verstümmelten Wappen. Der andere Teil lässt die Buchstabengruppen E. IAR. DE (n), wohinter jedenfalls das Todesdatum stand, und EDEL. AD erkennen. Ferner ist ein gänzlich abgeschliffenes Doppelwappen zu sehen, welches zu der Vermutung führt, dass wir es mit einer weiblichen Person zu thun haben. Es kämen somit in Betracht Anna, die Gemahlin Josephs Nüttel v. Treppach (17), allenfalls Anna, die Gemahlin Martins Nüttel v. Treppach (25), möglicherweise auch Anna Nüttel v. Treppach, eine Schwester des Amtmanns Martin, welche mit Johann Jakob Gross, dem Sohne des Stadtschreibers von Pforzheim, verheiratet war und am 4. December 1599 zu Ingweiler starb. Es ist wohl mit Gewissheit anzunehmen, dass diese interessante Platte die irdischen Ueberreste der erstgenannten (17) gedeckt hat. Diese Behauptung findet ihre Bestätigung durch die Lage des Steines hinten am Austritt zum Altar, welche mit der Angabe des Stadtarchivs (s. o. 17) übereinzustimmen scheint. Zu Ungunsten der Anna Nüttel v. Treppach geb. v. Nelspach (25) spricht der Umstand, dass sie nicht mit Sicherheit in der Kirche bestattet wurde. Die zuletzt genannte Anna endlich war wohl kaum in der Kirche beerdigt, wie dies ja bei auswärtigen Adeligen häufig vorkam. So wurde, um bloss das Beispiel eines klangvollen Namens zu erwähnen, Ursula Reinbold v. Hagenau, Gemahlin des Johann Ludwig Böcklin v. Böcklinsau, welche am 20. September 1600 zu Ingweiler starb, auf dem dortigen Kirchhofe und nicht in der Kirche begraben.

Ein weiterer interessanter Stein, welcher, nach seinen geringen Dimensionen zu urteilen, zu einem Kinde gehört haben muss, fand sich nahe an der Kanzel, in der Nähe der Stelle, wo der Kirchenstuhl derer v. Nelspach war. Ein Loch in der Mitte des Steines bedeutet die Stelle, wo der (in Stein ausgehauene) Kopf des Kindes sich befand. Ob die vier in den Ecken befindlichen abgeschliffenen Verzierungen als Wappen aufzufassen sind, bleibt dahingestellt. Es bestände alsdann die Möglichkeit, dass es der Grabstein der kleinen Anna v. Nelspach wäre, welche am

7. October 1574 geboren wurde und am 6. August 1576 starb. Das Fehlen jedweden Namens auf dem Steine deutet jedoch wahrscheinlich darauf hin, dass wir es mit einem Angehörigen des Adels überhaupt nicht zu thun haben. Hingegen ist es auffällig, dass sich folgender, teilweise gut erhaltene Spruch auf der Platte erkennen lässt:

CH (ristus is) T. ME IN. LE-BEN. STERBEN. IST. ME IN. GE-WINN.

Dieser Umstand führt zu der berechtigten Vermutung, dass es der Grabstein der 14 Wochen alten Anna Elisabeth ist, des Töchterchens des Pfarrers Luck, welches am 23. August 1678 während des holländischen Krieges, als Ingweiler geplündert wurde, starb und in der Kirche begraben werden musste, weil die Gräber auf dem Kirchhofe keine Sicherheit boten, da sie von Soldaten besetzt waren.

Ausser diesen drei Steinen fanden sich noch zwei andere Grabsteine vor, von denen der eine umgekehrt und in fünf Stücke zerbrochen mitten im Gang in der Nähe der alten Kirchenthüre lag. Die unleserliche Schrift stammt aus dem 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts, also aus einer Zeit, worüber sich zu Ingweiler kein Actenmaterial findet. Der Stein ist teils zerbröckelt und bei dem Herausnehmen beschädigt, teils durch Mörtel verstümmelt, teils abgeschliffen. Als einziges erkennbares Wort findet sich darauf (bapt) ISMALE in Texturschrift. Der andere Stein lag im ehemaligen Beichtstuhl und stammt aus einer etwas späteren Zeit. Die Inschrift ist abgeschliffen. Es lässt sich bloss die Buchstabengruppe «octobris , das Wort dorf und ein Teil der Zahl XXXIX erkennen. Die beiden zuletzt genannten Steine sind, wie ersichtlich, nicht identisch mit den unter 1 und 2 erwähnten Platten. Möglicherweise waren es bloss Gedenksteine, wie dies beispielsweise bei dem Grabsteine der Fall war, der für Johann IV. z. Lichtenberg neben der Kanzeltreppe errichtet wurde. Johann war in Neuweiler begraben. (LEHM. I, S. 163). Auch der von Kiefer (Pfarrb. d. Grafsch. Han.-Licht., S. 243) erwähnte Grabstein des Grafen Johann Ludwig z. Sulz gehörte wohl zu dieser Art.

Von den aufgeführten Edelleuten sielen die fünf zuerst erwähnten natürlich noch in die katholische Zeit, da die Resormation erst 1570 zu Ingweiler eingeführt wurde. Auch der Amtsschaffner Caspar v. Nelspach (s. o. 6) wird wohl katholisch gewesen sein. Alle anderen Adeligen waren ausnahmslos evangelisch. Dafür, dass nach der Einführung des Simul-

taneums in Ingweiler, also vom 9. April 1697 ab bis zur französischen Revolution, katholische Adelige im Chor der dortigen Kirche — denn nur dieses kann in Betracht kommen — beerdigt wurden, bietet sich weder in den Urkunden des Stadtarchivs noch im Kirchenchore selbst der geringste Anhaltspunkt. Die einzigen Familien, von denen die Rede sein könnte, waren die v. Callenstein von etwa 1711 ab und die v. Schmidtburg, welche um 1730 katholisch wurden. Allerdings sind die katholischen Begräbnisbücher im Ingweiler Stadtarchiv von 1724—1789 nicht vorhanden, sodass möglicherweise dennoch der eine oder der andere Vertreter dieser Familien im Chor der Ingweiler Kirche begraben sein könnte. Aber es wäre sonderbar, wenn selbst durch die Stürme der grossen Revolution hindurch kein Denkmal in unser Jahrhundert überkommen wäre, während doch mehrere viel ältere Grabsteine sich bis in unsere Tage mehr oder weniger gut erhalten haben. Möglicherweise vermag die katholische Geistlichkeit zu Ingweiler diese interessante Auskunft zu geben.

(Strassburger Post, 30. Mai 1897.)

OSTHEIM, Kreis Rappoltsweiler, 15. Juli. — Die Fecht, welche durch unseren Bann und unser Dorf fliesst, wird zuweilen ein gar wilder Fluss, dem die gesetzten Grenzen zu enge werden und der deshalb bald da, bald dort von den Ufern losfrisst und dadurch im Verlaufe von einigen Jahren sein Bett stellenweise ganz verlegt. Eine solche Veränderung fand in den letzten Jahren südlich des Dorfes statt, und nachdem das Hochwasser hinlänglich gefallen war, wurden starke eichene Pfosten in dem Flussbette bemerkbar. Herr J. Nebel, Lehrer an der Mittelschule in Mülhausen, wendete diesen Pfählen Aufmerksamkeit zu, nachdem er durch Lesen des von Winkler und Gutmann herausgegebenen Leitfadens zur Erkennung der heimischen Altertumer zur Vermutung gekommen war, es könnte sich hier um eine vorgeschichtliche oder frühgeschichtliche Anlage handeln. Eine Ortsbesichtigung ergab, dass an oben benannter Stelle vom linken Fechtufer aus in das Flussbett hinein sich zwei parallel laufende Reihen Eichenpfähle eingerammt finden. Die Richtung läuft von Südwest nach Nordost, und die beiden Reihen sind 4 Meter von einander entfernt. Die nördliche Reihe weist 12, die südliche 9 Pfähle auf, jedoch ist mit Sicherheit anzunehmen, dass sich die Anlage in das Ufer hinein fortsetzt. Die abgefaulten Enden der Pfähle befinden sich etwa 80 Centimeter unter der heutigen Erdoberfläche und ragen gegenwärtig 40 Centimeter aus dem Wasser hervor. Die Form ist dreiseitig, indem die Pfähle aus den Eichenstämmen herausgespalten sind. Die Seitenflächen messen

20 und 30 Centimeter. Von einer anscheinend dritten Pfahlreihe, die sich 2 Meter oberhalb der südlichen hinzog und die aus viel schwächeren Pfählen hergestellt zu sein scheint, sind nur noch 3 vorhanden mit Seitenflächen von 5 Centimeter. Welchem Zwecke diese Pfosten dienten, ob sie ein Teil einer Brücke waren oder ob sie den Fluss hier absperren sollten, kann so ohne weiteres nicht entschieden werden. Zu beachten ist in dieser Beziehung jedoch, dass die Pfähle ursprünglich ganz dicht neben einander gestanden haben. Auch über die Zeit lässt sich nichts sagen, welcher die Anlage ihre Entstehung verdankt; doch fällt hier vielleicht ins Gewicht, dass etwa 200 Meter nördlich, an einer Uferstelle, wo früher Sand und Kies gegraben wurden, sich ziemlich viele Reste römischer Rand- und Deckziegel, sowie Teile römischer Poterie fanden. Soviel beobachtet werden konnte, finden sich solche Reste römischer Ziegel im ganzen Fechtbett bis unterhalb Ostheim zerstreut. Erwähnt sei noch, dass etwa zwei Kilometer nördlich des Dorfes, da wo die Fecht eine starke Curve beschreibt, sich ebenfalls eine Pfahlstellung zeigte. Diese Pfosten unterschieden sich von den ersteren dadurch, dass sie vierkantig zugeschlagen waren. Leider sind dieselben in allerjüngster Zeit von den Bauersleuten gänzlich entfernt worden, da sich das alte, wasserharte Eichenholz zur Ansertigung verschiedener Gebrauchsgegenstände vorzüglich eignet. Ich möchte durch diese Zeilen auf den Punkt Ostheim aufmerksam machen und mein Scherflein dazu beitragen, dass nicht die Spuren einer alten Culturstätte verschwinden, ohne dass davon irgendwelche Notiz genommen würde. Dass Ostheim eine Niederlassung der frühesten Zeit ist, ergibt sich schon aus der Thatsache, dass es in den Jahren 785 und 787 urkundlich erwähnt wird. Solche alten Ortschaften sind aber fast immer auf den Trümmern oder in der Nähe römischer oder vorrömischer Niederlassungen errichtet. K. GUTMANN.

(Strassburger Post, 19. Juli 1897.)

MÜLHAUSEN, den 30. Oktober. — Der archäologische Fund von Fröningen. — In den letzten Tagen brachten verschiedene Zeitungen Notizen, dass in Fröningen mehrere Skelette ausgegraben wurden, bei denen man Schwerter und Schmuckgegenstände fand.

Nach der kurzen Beschreibung, welche der «Express» in der Nummer vom letzten Dienstag brachte, konnte man sofort schliessen, dass es sich hier um einen Fund aus der alemannisch-fränkischen Zeit handle. Doch das Urteil, welches von Fachleuten abgegeben worden sein soll, nachdem sie die Gegenstände in Augenschein genommen hatten, widersprach

Digitized by Google

dieser Ansicht, und schliesslich brachte die Strassb. Post in ihrer Donnerstagsnummer einen längern Bericht, aus welchem hervorging, dass die Sicherstellung der Zeit noch nicht geglückt sei. Nach einer gestern vorgenommenen Besichtigung der Fundobjekte bei Herrn Rentner Eichert in Zillisheim, für dessen liebenswürdiges Entgegenkommen an dieser Stelle nochmals bestens gedankt'sein soll, sowie nach Begehung des Fundortes, kann Nachstehendes festgestellt werden:

Hinter den letzten Häusern am südlichen Ausgange des Dorfes Fröningen, auf einem schmalen Hügelrücken, der nach Westen etwas flach abfällt, wurde ein Garten neu angelegt und zu diesem Zwecke der Boden bis zu 60 Centim. Tiefe rigolt. Bei dieser Arbeit traf man 21 Skelette, welche von Süden nach Norden ihrer Längsachse nach hinter einander lagen, das Angesicht nach Norden gewendet.

Herr Eichert, wohl erkennend, dass es sich hier vielleicht um eine für die Geschichtsforschung wichtige Entdeckung handeln könne, berichtete die Behörde und veranlasste eine kleine Publikation im Müh. Tagbl. Da aber von keiner Seite fachmännische Hilfe ihm zu Teil wurde, arbeiteten die Tagelöhner nach ihr Art weiter und hoben nur das auf, was ihnen augenfällig war.

Es sind gerettet worden:

Einzweischneidiges Langschwert (Spatha) dessen flache Klinge 76 Centimlang und 53 Millim. breit ist. Der Griff hat mit Knopf und Bügel eine Gesammtlänge von 13<sup>1</sup>/, Centim. Die Holztheile des Griffes und die Einlagen zwischen den Bügelstangen sind wohl längst verfault.

Drei einschneidige Kurzschwerter (Scramasax), deren Klingen 42, 48 und 50 Centim. Länge bei einer mittleren Breite von 5 Centim. haben. Die diesen Waffen eigentümlichen langen, zum Anfassen mit zwei Händen berechneten Griffe sind 23<sup>1</sup>/<sub>3</sub> resp. 20 Centim. lang. Bei einem Stück fehlt der Griff beinahe ganz.

Zwei Messer von 15—16 Centim. Länge, wie solche gewöhnlich in einer besonderen kleinen Scheide getragen wurden, die an der Spitze der Scramasaxscheide befestigt war, sind ebenfalls vorhanden.

Dann zwei Messerchen von 9 Centim. Länge, die unzweifelhaft bei Frauenskeletten gefunden wurden.

Einer Frau gehörten auch die zwei Ohrringe aus Bronze an, von denen einer einen Lichtdurchmesser von 62 Millim, der andere von 42 Millim. hat. Der grössere Ring besteht aus einem starken Draht, der von einem Ende zum andern sich gleichmässig verjüngt. Am dicken Ende ist er etwas breit geklopst und in diesen Teil ein Loch gebohrt. Das dünne Ende ist zu

einem Häkchen umgebogen, welches in das Loch eingreift, wodurch der Reifen geschlossen wird. Beim kleinen Ohrring befindet sich die grösste Stärke des Drahtes in der Mitte. Die beiden verjüngten Enden sind zu Häkchen umgebogen, die in einander greifen. Die Technik dieser Ringe ist also eine höchst einfache. Ausser allem Zweifel befanden sich an den Ringen noch Anhängsel, Berloquen aus Amethyst, Bergkrystall oder Glasfluss, welche aber nicht beachtet wurden und so verloren gingen.

Von einem weiblichen Skelett kommen ganz bestimmt auch die Stücke eines Halsbandes, bestehend aus einer 15 Millim. langen Koralle von Amethyst, einer 25 Millim. langen, ziemlich dicken Koralle von Bernstein, aus 3 grünen und 1 farbigen Glaspaste. Von diesem Halsband müssen mindestens 20 weitere Korallen im Boden geblieben sein.

Vier bronzene Riemenzungen haben eine Länge von 98 Millim. und eine Breite von 15 Millim., eine andere ist nur 85 Millim. lang und 13 Millim. breit, und eine letzte 55 Millim. lang und 11 Millim. breit. Die Niethen, vermittelst welchen die Lederriemen befestigt waren, stecken grösstentheils noch in den Plättchen. Sämmtliche Riemenzungen laufen vorn spitz zu und haben keinerlei Gravierungen, wie dies sonst der Fall ist.

Als letztes und recht beachtenswertes Fundstück sei ein Bronzekamm erwähnt von 13 Centim. Länge und 2 Centim. resp. 2<sup>1</sup>/, Centim. Breite. Derselbe hat an seinem stärkeren Ende einen beweglichen Ring, welcher zum Anhängen diente.

Die Zeitstellung bietet nicht die geringsten Schwierigkeiten. Die Fundstücke gehören den alemannisch-fränkischen oder merovingischen Zeit an, welche zwischen die Jahre 350 und 750 n. Chr. fällt. Dafür sprechen nicht allein die typischen Formen sämmtlicher Objekte, sondern auch die Bestattungsweise in nur wenig tiefen Reihengräbern, die teilweise als Plattengräber sich kennzeichneten. Für diese Zeit spricht auch die anatomische Beschaffenheit der Skelette. Die dolichocephalen Schädel tragen alle die charakteristischen Merkmale, die ganz besonders jene Zeit kennzeichnen.

Den Forschern ist diese Schädelgestalt unter der Bezeichnung «Germanische Schädelform» gar wohl bekannt. Auch die Grösse der Skelette, deren Mittelmass 185 Centim. betrug, sowie die stark ausgebildeten Muskelansätze an Oberarm und Beckenknochen, die auf kräftige Gestalten hinweisen, sind Eigentümlichkeiten der damaligen Bewohner des Elsass.

Einige weniger stark hervortretende Merkmale sowohl beim Männerals Frauenschädel, sowie die weniger reiche Ausstattung der Gräber dürsten zu der Annahme berechtigen, dass die hier, auf dem sogenannten «Kelme» (Cöllmen, Cöllman) bestatteten alten Fröninger im letzten Jahrhundert des merovingischen Zeitalters lebten.

Bedauerlich bleibt, dass die Nekropole nicht fachmännisch durchforscht wurde und deshalb so vieles verloren ging, was für die Wissenschaft wertvoll gewesen wäre.

Karl Gutmann.

(Mülhauser Elsässer Anzeiger, 2.—3. November 1897.)

ALTKIRCH. — Man schreibt uns:

«Nicht blos in den Vogesenthälern sondern auch in denjenigen unseres sundgauischen Hügellandes sind Spaziergänge in dieser Jahreszeit sehr lohnend. Es ist ein wahrer Hochgenuss, jetzt bei dieser milden Herbstluft, durch die prächtigen mit Rot und Gold gefärbten Buchenwälder und durch die schönen Wiesenthäler, deren Matten bereits das winterliche, mit Herbstzeitlose gestickte Kleid angezogen haben, zu ziehen. Es war für mich ein wirklicher Hochgenuss, als ich vor etlichen Tagen von Altkirch aus gen Pfirt zu, durch's Illthal, teils per Bahn, teils per pedes hinanzog und hier nimmt man es der Eisenbahn gewiss nicht übel, dass sie mit gemässigter Geschwindigkeit fährt. Altkirch allein schon, bietet durch seine imposante Anlage und malerische Umgebung einen Anziehungspunkt für den Turisten. Von hier aus meinem Ziele zuschreitend, erblicke ich die schon recht stattliche hydrotherapische Anstalt in Carspach, die hier hart an der Bahn liegt und wo heute noch flott nach Kneipp'schem Systeme unter sachverständiger Leitung gebadet resp. begossen und gestrampelt wird. Von hier aus betritt man das obere Illthal, das dem Eintretenden einen überraschenden Anblick von Naturschönheiten darbietet. Die Bahn läust so ziemlich parallel mit der Thalsohle, wogegen die Ill, in anmutigen und capriziösen Biegungen und Schlingen das Thal durchläust. Rechts und links von der Thalsohle, steigt das Gelände zunächst in sansten Linien, dann als Hügelland aufwärts und bietet so eine leicht und weit übersehbare Thalmulde. Hier finden wir in der Tiese Wiesen und Matten, dann höher, Ackerland und endlich auf den Höhen prachtvolle Buchenwälder. «Es ist ein glückliches und schönes Thal dieses Illthal! und dass es so schon von altersher gewesen ist, beweist die grosse Anzahl von Ortschaften die in ihm liegen. Da kommt nach Carspach, Hirzbach—Hirsingen—Bettendorf— Henflingen — Grenzingen — Oberdorf — Waldighofen — Roppenzweiler — Dürmenach—Werenzhausen—Buchsweiler und Pfirt. Alle diese Ortschasten auf eine Strecke von kaum 20 Kilometer verteilt, machen auf den Besucher einen sehr behäbigen Eindruck, umsomehr, als sie meistens ihren alten Baucharakter (das alemannische Holzhaus) beibehalten haben, welcher

ihnen ein recht stattliches Ansehen verleiht; sodass einzelne Neubauten in modernem Style gehalten, neben ihnen ein recht trauriges Dasein zu fristen scheinen. Wenn auch noch manches dieser schönen alten Holzhäuser mit der Zeit dem jetzt herrschenden Geiste oder der Mode weichen wird, so bietet doch wieder die konservative Eigenschaft des biederen Sundgauers eine Garantie, dass die Umwälzung nicht zu rasch vor sich gehen wird. — Mit ihrem Glauben ehren sie auch heute noch streng die Sitten und Gebräuche ihrer Väter.

Was im Sundgau dem übrigen Elsass gegenüber recht auffällig wirkt, ist der Mangel an mittelalterlichen Kirchenbauten. Ausser Pfirt, Feldbach und Waldighofen findet man keine kirchlichen Monumentalbauten, die als solche nennenswert sind. Die meisten alten Bauwerke aus romanischer und aus gothischer Zeit sind verschwunden; so unter andern auch die schöne romanische Basilika von Altkirch. Nur hie und da findet man in den Kirchtürmen noch Ueberreste des Mittelalters. Die jetzigen, meistens modernen Kirchen des Sundgaues, sind in Bezug auf Styl, mit Ausnahme von nur wenigen, recht dürftige, recht mittelmässige Werke und zeigen uns so, wie man sie nicht machen soll. Umsomehr ist es Pflicht der Sundgauer sowohl als der Aufsichtsbehörden, das Alte möglichst lange zu behalten, bezw. alles Neue, wo nur möglich, aus ihrer schönen Heimat zu verbannen. Bei meiner Rückkehr von Pfirt, die ich zu Fuss über Feldbach und Riespach machte, um von hier aus in Waldighofen den Zug wieder zu benützen, erfuhr ich, dass nun auch das prächtige gothische Kirchlein von Waldighofen dem Abbruch geweiht sei. Ich kann das aber nicht glauben, denn weder der Herr Pfarrer noch die Gemeindeverwaltung dürften sich diesem Ansinnen anschliesen wollen.

Es müssen sich doch Mittel und Wege finden lassen, mit Hülfe welcher, durch Vergrösserung des alten Baues, in zweckmässiger Weise den gerechten Anforderungen entsprochen werden kann. Wenn man dies in grossen Städten wie in Mülhausen, Colmar, Strassburg u. s. w. thun kann, ist dies auch in Waldighofen möglich.

Obige Correspondenz, die wir mit Vergnügen veröffentlichen, geht uns von einer Persönlichkeit zu, welche durch ihre Stellung sowie durch ihre Funktionen und ihre unzähligen der Baukunst geleisteten Dienste sich den verdienten Ruf erworben hat, einer der Männer unseres Landes zu sein, die am besten über den Wert eines Monumentes urteilen können.

(Altkircher Kreisblatt, 20. November 1897.)

Die Canalisationsarbeiten - schreibt uns ein Freund unseres Blattes - werden den Boden Alt-Strassburgs auf eine beträchtliche Tiefe und in einer ganz ungewöhnlichen Ausdehnung öffnen. Da sei auf den Wert aufmerksam gemacht, welchen diese Arbeiten für die Topographie des römischen Strassburg haben. Schon mehrsach hatte ich Gelegenheit zu beobachten, dass bei Grabungen in der inneren Stadt neben mittelalterlichen Wirtschaftsresten auch römische Artefacte zutage traten. Leider habe ich aber auch sehen müssen, dass es hier noch an einer Centralstelle mangelt, welche die Arbeiter zur Signalisirung solcher Funde anhält, diese Funde registrirt und die Fundorte genauer untersucht. Die Canalisationsarbeiten bieten nach dieser Richtung eine ganz besonders günstige Gelegenheit, und es wäre zu wünschen, dass dieser Sache in angeregter Weise nähergetreten würde. Welch interessante Resultate — speciell für die Topographie Strassburgs zur Römerzeit — zu erwarten sind, zeigen die Forschungen des bekannten Archäologen Dr. Koehl in Worms. Auch dort haben umfassende Canalisationsarbeiten die Strassen dieser alter Stadt bis in grosse Tiefen aufgewühlt. Dabei liess sich eine Menge altrömischer Strassenzüge feststellen und durch die ganze Stadt verfolgen, sodass heute das Wormser Strassennetz zur römischen Zeit wieder vollkommen klar — wenigstens im Plane — vor unseren Augen liegt. Dr. Koehl konnte auf Grund der Funde, der Unterlagen und der verschiedenartigen Technik dreierlei Bauperioden constatiren, eine frührömische (der ersten Kaiserzeit), eine der mittleren und eine der späteren Kaiserzeit. Selbst wenn die Verhältnisse in Strassburg derart sein sollten, dass solche Strassenzüge nur noch fragmentarisch festgestellt werden könnten, so wäre selbst das Wenige von Wert. Es empfiehlt sich daher umsomehr, unserer Canalisation auch nach dieser Richtung Aufmerksamkeit zu schenken, als sie selbst nicht nur hierzu die beste Gelegenheit bietet, sondern auch manche Spuren verwischt, die später unwiederbringlich verloren wären. (Strassburger Post, 6. Dezember 1897.)

SCHALBACH, 7. Januar. — Der Ackerer Martzloff hier machte beim Abräumen einer alten Steinmauer einen interessanten Fund. Derselbe stiess nämlich auf alte Gräber, die nach Aussage des Sachverständigen Rentners Schlosser zu Drulingen, aus dem Jahre 500 nach Christi Geburt stammen, und von nordischen Völkern herrühren. Unmittelbar über diesen Gräbern lagen zwischen zwei schief gegeneinander gestellten Steinplatten sechs Armringe, von denen vier aus Kupfer und zwei aus Holz geschnitzt waren. Die Armringe waren noch alle gut erhalten. (Strassburger Post, 9. Januar 1898.)

SCHALBACH, 11. Januar. — Die neulich bei dem hiesigen «Bürgerwalde» aus einem mit Gestrüpp bewachsenen und fast gänzlich aus losen Kalksteinen gebildeten Tumulus zutage geförderten Gräber — ungefähr 20 an der Zahl - rühren nicht, wie Ihnen in Nr. 20 vom 9. l. Mts. irrtümlich berichtet worden ist, aus der merovingischen, sondern aus der keltischen Zeit her. Es wurden darin aufgefunden: zwei Armringe aus Lignit, wie deren hierzulande nur in gallischen Gräbern vorkommen; ferner neun andere Armringe und ein Paar Armspangen aus Bronze; eine Haarnadel sowie eine Fibel aus demselben Metalle, und schliesslich zahlreiche Scherben von thönernen Gefässen, welche zum Teil mit parallelen Linien umzogen waren. Gegenstände aus Silber und Eisen kamen nicht zum Vorschein. Waffen irgendwelcher Art fehlten gänzlich. Fremdes Gestein war nur durch etliche Kieseln aus Quarz vertreten, die vermutlich den Verstorbenen in der Unterwelt zum Feuerschlagen dienen sollten. Der von dem Ackerer Nic. Martzloff-Graff zufällig gemachte Fund ist grösstenteils von Rentner Schlosser zu Drulingen, einem bekannten Altertumsfreunde und -kenner, auch Vorstandsmitglied der «Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler», angekauft worden. In den Tumulis, die letzterer vor ungefähr 15 Jahren in unserer Gemarkung planmässig ausgegraben hat und die, obwohl gleichfalls auf einem steinigen Boden errichtet, fast ausschliesslich aus zusammengetragenem Lehm bestanden, wurden damals nebst Armringen aus Braunkohlen und Halsringen aus Bronze auch etliche Gegenstände aus Eisen ans Tageslicht gebracht: ein vielleicht nicht ausser Acht zu lassender Unterschied.

(Strassburger Post, 22. Januar 1898.)

ZABERN, 7. Juni. — Alter Fund. — Bei den Kanalisirungsarbeiten in der Hauptstrasse, die nunmehr bis an die Wirtschaft «Zur Hoffnung» gediehen sind, fand man heute Vormittag an eben dieser Stelle in einer Tiefe von etwa 2 Metern eine Bleitafel mit folgender Inschrift:

1632.

HERMAN. ADOLPH.
GRAFF. ZVE. SALM.
HERR. ZVE. REIFFE
RSCHE(ID). ET. G HO
HER. S(TIF)FT. STRA
SBVRG. THVMDECAN.
VND. STATHAL
TER. GENERAL.

Der interessante Fund ist dem städtischen Museum einverleibt worden.

(Der Elsässer, 8. Juni 1898.)

LÜTZELSTEIN, 10. Juni. — Antiqua. — Als dieser Tage die Arbeiter hier mit dem Fundamentgraben des neuen Schulhauses beschäftigt waren, entdeckte einer derselben verschiedene Gegenstände, worunter besonders einer Aller Aufmerksamkeit auf sich zog. Es war dies ein Gefäss aus Stein mit reichen Verzierungen, und nachdem es gereinigt, wurde auch nicht die geringste Beschädigung entdeckt. Es war darauf die Jahreszahl 1306 eingegraben, und der Form nach bildete es ehedem einen Weihwasserkessel. Der Fund wurde dem Herrn Bürgermeister übergeben.

(Der Elsässer, 11. Juni 1898.)

In dem protestantischen Teile unserer Alt-St.-Peterkirche werden zur Zeit Reparaturarbeiten vorgenommen, bei welcher Gelegenheit man auf Reste wertvoller Wandmalereien aus dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert gestossen ist. Dieselben haben bisher unter der Kalkweisse, womit der Ungeschmack trauriger Jahrzehnte das auch sonst stark barbarisirte alte Gotteshaus verunziert hat, begraben gelegen. Bis jetzt sind die reichen Farben (blau, rot und gold), die einst die Gewölbe des Lettners zierten, zum Vorschein gekommen, ebenso einige Votivbilder im Schiff und daselbst ein grosser ornamentaler Fries in Renaissanceformen. Pfarrgeistlichkeit und Gemeindevertretung bringen der Sache das grösste Interesse entgegen, doch fehlt es der Gemeinde an Mitteln, um die durchaus wünschenswerte Wiederherstellung des interessanten Schmuckes bewerkstelligen zu können. Glücklicher Weise sind die Zeiten vorüber, wo man derartige Urkunden der Kunstsertigkeit unserer Vorväter, wenn sie unvermutet auftauchten, der Vernichtung übergeben durfte. Der wiedererwachte Kunstsinn einer gebildeten Stadtbevölkerung und das Gewissen der intimeren Kenner sträuben sich gleichmässig gegen solchen Vandalismus. Gewiss wird es nur einer Anregung bedürfen, um die städtischen Behörden zu der sehr kleinen Geldhilfe zu veranlassen, welche zur Rettung dieser Kunstreste nötig ist. (Strassburger Post, 30. Juli 1898.)

FRÖNINGEN, 26. Oktober. — In unmittelbarer Nähe unseres Dorfes im oberen Illthal — ungefähr 1½, Wegestunden von Mülhausen entfernt — liegt auf einer hügeligen Erhöhung ein eingezäuntes Ackergrundstück; das genze Gelände heisst im Volksmunde die «Hühnerwiese», ein Name, der in dieser oder in einer ähnlichen Gestalt häußer wiederkehrt und für den Sprachforscher und Anthropologen immerhin beachtenswert ist. Beim Umgraben des Grundstückes stiessen nun die Arbeiter auf eine Reihe von Skeletten, deren Zahl bis Montag Abend auf 21 angewachsen ist. Durch-

schnittlich sehr gut erhalten, namentlich mit vorzüglichen Gebissen versehen, stellen dieselben den Typus eines starkknochigen und hochgewachsenen Menschenschlages dar; das Durchschnitts-Längenmass dürfte gegen 1,80 Meter betragen. Man hat leider die Skelette zusammengeworfen und die Trümmer wirr durcheinander in einen Holzkasten gelegt. Nach der Versicherung der Arbeiter lagen die Skelette in einer gewissen Anordnung, die einzelnen jedoch in ganz verschiedener Körperhaltung, bald auf dem Rücken, bald auf der Seite, bald gerade gestreckt, bald — namentlich eines - gekrümmt. Auffällige Spuren von Knochenverletzungen sind vorläufig nicht wahrgenommen worden, doch wird eine nähere Prüfung daraufhin vielleicht zu einem gegenteiligen Ergebnis kommen. Bemerkenswert ist die geringe Tiefe, in der dieser Fund gemacht wurde: nur 20 bis 30 Centimeter unter der Erdobersläche. Wesentliche Anhaltspunkte für die Altersbestimmung der Skelette dürften die gefundenen Beigaben bieten. Unter diesen nehmen die Schmuckgegenstände ein ganz besonderes Interesse in Anspruch, vor allem ein sehr solid und nicht unschön gearbeiteter Kamm aus Bronze, der unseren modernen langen Kämmen nicht unähnlich sieht und merkwürdiger Weise am Griffe einen kleinen beweglichen Ring hat; ausserdem wurden noch zwei Arm- oder Ohrringe — aus Bronzedraht? — und eine Anzahl von Perlen aufgehoben. Diese letzteren lagen nach Aussage der Arbeiter um den Hals eines der Skelette; sie zeigen grüne, bezw. gelbliche Färbung und setzen sich zum Teil aus einer glas- und harzartigen Masse (vielleicht Bernstein?) zusammen. Die gefundenen Waffen bestehen aus Schwertern, Dolchen, Messern und kleinen lanzettförmigen Gegenständen mit je zwei Löchern am stumpfen Ende; man weiss nicht, wie man diese letzteren auffassen soll, doch ist ihre Form so charakteristisch, dass sich durch Vergleichung mit ähnlichen Funden wohl sichere Anhaltspunkte für die Bestimmung dieser eigentümlichen Objekte ergeben werden. Unter den Schwertern ist eines von annähernd einem Meter Länge, sehr breit, anscheinend zweischneidig, mit starkem Knopfe am Griffende. Die Oxydation war bei diesen Gegenständen schon weit vorgeschritten; die chemische Untersuchung eines Teilchens von einem Schwert durch Oberlehrer Dr. Kueny vom bischöflichen Gymnasium in Zillisheim ergab Eisen. Welche Bedeutung der ganze Fund für die anthropologische Forschung im Oberelsass hat, lässt sich natürlich ohne weiteres noch nicht bestimmen, immerhin scheint er beachtenswert genug, und es wäre zu wünschen, dass zeitig eine fachmännische Untersuchung der Fundstücke stattfände; die Beigaben befinden sich grösstenteils im Besitze des Herrn Eichert in Zillisheim, der Eigentümer des betreffenden Grundstücks ist. Eine Münze, die an der Fundstelle der Skelette aufgehoben wurde, scheint mit den Funden in gar keinem ursächlichen Zusammenhange zu stehen; die Prägung ist sicher zu neuen Datums, und das ganze Aussehen der Münze weist auf einen verhältnismässig späten Zeitraum hin. (Strassburger Post, 28. Oktober 1898.)

TANNENKIRCH, 15. Dezember. — Aus alten Zeiten. — Der Neubau eines Kirchturms und die Vergrösserung der hiesigen Kirche sind nunmehr an den Unternehmer Brutschi in Rappoltsweiler vergeben worden und im nächsten Frühjahr wird die Arbeit begonnen.

Durch den Abbruch des alten Kirchturmes verschwindet ein Denkmal aus sehr alter Zeit, da die gewölbte Halle unter diesem Turm das Chor der historischen sogenannten Catherinencapelle von Thannenkirch bildete.

Thannenkirch war früher, und zwar bereits vor 1300, schon bis etwa 1689 Lehensgut der Reichsrittersfamilie von Ratzenhusen zum Stein. Von diesen stiftete ein genannter Hartung von Ratzenhusen in Thannenkirch die Catherinencapelle etwa um 1340 und stattete dieselbe mit reichen Einkünsten (Pfründen) aus, während die ältere Ortscapelle St. Anna neben der Quelle, welche jetzt noch St. Anna heisst, einging. Die neue Catherinencapelle erhielt aber keinen Pfarrer, sondern wurde eine Filiale von Bergheim, dessen Pfarrer alle vier Wochen zur Abhaltung der Gottesdienste hierher kam; die andere Zeit mussten die Einwohner entweder nach Bergheim oder nach Rappoltsweiler zum Gottesdienste gehen. Die weltlichen Lehnsherren von Thannenkirch, d. h. die von Ratzenhusen zum Stein blieben mit der Einwilligung der damaligen Lehnsherren der kirchlichen Güter, nämlich der Herren von Uesenberg (im Badischen) auch Lehns- oder Patronsherren der Catherinencapelle, bis sie 1689 ausgestorben sind.

Kurz vorher hatte die Herrschaft Rappoltstein alle Lehen der Ratzenhusen zum Stein, d. h. drei Viertel des Bannes von Thannenkirch, von diesen gekauft und die Herrschaft Rappoltstein behielt den Dreiviertel-Bann bis 1789.

Während dieser Zeit scheinen die Herren v. Müllenheim auch Wohlthäter der Capelle gewesen zu sein, da heute noch das Wappen dieser Familie auf dem Turmportal zu sehen ist.

Während dieser Zeit entstand auch auf die Bitte der Einwohner die Trennung der Kirche zu Thannenkirch von Bergheim. Es geschah dies 1683 unter Christian von Birkenseld Herr zu Rappoltstein, auf dessen Vorschlag der Bischof von Basel den Priester Quirin Benoit zum ersten Pfarrer von Thannenkirch ernannte. Benoit stammte aus einer Familie des Ortes, welche bis in letzter Zeit auf der sogenannten Mühle am Rain existirte.

In demselben Jahre 1683 trat die Herrschaft Rappoltstein der Gemeinde Thannenkirch alle Einkünste der Catherinencapelle ab, unter der Bedingung, dass der Ort künftig den Pfarrer allein zu bezahlen und die Kirche, sowie das Pfarrhaus allein zu unterhalten habe. Die Pfarrei war damit für immer gesichert. Das Schiff der Capelle wurde Anno 1769 so eng und so baufällig befunden, dass damals eine neue Kirche entstand, welche in der Zeit vom 3. Mai bis 25. December 1769 vollendet worden ist. Der alte Chorbau blieb stehen und zwar nicht mehr als solcher, sondern abgeändert als Glockenturm über dem Eingang der neuen Kirche. Das Wappen der Herren v. Müllenheim und das schöne alte Gewölbe darin, ein Ueberbleibsel aus dem 14. Jahrhundert, sind aber unbeschädigt bis heute erhalten worden. Wenn schon die heilige Catharina die Schutzheilige der Kirche geblieben ist, so ist inzwischen die heilige Anna auf einem Seitenaltar der Gegenstand besonderer Verehrung und sie zieht viel Wallfahrer an, sodass die Fremden heute mehr von der heiligen Anna, als von der heiligen Catharina hören. Die Kirche liegt übrigens auf einem Ausläuser der Anhöhe von Thannenkirch, welche Aehnlichkeit hat mit dem Berg Sinai, auf welchem die heilige Catharina bekanntlich begraben liegt; sie ist weit und breit sichtbar und steht hoch in den Vogesen grade einer anderen Catharinen-Capelle auf dem Kaiserstuhl in Baden gegenüber. Der neue Turm, welcher noch viel höher werden soll, und zu dessen Baukosten ein Staatszuschuss bewilligt ist, wird noch viel weiter sichtbar werden.

(Strassburger Post, 16. December 1898.)

PISDORF, 11. Mai. — Das bei hiesigem Orte in einer Quelle unlängst aufgefundene römische Relief hat die Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler im Elsass durch Vermittlung des Vorstandsmitglieds Schlosser zu Drulingen käuflich an sich gebracht. Auf diesem kleinen, ursprünglich in eine Wand eingelassenen Steine ist die Göttin Minerva dargestellt, und zwar sitzend, eine Darstellung, die auf antiken Bildhauerarbeiten nur selten vorkommt. Obwohl ausruhend, erscheint die Gottheit in voller Rüstung. Ihr Haupt schützt ein mit stattlichem Federbusch gezierter Helm; die Brust bedeckt der mit dem Medusenhaupte versehene Harnisch. In der rechten Hand hält die Göttin die an die Schulter angelehnte Lanze; in der linken den auf dem Boden aufrecht stehenden runden Schild. Auf der linken Seite der Gottheit sind ausserdem noch zwei Attribute

derselben abgebildet, nämlich der Hahn und die Eule, welch letztere sich auf ihren geflügelten Gefährten gesetzt hat und ihn dadurch in die Flucht bringt; auch eine auf den Reliefs der Minerva seltene Darstellung. Vermuthlich wurde dieses Götterbild zur Römerzeit, als der heidnische Cultus verboten wurde, von dem Besitzer in die (namenlose) Quelle, als in ein sicheres Versteck, unversehrt eingesenkt.

(Strassburger Post, 13. Mai 1899.)

Weissenburg, 15. Mai. — Altes Weissenburger Wahrzeichen. — Auf der östlichen Seite unserer Stadt steht ein zu den alten Festungswerken gehörender Thurm, im Volksmunde nur Pulverthurm genannt. Er stammt aus dem 13. Jahrhundert. Abt Friedrich (1251—1262) war sein Erbauer. Von 1871 ab diente der Thurm zum Außbewahren verschiedener Militär-Utensilien. Seit der Erbauung der neuen Leszinsky-Kaserne am Riedselzer-Wege (1898) ist der Thurm für die Militärverwaltung überslüssig geworden, und dies alte Wahrzeichen Weissenburgs wurde zum Abbruch ausgeschrieben, was doch jammerschade gewesen wäre, da schon der alte Mittelthorthurm durch die Kanalisation neulich einstürzte. Wie wir soeben hören, hat nun unsere Stadtverwaltung den «Pulverthurm» mit einer Umgebung von 9 Ar Terrain käuslich erworben, um den späteren Generationen dieses Andenken an frühere Zeiten zu erhalten. Im Namen der Alt-Weissenburger unseren Stadtvätern ein Bravo!

(Der Elsässer, 17. Mai 1899).

COLMAR, den 19. Mai 1899. — Zwischen Ingersheim und Katzenthal befindet sich ein Vogesenausläufer des Hohenackes, der sich hier in Form eines isolirten Kegels circa 100 Meter über das Ingersheimer Niveau erhebt und den Namen Dorfburg besitzt. Der Kern dieses Kegels ist aus Jurakalk hergestellt und enthält Höhlen, die im Volksmunde mit Erdhausloch, auch Erdmannsloch benannt werden. Am nordöstlichen Fusse dieses Kegels wurden vom 8.—9. Mai von Arbeitern, die zunächst der Kaisersbergerthalbahnstation Katzenthal die Fundamente zu einem Neubau aushoben, drei menschliche Skelette (andere sagen nur zwei) gefunden. Durch die Zeitung auf diesen Fund aufmerksam gemacht, begab ich mich sofort (18. Mai 1899) auf die Fundstelle um hier nachfolgendes zu konstatiren.

Circa 20 Meter südlich der Haltestelle Katzenthal befindet sich im diluvialen Lehm der hier mit einer Ackerbodenschichte von 1 Meter Dicke bedeckt ist, das fragliche Grab, das trichterförmig hergestellt war, eine obere Breite von circa 1 Meter mit einer Bodenbreite von circa 70 Centimeter

und einer Tiese von circa 1 Meter besass. Dasselbe war bei meiner Ankunst bereits geleert und nur noch einige Knochenreste fanden sich auf Ort und Stelle vor, die dann von mir sorgfältig gesammelt wurden und aus Stücken von Armen, Beinen, Schädeln u. s. w. bestehen. Auch ein Stück Unterkieser mit einem Backenzahn habe ich gerettet. Auf der Sohle der Grube, etwa da, wo die Leichen aussassen, fanden sich schwarze Punkte von der Grösse einer Faust, die ich anfänglich für Holzkohlen ansah, die aber ins Wasser gelegt, sosort zu einem schwarzen Brei zersielen.

In diesem Grabe befanden sich nun nach Aussage der Arbeiter drei hintereinander in aufrecht hockender Stellung sich befindliche Skelette, mit dem Gesicht genau nach Osten orientirt. Die Schädelreste, die ich hiervon besitze, haben stellenweise 1 Centimeter Dicke.

Von den Arbeitern wurde mir mitgetheilt, dass sich auch bei diesen Skeletten Topfscherben befunden hätten, die vom Herrn Polizeikommissar Ossenkopp aus Kaysersberg sorgfältig aufgelesen wurden. Ich habe mich sofort zu diesem Herrn begeben und es wurden mir diese von ihm bereitwilligst übergeben. Aus diesen Funden geht hervor, dass es sich hier unzweiselhast mindestens um ein neolithisches Grab handelt. Diese Scherben weisen auf dreierlei Arten von Gefässen hin, die dem Pfahlbautypus angehören; nämlich auf eine kleine Schale von circa 9 Centimeter oberen Durchmesser, auf 4 Centimeter Tiefe mit glatter Aussenseite. Ferner auf ein mit leichten Warzen auf der Aussenseite hergestelltes Gefäss, dessen Warzen aber leichte Einschnitte besitzen, die wahrscheinlich dazu dienten um das Gefäss zum Anhängen herrichten zu können; endlich finden sich noch die Reste eines dritten Gefässes vor, das einen nach oben ausgebauchten Rand besass, also eine Art Tasse vorstellte (auf Seite 22 des Leitfadens Winkler-Gutmann, sind unter Fig. 32-33 und 37 die Formen dieser drei bei Katzenthal gefundenen Gefässe ersichtlich).

Alle diese Gefässe sind aus freier Hand und aus grober mit Quarzkörnchen durchsetzter gelber Thonerde hergestellt und leicht gebrannt. Manche Stücke tragen auch Spuren von Fingereindrücken.

Es wirst sich nun die Frage auf: Wo stammen die hier begrabenen Menschen her? Ohne diese Frage jetzt schon endgültig zu beantworten, glaube ich doch zwei Gesichtspunkte aufstellen zu können, die vielleicht zur Lösung derselben beizutragen vermögen.

In erster Linie befinden sich in nächster Nähe des Grabes unter der Dorfburg in der Juraformation Höhlen, die bis jetzt meines Wissens noch nicht fachmännisch durchforscht sind. Wäre es nicht möglich, dass sich in denselben zur paläo- oder zur neolithischen Zeit menschliche Bewohner

aufgehalten haben, die ihre Todten oder sagen wir ihre dem Tode entgegen gehenden Brüder hier bestatteten. Ich sage hier «dem Tode entgegen gehende», weil m. E. die Körper kaum nach dem Tode, nachdem bereits Leichenstarre eingetreten war, in eine solch' hockende und zusammengekauerte Stellung hätten gebracht werden können.

In zweiter Linie hebe ich den Typus der gesundenen Gefässe hervor, der mit demjenigen der Pfahlbausunde übereinstimmt. Hierauf Bezug nehmend, sinde ich, dass ein ehemaliger Binnenlandsee, der seinen Ursprung bei Hüningen genommen hätte, also der heutigen Höhenkurve von circa 230—240 entspricht, genau bis in die Gegend des Fundes gekommen sein muss, so dass hier in der Nähe eine Pfahlbauniederlassung denkbar wäre. Dies sind Hypothesen, die m. E. zum Denken Anlass geben könnten; wobei ich noch besonders bemerke, dass ganz genau auf der nämlichen Meereshöhe der berühmte Menschenschädel von Egisheim gefunden wurde.

(Elsässer Tagblatt, Nr. 117 vom 20. Mai 1899.) C. WINKLER.

Aus der Pfalz, 22. Mai. — Seit dem Besuche des Kaisers auf dem Odilienberge und im dortigen Museum ist die Ausmerksamkeit weiterer Kreise auf die alten römischen und vorrömischen Beseitigungen gelenkt, welche den Kamm der Vogesen und des Hardtgebirges bedecken. Auf Antrag der Akademie der Wissenschasten in München hat nun in diesen Tagen das bayerische Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten zur Untersuchung, Kartirung und Ausgrabung dieser Verschanzungen in den Nordvogesen und in der Südpfalz einen grösseren Betrag bewilligt und mit der Arbeit den auf diesem Gebiete kundigen Prosessor Mehlis beaustragt. Die Untersuchungen werden zu Ende dieser Woche zu Niederbronn im Elsass beginnen. Aus dem Elsass beabsichtigen sich folgende Herren zu beteiligen: Staatsrat Nessel von Hagenau, Oberförster Vogt von Lembach, Baurat Winkler, Landesconservator a. D., von Colmar. Ueber die Ergebnisse wird in der Strassburger Post von Seiten des Leiters des Unternehmens kurz seiner Zeit berichtet werden.

(Strassburger Post, Nr. 444 vom 26. Mai 1899.)

NIEDERBRONN, 30. Mai. — Bei den auf der Wasenburg fortgesetzten Ausgrabungen gelang es, die Fundamente des Merkurtempels völlig und klar bloszulegen. Ferner wurde im Süden der Wasenburg-Kuppe eine grössere römische Fortification, von etwa 60 Meter Länge und 15 Meter Breite, festgestellt und vermessen. An der Ostseite dieser Befestigungsmauer, die an mehreren Stellen noch 3<sup>1</sup>/, Meter Höhe besitzt, gelang es, eine Reihe

von mächtigen römischen Skulpturen und Inschriftsteinen (meist dem Merkur gewidmet) in der Mauer zu entdecken. Auch ein mit dem Zeichen der legio VIII Augusta, die im 2.—3. Jahrhundert zu Strassburg stationirt war, gezeichneter Stein konnte constatirt werden.

(Strassburger Post, Nr. 465 vom 1. Juni 1899.)

Schönau, 4. Juni. — Die Untersuchungen der vorrömischen und römischen Befestigungen in den Nordvogesen wurden von Professor Mehlis am Heidischegg und am Maimont (Majae mons?) mit Erfolg fortgesetzt. Heidischegg ist eine die steile Berggruppe in 400 Meter Höhe krönende verfallene Specula, Maimont (512 Meter Höhe) dagegen ein grösseres verschanztes Lager, das durch zwei je 364 und 270 Meter lange abgerundete Erd- und Steinwälle nach Norden zu vertheidigt war. An Altsachen fanden sich bis 0,80 Meter Tiefe römische Gefässe, Geschirre, Schleudersteine u. s. w., in 0,80 bis 1 Meter Tiefe Gefässe aus der Latène- und Bronzezeit. Den Opferstein liess Oberförster Vogt wieder sachgemäss herstellen. Er ist zweifellos künstlich ausgehöhlt.

(Strassburger Post, 5. Juni 1899.)

STRASSBURG. — Archäologische Funde bei der Schwemmkanalisation. - Nachdem eine grosse Strecke des Kanalbaues ziemlich ergebnisslos verlaufen war, ist man in der letzten Woche an zwei Stellen auf nicht unerhebliche römische Reste gestossen. Zunächst förderte man am Thomasplatz eine grosse Anzahl von Stücken römischen Wandverputzes zu Tage, die auf der Innenseite eine vielfarbige Bemalung aufwiesen. Meist sind es grosse Flächen, die in dem auf römischen Wandmalereien häufigen pompejanischen Kirschroth oder in Lauchgrün, Gelb, Schwarzblau u. s. w. angelegt sind; auf diesen Untergrund sind dann geometrische Zeichnungen oder Pflanzenornamente u. dergl. aufgetragen. Die Stücke liegen noch unverrückt so im Boden wie sie eingestürzt sind, stellenweise hat die Erde nicht einmal die Zwischenräume ausgefüllt; allerdings ist die Tiefe auch ziemlich beträchtlich. Ueber die Art der Häuseranlage, die sich hier befand, ob es eine Villa oder was sonst war, lässt sich vorderhand noch nichts sagen, doch werden die in der nächsten Zeit an der betreffenden Stelle von der Gesellschaft zur Erhaltung der elsässischen Alterthümer unternommenen systematischen Ausgrabungen Gewissheit verschaffen. — Die andere Fundstelle befindet sich im Gebiete des alten Argentoratums, im Stelzengässchen, wo man am vorigen Freitag, nachdem vorher bereits beträchtliche römische Reste gefunden worden waren, auf eine Hypokaustanlage stiess, d. h. auf die unterirdische Heissluftzentralfeuerungsanlage, die die Heizung des römischen Hauses besorgte. Diese Anlagen sind zwar überall da, wo Römer gewohnt haben, keine seltene Erscheinung, aber bei uns in Strassburg dürfte es das erste Mal sein, dass man eine solche Heizanlage noch unzerstört in ihrer alten Lage findet. Daher wurde an der betreffenden Stelle die Arbeit sistirt und die Anlage am Sonntag durch die Herren Professoren Henning und Thrämer systematisch ausgegraben, wobei alle Einzelheiten, die aus thönernen Platten zusammengestellten Pfeiler, die Heizkacheln und der Bodenbelag u. s. w. gehoben wurden. Die Fundstücke werden in die elsässische Alterthumssammlung im Schloss übergeführt, wohin auch die Wandmalereien geschafft wurden.

(Neueste Nachrichten, Nr. 130 vom 6. Juni 1899.)

- Allerthumsfunde. - Die systematische Ausgrabung der zusammengestürzten römischen Hauswände in der Nähe der Thomaskirche wird seit Donnerstag unter Leitung des Herrn Professor Henning ausgeführt und hat eine Reihe bedeutenderer Funde zu Tage gefördert. Da ein Theil der Stücke seitlich des Grabens der Schwemmkanalisation sichtbar in der Erde lag, so war ein Abgraben von oben und von der Seite her möglich, was die Arbeiten einigermassen erleichterte. Es gelang zunächst eine grosse Anzahl von Wandstücken mit Bemalung zu heben, welche genau in der Art der neulich unseren Lesern beschriebenen, auf verschiedenfarbigem Grunde geometrische und pflanzliche Ornamente zeigten. Wie gesagt, sind derartige Wandmalereifragmente überall da, wo Römer gewohnt haben, nichts seltenes, doch sind die unsrigen von ausgezeichneter Klarheit und guter Zeichnung und bilden einen werthvollen Zuwachs zur Alterthumssammlung unserer Stadt, welche bisher derartige Wandgemälde nur in wenigen, unbedeutenden Stücken besass, die zudem nicht aus Strassburg, sondern aus Mackweiler stammten. Beim Tiefergraben stiess man plötzlich auf einen ganzen Haufen solcher bemalter Bewurfstücke, die einen aus Thonröhren gebildeten Kanal zudeckten. Aus je zwei nebeneinandergelegten Thonröhren von 80 cm Länge und etwa 30 cm Durchmesser ist eine Leitung gebildet, die ein schwaches Gefäll zeigt. Wo sich die beiden Röhren berühren, ist ein Hohlziegel ausgelegt, so dass durch diesen eine dritte, kleinere Leitung zwischen den beiden Hauptsträngen gebildet ist. Diese Leitung ist einstweilen noch nicht sicher erklärt. Ein analoger Fund ist nicht bekannt. Jedenfalls dürfte es sich nicht um eine Wasserleitung handeln, eher um einen Abzugskanal oder dergleichen. Der Fund wurde mit grosser Sorgfalt freigelegt und sofort photographisch

aufgenommen. Die Röhren zeigen innerlich eine deutliche Rillung, doch fehlt ihnen das Merkmal langen Gebrauchs, der Kalkniederschlag, der sich z. B. in den Röhren der römischen Wasserleitung nach Strassburg in einer Dicke bis 12 mm vorfand. In dem Trümmerhaufen, der die Röhren überdeckte, fanden sich Ziegel mit dem Stempel der VIII. Legion. Ein Theil eines grossen, gestempelten Flachziegels schloss die Röhren einseitig ab. Die Grabungen werden fortgesetzt; über die weiteren Resultate werden wir unseren Lesern berichten. - Unweit dieser Fundstätte, in der Münzgasse, stiess man ebenfalls auf eine grosse Anzahl römischer Wandmalereien, die gleichfalls vorzüglich erhalten waren, aber nur in sehr geringer Tiefe lagen, kaum 1,50 Meter unter dem heutigen Pflaster. Sie zeigen menschliche Darstellungen in zierlicher Auffassung, mehr Karrikatur als Gestalt. - Endlich ist man am Staden bei der St. Stephanskirche, wo seit gestern ebenfalls gegraben wird, auf römische Pflasterung, oder besser gesogt, auf Plattenbelag gestossen. Dort, d. h. in dem Quadrat zwischen der Ill, dem falschen Wallgraben, dem Steingässchen und dem Breiten Stein, auf dem Gebiet das heute das kath. Gymnasium und die St. Stephanskirche einnimmt, befand sich bekanntlich das Castrum, das Haus des römischen Militärgouverneurs von Strassburg. Dort ist wohl kaum eine Strasse gelaufen, der Plattenbelag dürfte eher eine Hofpflasterung darstellen. Jedenfalls sind auch dort bedeutendere Funde aus römischer Zeit zu erwarten.

(Neueste Nachrichten, Nr. 134 vom 10. Juni 1899.)

Digitized by Google

<sup>-</sup> Aus Anlass der Entdeckung von römischen Bauten bei der Ausführung der Schwemmkanalisation werden sich unsere älteren Strassburger erinnern, dass vor 50 Jahren - im Herbste 1849 - bei dem Umbau eines in der Bruderhofsgasse gelegenen und dem damaligen Bierbrauer Schmidt gehörigen Hauses, eines der ältesten Denkmäler aus der Zeit der Römer gefunden wurde. Beim Graben der Fundamente stiessen die Arbeiter in einer Tiefe von etwa vier Meter auf einen Theil der Ringmauer des ehemaligen Castells Argentoratum. In der Ringmauer, welche theils aus vulkanischem Gestein des Kaiserstuhles, theils aus Ziegel bestand, legte man eine meterlange und 0,56 Meter breite Platte bloss, auf welcher in gekürzten Schristzeichen folgende, noch gut leserliche Inschrist stand: In honorem domus divae, Minervae sanctae et genio loci C. Amandius T. Finitus optio Principis et T. Celsius Victorinus librarius Principis refecerunt, Muciano et Tabiano consilibus. C. Q. Catulus optio Principis inchoatum de suo perfect, duobus Augustis Severo III et Antonio consilibus.> Diese römischen Beamten standen um das Jahr 200 im Elsass, somit ist B. XIX.

der Stein eines der ältesten Andenken aus der Herrschaft der Römer in unserem Lande. Die Erwähnung, dass der Tempel der Minerva und dem Gott des Ortes (genio loci) geweiht war, zeigt uns, dass die Römer so tolerant waren, neben ihren eigenen auch die Götter der Gegenden mitzuverehren, welche sie erobert hatten.

(Strassburger Post, 11. Juni 1899.)

— Archäologische Funde bei der Schwemmkanalisation in Strassburg.

— Die Schwemmkanalisation hatte die grossen Hoffnungen, die man bezüglich des Zutagetretens von Alterthümern auf sie gesetzt hat, lange Zeit nur theilweise erfüllt. Am Fischerstaden, in der Nähe der «Germania», fand man eine Anzahl römischer Gefässe, die ins Museum überführt wurden, darunter Theile einer grossen Amphore. Ebendaselbst wurden beilförmig zugeschliffene Sandsteine von etwa doppelter Handflächengrösse gefunden, die in der Mitte durchbohrt waren. Ihr Zweck ist nicht ganz klar, jedenfalls ist nicht an die sogenannten Steinbeile der Prähistoriker zu denken. Eher ist es möglich, dass die Steine zur Befestigung mittelalterlicher Schiffernachen, also gewissermassen als «Anker» gedient haben.

Am Kaufhausstaden wurden ebenfalls eine Reihe römischer Reste zu Tage gefördert, namentlich Scherben, deren interessantester ein buntfarbig bemalter, leider durch einen Privatsammler unterschlagen wurde.

Endlich traten am Thomasplatz sehr wichtige Funde zu Tage, wie sie in Strassburg schon seit langen Jahren nicht mehr gemacht worden sind. Nachdem man bereits vorher durch die Auflindung der gewöhnlichen Bestandtheile römischen Schuttes, Beton, Ziegel, Scherben, auf die Nähe römischer Ansiedelungen geschlossen hatte, stiess man plötzlich auf so bedeutende Reste römischer Wandmalereien, dass es geboten schien dieselben systematisch auszugraben. So wurde im Lause der vorigen Woche die Strasse hinter den beiden alleinstehenden Häusern am Thomasplatz unter Leitung des Herrn Prof. Henning und auf Kosten der Gesellschaft zur Erhaltung der elsässischen Alterthümer in ihrer vollen Breite und in ciner Tiefe von 3-4 Meter aufgedeckt. Dabei stiess man auf sehr grosse Flächen römischen Mauerverputzes, der die Malereien in wunderbarer Farbenfrische erhalten zeigte. Sie bestehen in geometrischen Strich- und Kreiszeichnungen, ferner in Pflanzenornamenten und endlich in Darstellungen menschlicher Figuren, die freilich an Grobheit und Rohheit der Auffassung manchem Modernen Ehre machen würden. Eine Ausnahme macht allerdings eine Götter-(Merkur-)Figur und ein kleines völlig erhaltenes Genrebildchen mit kaum fingergross in Figuren, die sehr sauber ausgeführt sind. Die Farben sind, wie gesagt, trefflich erhalten; die Römer verwandten Honigfarben, die fast immer unter den Händen eines vorsichtigen Ausgrabers wohlerhalten aus ihrem fast 2000 Jahre alten Grab auferstehen.

Den am Thomasplatz gesundenen ganz ähnliche Gemälde kamen auch in der Münzgasse zu Tage, hier in sehr geringer Tiese unter dem heutigen Psiaster. Den Hauptsund am Thomasplatz bildet indessen eine unterirdische Ableitungsanlage aus Thonröhren von etwa 80 Centimeter Länge und 30 Centimeter Durchmesser, die man freilegte und genau in der alten Lage photographirte. Diese Anlage, die wohl den Zweck hatte, die Abwasser des Hauses, sei es in einen Dohlen oder sei es direkt in die Ill zu leiten, dürste sehr einzigartig dastehen und viel Interesse erregen.

Am Thomasplatz wurden ferner Legionsziegel mit dem Stempel der VIII. Legion gefunden, die in Strassburg ihr Oberkommando hatte, und Vasenfragmente aus Terra-Sigillata, deren Stempel uns den Namen des Verfertigers angibt. Ganz in der Nähe der diesmaligen Fundstätte fand man bereits vor längeren Jahren ähnliche Wandmalereien, auch Mosaik. Die Funde befinden sich in der Privatsammlung eines hiesigen Architekten. Die römischen Häuser, von denen die Funde vom Thomasplatz und der Münzgasse stammen, sind jedenfalls Villen gewesen, sicher standen sie ausserhalb der Stadtmauer, die ja bekanntlich nach dieser Seite hin in der Richtung der Gewerbslauben, des Gutenbergplatzes und des Alten Fischmarktes verlief und hier also die eigentliche Stadt abschloss, während sich rings um dieselbe noch weitläufige Villenanlagen befanden, sich z. B. nach der Südseite hin längs der Langstrasse und der Weissthurmstasse bis tief hinein nach Königshofen erstreckten. Aber auch im Weichbild des alten Argentoratum und zwar in der Stelzengasse hat man neuerdings gelegentlich der Kanalisationsbauten bedeutendere Funde gemacht. Man stiess hier auf eine sogenannte Hypokaustanlage, d. h. eine unterirdische, römische Centralfeuerungsanlage. Die Römer hatten bereits eine sehr sinnreiche Methode der Heisslustheizung ausgebildet, die sich unter dem Ziegelplattenbelag der Fussböden ihrer Häuser hinzog. In der Stelzengasse nun fand man sämmtliche Bestandtheile einer solchen Anlage: die aus runden und quadratischen Thonplättchen zusammengesetzten Tragpfeiler, die hohlen Heizkacheln, die seitlich mit Löchern versehen waren, um der heissen Lust den Durchlass zu gewähren, endlich die Fussbodenbelagplatten selbst. Auch wurde die Aussenmauer des römischen Hauses, zu dem die ganze Anlage gehörte, angetroffen, endlich Sandsteinskulpturreste, Legionsziegel und andere, minder wichtige Stücke.

Die sämmtlichen Funde sind in die elsässische Alterthumssammlung im Schlosse übergeführt und dort zu sehen.

(Der Elsässer, 16. Juni 1899.)

NIEDERBRONN, 9. Juni. — Alterthümer auf Reisen. — Bekanntlich hat Professor Mehlis im Auftrage der bayerischen Regierung in den jüngsten Tagen Nachforschungen und Ausgrabungen auf der nahen Ruine Wasenburg vornehmen lassen und hierbei die Ueberreste eines römischen Tempels und einer ebensolchen Befestigung blossgelegt. Derselbe hatte nun bei seiner Wegreise eine wohlbepackte Kiste mit allerlei merkwürdigen Steinen und Steinchen mitgenommen, was jedenfalls in Elsass-Lothringen an massgebender Stelle zur Anzeige gebracht wurde, denn von der diesseitigen Behörde ist — laut hierher gemeldeter Anzeige — an den betreffenden Herrn die Weisung ergangen, all das Mitgenommene wieder hierher zurückzusenden.

(Der Elsässer, 10. Juni 1899.)

Niederbronn. — Ganz interessante Funde aus der alten römischen Zeit werden in hiesiger nächster Nähe gemacht. Es gelang, die Fundamente und die gewaltigen Thorsteine eines römischen Tempels blosszulegen. Auch wurde eine grössere römische Fortifikation von etwa 60 Meter Länge und 15 Meter Breite festgestellt und vermessen. An der Ostseite dieser Befestigungsmauer, die an mehreren Stellen noch 3 ½ Meter Höhe besitzt, gelang es, eine Reihe von mächtigen römischen Skulpturen und Inschriftsteinen in der Mauer zu entdecken. Auch ein mit dem Zeichen der legio VIII. Augusta, die im zweiten bis dritten Jahrhundert zu Strassburg stationirt war, gezeichneter Stein, konnte konstatirt werden. An dieser Stelle, die jetzt die Ruine Wasenburg schmückt, stand zu römischer Zeit ein Kastell und ein Tempel, eben der, dessen Fundamente jetzt freigelegt sind. Weitere andere hochinteressante Gegenstände sollen ausgegraben werden.

(Der Volksfreund, Nr. 25 vom 18. Juni 1899).

MOLSHEIM, 9 juin 1899. — La Céramique romaine en Alsace. — Dans son Traité des arts céramiques Brongniart constate que c'est dans les provinces rhénanes que se rencontrent le plus de débris de poteries romaines.

Suivant JEMICKE, Grundriss der Keramik, on aurait découvert à Rheinzabern 84 fours romains.

Brongniart donne les dessins d'un four très bien conservé, découvert à Heiligenberg. Il ajoute: «M. Schweighæuser a décrit ou plutôt figuré en

14 planches in-4°, qu'il m'a envoyées en 1833, un grand nombre de parties de vases de la poterie romaine; il a enrichi le musée de Sèvres d'un grand nombre d'objets de poterie romaine, germaine et gauloise trouvés en Alsace.>

Le Dr Schnæringer de Brumath avait réuni, d'après le rapport de M. de Morlet (voir *Bulletin* de 1861, p. 100), une précieuse collection de poteries romaines, trouvées par lui à Heiligenberg et à Brumath.

La céramique, ou l'art de fabriquer des objets en terre, a rendu le plus de services aux hommes dans les temps anciens. C'est d'après elle que nous jugeons de leur degré de culture. Au temps de Moïse elle était déjà arrivée à un grand degré de perfection, chez les Egyptiens... A Athènes tout un quartier de la ville portait le nom de Ceramus (fils de Bacchus).

Sous l'Empire les Romains estimaient tellement les ouvrages céramiques, qu'ils les payaient assez souvent jusqu'à 300,000 fr. de notre monnaie. (Voir les récits de Pline et de Sénèque.)

Les potiers de Samos étaient célèbres dès les temps homériques. Leurs vases étaient exportés dans le monde entier. A Rome on disait du Samos comme nous disons du Sèvre, du Rouen. Tibulle oppose la poterie de Samos à l'or des riches. «L'or est la cause de tous les malheurs.» Toi, dit-il, prolonge les repas avec la vaisselle de Samos.

La grande généralité des 400 tessons de Samos ramassés en mai 1899 à Heiligenberg (Alsace) ont une teinte rouge corail, une pâte homogène ayant la finesse de grain de la cire à cacheter. Pourtant on trouve aussi des pièces d'un vert bronze ou pourpre, dont le vernis est un peu écaillé, mais d'une composition artistique très soignée.

Quant aux poteries rouges, urnes, tasses de formes très variées, quelques-unes — après avoir séjourné en terre 1600 ou 2000 ans — sont d'un brillant et d'une conservation extraordinaires. Elles paraissent avoir été fabriquées hier... Il y a des pièces d'une grande valeur artistique, entre autres deux petits génies ailés qui se serrent cordialement la main dans un petit médaillon de 0<sup>m</sup>,02; sur le même tesson on voit un chien courant et deux chèvres, l'une debout, l'autre couchée — sous une bordure en grains de blé très originale.

Ce qui est remarquable, c'est qu'à un millier d'années de distance (IIIe et XIVe siècle) dans la même région (Heiligenberg, Haslach, Rosenwiller) l'art romain et l'art chrétien créent des chefs-d'œuvre au point de vue religieux et décoratif. Des artistes consommés y travaillent en cherchant leurs modèles dans la nature. Ils savent admirer les œuvres du Créateur et les présentent simplifiés dans les urnes, les sculptures, les verrières. — Ils se servent des mêmes procédés très simples: quelques

feuilles indiquent un arbre, mais on reconnaît la variété d'arbre; les oiseaux, les fleurs, les animaux sont dans les positions les plus variées. Ces habiles artisans ont la main très sûre; ils créent presque toujours du nouveau... Le symbolisme, l'âme religieuse se retrouvent partout. Il semble même que le christianisme n'a rien inventé: souvent on trouve des anges ou génies ailés... ici, avant de boire, ils élèvent leurs coupes vers le ciel; là, l'un d'eux marche tenant à la main un cierge allumé... Un guerrier à genoux tient ses bras suppliants vers le ciel... un martyr tombe en arrière sous les pattes d'un fauve...

Le nom de Heiligenberg vient peut-être de cette officine d'images saintes (*Helien*, en patois).

On remarque plusieurs procédés de sabrication: 1º Quelques sujets sont moulés, c'est-à-dire la terre a été pressée dans un modèle creux, puis retouchée; 2º les ornements, tiges d'arbres, bois des lances, etc., sont coulés: la terre glaise en crème liquide sort d'un récipient à bec mince; 3º l'artiste applique sa terre sur l'urne déjà tournée et finit son sujet avec une spatule et des ébauchoirs.

ll est à désirer que l'on prenne les calques des plus belles verrières de Rosenwiller et Haslach; qu'on les expose coloriées dans un musée des arts religieux et décoratifs. En exposant alors dans les vitrines les chefs-d'œuvre des artisans romains — en éliminant les obscena, qui sont excessivement rares — on ferait voir aux Alsaciens d'aujourd'hui comment nos aïeux savaient travailler.

Ch. Rouge.

(Journal d'Absace, 19 juin 1899.)



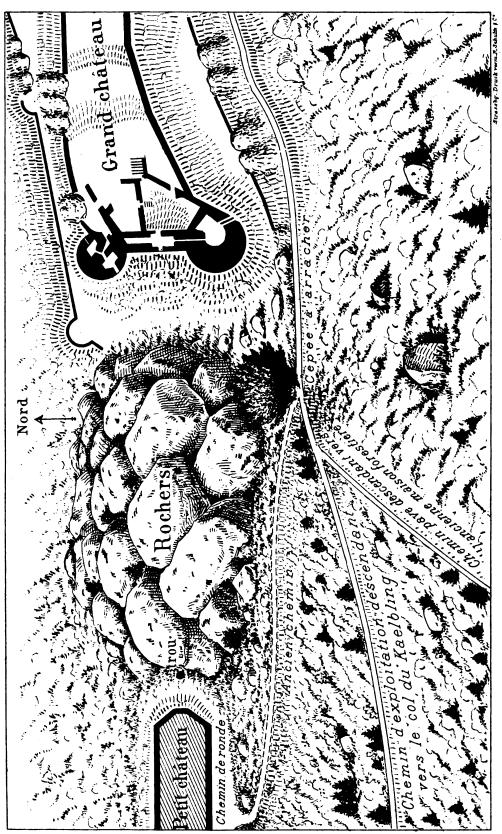



I. Plan de l'abbaye en 1805.





II. Armoiries do G. de Rutant. - Vue de l'abbaye en 1803.



III. Vue de l'abbaye et de la ville de Munster après la démolition de la fiche de l'église du monastère.

IV. L'église de l'abbaye en démolition, 1802-1803.



e Sepulcrum quod resperitur in navi Ecclesia Monasterij S. Gregorij Monasteriensis.



VI. Armoiries de Ch. Marchant. Diverses sculptures en bois provenant de l'abbaye.

Église de Scharrachbergheim avant sa transformation en 1893.



exicafentatio Monumentonum et Letura quarin Ecelha Monasterii Espei, nenfs, ab formagarde, theyon's lomilis Luthibique fila Lotharu I fon, Upone, conditionment et detene anit Dan. Specklings is

### Tumuli bei Forsthaus Bannholz.

Im Besitze des Herrn Hugues aus Wisch.

Untersucht am 27. September, dann am 2. und 9. Oktober 1897 durch die Herren Hugues (Wisch), Ingenieur Clarté (Lützelhausen), Isemann (Colmar), Ganier-Tanconville, Damen Hugues und Clarté, Winkler (Colmar).

Aus den gemachten Funden geht hervor, dass die Tumuli der reinen Bronzezeit (Vorhallstättischen Zeit) angehören und mit den Steinumwallungen am Fusse der Burgruine Girbaden im Zusammenhange stehen dürften. Auch trichterförmige Erdeinsenkungen (Mardellen) finden sich in der Nähe der Tumuli vor; dieselben weisen auf ständige Wohnsitze die hier bestanden hatten, hin.



# Ansicht der Grube von Norden nach Süden.

(Tumulus A.)





## D. Schnitt durch den Tumulus a.



- a) Natürlicher Boden, worauf ein aus Feldsteinen (Sandstein und Grauwacke) hergestellter Boden (b) von ca. 0,10-0,15 m Dicke liegt. Nach oben zu sind die Steine durch Feuer geschwärzt.
- c) Steinkranz aus Feldsteinen, einen Kreis von ca. 5,00 m bildend und ca. 0,60 m Höhe. Dieser Steinkranz ist nicht vom Feuer berührt, also anscheinend erst nach der Incineration der Leichen angelegt worden.
- d) Rothe Erde vermengt mit Holzkohle und Asche (auch einige Silexe).
- lagen direkt auf dem Steinboden. Gefässreste aus gebrannter Erde wurden keine gefunden; e) Humusschichte. Die Tumuli haben einen Durchmesser von 6-15 m und eine Höhe von 0,60-1,30 m über den natürlichen Boden. Die Waffen und Grabbeigaben jedoch im Tumulus a des Situationsplanes, nahe beim Dolche, kleine Stückchen aus Sandstein, auf allen Seiten vom Feuer geschwärzt, die vielleicht von einem Gefüsse herrühren könnten.

Nota. — Es ist dies der erste Grabfund aus der Bronzezeit im elsässischen Gebirge.



### Stossdegen aus Tumulus B.

IX. 1897.

Schnitt o. p.

Dängel-Flä**c**he.

In Tumulus b wurde gefunden: Schwert (Degen) und Nadel 2.

• a • Dolch und Nadel 1, dann einige Silexstückchen, darunter ein Nucleus.

• c wurde ausser den Feldsteinen, die auch hier Sohle und Ring bildeten, nichts gefunden.

## Nadeln aus Tumulus A u. B.

Gef. 2. X. 97.

Nº auch eine Nadel wie neben wurde hier gefunden.

Dolch aus Tumulus A.

gef. IX. 97 u. 2. X. 97.

• Die Spuren des Griffes, bestehend aus Hols mit sehr dünnem Bronzeblech über-zogen, waren bei der Blosslegung des Dolches sichtbar. Nur die kleinen Nägel sind er-halten geblieben.

Schnitt m. n.

gef. IX. 1897 im Tumulus B.





